

Polet XXIII-110

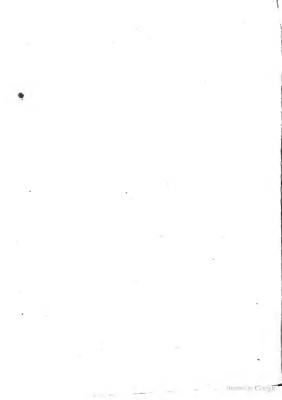

# & UVRES

DE MESSIRE

## JACQUES-BENIGNE BOSSUET,

ĖVĖQUE DE MEAUX,

CONSEILLER DUROYEN SES CONSEILS, & Ordinaire en son Conseil d'Etat, Précepteur de Monseigneur Le Dauphin, &c.

TOME DOUZIÉME.



A PARIS,

Chez I E A N-BAPTISTE COIGNARD, Imprimeur du Roi..

M. DCC. XLIX. AVEC PRIVILEGE DE SA MAJESTE'.

# ULLEVIVE

inima o e e o i



### ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE DE FRANCE:

#### LIVRE DOUZIÉME. LOUIS XI.

PRE'S la mort de Charles, plusieurs Seigneurs du Royaume, & Officiers du Parlement de Paris, allerent trouver Louis en Hainaur, où il étoriavec le Duc de Bourgogne, il constrma les uns, & remit à décider ce qui regardoit les autres, jusqu'à ce qu'il sût à Paris. Ensitier il alla fe faire sacrerà Reims, où il surfait Chevalier par le Duc de Bourgogne, chose nouvelle, & qui n'avoit point encore été pratique, dit Montreler, parce qu'on croyori que les sifs de Roi naissoient Chevaliers. Cependant Charles VII. avoit été aussi fait Chevalier à lon sacre par le Duc d'Alençon.

Le jour de son facre, le Duc de Bourgogne le supplia de pardonner à ceux qu'il soupçonnoit d'avoir aigni le Roi son pere contre lui, ce qu'il promit, à la réserve de sepr, qu'il ne nomma point. Ce Duc lui sir hommage de toutes les terres qu'il tenoit de la Couronne, c'étà-dire, du Duché de Bourgogne, & des Courons de Flandres & d'Artois, en Fassura de se la comma de la comma

Année 1461.

Kk ii

1462.

Il entra dans la conduite de ses affaires avec un esprit de vengeance contre les serviteurs du Roi son pere, & de mépris pour tout ce qui s'étoit fait sous son regne. Il établit un nouveau Confeil, & éloigna les anciens Ministres, qui scavoient le secret & la suite des affaires, par les services desquels Charles avoit recouvré & affermi son Royaume. Il délivra le Duc d'Alençon, qui avoit si honteusement trahi l'Etat, fans fonger qu'un esprit si pernicieux ne pouvoit lui causer que des brouilleries. Le peu de cas que ce Prince faifoit de tout ce qui avoit été réglé fous le regne précédent, fut cause qu'il consentit à casser la Pragmatique-Sanction. que les gens de bien du Royaume regardoient cependant comme le fondement de la discipline de l'Eglise Gallicane.

Le Pape Pie II. fit de grandes instances auprès du Roi pour cette affaire, & se servit du ministere de Jean Gefroy, Evêque d'Arras, homme artificieux & intriguant, qui par le succès qu'il eut dans cette entreprise, se sit Cardinal, & le plus riche Bénéficier du Royaume. Le Roi, plus curieux de faire tout ce qu'il voudroit dans son Royaume, que d'en conferver les anciennes loix, fut bien aife en cette occasion de ménager la Cour de Rome, & de disposer par ce moyen des bénéfices de son Royaume, que le Pape donnoit à sa recommandation.

Cependant la Pragmatique ne fut pas entiérement abolie. parce que le Pape avoit différé l'éxécution de ce qu'il avoit promis, qui étoit de tenir un Légat en France pour y donner les bénéfices, sans qu'il fut besoin de porter de l'argent à Rome pour l'expédition. Le Roi aussi de son côté ne sit point passer au Parlement la déclaration qu'il donna, ainsi la Pragmatique subsistoit encore en quelque façon : mais à Rome on la tint pour abolie, & en France elle perdit beaucoup de fa force.

Louis, en éloignant ceux qui lui avoient déplu du vivant de Charles VII. parut vouloir témoigner aussi qu'il se souvenoit de ses amis. Il donna une grosse pension au Comte de Charolois, & le fit Gouverneur de Normandie, où il ordonna qu'il fût reçu comme sa propre personne. En même temps qu'il traitoit si bien le Comte, il sut sur le point de se brouiller avec le Duc son pere. Il avoit résolu de défendre dans la Bourgogne de donner du fecours à Edouard,

parce qu'il foutenoir Henri VI. qui avoit épousé Marguerite d'Anjou fa parente. Il vouloir aufil établir la gabelle en Bourgogne; le Duc averti de fes desseins, lui envoya le Seigneur de Chimay, pour lui en faire se plaintes. Le Roit longtemps sans vouloir lui donner audience, mais enfin Chimay le rencontra dans un passage, & lui sit les remontrances de son maitre.

Le Roi lui demanda îl e Duc étoit d'une autre espéce que les autres Princes, pour ne lui pas obéir. Chimay reprenant la parole, Oui, Sire, pour vous, lui dit-il, car il vous a souteun contre le Roi voure pere, ce que pos un autre n'a fait, ni vêtu of siane. Le Roi témolignant qu'il étoit Riché d'une réponte si hardie, Chimay répartit que s'il l'avoit oubliée, il feroit revenu de cinquante lieues pout la lui faire, & rapeller en sa mémoire ses anciens amis, qu'il sembloit avoir oubliés.

En ce temps, Marguerite, Reine d'Angleterre, travailloit à mener du secours au Roi Henri son mari, qui s'étoit échapé de sa prison, & avoit été reçu en Ecosse. Louis donna à cette Princesse deux mille hommes d'armes, commandés par Pierre de Brezé, Seigneur de la Varenne, qui avoit le principal crédit auprès du Roi Charles. On dit qu'il lui avoit donné cet emploi pour le faire périr, cependant il fit d'affez grands progrès, mais le fecours qui devoit venir d'Ecosse ayant manqué, la Reine sut obligée de se sauver, avec Edouard fon fils, & la Varenne. Comme ils s'étoient égarés dans une grande forêt, ils furent pris par des voleurs, qui pillerent tout ce qu'ils avoient. Ils étoient même prêts de les tuer, sans la querelle qui survint entr'eux, pour le partage du butin, cela donna lieu à la Reine de s'échaper de leurs mains, & de se cacher dans le fond de la forêt, où ne sçachant comment emmener son fils, elle dit fort résolument à un voleur qu'elle trouva à l'écart : Tiens porte & fauve le fils de ton Roi, ce qu'il fit sans difficulté. Ensuite elle aborda dans les terres du Duc de Bourgogne, qui la reçut avec respect, lui donna deux mille écus, & la fit conduire auprès du Roi René son pere. Pour Henri, l'impatience l'ayant fait fortir d'un Château où il s'étoit caché quelque temps, il fut pris, & de nouveau renfermé dans la Tour de Londres.

Année 1461.

Cependant Louis fongeoit à teriter les Places de la riviere de Somme, & les aures qui étoient engagées à Philippe pour quatre cens mille écus d'or, par le traité d'Atras: poucla il faifoit le plus d'épargne qu'il pouvoir, & se retranchoit routes choses, excepté la dépensée de la chasse, qu'il aimoit avec passion. Il étoit vétu fort simplement, & aimoit à voit tout le monde vétu de même. Il emprunta de l'argent de tous côtés, pour faire cet important rachat, & après avoit rouvé la somme dont il avoit besoin, il se rendit à Hédin, où Philippe le reçut avec le respect qu'il lui devoit, & lui rendit de bonne soit outsels esplaces.

Pendant qu'on travailloit à ce Traité, Louis avoit fait un voyage vets les frontieres d'Épagne, pour terminer la guerre qui s'étoit élevée entre les Rois de Caftille & d'Arragon, au fujet de la Navarre. Le Roi d'Arragon qui avoit besoin d'argent, engagea alors à Louis XI. les Comtés de Rouf-sillon & de Cerdaigne pour la somme de trois cens soixante mille écus d'or, à faculté de reachat; & Louis, étant artivé à Bayonne, sut chossi pour arbitre des distérends des deux Rois, mais son jugement ne sur agréable ni à l'un ni à

l'autre.

La conférence qu'il eur enfuire sur les bords de la riviere de Bidassa, avec el Henri IV. Roi de Castille, n en seq donner naissance à la haine & à la jalousie des deux nations François & Espagnole, si étroitement unies jusqu'à ce temps. La pompe & la magnissience des Castillans, excita la jalousie des François, & la simplicité de ceux-ci n'inspira que du mépris aux Castillans. Car Louis, qui felon Comines, se mentotis s'mal, que pis ne pouvois, & qui ne sentoit pas affez combien l'éclat extérieur dans les jours de cérémonie rehausse grandetre des Princes aux peux de la multitude, s'embloit encore avoir affecté ce jour-là plus de simplicité qu'à son ordinaire.

Le Roi de Cafille paffa la riviere de Bidaffoa, qui fépatorit les deux Royaumes, & vint trouver le Roi Louis, an Châreau d'Urtubie, fur les terres de France. Les Caffillans qui avoient étalé ce jour-là toute leur magnificence, ne purent s'empécher de témoigner leur furprifie de trouver. Louis & toute fa Cour dans une fimplicité qui les révolte. Carl e Roi c'otir yétu d'un méchant habit court, ce qui étoit

indécent alors, & avoit un chapeau qui n'étoit remarquable que par une Notre-Dame de plomb qui y étoit attaché. Mais fi Henri & fes Courtifans furent choqués du peu de fiplendeur qui accompagnoit le Roi de France, celui-ci ne le fut pas moins de la mine baffe & du peu de génie de Henri, dont il s'apperçut bientôt, dans le peu de temps qu'ils converserent ensemble. Ainfi les deux Rois se séparerent Pun de Pautre, avec un égal mécontentement.

Le Comte de Cĥarolois fut rtès-fâché du rachat des Villes de Picardie, & s'en prit à Croy, qui avoit, difoit-il, donné un fi mauvais confeil à fon pere. Il fe fervit de ce prétexte pour l'éloigner de la Cour, au grand déplaifir du Duc, qui ne pouvoit fouffirit que fon fils entreprit de lui faire la loi, mais étant vieux & caduque, il fut contraint de céder. Le noi eu avis que Louis de Luxembourg, Comte de Saint Pol, avoit traité contre lui avec le Duc de Bretagne, & quelques autres Princes, avec lesquels on foupconnoit que le Contre de Charolois s'entendoir. Sur cela le Comte de Saint Pol fut ajourné au Parlement, où il ne comparut qu'au troifeime défaux, après avoir ménagé fa paix avec le Roi, fans jamais lui vouloir promettre d'abandonner les intérêts du Comte de Charolois.

Une affaire plus importante brouilla tout-à-fait ce Comte avec le Roi. Le bàtard de Rubempré étant débarqué en Hollande, avec quarante ou cinquante hommes, gens déterminés, fut arrêté par Olivier de la Marche, Gentilhomme du Comte de Charlolois, qui étoit alors dans ce pays. On difoit que Rubempré avoit des ordres fectets pour mener le Comte au Roi, mort ou vif. Le Roi envoya Morvilier, Chancelier de France, au Duc de Bourgogne, pour lui redemander le bàtard, & l'obliger à livrer la Marche, qui avoir répandu des bouts préjudicables à fon honneur.

Le Duc répondit affez fiérement que la Marche étoit du Comté de Bourgogne, qui ne relevoit pas du Roi, & que le bâtard avoit été arrêté dans la Hollande, qui n'étoit pas moins indépendante.

Le Comie de Charolois ayant voulu parler, Morvilier lui dit que ce n'étoit point à lui qu'il avoit affaire, & qu'il étoit envoyé pour demander justice du manque de respect dont il étoit coupable envers le Roi. Le Comte demanda

Année 1464.

au Duc fon pere la permission de se justifier, & l'ayant obtenue, il parla longremps un genou en terre fort judicieuse

ment, & fans passion, ce qui plut fort au Duc.

Morvilier étant prêt à se retirer, le Comre lui dit avec fierté que le Roi lui avoir bien fait laver la rête, mais qu'il s'en repentiroit avant qu'il fiit un an, & qu'il vouloit bien l'en avertir. On vit bien en cette occassion que l'aigreur seroi irréconciliable entre les deux Princes, & qu'elle ne siniroit que par la mort de l'un ou de l'autre. On croyoit cependant que le caractere doux & modéré du Duc de Bourgogne réprimeroit, tant qu'il vivroit, l'impétuosité de son sils.

François, Duc de Bretagne, étoit très-lié alors avec le Comte de Charolois, ce qui déplaifoit infiniment au Roi, qui réfolut de Pen faire repentir, & de cherchet une occahon d'attaquer la Bretagne. Il fe plaignit que ce Duc dans fes lettres s'intituloit, Duc, par la grace de Dieu. Le Roi regarda ces termes, qui fembloient exclure toute dépendance, excepté de Dieu, comme une innovation préjudiciable à fon droit de Souveraineté fur la Bretagne, & dont il n'avoit été permis de le fervir à aucun Duc, ou Comte feudataire de la

Couronne de France.

En effer, Charles VII. fon pere, avoit défendu en 1442. au Comte d'Armagnac de fe dire Conte d'Armagnac par la grace de Dieu, & si le Duc de Bourgogne pendant les troubles du Royaume avoit employé la même formule, si avoit obtenu pour cela en 1449-le confentement du même Roi, pour continuer de le faire, & avoit déclaré qu'il ne prétendoit pas par-là donner aucune arteinte à la Souveraineté que nos Rois avoient sur le Duché de Bourgogne, & sur se sautres Etats, mouvants de la Couvonne de France.

Le Roi, étant donc allé à Tours, où les Seigneurs étoient de flaimtée par fon ordre, il leur proposa les justes sujets de plainte qu'il avoit contre le Duc de Breragne, qu'il accusa d'avoit conspiré contre l'Etat, & les obligea à le suivre dans la guerre qu'il entreprenoit contre lui: mais le Duc avoit pris ses suretés; il s'étoit ligué avec le Comte de Charolois, de le Duc de Bourbon. Certe ligue surapellée la ligue dubien public, parce que les Princes ligues publierent d'abord un maniséste, par lequel ils déclaroient, selon la coutume ordinaire des rebelles, qu'ils ne prenoient les armes que pour le

bien de l'Etat, & le fervice du Roi, dans le dessein d'éloigner d'auprès de lui ceux qui lui donnoient de mauvais confeils, à cela ils ajoutoient cette plainte si commune en ces occasions, que la Noblesse étoit opprimée, les Peuples ruinés par de nouveaux impôts, & ensin tout le Royaume accablé.

En effet, la France étoit pleine de mécontens , à caufe que le Roi innovoit beaucoup de chofes contre les coutumes anciennes , & faifoit des éxactions extraordinaires , & même ce qu'il avoit ordonné fur la Pragmatique fi chérie pat le Clergé, par les Parlemens & les Univerlités , n'avoit pas peu contribué à lui aliéner les esprits. Il fe fit une feceret négociation, par laquelle les Ligués atriterent à leur parti Charles , Duc de Berri, frere du Roi , quí, outre qu'il étoit jeune & facile à perfuader, à caufe de la légereré de fon eprit, étoit encore mal faitsfait du perit appanage qu'il avoit, & du mauvais traitement qu'il prétendoit recevoir du Roi fon fere.

Dans ces dispositions, la Cour se trouvant à Poitiers, il s'échapa, sous prétexte d'aller à la chasse, & se retira chez le Duc de Bretagne. Plusieurs Seigneurs accoururent pour se joindre à lui, principalement les vieux serviteurs du Roi fon pere, que Louis avoit maltraités, c'est-à-dire, les plus accrédités du Royaume, & les plus verfés dans les affaires. Il fut fort étonné, quand il apprit cette nouvelle, & commença à fentir le tort qu'il avoit d'avoir écouté sa colere, qui lui avoit fait perdre tant de braves gens, que leurs longs fervices fous le Roi fon pere lui devoit faire confidérer. Il fongea d'abord à Paris, où il envoya des personnes affidées, & entr'autres, Jean de la Balue, nommé Evêque d'Evreux, qui avoit beaucoup de pouvoir fur son esprit. Mais voyant que parmi les Princes rebelles , le Duc de Bourbon étoit tout ensemble le plus malicieux & le plus foible, il résolut d'entrer dans ses terres, pour le faire servir d'éxemple, & jetter la terreur dans tout le parti.

Appès avoir ravagé le Bourbonnois, il virt affiéger le Ducdans Riom, Place de la baffé Auvergne, où il étoir avec plufieurs autres Princes. Alors on lui rapporta que le Comtode Charolois fe préparoit à entrer dans fes terres. Il avoir trouvé moyen d'attier le Duc fon pere dans le parti, & fans

qu'il entrât dans le fond de l'affaire, ni se doutât qu'elle dût aller aux dernieres extrémités, il ne laissa pas de dire à son fils qu'il allat hardiment, & qu'il ne demeureroit pas, faute de cent mille hommes.

Le Comte, plein de confiance, marchoit droit à Paris, se difant Lieutenant du Duc de Berri, & publiant par-tout qu'il ôteroit les impôts ; lui & les siens ne parloient que du bien public, qui étoit le prétexte de leur Ligue, appellée pour cette raison, comme je l'ai dit, la Lique du bien public. Le Roi n'avoit garde d'abandonner la Capitale du Royaume, dont l'éxemple auroit entrainé les autres Villes. Ainsi il recut à composition le Duc de Bourbon, & les autres Princes, sous promesse qu'ils ne serviroient jamais contre lui, & marcha sans

retardement contre le Comte.

Il alla d'abord à Paris pour y mettre l'ordre nécessaire. Le Comte de Saint Pol, qui commandoit l'avant-garde du Comte de Charolois, avoit paru en bataille auprès de cette Ville, pour intimider les esprits. Louis, après avoir ordonné à Paris ce qu'il trouva bon, alla au-devant de l'ennemi, réfolu de ne point combattre, parce qu'il étoit le plus foible. Mais les deux armées s'étant rencontrées à Montlhéri, Brezzy, Sénéchal de Normandie, qui commandoit l'avant-garde, engagea le combat, sans se soucier de la désense du Roi, & paya par sa mort, la peine de sa témérité. .

La Gendarmerie du Comte de Charolois voulut combattre à la maniere des Anglois, & mit pied à terre. Elle ne réussit pas de cette maniere, & remonta à cheval, mais ayant perdu du temps, elle fut repoussée, & retomba sur les archers, qu'elle mit en désordre. D'autre côté les Bourguignons chargerent en flanc les troupes de Louis, qui attaquoient l'artillerie, & en tuerent beaucoup. On fuyoit des deux côtés avec une vitesse incroyable, & on peut dire que ce qui parut le plus de part & d'autre dans cette bataille, ce

fut la terreur.

Les deux Princes combattirent fort vigoureusement. Le Roi étoit par-tout, foutenant & encourageant les fiens, le Comte fut blessé de plusieurs coups, pris & dégagé. L'effroi fut si grand dans son Armée, qu'on eût pu très-aisément la défaire: mais il n'y avoit personne pour l'attaquer. Toute la perte des deux côtés fut environ de trois mille hommes.

Le Roi perdit plus de Cavalerie, c'est-à-dire, plus de Noblesse que de soldats, & au contraire, le Comte plus de foldats que de noblesse. Les Princes demeurerent sur le champ de bataille, tâchant de rallier leurs gens; beaucoup de ceux du parti du Comte étoient d'avis de recommencer le combat. Le Comte de Saint Pol étoit d'un sentiment contraire, ne trouvant point d'apparence d'hazarder l'Armée entre le Roi & les Parisiens, qui pourroient venir en trèspeu de temps.

Comme on étoit dans ce doute, on apprit que le Roi s'étoit retiré à Corbeil, ce qui répandit beaucoup de joie dans cette Armée, & tel qui mouroit de peur auparavant, commença à crier plus haut que tous les autres qu'il falloit donner. Le Comte voyant que le Roi s'étoit retiré, publia que la victoire étoit à lui , & dès ce temps toutes ses inclinations furent changées. Il commença à aimer la guerre, qu'il n'aimoit guéres auparavant, il fe crut le plus grand Capitaine de l'Univers, il n'écouta plus de conseil que par ma-

niere d'acquit, & ne suivoit que son propre sens.

Cette pensée fut la cause de sa ruine, ce qui arrive ordinairement à ceux qui ont si bonne opinion d'eux-mêmes. Le Comte entra dans Montlhéri, & il vécut avec beaucoup d'ordre, pour ne point irriter les Peuples. Cependant les Princes abordoient de toutes paris, entrautres le Duc de Berri, le Duc de Bretagne, & ce perfide Duc d'Alençon, que Louis s'étoit tant hâté de délivrer. Dès les premiers entretiens que le Comte eut avec le Duc de Berri, il s'apperçut qu'il trembloit, & qu'il étoit homme à l'abandonner, de forte qu'il résolut de s'accorder avec Edouard , Roi d'Angleterre , quoique par son inclination il sut plus porté pour Henri VI. mais le Roi qui étoit venu à Paris, voyant que les ennemis étoient plus forts que lui , tâcha de gagner le Peuple , en confirmant les priviléges de la Ville, & en diminuant les impôts.

Il écouta Guillaume Chartier, Evêque de Paris, qui lui remontra qu'il devoit établir un bon confeil , & pour contenter les Parisiens, il y appella six Bourgeois, six Conseillers du Parlement, & fix personnes de l'Université. Cependant il ne laissoit pas de faire de grands emprunts sur les Officiers, & les contraignoit au payement avec affez de violence, Llii

mais fes affaires le demandoient, & il les appaifoit d'ailleurs. Il alloit même dans les Affemblés particulters des Dames, tant de la Cour que de la Ville; il le trouvoit à leurs feffins, où il difoit ce qui s'étoit paffé à Monthéri, & comme il y avoit été abandonné, il le racontoit d'une maniere fi touchantes, qu'à peine ceux qui l'écoutoient, pouvoient-ils retenir leurs larmes. Mais en même temps il ajoutoit qu'il mettoit bien le Comte à la raifon, & qu'il alloit pour l'extermines.

Ainfi dans l'état fâcheux de se affaires, il flatoit rout enfemble & encourageoir le Peuple. Le Roi, après avoir mis
le meilleur ordre qu'il pût dans Paris, alla en Normandie,
que le Duc de Bourbon tâchoir de révolter contre lui. Su
présence rassifura les Villes & la Nobeles ; il squ cependant
que les Princes, qui avoient sommé Paris de se rendre au
Duc de Berri, avoient écrit à la Ville & à tous les corps,
pour les inviter à des conférences pour traiter la paix, &
qu'ils avoient nommé des déptués pour cela, il étoit indigné
de ce qu'ils vouloient faire la paix, indépendamment de lui,
de sorre qu'il résolut de venir à Paris, & s'il ne pouvoir
entrer, de se retierer chez les Suisses, ou chez Francisque
Sforce, Duc de Milan, son ami particulier, tant étoit grande
l'extrémité où il se trouvoir réduit.

Il avoit conclu un Traité avec ce Duc, avant la guerre du bien public, en le reconnoiliant Duc de Milan, au préjudice des droits légitimes de Charles, Duc d'Orléans, qui étoit fils de Valentine de Milan, sœur du dernier Duc de Milan, Philippe-Mariet celui-ci n'avoit laiffe qu'une fille bâtrade, que Francisque avoit épousée. Louis pour l'engager encore davantage dans fes intérêts, lui avoit cédé l'Etat de Génes, à condition qu'il en seroit hommage à la France.

Le Roi étant enfin entré dans Paris, rompit d'abord les Conférences, & chaffa cinq ou fix des Députés. Mais enfuite il renoua lui-même les Traités, & il eut une entrevue avec le Comre de Saint Pol, qui eut la hardieffe de lui demander des ôtages, & de le faire fortir de la Ville, pour lui parler dans la plaine. Il fe réfolut même de parler en particulier au Comte de Charolois. Pour cela il alla le long de la riviere en bateau , & approchant du côté de Conflant, où il ayoit fon quartier, aufflirôt qu'il l'eut apperçu, il lui

tendit la main, & lui demanda s'il y avoit sureté, le Comte lui donna toures fortes d'assurances, le Roi descendit à terre, & en abordant le Comte, lui dit qu'il le reconnoissir pour Gentilhomme, & de la Maison de France, le Comte demanda pourquoi: le Roi reprit aussi-rôt, Cest, divil, que quand ce sou de Morviller vous parla si hausement de ma part, quoique san mon ordre, vous sui dites qu'assurantement per men repentiroit avant que l'an s'il passe; vous s'avez, tenu parole, d'ai siyie en este distribute le qui s'est alors.

Il fentit que ce difcours flatoit le Conne, & en même emps il ajoura, que c'éctoi avec de tels gens qui fçavoient tenir leur parole qu'il vouloit avoir affaire, & que pour cela il étoit venu traiter lui-même avec lui. Les Princes commencerent enfuire à s'entretenir fort librement entr'eux de la paix. Charles demandoit pour le Duc de Berri la Normandie, pour lui-même les Places de Somme, & encore quelques autres, & pour le Conne de Saint Pol la charge de Connétable. Il ajouta quelque chofe fur le bien public; mais feulement pour la forme, & pour fauver en quelque façon feulement pour la forme, & pour fauver en quelque façon

le prétexte de leur ligue.

Le Roi trouvoit ces propolitions fort rudes, mais fur-tout in e pouvoit se résoudre à donner la Normandie, Province si voiline & si importante à son frere, qui avoit l'esprit si léger, & sous le nom duquel il pouvoit se faire des cabales si dangereules. Il se retira sans rien accorder; mais cherchant toujours en lui-même les moyens de faire la paix. Le Comten n'en étoit pas soligns, tant à cause que les vivres commençoient à lui manquer, qu'à cause aussi que les Lisegeois, anciens ennemis de sa maison, avoient fait alliance avec le Roi, & qu'il déstroit se venger des outrages que lui avoient fait ceux de Dinan, quand au temps de la bataille de Monthéri, on leur eut rapporte qu'il avoit été déstait.

Pendant les négociations le Roi fut informé que le Chateau de Rouen avoit été livré au Duc de Bourbon par trahison, que la ville s'étoir rendue, & que toute la Normandie demandoit un Duc. Aussi-toi qu'il eut cet avis, il retourna au Comte, & lui dit que la paix étoit fâite. Il lui raconta ce qui s'étoit passe en Normandie, & conclut ensin que puisque les Normands vouloient un Duc, il vouloit

bien leur donner son frere. Ainsi la paix fut arrêtée aux con-Année 1465. ditions que le Comte avoit propofées.

Le Roi s'appliqua plus que jamais à détacher d'auprès du Duc les anciens serviteurs du Roi son pere, qui s'étoient attachés à lui. Il entendoit mieux que personne de telles négociations; il connoissoit parfaitement tout ce qu'il y avoit de personnes considérables, non-seulement dans son Royaume, mais encore parmi les étrangers; il étoit instruit de leurs talens, de leurs humeurs & de leurs intérêts, & sçavoit se fervir d'eux dans l'occasion. Son frere lui rendit hommage de son nouveau Duché, & le Comte de Saint Pol, de l'office de Connétable. Le Comte de Charolois alla prendre possession des villes qui lui avoient été cédées, & le Duc de Normandie alla à Rouen avec le Duc de Bretagne.

Ils n'y furent pas plutôt arrivés, que la division se mit entr'eux pour le partage du butin, & ils penserent même en venir aux mains. Ausli-tôt que le Roi le scut, il entra dans la Normandie, tant pour profiter de la division, que pour l'entretenir & pour l'augmenter, car il étoit un excellent maître dans ces fortes d'artifices. Il eut d'abord une conférence avec le Duc de Bretagne, comme ils ne songeoient qu'à se tromper mutuellement, ils firent un Traité que ni l'un ni l'autre n'entendit : mais comme Louis étoit le plus fort, & qu'il sçavoit mieux prendre ses avantages, plusieurs Places se remirent sous son obéissance. Ensuite s'étant avancé jusqu'au Pont de l'Arche, Rouen même se rendit, & le nou-

veau Duc fut contraint de prendre la fuite.

Cependant le Comte de Charolois qui faifoit la guerre aux Liégeois, étoit fort fâché de voir que le Roi reprît la Normandie, mais il ne pouvoit secourir le Duc de si loin, pendant l'hiver, d'autant plus que lui-même avoit été battu par les Liégeois. Ainsi quelque dessein qu'il eut, il fut prévenu par la diligence du Roi qui, à la reserve de quelques Places qui devoient demeurer au Duc de Bretagne, occupa toute la Province, & en donna le Gouvernement au Connétable. Il se servit beaucoup du Duc de Bourbon dans cette conquête. Alors les deux Ducs s'apperçurent de la faute qu'ils avoient faite, & se réconcilierent, mais troptard.

1466.

Charles se retira auprès du Duc de Bretagne, où il sur class considération, parce que le Roi son stere avoit débauché tout ce qu'il y avoit d'habiles gens auprès de lui, & se les étoit assurés. Le Comte de Charolois poursuivoit toujours sa pointe contre ceux du pays de Liége; il assigne Dinan. Le Duc son pere l'avoit assignée quelque temps aupaavant, mais comme il étoit vieux & cassé; als se la surface de l'internation de ganer par argent, & de lui saire abandonner l'entreptise. Il n'en sur pas de mem de son sils, qui pressa tellement la yille, qu'elle sut emportée de sorce, & mise au village.

Ceux de Lidge arriverent le lendemain au fecours, & le Comte fe préparoit à les combattre, on n'en vint pourtant point aux mains, les deux Armées étant en préfence, la paix fut conclue, & les Liégeois donnerent au Comte trois cens ôtages, pour fureté de la fidélité inviolable qu'ils lui

promettoient.

Environ dans ce même temps, le Roi qui, comme nous avons déja dit, avoit promis à Pie II. d'abolit la Pragmatique-Sanction, pressépar Paul II. & follicité par Jean de la Balue, Evêque d'Everux, donna fes lettres à un Légat, pour a chever cette assaire, elles passerent sans contradiction au Châtelet. L'Evéque d'Evreux sitt envoyé par le Roi pour les porter au Parlement pendant les vacations, mais il y trouva Jean de Saint Romain, Procureux Général, quis y opposa vigoureusement, & soutin vave force la nécessité des élections, canoniques.

Ce Prélat Payant menacé que le Roilui ôteroit fa charge , il lui répondit que le Roi étoit le maître, mais que pour lui, jamais il ne feroit rien contre fa conficience , ni contre le bien de l'Etat. Il retprocha même à Balue qu'étent Evêque , il fe rendoit le promoteur d'une affaire fi permicieuse à l'Englise. Le Reckeur , & l'Université de Paris se présentement devant le Légat, pour lui déclarer qu'ils appelloient au siture Concile de tout ce qui s'étoit passé, a la pelloient au sur ur concile de tout ce qui s'étoit passé, a l'intérieur encore en dispens, & l'Evêque ne laiss pas d'être élevé au Cardinalat qui lui avoit été promis.

Le Roi, après avoir réduit la Normandie, songeoir à battre le Duc de Bretagne, & le nouveau Duc de Bourgogne, Charles, Comte de Charolois, qui avoit succédé à son pere

Année 1467.

Philippe, mort à Bruges le 15 Juin 1467. Mais ce dernier étant trop puissant ; il résolut d'attaquer l'autre, comme le plus soible, & il crut qu'il y trouveroit d'autant plus de facilité, que les Liégeois avoient rompu leur Traité, & avoient exercé des hostilisés contre le Due de Bourgogne : ce Prince mit en délibération dans son Conseil s'il ne seroit point mourir leurs ôtages ; ensin, malgré l'avis de plusieurs de se Conseillers, il prit un parti plus doux, & leur pardonna. Il n'en étoit pas moins résolu d'exterminer cette Ville qui lui avoit tant de sois manqué de paroles.

Dans cette conjoncture, le Roi lui envoya pour Ambafadeurs le Cardinal de la Balue, & le Connetable de Saint Pol, afin de l'obliger à abandonner le Duc de Bretagne : il hui fit dire que s'il perificòri à le fecourir, il donneroit auffi fecours aux Liégeois; si au contraire il l'abandonnoir, il abandonneroit aufil les Liégeois, quoiqu'ils fusflent fes alifes. Le Duc refuß la propolition, & marcha contre les Liégeois, qu'il défit dans une grande bataille, a près laquelle is furent contraints de lui ouvrit les portes de leur Ville. Il fit payer aux Liégeois une grande fomme d'argent, en sit moutre de la contraille.

Le Roi voyant ces progrès , s'avança de fon côté avec une grande Armée vers les terres du Duc de Bretagne, à qui le Duc d'Alençon fe joignit, & lui offrit toutes fes Places. Louis faifoit la guerre affez mollement, il ne prit que que châteaux , & il aimoit mieux finit les affaires par la négociation, qu'en hazardant des combats. D'ailleurs , il craignoit beaucoup le Duc de Bourgogne; ainfi il tournoit tout fon efprit à détacher le Duc de Bretagne d'avec fon frere.

Il y réuffit, de forre que le Duc de Normandie fut obligé de se contenter de soixante mille livres de rente, que le Roi devoit lui faire payer, jusqu'à ce que son appanage ein été réglé par des Princes à qui il devoir s'en rappotter. Les deux Ducs envoyerent donner avis de ce Traité au Duc de Bourgogne, qui en sit extraordinairement surptis. Louis, qui appréhendoir qu'il ne traverssit ets dessens s'appliquoir à le gagner par toute sorte d'adresse. Il lui accorda six ving mille écus d'or, dont il payal a moité comprant; & comme il espéroit le faire entrer dans ses dessens, pourvu qu'il parlà parlât lui-même, il lui envoya demander, une conférence à Année 1468.

conduit qu'il demandoit. Sur cette assurance il se rendit à Péronne, sans faire réstéxion que les Ambassadeurs qu'il avoit envoyé aux Liégeois pour les exciter contre le Duc, pouvoient avoir terminé cette affaire avant qu'il eut fini les siennes avec lui : en effet les Ambassadeurs de Louis réussirent si bien auprès des Liégeois, que ceux-ci avoient pris les armes, & enlevé Tongres au Duc de Bourgogne. A cette nouvelle le Duc entra en fureur, fit arrêter le Roi, & le renferma dans un logis, d'où il voyoit la Tour où le Comte de Vermandois avoit tenu en prison un Roi de France, (c'étoit Charles le Simple,) jusqu'à la mort. Il faisoit continuellement des plaintes très-violentes contre le Roi, en parlant toujours avec menaces, & le traitant rudement, de forte que s'il eût trouvé de la complaisance parmi les siens, il y avoit apparence qu'il se seroit porté jusqu'à entreprendre sur fa vie.

Le Roi senit bien le péril où il étoit, & ne s'oublia pas lui-même dans une occasion si importante: il n'épargna ni les promesses ni l'argent, pour gagner ceux qui approchoient de Charles. Ce sur en ce temps que Philippe de Comines se détacha de ce Prince, pour entere dans les intérêts du Roi, dont il a été depuis un des principaux considents, & dont il a si fagement écrit l'histoire. Nous avons encoce des lettres patentes de Louis XI. par lesquelles il reconnoit que ce sage Gentilhomme lui avoir rendu de grands services dans le danger où il étoit alors, lui donnant les avis de tout ce qu'il e passoit, & de ce qu'il y avoir à faire. D'un autre côté, le Cardinal de la Balue, que le Roi avoir élevé si haut, s'entendit avec le Duc contre un si bon Maitre.

Enfin il fe fit un Traité honteux pour Louis, par lequel entr'autres chofes, il devoit donner pour appanage à fon frere, la Champagne & la Brie, & fut contraint de fuivre contre les Liégeois fes alliés, le Duc qui alloit les accabler. Le Duc alla alliéger la Ville, menant après lui Louis, qu'il conduifoit comme en triomphe, & à qui il faifoit faire tout cqu'il vouloit. Les affiégés, indignés de ce que le Roi les avoit abandonnés, réfolurent de le tuer, Jui & le Duc de Bourgogne; pour cela ils fortirent de nuit au nombre de fix

Mm

cens hommes, & par des chemins détournés, ils approcherent fort près du quartier des Princes.

Le bruit qu'ils firent en s'anusant à tuer ceux qu'ils trouvoie nedormis sur leur passage, réveilla les archers de la Garde du Roi, qui les repousserent dans la Place. Ils se désendirent assez peus pour des gens qui n'avoient point de Chess. A la fin ils furent pris d'asseu, la ville sur pille de brusse, de le Duc eutbien de la peine à sauver l'Eglise de Saint

Lambert, qui étoit la Cathédrale.

Le Roi , pendant tout le siège , ne faisoir que louer le Duc de Bourgogne , présent & absent ; il admiroit sa hardiesse , & le mettoit au nombre des plus grands Capitaines qui eussent parais été. Cinq ou sit jours après la prise de Liège , le Roi dit au Duc , qu'il ne l'épargnât pas , s'il avoit encore affaire de lui , & qu'il le suivroit volontiers par-tout, mais que s'il ne lui étoit plus utile en rien , il feroit bienaise d'aller à Paris, pour sitte publier la paix au Parlement.

Le Duc l'ayant accordé, il lui demanda ce qu'il donneroit à fon frere, en cas que l'appanage dont il étoit convenu ne lui plût pas ; il lui répondit qu'il s'en rapporteroit à ce qu'ils feroient ensemble, pourvu que le Duc de Nor-

mandie füt content.

mandie au contenu. Le Roi, qui avoit connu la trahifon du Cardinal de la Balue, fongea à l'éloignet des affaires, & commença à lui en parler avec beaucoup de réferve & de froideur. Celui-ci fentit bien qu'il étoit perdu, s'il ne trouvoit moyen de brouiller, pour fe rendre néceffaire. Les affaires de Charles, ftere du Roi, lui en fournirent biennét l'occafion.

Louis ne defiroit rien avec tant d'ardeur que de l'empéchet d'avoir la Champagne & la Brie, Provinces fi ovisines du Duc de Bourgogne, duquel il pourroit tirer de fi grands fecours, & tomber fi facilement fur lui; mais plus il defiroit; moins il le faifoit paroitre. Il tâchoit par toute forte de moyens de gagner ceux qui gouvernoient fon frere, & lui faifoit fous main, offiri la Guienne, Province beaucoup plus grande & plus considérable que la Champagne & la Brie.

Charles étoit assez porté à l'accepter, mais le Duc de Bourgogne travailloit sécrettement à l'en détourner, & le Cardinal entra dans cette affaite. Il y avoit à la Cour un

1469.

Prélat que le Roi y avoit attiré. C'étoit l'Evêque de Verdun. qui se vantoit de gouverner le Duc de Normandie; mais comme il avoit promis plus qu'il ne pouvoit tenir, le Roi en faisoit peu d'état. Le Cardinal le fut trouver, & lui proposa de faire entr'eux une parfaite union, lui faisant voir que s'ils pouvoient mettre la division entre les deux freres, ils trouveroient moyen de se faire valoir, & rétabliroient leurs affaires.

Dans ce dessein, ils écrivirent à Charles qu'il se gardât bien de condescendre à la volonté du Roi, qui lui offroit la Guienne; que le Roi ne craignoit rien tant que de le voir voisin du Duc de Bourgogne, & qu'il trouveroit mille moyens de le perdre, s'il s'éloignoit d'un ami qui lui étoit si nécessaire. Au reste, que le Roi ne demandoit rien tant que fa perte, & qu'encore, depuis peu de jours, ayant appris que le Roi d'Espagne avoit perdu son frere, il avoit dit qu'il ne

manquoit qu'une pareille fortune à fon bonheur.

Les lettres furent surprises, & le Roi, sans perdre de temps. fit arrêter le Cardinal & l'Evêque. Il envoya deux Confeillers du Parlement pour les interroger. Le Cardinal avoua le fait, & dit qu'il avoit espéré de rentrer dans les affaires par ces brouilleries. Louis donna auffi-tôt avis à fon frere de ce qui s'étoit passé: il lui fit dire qu'il lui étoit indifférent qu'il prît la Champagne ou la Guienne, mais qu'il regardat seulement de quels gens il se servoit. Charles accepta la Guienne, & délivra le Roi d'une grande crainte.

Les deux freres se virent ensuite sur une riviere d'Anjou. une barriere entre-deux. Le Duc demanda pardon au Roi, à genoux, & le Roi lui ayant fait remarquer combien fa conduite étoit contraire à ses véritables intérêts, & à ceux du Royaume, ajouta qu'il lui pardonnoit d'autant plus volon-

tiers, qu'il n'avoit pas agi par fon mouvement.

A l'égard du Cardinal & de l'Evêque, Louis envoya à Rome deux Conseillers du Parlement, pour y maintenir le droit qu'il avoit de prendre connoissance d'un crime de cette qualité, même contre un Cardinal. Cependant il le fit enfermer dans une cage de fer, dont l'Evêque de Verdun avoit été l'inventeur, & il ne fut délivré qu'après onze ans do prison, à la priere du Pape.

Après l'accommodement du Duc de Guienne, tout étoit Mmij

Année 1470.

paisible dans la France, car le Roi ne vouloit point de guerre contre le Duc de Bourgogne, ni lui prendre tantôt une Place, & tantôt une autre, mais soulever tout d'un

coup, s'il eût pu, tous ses Etats contre lui.

Cependant le Connétable, qui voyoit la diminution de sa charge, dans le temps de paix, & qui sçavoit d'ailleurs que si le Roi étoit en repos, il tourneroit son esprit à humilier les Grands, fit tout ce qu'il put pour l'engager dans une guerre difficile : pour cela il vint lui représenter le mauvais état des affaires du Duc de Bourgogne ; il l'affura qu'il lui prendroit aisément Saint Quentin, parce que cette Place étoit au milieu de ses terres, & qu'il lui révolteroit outre cela une grande partie de ses Villes, où il avoit des intelligences.

Le Roi, dont les desseins cachés étoient conformes à cette proposition, se laissa persuader, & pour déclarer la guerre avec plus de folemnité, il affembla les Etats généraux, & représenta à cette Assemblée les sujets de mécontentement qu'il avoit contre le Duc. On résolut, du commun consentement des Etats, qu'il seroit ajourné pour comparoître au Parlement; le Roi scavoit que le Duc répondroit avec hauteur, & que ce seroit un nouveau sujet de plainte. Le Duc n'y manqua pas, & aussitôt le Connétable entra dans ses terres.

Il prit d'abord Saint Quentin , dont il reçut le ferment pour le Roi; peu après il s'empara de Montdidier & de Rove: l'Armée vint ensuite devant Amiens , le Duc n'étoit point encore entré dans cette Ville, parce qu'il ne vouloit y entrer que le plus fort, ce que les Bourgeois n'avoient jamais voulu permettre; ainsi, comme ils flottoient entre le Roi & le Duc, quand ils virent l'Armée du Roi si près d'eux, ils se rendirent à lui.

Cependant le Connétable qui ne vouloit point donner à Louis une victoire entiere fur fon ennemi, mais balancer les choses, afin de se maintenir entre les deux Princes, porta le Duc de Guienne à demander Marie, fille unique & héritiere du Duc de Bourgogne, & tâcha de faire entendre au dernier qu'il n'avoit que ce seul moyen pour rétablir ses

affaires.

1471.

. Le Duc n'avoit garde de la lui donner, parce qu'il vouloit la proposer à tous les Princes de l'Europe, pour tâcher par ce moven de les attirer à son parti, cependant il entre-

Année 1471.

tenoit le Duc par de belles paroles qui n'aboutifoient à tien. Durant ces négociations, l'Armée du Roi défit en Bourgogne celle du Duc , qui de son côté prit Péquigny , fort Château de Picardie. Il vint enfuire se polter entre Amiens & Dourlans , où il se retrancha selon sa courume , dans un poste avantageus. Il y fut environné par notre Armée, & tellement presse par discretion. Dans cet état il écrivit au Roi , pour lui demander une trève d'un an , & le Roi qui n'aimoit pas les longues affaires , l'accorda volontiers , au grand déplaisir du Connétable , qui haissoit le Duc de Bourgogne , parce qu'il n'avoir point donné fa fille au Duc de Guienne.

Au milieu de tant de guerres civiles , la France cût pu recevoir de grandes incommodités du côté de l'Angleterre; mais les troubles du dedans les empêcherent de rien entreprendre au dehors. Un peu après la déroute de la Reine Marguerite dont nous avons parlé , Edouard , voyant que Louis feul étoir capable de rétablir la maison de Lancastre, songea à s'accommoder avec lui , il lui envoya à cer este le Contre de Varvick, pour démander en mariage Bonne de

Savoye, sœur de la Reine de France.

Péndant que le Comte travailloit à cette négociation & à l'union des deux Rois, Edouard, qui donnoit tout à fa paffion, époufa une Demoitelle d'Angleterre, dont il devint amoureux. Varvick füt fi indigné de ce qu'il s'étoit ainfi moqué de lui, que dès-lors il réfolut de le perdre, quand il en auroit l'occation. Louis tâcha en vain de renouer avec Edouard, de peur qu'il ne fe joignit au Duc de Bourgogne; mais Edouard fe déclara pour ce Duc, qui même époula fa fœur, & quoique fon inclination le ports pour Henri, comme nous avons dit, fon intécté l'uni vave Edouard.

Dans la fuire des temps, il se fit une émeute considérable dans la Province de Galles, qui donna lieu à Varvick d'éxécuter son dessein, & de se venger d'Edouard. Il se mit à la tête des sédirieux, & s'étant déclaré pour le Roi Henri, il déssein en conservent de se des des des des des des servents de la comme de la comme de la prison, & a yant rassemblé des troupes, il chassa Varvick d'Angleterre.

Ce Comte ayant voulu se retirer à Calais , dont il étoit.

Année 1471.

Gouverneur, Vaucler son Lieutenant lui ferma la porte. Il vint en France, où Louis lui promit du secours pour rétablir ses affaires. Cependant Edouard passoit sa vie à la chasse, dans les jeux, & parmi les femmes, fans fonger que Varvick dût revenir, malgré les avertissemens que le Duc de Bourgogne lui donnoit continuellement, de forte que Varvick l'ayant furpris, se rendit maître de l'Angleterre en onze jours, contraignit Edouard de se resugier chez le Duc de Bourgogne, & remit Henri fur le trône.

Dès le temps de la déroute d'Edouard, le Duc avoit déclaré qu'il n'avoit pas besoin de lui pour maintenir la paix avec l'Angleterre, parce qu'il avoit eu la précaution de faire mettre dans le Traité, qu'il étoit fait avec le Roi & le Royaume. Il ne laissa pourtant pas de le recevoir, & lui donna du secours, non pas à la vérité autant qu'Edouard en espéroit, mais autant qu'il put dans la nécessité de ses affaires, car la guerre étoit alors fort échauffée contre Louis, qui venoit de lui enlever Saint Quentin & Amiens.

Edouard avec ce secours retourna à Londres, où il sut fort bien reçu, pour trois raifons. La premiere, parce qu'il avoit un fils fort aimé des Peuples; la seconde, qu'il devoit beaucoup aux Marchands, qui craignoient de perdre leurs dettes; à quoi on ajoute que les femmes qu'il avoit aimées , lui avoient gagné leurs maris. Il marcha contre Varvick, & lui donna bataille le jour de Pâque. Là, le Duc de Clarance abandonna Varvick, ce qui mit le trouble dans son Armée, le combat ne laissa pas d'être opiniâtre, mais à la fin Varvick fut vaincu.

Il restoit encore à vaincre Henri & la Reine, qui avoient une grande Armée; Edouard victorieux les défit: leur fils Edouard, Prince de Galles, périt dans cette occasion; le Roi & la Reine furent pris, & leur Armée mise en fuite. Edouard envoya Marguerite en France, & remit Henri dans la Tour de Londres, où il le fit moutir quelque temps après. Ainsi il demeura paisible, & recouvra en vingt jours le Royau-

me qu'il avoit perdu en onze.

Cependant le Duc de Guienne follicitoit toujours fon mariage avec la Princesse de Bourgogne, & poussé par le Connétable, il le pressa si vivement, qu'il sut contraint de la lui promettre. Il avoit néanmoins fait la même promesse

Année 1471-

au Duc de Savoye, au Duc de Lorraine, & au Duc Maximillen d'Auriche, fils de l'Empereur Frédéric, à qui la Princesse avoit écrit par ordre de son pere, & lui avoit envoyé un diamant: ce dernier l'eur à la sin, mais ce ne sur qu'après la mort du Duc, qui durant toute sa vie ne songeoir qu'à trassquer de sa sille, & non à la donner à qui que ce soit.

Le mariage du Duc de Guienne avec une si grande hériere inquiétoit Louis, qui ne craignoit rien plus, que de voir son strete si puissant. Edouard n'étoit pas moins embarrasse, parce qu'il voyoit que ce Duc seroit trop rédoutable à l'Angleterre, s'il venoit au Royaume de France après l'avoir augmenté de tant de Provinces. Il avoit tort de se tourmenter à chercher des difficultés dans ce mariage, ou le Duc en cherchoit plus que tous les autres ensemble.

C'étoit la coutume du Roî d'entretenit la paixavec ses ennemis, andis que son intrêt le demandoit, & il en avoit un alors qui l'obligeoit de s'accommoder avec le Duc: leur accord enfin surtéolu, à condition que le Roirendroit au Duc, Amiens & S. Quentin, & lui abandonneroit le Connétable, & Charles aussi de son côté devoit abandonner les Ducs de Guienne & de Bretagne. L'accommodement n'eur point son effer, par la mort inopinée du Duc de Guienne. On soupconna le Roi de l'avoir fait empoissonner. Quelques Historiens rapportent qu'on l'avoit entendu patler à une petite Notre-Dame, (Notre-Dame de Cléri,) qu'il honoroit superstitieument, & lui demander pardon du traitement qu'il avoit sait à son sirece, mais, a ajoutoit, l'étoit un brouillon, & qui est traubble le Royaume tant qu'il et victure de la contrait de la contrait de l'accomment de la contrait qu'il et victure de la contrait de la contrait par la contrait par la contrait par la contrait de la contrait par la contrait de la cont

Aussi-ôt après la mort du Duc, le Roi, sans perdre de temps, alla en Guienne, & s'en rendit maître. Il fit aussi avancer une grande Armée du côté de la Bretagne, pour tenir le Duc en crainte. A l'égard du Duc de Bourgogne, Louis fe soucia fort peu de la paix faite avec lui. Charles qui étoit hautain & colere, voyant que le Roi parloit froidement de la paix, entra dans une sureur extrême, & brula tout le pays voisin de ses terres. Il assiégea Beauvais, qu'il pensoit emporter d'assaur, a tréloiut d'y mettre le seu; étant repous (f., il brula tout le pays jusqu'aux portes de Rouen, & prit

1472.

Tomas Charle

Année 1472.

1474.

quelques Places, qu'on reprit facilement pendant l'hiver, quand il se fut retiré.

Cependant le Roi gagna Lescun, homme de qualité & de mérite, qui avoit été au Duc de Guienne, & qui gouvernoit le Duc de Bretagne, non qu'il estimat ce Duc, qui avoit peu de sens & de vertu ; mais un si puissant Prince , manié par un tel homme, étoit à craindre. La paix fut conclue entre les deux Princes, moyennant une groffe pension, que le Roi accorda au Duc, qui de son côté renonça à l'al-

liance d'Angleterre & de Bourgogne.

Lescun eut pour récompense un Gouvernement, & le Comté de Cominge. Le Duc reçut avec respect l'Ordre de Saint Michel, institué par le Roi, qu'il avoit refusé un peu anparavant. Aussi-tôt que le Duc de Bourgogne vit que le Duc de Bretagne avoit fait son accommodement avec le Roi, il fit aussi une trève, durant laquelle il y eut de grands pour-parlers pour perdre le Connétable. Le Roi le haissoit & le craignoir, & le Duc n'étoit pas moins fon ennemi, quoiqu'il lui fît toujours bonne mine, & qu'il s'entretint

avec lui, dans l'espérance de retirer Saint Quentin. Il se tint une assemblée à Bouvines, pour convenir des

moyens de le perdre. Il en fut bientôt averti, & pour prévenir le mal qui le menaçoit, il fit représenter au Roi combien il pouvoit lui être utile contre les desseins ambitieux du Duc de Bourgogne. Sur cela Louis trouva à propos d'interrompre les conférences de Bouvines, mais le Traité étoit achevé, quand l'ordre arriva de furfeoir, & on étoit convenu que le Connétable seroit déclaré ennemi des deux Princes, avec tous ceux qui lui donneroient du secours, & que le premier qui pourroit le prendre, seroit tenu de le faire mourir dans huit jours, ou de le remettre à l'autre. On donnoit au Duc Saint Quentin, Ham & Bohain, & tous les meubles du Connétable, & on devoit se joindre pour l'assiéger dans Ham, où il avoit accoutumé de se retirer.

Voilà ce qu'on avoit arrêté, quand les ordres du Roi arriverent, mais les Ambassadeurs étoient de si bonne intelligence, qu'ils ne firent aucune difficulté de se rendre les uns aux autres les Traités signés. Le Connétable demanda au Roi une entrevue qui se devoit faire en pleine campagne,

une

Année 1474

une barriere entre deux, & des gardes de part & d'autre. Il prenoit pour prétexte la malice de ses ennemis, dont il difoit qu'il avoit tout à appréhender. La proposition étoit hardie pour le Connétable, & honteuse pour le Roi, mais croyant la chose utile pour ses intérêts, il s'y résolut malgré toutes ces considérations.

La conférence se sit comme elle avoit été projettée. Ce spectacle étonna tous ceux qui y assisterent, un si grand Roi paroître avec son sujet & son Officier, chacun ayant ses Gendarmes, de même qu'il se pratique entre deux Souverains, c'est ce qui choquoit tout le monde, & le Connérable en eut honte. Il passa du côté du Roi, mais sans rien rabattre de sa fierté, il croyoit le Roi timide, & il ne se trompoit pas, mais il devoit considérer que ce Prince craintif & circonfpect de fon naturel scavoit bien quand il falloit craindre, & que hors de-là il ne manquoit point de prendre ses

avantages.

Le Connétable lui parla affez longtemps, & ensuite publia par-tout, ou par persuasion, ou par artifice, qu'il étoit le mieux du monde dans les bonnes graces du Roi. Il ne fongeoit pas ce que c'étoit que de faire craindre son maître, & traiter d'égal avec lui. Dans ce même temps, Louis maria Anne, sa fille ainée à Pierre de Bourbon, Comte de Beaujeu. Le Duc de Bourgogne se mit alors en possession du Duché de Gueldres, & voici comment il lui vint. Arnoul, Duc de Gueldres, avoit un fils nommé Adolphe, qui trouvant que son pere régnoit trop longtemps, entreprit de le déposféder, & fut affez inhumain pour l'enlever par force, & le faire marcher après lui, cinq lieues d'Allemagne, à pieds nuds, dans un temps froid, il l'enferma ensuite dans un cachot.

Toute la Chrétienté eut horreur de cette action ; le Pape & l'Empereur obligerent le Duc de Bourgogne à entreprendre la délivrance d'Arnoul, ce qu'il fit à peu près dans le même temps que le Roi reprit Amiens. Il ne laissoit pas de favoriser sous main Adolphe, & pour lui faire plaisir, il proposa que le pere auroit la ville de Grave, pour sa retraite, avec six mille florins, & le titre de Duc, & que le fils auzoit le commandement, sous le nom de Gouverneur,

A cette propolition, ce fils dénaturé répondit, (j'ai hor-

Année 1474.

reur de le rapporter, ) que plutôt que d'y consenir, il aimeroit mieux avoir jetté son pere dans un puits, la tête la première, & y être jetté après lui; au reste, qu'il y avoir 44 ans que son pere régnoit, & que c'étoit à présent son rour.

Après une réponse si brutale, Adolphe ne pouvant souffiri le regard des hommes, se savas et « ayant été repris où i s'étoit caché, i stu mis en prison, & Armoul rétabli dans ses Etats, qu'il laisse par Testament au Duc de Bourgogne, ne voulant pas laisser impunie l'énorme ingratitude de son sils. Pour Adolphe, il sut en prison durant toute la vie du Duc de Bourgogne, après quoi i sus truste à Tournay, & sut aussis malheureux qu'impie & méchant.

Le Duc de Bourgogne, glorieux de sa nouvelle acquistion, ne songeoir plus qu'à s'en mettre en possession. La trève avec la France alloit expirer, & plusseurs conscilloient au Roi de ne la pas continuer, & de ne permettre pas à fon ennemi d'augmenter sa pussisance & ses Etats, en y joignant le Duché de Gueldres: on lui représentoit qu'il avoir pour préstare que le sils vivoit encore, & qu'il n'étoit pas juste que pour son ingratitude le Duché passa une autre maison.

Ceux qui connoifioient mieux l'humeur du Duc de Bourgogne donnoient bien d'autres confeils. Ils difoienta u Roi que ce Duc étoit d'un esprit ambitieux, vasse & immodéré, qui concevoit des dessens au-delà de ses forces & cle a vie, qui falloit le laisser engager dans les affaires d'Allemagne, dans lesquelles il ne manqueroit pas de se jetter à la premiere occasson, sous prétexte de la proximité de ses Etats, que cela le mettroit insensiblement dans des embarras extrémes, & qu'ensin, le plus grand mal qu'on pouvoit lui stire dans les occurrences actuelles, étoit de le laisser agir à sa volonté. Le Roi sivite ce demier avis, & il lui réduct de la service de la servic

Une conreflations'étant élevée au fujet de l'Archevèché de Cologne, entre un Prince de la maifon de Heffe, & un Palatin du Rhin, le Duc de Bourgogne ne manqua pas de s'y mêler, & il prit le parti du Palatin. Il s'imaginoit déja avoir fubipugé Cologne, & tout le Rhin, jufqu'en fa Comté de Hollande, car il n'efpéroit rien moins, & dans ce deffein il afflégea Nuis. Cependant ceux de Cologne & les autres

villes voisines, secoururent Nuis d'hommes & d'argent, & Année 1474.

du monde, se trouva par ce moyen fort embarrassé.

Lorsque le Roi le vit engagé, & qu'il commençoit à s'opiniâtrer au siège de cette Place, il remontra à l'Empereur & à tous les Princes de l'Empire la nécessité qu'il y avoit de la secourir, & leur promit vingt mille hommes pour les y exciter davantage, cependant il n'avoit pas trop envie de les donner.

L'Empereur employa fept mois à lever ûne Armée. Car il lui fallut ce temps pour remuer tous les Electeurs, & tout le Corps de l'Empire, il s'alla ensuite poster devant Nuis, avec beaucoup plus de forces que le Duc n'en avoit; & il envoya demander au Roi les vingt mille hommes qu'il avoit promis, autrement qu'il seroit son accommodement.

Le Roi l'entretint d'espérance, & pendant ce temps-là il traitoit de paix ou de trève avec le Duc, pour empêcher les Anglois d'entrer dans le Royaume, pendant que le Roi d'Angleterre, qui étoit prêt à passer pour se jetter sur la France. Le Duc, contre l'avis de tous ses amis, s'obstinoit à continuer un siége qui lui faisoit perdre l'occasion d'entreprendre des choses plus utiles à les dessens en se vous ses amis, s'obstinoit à continuer un siége qui lui faisoit perdre l'occasion d'entreprendre des choses plus utiles à les desseins. Le Roi, au contraire, profitoit du temps, & pendant que le Duc consumoit inutilement ses sorces, il lui suscioit de tous côtés des ennemis.

A fa follicitation, René, Duc de Lorraine, lui envoya déclarer la guerre jusques dans fon Camp, & entra en mem temps dans le Duché de Luxembourg. Il unit aufii contre lui les Suiffes & les villes de destis le Rhin, & procura encer un Trairé entre Sigismond, Duc d'Auriche & les Suisses, pour retirer le Comté de Ferréte. C'est un Canton de la haute Alface, dans le voisinage. de Balle, qui étoit alors engagé au Duc pour cent mille florins.

Le Gouverneur ayant été surpris par une attaque inopinée, les Suisses lui firent rancher la têtee, & Gounitrent tout le Comté au Duc d'Autriche. D'un autre côté ils prirent Blamont, & Louis entra dans la Picardie après la fin de la trève. Il l'auroit volontiers continuée, parce qu'il aimoit à faire les affaires à coup sûr, & à voir agir les autres, plutôn que d'agir

Nn ii

Année 1475.

lui-même; mais comme il ne vit aucune apparence que le Duc continuar la trève, il prit Montdidier, Roye & Corbie, & ce qui fut indigne d'un si grand Roi, il les sit bruler contre la capitulation.

La teireur de ses armes se répandit aussi-tôt dans les pays du Duc de Bouregone, & tout étoit prêt à lui céder. Le Connétable eur peur de ces grands progrès, & comme il voyoit sa petre assurée, s'il laisloit ruiner le Duc, il donnoit au Roi divers saux avis, qui ne tendoien qu'à l'amuser. Tamés il lui saisoit entendre que l'Empereur étoit d'accord avec le Duc de Bourgogne, & que tous deux s'étoient ligués contre lui; tantoit il l'avertisoit que le Roi d'Angleterre alloit descendre en Normandie. Il lui donna même l'alarme si chaude, que le Roi alla promprement dans cette Province, où il trouva tout tranquille, & nulles nouvelles des Anglois.

Cependant l'Empereur se décourageoit devant Nuis, & Couis pour le raffermit lui envoya proposer de conssiquer sur le Duc de Bourgogne, les terres dépendantes de l'Émpire, pendant qui! conssiqueroit celles qui dépendoient de France, de sorte que la dépouille d'une si puissant maison se partageroit entr'eux deux. L'Empereur n'étoit pas si habile que Louis, mais une longue expérience lui avoit appirs à regner. Il répondit par une fable, à celui que le Roi lui avoit envoyé.

Quelques débiteurs, lui divil, avoient dit à leur créancier, qu'il es pressoit, qu'ils alloient ruer un grand Ours, qui rayagoit tout le pays, qu'ils le payeroient de sa peau, & de ce qu'on leur donneroit pour récompense; ensuite, étant allés à la chasse, à vant rouve l'Ours plutôt qu'ils ne s'y éroient attendus, l'un étoit monte sur un arbre, l'aurre s'en étoit ensuit du côré de la ville, & le troisséme avoit fait le mort, parce qu'il seavoir que cet animal laissoit les corps morts sans y toucher. L'Ours ayant renu long-temps son museau sur le visage & aurour des oreilles de ce prétendu mort, passa fon chemin, & le laissa. Les deux sugitis revintent, & demanderent à leur compagnon ce que l'Ours lui avoit dit en lui patlant si longtemps à Poreille: Il m'a dit, répondit-il, qu'il ne falloit point marchande de la peau de l'Ours avant que de le trimit. Il ajouta que le

Roi n'avoit qu'à envoyer ses vingt mille hommes, & quand on auroit pris les terres du Duc, qu'alors il seroit temps de les partager.

Cependant le Connétable qui se désioit également de Louis & de Charles, traitoit avec tous les deux, quand il avoit peur du Roi, il promettoit à Charles de rendre Saint Quentin, & quand la crainte étoit passée, il se moquoit de

ceux à qui il avoit promis de rendre la place.

D'un autre côté, le Roi lui ayant mandé d'affiéger Avéne, il s'y détermina avec beaucoup de peine, mais auffitôt après il leva le fiége, & dit au Roi pour execute, qu'il nétoit pas en fureté de la personne, & qu'il savoit que Louis avoit donné des ordres pour l'affastiner. Cette parole donna du soupçon au Roi, & lui sit voir que quelqu'un avoit trop

Quoi qu'il en fois, il n'est que trop vrai que ce Prince troit capable de pareilles entreprises, & qu'il craignoir étrangement le Connétable. Tous les jours il en recevoit ou lui envoyoit quelques messages, & quoique souvent trompé, il s'attachoit à le ménager, dans la crainte où il étoit qu'un' homme si dangreeux ne sortissat le parti de ses ennemis, en

leur donnant quelques places.

Le Duc de Bourgogne n'étoit guéres moins embarraffé devant Nuis. If e piquoit d'honneur d'emporrer cette Place, & aimoit mieux voir périr fon armée, que de lever le fiége. A la fin presse de l'autre par le Roi d'Angleterre, il se résolut à la retraite, après avoir été plus d'un an devant Nuis, & pour fauver son honneur, il consenti que la Place su tremisente les mains du Légat du Pape, qui étoit alors auprès de lui, pour traiter de l'accommodement; s'il est attendu quinze jours, les habitans eussent eté contraints de se rendre à lui, la corde au cou. Le Duc se vantoit par-tout que la plus belle Armée que l'Empire eut jamais saite, ne l'avoit pu obliger à lever le siége.

En ce même temps le Roi d'Angleterre aborda à Calais; d'où il envoya déclarer la guerre à Louis, par un Héraur, qui lui apporta une lettre, par laquelle il lui mandoit qu'il lui rendit le Royaume de France, sinon qu'il étoit résolu de

le recouvrer par les armes.



Année 1475.

Louis prit le Héraut en particulier, & lui dit, qu'il sçavoit bien qu'Edouard ne lui avoit point déclaré la guerre par son propre mouvement, mais qu'il y avoit été porté par le Duc de Bourgogne, qu'il s'étonnoit fort qu'il se joignit à un Prince qui venoit de ruiner ses forces devant Nuis, & qu'à l'égard du Connétable, sur qui il se sincipal et le voir qu'il ne chercheroit que les moyens de le tromper. Après lui avoir dit ces paroles, il lui sir donner de l'argent, & lui en promit d'avantage, , s'il trouvoit moyen de jetter quelques propositions de paix.

On le vit énsuite sortir de son cabinet avec un visage content; ce n'ét pas qu'il ne sont de grandes inquividues, car il se voyoit assailli de tontes parts. Il sçavoit que le Duc de Bretagne avoit promis de se joindre au Roi d'Angleterre, & que le Connétable soulevoit le plus de monde qu'il pouvoit contre lui, mais il craignoit encore plus du côté de son Etat, qu'il cononission disposé à la révolte, que du côté de l'ennemi. Parmi tant de sâcheuses pensées, il parut avec un air libre, tirant à part, selon sa coutume, tanto l'un et auté tl'autre, & leur p'astant gaiement, pour ne point essente.

la Cour & les Peuples.

Il eft bon de confidérer pour quelle raison il craignoit si fort se sujets, & pourquoi on lui voyoit rechercher la paix par des manieres qui sembloient si basses. Il sçavoit qu'il étoit hai des Grands; son humeur jalouse le portoit naturellement à les humilier, & de plus il n'ignoroit pas les cabales formées par le Duc de Bourgogne & le Connétable. Il n'étoit pas plus aimé du Peuple, qu'il chargeoit extraordinairement, parce que l'argent qu'il répandoit pour avoir par-tout des intelligences, & les armées prodigieuses qu'il entretenoit, l'obligeoient à des dépenses insines. Car comme il apprésende le hazard des combats, sur-tout depuis la journée de Mont-lhéri, il faisoit ses armées si fottes, qu'à peine pouvoient-elles être batues.

Ce Prince étoit même haï de ses domessiques, quoiqu'il très-libéral à leur égard, mais ils ne pouvoient avoir de confiance en lui, à cause de son esprie désiant & variable. Ensin, il préséra d'être craint à être aimé; & il craignoit à son tour que ses Peuples ne cherchassent l'occasion de se soule ver contre lui. C'est pourquoi, mal assuré du dedans, il

évitoit, autant qu'il pouvoit, d'avoir des affaires au-dehors. Auflitôt que le Duc de Bourgogne eut appris que le Roi d'Angleterre avoit paffé la mer, il l'alla trouver fans aucunes troupes, car il avoit envoyé fon armée pour fe rafraichit dans le Barrois, & aufil pour fe venger du Duc de Lorraine, qui s'étoit déclaré fon ennemi de gaieté de cœur. Les Anglois trouverent fon procédé fort mauvais, car ils s'étoient attendus à lui voir commencer la guerre trois mois avant leur arrivée, & ils penfoient que par ce moyen ils auroient meilleur marché du Roi qu'ils trouveroient affoibli. Ils croyoient du moins que le Duc feroit en état de les joinde à leur defcente avec des troupes. Au lieu de cela ils voyoient, qu'après avoir perdu tant de temps à Nuis, il amufoit encore les refles de fon armée dans le Barrois, & laifoit paffer le temps d'agir.

Telles étoient les caufes du mécontentement des Anglois, mais il augmenta beaucoup dans la fuire. Le Connétable envoya dire au Duc de Bourgogne qu'il n'avoit pu lui rendre Saint Quentin jufqu'alors, parce qu'il auroit perdu route confidération en France, & qu'il auroit été incapable de gagner perfonne au parti, mais que la guerre alloit alors commencer tout de bon, & que le Roi d'Angleterre étoit arrivé, qu'il étoit prêt à faire ce qu'il voudroit; fur ces paroles le Roi de le Duc s'avancerent vers Quentin.

Les Anglois s'attendoient qu'on sonneroit les cloches à leur arrivée, & qu'on viendorit les recevoir en cérémonie, mais ils furent bien surpris d'être reçus à grands coups de canon, & avec de rudes escarmouches, à pied & à cheval. Ils se retirerent fort confus, & le Duc alla rejoindre ses troupes. Le Roi d'Angleterre ayant fait réstéxion sur le mauvais état des affaires, sur l'imprudence du Duc de Bourgogne, & sur le peu de troupes qu'il avoit, parut disposé à faire la paix, parce que d'ailleurs la saison étoit fort avancée.

Sur ces entrefaires les Anglois prirent un valet d'un Genilhomme de la maifon du Roi, on le mena au Roi d'Angleterre, qui le renvoya après l'avoir interrogé. Deux Seigneurs Anglois, l'un appellé Havart, l'autre Stanlay, le prirerent de les recommander au Roi fon maître, s'il pouvoir lui parler. Lorfqu'il fur arrivé à Compriègne, où le Roi

étoit, il demanda à lui parler, pour affaire d'une extrême conséquence, & lui dit ce qu'on lui avoit commandé.

Le Roi douta d'abord de fa fidélité, parce que le frere de fon maître étoir en Bretagne, bien traité du Duc. Il fe fouvint cependant que le héraut en partant lui avoit conficillé d'envoyer à Edouard, & de s'adreffer aux deux Seigneurs qui avoient parlé à ce valer. Il commença à réver proiondément fur ce qu'il avoit à faire, & se mit à table fort pensif, comme il lui arrivoit souvent.

Après être demeuré quelque temps en cet état fans rien dire, il appella Commines, à qui il fit connoître ses intentions, êt lui commanda de lui amener un certain valet qu'il lui marqua. Son dessein étoit d'envoyer ce valet en habit de

héraut au Roi d'Angleterre.

Commines ayant fait sa commission, vint rapposter à Louis qu'il lui avoit trouvé fort mauvaise mine, & de-là prit occasion de lui représenter qu'il falloit envoyer un homme de plus grande qualité, mais le Roi ne voulut point y entendre, & instrussion evalet, dont il avoit connu le bon sens, pour lui avoit passé un serve leus fois par hazard.

Il prit donc un habit de héraut, & s'adreffa à Havart & sianley, felon l'ordre gu'il en avoit. Etant préfenté au Roi, il lui fir d'abord les excules de Louis, a un fujer de la protection qu'il avoit donnée à Varvick; il affura qu'en cela fon maître avoit eu deffein de s'oppofer non à Edouard, mais au Duc de Bourgogne; qu'au refle ce Duc n'avoit engagé Edouard alus cette guetre, que pour fon propre intérêt, & pour faire plus facilement fon accord avec Louis; que les autres vouloient auffi aller à leurs fins, & abandonneroient le Roi d'Angleterre, auffich qu'ils auroient fair leurs affaires; qu'enfin, fi Edouard vouloit, fon maître enverroit des Ambaffadeurs pour faire la paix à des conditions qui connenteroient

lui & son Royaume.

Ainsi le valet & cécuta prudemment ce que le Roi lui avoit
commandé, il lui rapporta aussi de bonnes paroles, & l'afsura qu'il pouvoit envoyer des Ambassadeurs pour la paix,
quand il lui plairoit.

Les armées n'étant qu'à quatre lieues l'une de l'autre, les conférences furent commencées dès le lendemain. Les affaires furent réglées presque dès le premier jour; le Roi d'An-

gleterre demandoit qu'on lui donnât soixante & douze mille écus comptant, qu'on décideroit le mariage du Dauphin Charles, encore enfant, avec la fille du Roi d'Angleterre, que Louis donneroit la Guienne, pour l'entretien de la future Dauphine, ou cinquante mille écus qui seroient envoyés chaque année à Londres pendant neufans, qu'au bout de ce terme, le Dauphin & la Dauphine jouiroient paisiblement du revenu du Duché de Guienne, & que le Roi seroit quitte de ce payement envers le Roi d'Angleterre : c'est ainsi que Philippe de Comines parle de ce Traité.

Quand le Roi eut entendu ces propositions, il concut de grandes espérances, il scavoit que le Roi d'Angleterre, Prince adonné à ses plaisirs, se lasseroit bientôt de la guerre, il étoit d'ailleurs au fait de ses justes mécontentemens, de forte qu'il ne doutoit point de la paix. Il en parla à fon conseil, & leur témoigna qu'il seroit toutes choses pour l'avoir , excepté de donner des terres , mais que plutôt que

d'en venir-là, il mettroit tout au hazard.

Cependant il continuoit d'envoyer au Connétable pour l'adoucir, & aussi de peur qu'il ne livrât aux Anglois quelquesunes de ses Places. Le Connétable, de son côté toujours inquiet, & se souvenant de Bouvines, lui envoyoit tous les jours quelqu'un des siens en grand secret. Le Roi pritalors la résolution de se servir de ses envoyés, pour le faire mieux connoître au Duc de Bourgogne.

Il avoit auprès de lui le Seigneur de Contai, intime. confident du Duc, qu'il avoit pris prisonnier, & qui alloit fouvent sur sa parole porter les propositions du Roi à son maître, & de son maître au Roi. Il appella Contai, & le fit cacher derriere une tapisserie, pour entendre les propositions que lui feroient les envoyés du Connétable.

Ils lui dirent que le Duc étoit en fureur contre le Roi d'Angleterre, & qu'ils avoient été envoyés pour le prier non-feulement d'abandonner les Anglois, mais même de les piller. Là-dessus ils se mirent à contresaire le Duc, à fraper comme lui du pied contre terre, à le faire jurer par faint George, & dire à Edouard mille injures, l'appellant borgne, & y ajoutant toute forte de moquerie; enfin ils n'oublioient rien pour représenter son humeur violente & impétueuse.

Le Roi, cependant éclatoit de rire, & feignant d'être un

peu fourd; les obligeoit à répéter & à parler plus haut, afin que Contai entendit tout, & comme on fe moupoit de fon maître: eux qui ne demandoient pas mieux, recommençoient volontiers, augmentant toujours quelque chofe, pour mieux divertir le Roi.

Au milieu de leur discours, ils dirent au Roi que le Connétable lui consciilloit de faire une bonne trève avec les Anglois, & de leur donner quelques perites Places pour passer l'hiver. Il s'imaginoit par ce moyen les consoler du resus qu'il leur avoir fait de Saint Quentin, & les appaiser aux dépens du Roi.

Louis ne leur répondit rien, & après les avoir fait affec dificouri, il les renvoya, en leur diant qu'il feroir (çavoir fes intentions à fon frere. Il appelloit ainfi le Connétable, parce qu'il avoit époufé la fœur de la Reine Chadroe de Savoye. Auffitét il accourt, en riant, à Contai qu'il rouva dans la difposition qu'il souhaitoit, c'est-à-dire, fort irrité de ce qu'on se moquoit de son maitre, & des Traités, Il le dépécha en diligence au Duc de Bourgogne, avec sa créance & son instruction.

Quand les envoyés du Connétable eurent propofé au Roide donner quelques Places aux Anglois, pour paffer l'hiver, il ne leur fit aucune réponfe; mais après il fur fort embarraffé, & de peur que le Connétable ne troublâr la pais, il offirit lui-même aux Anglois Eu & Saint Valeri; la trève fur conclue pour neuf ans, aux conditions propofées par les Anglois. Il fur réfolu que l'entrevue entre les deux Rois fe feroit à Péquigni, pour jurer la paix, & que le Roi d'Angleterre, après avoir reçu l'argent qu'on devoit lui donner, recounteroit dans fon Royaume.

Le Duc de Bourgogne n'eut pas plutôt entendu les premieres nouvelles du traité, qu'il partit en diligence, hi feiziéme, & vint demander à Édouard en quel état étoient les affaires, il lui répondit qu'il avoit fait un Traité, où lui & le Duc de Breagne féroient compris s'ils vouloient.

Alors le Duc s'emporta au dernier point, difant au Roi d'Angleutre qu'il fe fouvint de la gloire & des grandes actions de fes Ancêtres; qu'il ne l'avoit pas fait venir pour fes intététs propres, mais pour lui donner le moyen de recouvre fes États perdus, & qu'au refle il avoit fi peu befoin de lui, qu'il ne feroit de trêve avec Louis, que trois mois après qu'Edouard auroit repaffé la mer.

Tous ces discours ne servirent qu'à irriter davantage le Roi d'Angleterre contre le Duc de Bourgogne. Le Connétable ne réulit pas mieux, il offiti de l'argent à Edouard, pour l'empêcher de faire un accord désavantageux. Il lui dit qu'il feroit bien de prendre toujours Eu & Saint Valeri, & qu'après il tâcheroit de le loger mieux; tout cela sans lui donner aucune assurance, & espérant de l'amuser de belles paroles.

Le Roi d'Angleterre tépondit qu'il avoit fait la pair, & que les infidélités du Connetable l'y avoient obligé. Quand il squt une réponse si sche, il sit au désepoir, & ne douta presque plus de sa perte. Cependant le temps de la Consérence érant proche, les Anglois vincent à Amiens, où le Roi ordonna qu'on les reçuit magnisiquement, & désendit de rien prendre d'eux aux hoelleries; tour se faisoit aux dépens du Roi, qui avoit sair dispoter des tables dans les cues, pleines de toures fortes de vins & de viandes exquises,

Les Anglois, attités par cette réception, entrerent en si grand nombre, qu'on commença à s'en alarmer, & qu'il fallut ensin avertir le Roi, quoique ce sit une des stres où ce Prince, plutôt superstitieux que religieux, regardoit comme un malheur, son sui parloit d'affaires.

Le Roi ne s'obtina point, & ayant compris la consequence de la chose, il fit armer sécrettement des gens de guerre; il monta ensuite à cheval, assez bien accompagné, & sit porter son diné à la porte de la ville, où il invita à diner une partie des Seigneurs de la Cour d'Edouard. On reconnut bientôt que les Anglois ne songeoient qu'à boire & à faire bonne chere.

Le Roi d'Angleterre, honteux du défordre que causoient ses gens, envoya lupplier le Roi d'y apporter le reméde. Il s'en excusa , & Edouard fit lui-même garder les portes, pour empêcher les siens d'entrer, tout étoit préparé à Péquigny pour la constrence: il y avoit un pont sur la triviere en un endroit qui n'étoit point guéable, une barriere sur le pont où il y avoit des reillis pour passer les bras, & enfin les autres choses nécessaires pour entrevue si folemnelle.

Le Roi arriva le premier au lieu destiné, & le Roi d'Angleterre peu de temps après. Etant assez proche du Roi, il se découvrit, & sit une révérence en siéchissant le genou

Oo ii

Année 1475.

julqu'a demi-pied de terre ; ayant abordé le Roi , il en fit une encore plus profonde. Les deux Rois s'embrafferent à travers les treillis , & commencerent à parler enfemble. Louis dit d'abord à Edouard qu'il n'avoit rien tant defiré que de le voir , & qu'il louoit Dieu de ce qu'ils étoient affemblés pour un fi bon deffein. Edouard lui répondit en affez bon François,& avec une pareille démonstration d'amitié.

Après quelques semblables' discours, Louis, qui gardoit roujours la supériorité dans cette Assemblée, sit signe à tout le monde de se retirer, & qu'il seroit bien aise de parler au Roi d'Angletertre: il lui demanda ce qu'il seroit, si le Duc de Bourgogne ne vouloit point entendre à la paix; il lui répondit qu'il pouvoit agir avec lui comme il le jugeroit à propos. Il sit la même question sur le Duc de Bretagne, mais Edouard le pria de ne lui point saire la guerre, à quoi il répartit, Que frais-je, s'il ne veut pas accepter la paix? Si vous lui saires la guerre, a proit Edouard, je repassifier à me pour le désendre.

Cette réponte fâchale Roi, mais comme il étoit habile, to voulut point faireparoître son chagrin, & rappella la compagnie avec un visage gai. Alors il demanda à Édouard s'il ne vouloit point venir à Paris, & qu'il auroit soin de l'y divertir. Sur cela la conversation se tourna en plaisameries, & les Princes se retirerent avec des témoignages de bien-

veillance mutuelle.

Le lendemain de l'entrevue , le Connétable envoya au Roi ses dépurés , qui parloient fort humblement , & faisoient bien voir que leur maitre avoit perdu route espérance. Il s'excusóit envers le Roi, sur ce qu'on l'accusoit d'avoir intelligence avec ses ennemis , & que les effets avoient bien fait voir le conțraire. Au reste îl lui offroit d'engager le Duc de Bourgogne à se jetter fut les Anglois , & à le spille,

Le Roi ne répondit rien, mais il lui manda feulement par une lettre qu'il lui écrivit ce qui s'étoit fait la veille, & qu'il étoit bien d'accord avec les Anglois, qu'il ne laissoit pas toutesois d'avoir encore de grandes affaires, & qu'il avoir

grand besoin d'une aussi bonne tête que la sienne.

Les Envoyés s'en retournerent fort contents de cette parole, & d'abord qu'ils furent fortis, le Roi montra la lettre à Havart, & lui dit que ce n'étoit que de la tête qu'il avoit besoin, & qu'il se soucioit peu du reste du corps. C'est ainsi qu'après avoir assuré les assaires, il railloit à son aise. Année 1475.

Le même Havart étant à table avec lui, dit qu'on trouveroit moyen de faire venir le Roi d'Angleterre à Paris. Le Roi qui n'écoutoit pas cetre propolition avec plaifit, changea de difcours, & éluda ce voyage fous prétexte des fafiries qu'il avoit avec le Duc de Bourgogne. Il dit à Comines en particulier, qu'Edouard étoit un homme de plaifit, qu'il trouveroit à Paris quelque femme qui lui plairoit, & qui lui donneroit envie de revenir encore une fois ; que cela ne l'accommoderoit pas, & que les Anglois n'avoient que trop été en France.

Il teflentoit une joie extrême d'avoir fait une paix si avantageuse, & d'avoir rendu inutile par son adresse & par son argent un armement si redoutable. Il se moquoit en son cœur du Roi d'Anglererre, & comme il étoit porté à la railletie, il avoir une peine extrême à se retenir; mais la crainte de fâcher les Anglois, Nation délicate & prompte, lui sermoir la bouche. Un jour qu'il étoit avec deux ou trois de ses pus samiliers Courtians, il rioit des bons effets de se présens. Il apperçut tout d'un coup qu'il avoit pu être entendu d'un Marchand Gascon, établi en Angleierre, qui étoit venu lui demander quelques graces. Aussiré il donna ordre qu'on lui sit quelque gratification, & pour l'obliger au secrer, il prit un soin particulier de sa famille.

Ce Prince avoir accoutumé de dire que fa langue lui rendoir de mauvais offices par fa prompritude, è auffi qu'elle lui en rendoir fouvent de bons; mais que quand elle avoir manqué, c'étoit à lui à réparer les dommages qu'elle ui caufoir. Il n'étoir pas feulement foigneux de s'empêcher lui-même de parler, mais encore d'empêcher les autres de

réveiller les Anglois par leurs discours.

Comines hui rapporta qu'un Gafcon qui étoit au Rol d'Angleterne, lui avoit dit que les François étoient bien moqués des Anglois dans ce Traité, & qu'Edouard, après avoir gagné neuf grandes batailles, en venoit de perdie une dixiéme contre Louis , qui avoit effacé la gloire des autres. Le Roi dit auffitôt qu'il falloit faire taire ce méchant plaifant, en même temps il le fit ventir, & ticha de l'attirer à fon fervice. Comme il s'en excufa, il promit de prendre foin de festrers, & le renyoya avec de riches préfens, l'invitant à enferces, capacitation de la comme de l'accomme de l'accom

retenir la correspondance entre les deux Royaumes. Le Roi d'Angleterre, après avoir reçu son argent, se retira à Calais, & consormément au Traité, laissa des ótages jusqu'à ce qu'il su repasse dans son Royaume. Il remit aussi à Louis deux Lettres que le Connétable lui avoir écrites, & lui en sit une autre, où il expliquoit toutes les propositions qu'il lui avoir faites.

Auditôt que le Roi fçut fon arrivée à Douvres, il vint à Vervins, où les Ambaffadeurs du Duc de Bourgogne conclurent la trève avec lui pour neuf ans, comme les Anglois; mais la publication en fur différée jusqu'à trois mois, à caufe de ce que le Duc avoit dit à Edouard : ainfi le Roi fortit avec avantage d'une guerre très-périlleuse, par son adetsse le patience.

Le Roi commença alors à ourner tout fon esprit à la peire du Connétable. Il avoit tant d'envie de se défaire d'un esprit si pernicieux, que pour obliger le Duc de Bourgogne à conjurer sa ruine avec lui, il consentit de lui donner sàaint Quentin, & généralement tout ce qui lui avoit été autresois offert

à Bouvines.

Le Connétable s'apperçu bientôt qu'il fe tramoit quelque chose de funeste, & ne voyoit aucun moyen d'éviter fa mauvaise destinée. Il sçavoit qu'Edouard avoit remis ses Lettres à Louis, & n'elpéroit pas de pouvoir séchir l'espritirité de ce Prince. Il n'avoit pas moins ossens offensé le Duc de Bourgogne, de sorte qu'il ne sçavoit plus à quoi se résoute. Tantôt il songeoit à s'ensuir en Allemagne, & à y acheter quelques Places sur le Rhin: tantôt il pensoit à tenit bon dans le Château de Ham, très-fort de sanaure, & qu'il avoit muni de toutes choses. Mais quelle Place pouvoit-il trouver, qui le pùt mettre à couvert de la puissance d'un Roi de France, si puissamment armé? & comment pouvoit-il espérer de se désendre à Ham, où il n'avoit personne qui ne sut au Roi ou au Duc, & qui ne pût être aissement gagné.

Minfi un homme si puissar, si riche, si habile, d'une si illaire naissarce, & si haurennent allié, qui prétendoit faire la loi à un si grand Roi, & à un Prince qui n'aurori jamais voulu céder aux Rois, se trouve par son ambition réduit à un tel état, qu'ill ne fait que devenir. A la fin le désépoir le

contraignit de se jetter entre les bras du Duc de Bourgogne, qu'il crut plus aisément pouvoir engager par son intérêt à Année 1475.

le protéget contre Louis.

Après avoir obtenu de ce Duc un Sauf-conduit, il fe rendit à Mons en Hainaur, où il fut gardé par ordre du Duc.

Le Roi envoya auffict quelques Troupes, qui fe préfentetent à Saint Quentin, dont on leur ouvrit les portes fans
balancer. Il fit favoir cette nouvelle au Duc de Bourgogne, de peur qu'il ne renouât quelque Traité avec le Connétable,
pour ravoir de lui cette Place; & en même temps le form
ade lui rendre le Prifonnier; conformément au Traité.

En ce temps-là, le Duc étoit occupé à la conquête de la Lorraine, qu'il avoit déja toute prife, excepté Nancy, qu'il affiégeoir. Il craignit d'être traverfé dans fon entreprife par le Roi, qui étoit puiffamment armé, & qui avoit auprès de lui le Duc de Lorraine; ainfi il promit de rendre le Connétable, & l'envoya à Péronne, a vec ordre à fes gens de le remettre entre les mains du Roi, dans un certain temps. Il efpéroit pendant ce temps de prendre Nancy, & alorsi il y a beaucoup d'apparence qu'il n'eût pas éxécure le Taise, fans faire de nouvelles propositions; mais comme le siége tira en longueur, & que le Roi pressoir vivement, il faillut ensin remetre le Connétable entre ses mains : pendant qu'il pensoit à manquer de parole à ce malheureux Seigneur, il fevit lui-même trahi par un de ses àvoirs.

Ce fut Nicolas de Campobachte, Gentilhomme Napolitain, que le Duc avoit élevé d'une extrême pauvreté à la plus haute confidération, & à qui il avoit donné fa confiance particuliere. Dès ce premier liége de Nancy, il avoit commencé de trahir fon maître. Ce fut lui qui traîna ce liége en longueur, en faifant de foibles attaques, & en avertiffant ceux de la Place de ne pas fe rendre. Ce méchant paffa encore obus avant, & offitir at Roit de le défaire du

Duc, ce qui lui étoit fort aifé.

Louis eut en horreur sa perfidie, & comme il soupçonna qu'il avoit dessein de le tromper, il découvrit la trahsson au Duc, à qui il étoit bien aisse de donner cette marque d'amirié & de bonne soi. Ce Prince qui n'agissoit que par caprice, quoique les marques de trahsson que Louis lui découvrit hissen certaines, s'alla mettre dans l'esprit que si la

Année 1475

chose eût été vétitable, Louis n'auroit eu garde de l'en avertit, & qu'il vouloit par cet artifice lui donner de la défiance d'un fidéle serviteur, de sorte qu'il s'attacha, plus que jamais, à ce traitre.

Le Roi fit mettre le Connétable à la Baftille, & on lui fit fon procès, où futent produites fee lettres au Roi d'Angleterre, & celles qu'il écrivoit au Duc de Bourbon, pour l'exciter à la révolte, avec d'ayerres pièces qui le convainquoient. Son procès étant achevé, le Chanceller qui avoit prélidé au jugement, le fit venir au Palais, où on lui redemandale Collier de l'Ordre, & l'épée de Connétable. Endire le premier Préfident lui déclara qu'il étoit convaincu de crime de Léfe-Majeflé, & condamné à avoir la têtre coupée dans le jour.

Quelque criminel qu'il fût , il ne s'artendoit pas à cette Sentence, tant les hommes font accoutumés à le flater; il fût témoigner au Roi le déplaifir qu'il avoit d'avoir manqué à fon devoir, & après qu'il eut pensé à sa conscience; il sur mené au supplice, donnant de grandes marques de repentir-

Le Roi donna au Duc de Bourgogne, selon le Traité, Saint Quentin & les autres Places promifes, avec l'argent & les meubles du Connétable. Cependant le Duc acheva de se rendre maître de la Lorraine, mais comme il ne donnoi aucunes bornes à son ambition, se qu'il ne prétendoit rien moins que de se faire Roi par ses conquêtes, il se jetta dans de nouvelles entreprisées.

Ce Prince se sentie redouté de tous les Princes voisses. Le Duc de Milan avoit renoncé à l'alliance du Roi, pour prendre la sienne; le Roi René de Sicile, oncie du Roi, vouloit donner à Charles sa Comné de Provence, & l'avertisse it de la part de Louis. La Duchesse de Savoye, propre seur du Roi, ne l'écoutoir plus, & elle étoit absolument au Duc de Bourgegne.

Se voyant donc si puissant, il cru qu'il viendroit facilement à bout des Suiffes, à qui il déclara la guerre, tant à cause de la Comté de Ferrére, que pour protéger contr'eux le Comte de Romont, à qui lis avoient sait quelque injossice. Le Roi écrivit au Due pour le détourner d'attaquet les Suisses, avec qui il n'y avoit rien à gagner, & il l'engagea à venir pluto à une consérence, pour treminer leurs affaires, & conclure une bonne paix, Les Suisses lui députerent pour lui dire on s'ils.

qu'ils étoient prêts de lui faire rendre le Comté de Ferréte, & de donner au Comte de Romont une faitsfaction entiere; qu'au reste, un si pauvre pays que le leur ne méritoit pas qu'il le conquit, qu'ils le supplioient de les laisser en repos.

Année 1476.

Par une feconde ambassade, ils lui offitient de renoncer à toutes leurs alliances, même à celle du Roi qui leur étoit si avantageuse, & de plus, de fournir six mille hommes contre lui. Il refusa toutes ces offres, entra dans leur pays, où après avoir pris quelques petites Places, il affiégea Gransson, qui se rendit à distretion, & où le Duc sit pendre cinq cens Allemans, qui étoient en garnison dans la Place.

Les Suiffes vintent: trop Tard au fecours, & ne laifferent pas de marcher, pour embécher l'ennemi de pafferoutre. Le Duc, au lieu de les attendre dans fon Camp qui étoit parfaitement bien fortifié, s'obklina, contre l'avis de tous les fiens, à marcher contr'oux, & les alla attaquer à l'entrée des Montagnes. Il avoit d'abord envoyé fes gardes pour occuper les paffages; mais par le feu efftoyable que firent les Suiffes, fes gardes furent repouffés, & l'Armée en fut fi épouvantée, qu'elle prit la fuite dans un extrême défordre, quoiqu'il n'y etit eu que fept hommes de tués.

Le Câmp de Charles fur pris & pille, toutes les tentes, tous les équipages de fes Officiers, & les siens, furent en proie avec les rréfors immenses, & ses pierreries d'une prodigieuse grosseur, aussi bien que d'un prix inestimable. Les Suisses grossiers, qui n'en connoissoient pas la valeur, les vendeines pour rien, de sorte qu'en fort peu de temps toute l'Allemagne sur pleine des dépouilles du Duce & de son Armée.

Cette victoire donna beaucoup de réputation aux Suisses, qui jusqu'alors n'avoient pas été fort considérés. Plusseurs villes & Princes d'Allemagne se joignirent à eux. Ils reprirent Gransson, & sitent pendre tous les Bourguignons qu'ils

trouverent dedans.

Cependant le Roi qui s'étoit avancé à Lyon, pour obferver de démarches que feroit le Duc, & la fuire de cente guerre, reçui bientôt cette nouvelle, & fentit d'abord que la face des affaires alloit changet. Le Duc lui envoya des Ambassadeurs, qui lui parletent fort humblement, & qui lui de anaderent pardon de la part de leur maitre de ce qu'il avoit manqué à l'entrevue. Le Roi leur sit bon visage, & leur per de leur maitre de ce qu'il avoit manqué à l'entrevue. Le Roi leur sit bon visage, & leur per de leur maitre de ce qu'il avoit per de leur maitre de leur maitre de ce qu'il avoit manqué à l'entrevue.

Année 1476.

répondit qu'il n'avoit rien à craindre, qu'il entretiendroit la trève, & qu'il n'y feroit nulle infraction.

En effer, quelques villes d'Allemagne l'ayant prié de déclarer contre le Duc, il le garda bien d'écouter une telle propolition, non pour faire plaifir au Duc; au contraire, comme, il favoir que s'il fe fit déclaré, il l'auroit arrêté roucurt, il le laissoir s'engager dans des entreprises où il favoir

qu'il périroit.

Cependant la Ducheffe de Savoye envoya à Comines, pour tâcher de faire fon accommodèment avec le Roi fon frere. Le Duc de Milan lui fit offiri une grande fomme d'argent, s'il vouloit promettre de ne faire ni paix ni trève avec Charles. Le Roi répondit en peu de mots qu'il n'avoit que faire de fon argent, & qu'il en avoit plus que lui; que pour la guerre & la trève, il en feroit comme il entendroit. Du refle, que s'il vouloit être de fes amis, comme auparavant, il le recevroit. L'accord entre les deux Princes fut publié incontinent comme Louis l'avoit propofé.

Quant au Roi René, auffi-rôt que Louis eut appris la défaire du Duc, il envoya des troupes en Provence, où étoit René, & lui fit dire qu'il le prioit de le venir trouver, sinon qu'il le feroit venir de force, il obéit, & fut très-bien reçu. René lui fit patler par son Sénéchal, qui lui dit qu'il étoit vrai que le Roi son maître étoit entré en traité avec le Duc de Bourgogne pour sa Comté de Provence, que ses plus sidéles fervireurs, & lui entrautres, lui avoient confeillé de le faire, que ce qui l'y avoit obligé étoit le mauvais traitement que Louis lui avoit fair en lui prenant son Châcea de Bar & celui d'Angers; qu'au reste, il n'avoit jamais eu defein d'éxécuter ce Traité, & qu'il n'en avoit fair courir le bruit, que parce qu'il étoit bien aise qu'il vint à la connoissance de Louis, asin qu'il lui stit justice, & qu'il se souveil servire qu'il étoit no nocle.

Le Roi reçur forr bien ce discours, & traita magnifiquement à fon ordinaire; le Roi de Sicile & Ise siens. Il n'elpas croyable combien le Duc de Bourgogne fut accablé de fon malheur; il étoit abattu & mélancolique; infupportable aux siens & à lui-même, & jamais depuis ce temps-là il n'eur plus l'esprit si net ni si bon qu'auparavant. Il s'échaussa pue que jamais contre le Soissifies, & pour s'en venger, il envoya demander des fecours d'hommes & d'argent à ses villes des Pays-Bas.

Année 1476.

Elles répondirent, d'un commun accord, qu'elles étoient prêtes de donner leurs biens & leur fang pour fa défenfe; mais qu'elles étoient réfolues de ne pas l'aider à continuer une guerre injufte. Il est aifé de juger combien une telle réponse devoit irriter un Prince de fon humeur, & combien il lui fut facheux de fentir son pouvoir affoibli, même parmi ses fujets. Il ne laiss pas, malgré leur refus, de lever une grande Armée, presque toute composée d'étrangers, parce qu'il défioit de ses Suiers. & ne croyoir pas qu'ils pussent prendre constance en lui, depuis la trabison qu'il avoit faite au Connérable.

Avec cette atmée il alla camper devant Morat; le Duc de Lorraine, qu'il avoit dépouillé de fes Etats, fe joignit aux Suifles, avec quelque peu de troupes. L'armée de Charles fit mife en déroute dès le premier choc, mais il n'én arriva, pas comme à la premiere bataille, où le Duc ne perdit que fept hommes, parce que les Suifles n'avoient point de cavaletie: lci où ils avoient quarre mille chevaux & de fort bons hommes, ils poufuivirent vivement les fuyards, & mirent dix-huit mille fur la place. Renef II. Duc de Lorraine mena aufii-tôt! Armée viètorieufe dans fon Duché, où il prit en paffant quelques Places, & alla mettre le frége devant Nanci.

Charles, plongé dans la douleur, se renserma durant six semaines, ne pouvant supporter la vue des hommes, & croatur que la lumiere même du Soleil lui reprochoit sa défaite; il vit à cette fois qu'il alloit être abandonné de tous ses amis, La défiance qu'il avoit de la Duchesse de Savoye l'obligea à la faire prendre chez elle, & à l'envoyer prisonniere dans

un Château auprès de Dijon.

Cependant il donnoit des ordres pour lever de nouvellea troupes, mais assez nonchalamment, & il sembloit qu'il ne fit plus rien que par obstination. Au lieu de tourner son occur à Dieu dans son affliction, il se livra au dépit & au déscapoir; sa colere devint plus que jamais impétueuse, & terrible. Aucun des siens n'ofoit l'avertir des choses nécefaires, & à peine pouvoit-on approcher de lui ou lui parler. Ses chagrins affoiblirent la santé, il tomboit dans des defaillances fréquentes, & il falut saire des remédes extraordi-

Année 1 +76.

naires , pour lui rapeller la chaleur & le fang au cœur.

Le Duc de Lorraine pressoir copendant Nanci; & Charles , abandonné à ses déplaisirs , perdit l'occasion de secourir
entre Place. Le Capitaine Cohin qui y commandoit les
Anglois , homme de basse naissance , mais de grande vertu,
ayant été cué d'un coup de canon , sa mort sit perdre le courage à les foldats, qui peu entendus au siége , se mirent à
murmurer contre le Gouverneur , & le contraignirent à
parlementer ; s'il est eu la force de leur parler comme il
devoit , il les auroit réduits , & n'auroit pas capitulé comme
il fit, rtès-mal à propos.

Deux jours après le Traité, le Duc de Bourgogne arriva avec son Armée, & trouvant la Place rendue, il résolut de la rassieger; il eût mieux valu pour lui qu'il ne se sur penant les petites Places d'alentour, tenir Nanci à l'étroir, & comme bloqué, par ce moyen ses troupes ne se seroies places d'alentour, tenir Nanci à l'étroir, de comme bloqué, par ce moyen ses troupes ne se seroies point faitguées, & il elt fait périr la Place sans rien hazarder; mais, comme dit à cette occassion Philippe de Comines, Dieu prépare de tels vouloirs extraordinaires aux Princes, quand

il veut changer leur fortune.

Environ dans ce même temps, la Ducheffe de Savoye, qui toto affez négligemment gardée, envoya demander au Roi des gens pour la délivrer. Il ne voulur pas manquer à fa fœur dans un beloin fi preffant, elle fut tirée de fa prifon, & vint trouver Louis au Plelfis-lès Tours, où il s'étoir terrid' à fon ordinaire, ne jugeant plus fa préfence nécesfiaire à Lyon, après l'affaire de Morat. Il all au-devant de la Ducheffe, qu'il aborda en riant, & l'appella Bourguignonne, à quoi elle répondit qu'elle étoir fort bonne Françoile, & lui témoigna beaucoup de reconnoisfance; elle s'ut très-bien reçue, & ils traiterent leurs affaires avec une commune faitsfation.

Les Hiltoriens remarquen qu'elle étoit vraie fœur du Roi, & qu'elle n'étoit pas moins cachée ni moins artificieufe que fon frere. Ils fe connoifioient trop pour fe plaire enfemble, & pour fe fier l'un à l'autre; ils s'embrafioient mutuellement, & fe fêparterent bienôt avec de grands complimens,

fort contens de ne se plus voir.

Cependant le Duc de Lorraine levoit des troupes en Suisse & en Allemagne, pour secourir Nanci. Le Roi favo-

risoit ces levées, & par ses Ambassadeurs, & par son argent; un grand nombre de Gentilshommes François prirent parti dans ces troupes par sa permission. René II. vint loger à saint Nicolas, auprès de Nanci, avec cette Armée, & le Roi avoit la sienne dans le Barrois, pour observer ce qui se passoit, & prête à agir au premier ordre.

Au second siège de Nanci, Campobasche continua ses pratiques, & encourageoit toujours ceux de dedans. Il fit dire au Duc de Lorraine & aux gens que le Roi avoit dans - son armée, que le propre jour de la bataille il se rangeroit de leur parti avec les fiens, & en laisseroit quelques - uns, tant pour commencer à prendre la fuite, & mettre la terreur dans toute l'Armée, que pour suivre de près le Duc,

& le tuer dans la confusion.

Pendant que ces choses se tramoient, les Bourguignons prirent un Gentilhomme Provençal, qui menoit sécrettement cette affaire, & portoit toutes les paroles, il fut furpris entrant dans Nanci, & Charles ordonna qu'il fût pendu, suivant les loix rigoureuses qui se pratiquoient alors en quelques pays, mais non pas en France, (elles font maintenant universellement abolies.)

Comme on le menoit au supplice, il dit qu'il avoit un avis à donner à Charles, qu'il achéteroit d'un Duché, puifqu'il y alloit de sa vie; mais Campobasche qui s'étoit rendu auprès du Duc, pour empêcher qu'il n'eût égard à ce récit, éloignoit ceux qui vouloient parler, & les prévenoit en difant que le Duc ordonnoit qu'on expédiat promptement cet homme, qui fut éxécuté, & Charles ne sçut pas la conju-

ration.

Nanci étoit fort pressé, & commençoit à manquer de vivres, ce qui obligea le Duc de Lorraine à donner bataille; il délogea de Saint Nicolas dans ce dessein, & marcha droit au Duc de Bourgogne. Alors, contre sa coutume, Charles. prit un peu de conseil; là on lui remontra le mauvais état de ses troupes deux fois vaincues, qui n'étoient que de quatre mille hommes, dont à peine y en avoit-il douze cens en état de combattre; que pouvoit-il espérer contre une si grande Armée, qui alloit fondre sur lui, & contre celle du Roi, qu'il voyoit en si bon état dans le voisinage?

Sur ce fondement, on lui conseilloit de se retirer pour un

peu de temps, parce que, disoit - on; les Allemans, après avoir ravitaillé la Place, ne tarderoient pas à se retirer; qu'au reste, le peu de vivres qu'ils seroient entrer à Nanci seroit bientôt confommé dans une si grande ville, & qu'alors il raffiégeroit cette ville, qui ne pourroit plus lui échaper.

Malgré un si bon conseil, ce Prince s'opiniatra au combat, où il falloit qu'il mourut. Le jour de la bataille, qui se donna au cœur de l'hiver le 5 Janvier, Campobasche ne manqua pas d'éxécuter son dessein, mais comme il se rangeoit parmi les Allemans, ils le chasserent, en criant qu'ils

ne vouloient point de traîtres parmi eux.

Les troupes du Duc, effrayées des deux batailles perdues, & de la défection de Campobasche, prirent bientôt la suite. L'infanterie fut mife en déroute par la furieuse décharge des Suisses, & après cela la Cavalerie ne tint guéres; Campobasche se saisit d'un Pont par où ils pouvoient s'échaper, de · forte qu'il en fut fait un carnage épouvantable. Le Duc fut tué des premiers, par une multitude de gens qui ne le connoissoient pas, à ce qu'on disoit alors, mais il y a beaucoup plus d'apparence que ce fut par les soldats de Campobasche. ainsi que ce traître l'avoit projetté. Quoi qu'il en soir, on le trouva parmi les morts, percé de plusieurs coups, & entr'autres d'un coup de hallebarde, qui lui fendoit la tête.

Ce Duc avoit de bonnes qualités, & beaucoup plus de mauvaises; il avoit l'esprit vif & pénétrant, & la conception merveilleuse; il aimoit à donner, mais il donnoit à chacun médiocrement, pour faire durer ses libéralités, & les étendre à plus de personnes. Il étoit agissant, laborieux, ambitieux & hardi au-delà de toute mesure, & avide de faire parler de lui après sa mort, comme on parle de ces sameux Conquérants si renommés dans l'histoire; orgueilleux, incapable de suivre un conseil, ni de démordre de ses premieres résolutions, quelque téméraires qu'elles sussent; jamais de retour à Dieu, ni en prospérité, ni en adversité, & croyant devoir sa grandeur à lui - même & à son bon sens. Il périt enfin malheureusement, dans la force de fon âge, par son opiniâtreté, & par une infame trahifon, justement punie de celle qu'il avoit faite au Connétable.

Environ dans ce même temps, le Duc de Milan parlant à un Ambassadeur dans une Eglise, sut assassiné par trois Gentilshommes; il avoit enlevé les femmes des deux premiers, & avoit fait à l'autre quelque injustice au sujet d'une

Cependant Louis attendoit avec grande impatience au Pleffis-lès-Tours, des nouvelles de Nanci. Il avoit fait dans tout fon Royaume l'établiffement des postes, si utiles au bien public & particulier, & qui font la correspondance de toutes les parties de l'Etat. Par ce moyen il étôit bientôt averti de tout ce qui se passion, & failoit des présens consédables à ceux qui lui apportoinent les fanovelles importantes.

Le Comte du Lude, après avoir pris les paquers des couriers, vint en diligence au Plessis, éveilla le Roi, comme à
peine il étoit jour. Il lui raconta la défaite & la fuite du Duc
de Bourgogne, car on n'avoit point encore de nquvelle de
fa mort; cette nouvelle réjouit beaucoup le Roi, mais il
eut peut que s'il tomboit entre les mains des Allemans,
comme il avoit beaucoup d'argent, il ne sit son accommodement avec eux, & ne les gagnar contre lui avec son argent, c'est ce qui le sit penser à se rendre maitre des terres
qui dépendoient de la Couronne, ce qu'il pouvoit rûs-facilement, parce que le Duc avoit perdu la fleur de set troupes
dans ses trois batailles; il prétendoit mander au Duc qu'il
s'étoit faisi de ses terres, comme Seigneur souverain pour
les lui garder, & empêcher que les Allemans n'occupassent

Auffrôt qu'il fe fat levé, les Seigneurs vinrent en foule à leur ordinaire pour lui faire leur Cour. Il les entretenoir de ce qui s'étoit paffé, & montroit une grande joie; la plupart ne répondoient pas, & paroiffoient étonnés, ils appréhendoient que le Roi, débarrafié de fes ennemis, ne rournât out fon efprit à les abatre. Plufieurs d'entr'eux avoient été de la guerre du bien public, ou du parti du Duc de Guienne, & ils fçavoient bien que Louis n'étoit pas d'humeur à oublier ces menées. Il fit diner avec lui, felon fa coutume, plufieurs grands Seigneurs, avec fon Chancelier, & ceux de fon Confeil.

Comines remarqua dans ce festin que la plupart troublés de leurs affaires mangerent fort peu, & ménageoient leurs paroles devant un Prince si soupçonneux. Louis envoya enfuite Comines sur la frontiere de Picardie, pour négocier

Année 1477.

avec les villes qui appartenoient à la maison de Bourgogne, & les obliger à se rendre à lui. Il eut ordre en partant d'ouvrir tous les paquets adressés au Roi.

Dans le prémier qu'il ouvrit, il apprit la mort du Duc: en approchant d'Abbeville, il trouva cette Place difpossé à se soumettre. Il alla ensuire à Arras qu'il invita à se rendre; les habitans répondirent, avec beaucoup de respect, qu'ils étoient à la Duchesse Marie, fille de leur Duc, & qu'il n'en étoit pas d'eux comme de ceux d'Abbeville, & des autres Places de Somme, ou du Comté de Ponthieu, qui devoient retourner au Roi par le traité d'Arras, faute d'hoits mâles, au lieu que la Flandre & l'Artois pouvoient être tenues par des filles; témoin Marguerite, fille & héritiere de Louis, Comte de Flandre, qui avoit apporté en dot ses pays à Philippe le Hardi, & à la maisson de Bourgogne.

Comines rendit compte de cette réponfe à Jean de Ronan, Amiral de France, qui commandoit pour le Roi dans ces quartiers. Louis, naturellement actif & vigilant, n'eur pas plutôt appris la mort du Duc, qu'il réfolut d'aller en perfonne fur la frontiere, croyant que fa préfence avanceroit les affaires. En effet, Ham, Bohin, Saint Quentin, & Péronne fe rendirent auffinôt; il avoit pris le deffein de réduite fous fa puisfance tous les Etats de la maifon de Bourgogne, & d'en dépouiller l'héritiere. Pour cela il prétendoir mettre sous sa main la Bourgogne, la Flandre & l'Arrois, dépendant de la Couronne, & de partager entre les Princes d'Allemagne les terres qui relevoient de l'Empire.

Le dessein étoit bien conçu, mais îl n'étoit pas fondé sur la justice, car, excepté les Places de Somme & du Comme de Ponthieu, & le Duché de Bourgogne, qui ayant été donné à Philippe le Hardi, comme un appanage de sils de France, devoit retourner à la Couronne, faute d'hoirs mâles, le reste appartenoit légitimement à la fille du Duc de Bourgogne, ainsi le Roi eût mieux fait de ménager cette affaire par un mariage, ce qui lui étoit aisse.

Il avoit di fouvent, du vivant du Duc, que si ce Prince venoit à mourir, il marieroit le Dauphin avec sa fille; mais il changea de langage aussiriot après sa mort, soit qu'il est conçu d'autres dessens, ou qu'il vit la chose impossible, à cause que le Dauphin n'ayoit que neuf ans, & que la Prin-

calla

ceffe en avoit plus de vingt; auffi la Dame d'honneur de la Princeffe difoit-elle qu'elle avoit befoin d'un homme, & non d'un enfant, parole qui fur ma linterprétée, & fon intention étoit de dire que l'Etat ébranlé avoit befoin d'un homme fair pour le retablir.

Année 1477.

Le Roi eût pu la marier avec le Comte d'Angoulême, pere de François premier, Roi de France, car la Princefle défiroit avec ardeur, ou le Dauphin, ou quelque Prince de France, touchée ou de l'éclat de cette auguste maison dont elle étoit fortie, ou de quelque autre raison particuliere; mais le Roi ne voulut jamais ce mariage, parce qu'il craignit qu'il n'arrivât le même inconvénient où la France étoit rombée par l'excessive puissance de la maison de Bourgogne, joint que ce Prince vindicatif par la haine qu'il avoit contre cette maison qui avoit sait tant de maux à lui & à l'Etat, ne songeoit qu'à la ruiner de fond en comble.

Il commença fes pratiques par ceux de Gand, dont il connoiffoit l'humeur. C'étoient des Peuples toujours portés à la révolte, qui aimoient l'abaiffement de leurs Princes, & avoient un chagrin particulier contre la maifon de Bourgogne, fous laquelle ils avoient perdu leurs priviléges.

Îl deftina à cette Ambassade Osivier le Dain, son Barbier, homme fort peu capable, & indigne d'un si grand emploi, mais le Roi en étoit entêté: Olivier saisoit le grand Seigneur, & se saisoit appeller Contre de Meulan, parce qu'il étoit Capitaine de cette ville. Son ordre étoit de proposer à la Princesse de se mettre entre ses mains, durant les troubles, promettant de rendre aux Gantois tous leurs priviléges.

A l'audience qu'il eut de la Princesse, en présence de son Conseil, on lui demanda ses lettres de créance, il resus de les montrer, & répondit qu'il avoit ordre de ne parler qu'à la Princesse seule. Elle & son Conscil trouverent ce procédé fort singulier; les Peuples qui connoissent à basse natione. & son peu de capacité, se moquoient de lui; le méprins s'étant roumé en indignation, il sut contraint de prendre la fuite.

S'il avoit si mal réussi, il ne falloit pas lui en attribuer la faute, mais à celui qui l'avoit chargé d'un emploi qui passoit ess sorces, & le Roi s'étoit trompé en croyant la chose trop aisée.

Cependant Olivier, en fe retirant, réufit affez bien à Touriany, qu'il mit dans les intérêts du Roi. Ce Prince cependant alfiégeoit Arras, & reçut dans ces entrefaites une Ambaffade de la Princeffe pour traiter de la paix. Les Ambaffadeurs étoient le Chancelier Hugoner, & le Seigneur d'Imbercourt, qui ayant été toujours en autorité fous le Duc, définoient de s'y conferver: ils rendirent au Roi une lettre de la part de la Ducheffe, par laquelle elle lui mandoit qu'il pouvoit prendre toute confiance en ceux qu'elle lui envoyoit, que c'étoient fes plus fidéles fervieurs, fur qui elle fe repofoit de fes principales affaires, & que tout ce qu'ils accorderoient feroit éxécuté.

Le Roi ne leur voulut point donner d'audience, qu'il ne leur eût parlé en particulier, pour tâcher de les faire entret dans ses idées, ils répondirent avec beaucoup de soumission, mais sans jamais s'engager. Ils lui proposerent toujours le mariage du Dauphin, à quoi il ne voulut point entendre; ensin, pour lui donner quelque saitssaction, dans ce soible état où ils sentoient les affaires de leur maitresse, ils consentient à lui saite rendre la Cité d'Arras, par laquelle il pou-

voit aifément se rendre maître de la Ville.

Le Seigneur Des Cordes, qui étoit Gouverneur de la Cité, lui confeilla fécrettement de la demander, & la lui rendit, a près qu'il eur reçu fa décharge des Ambaffadeurs. Il fe donna enfuite tout-à-fait au Roi, qui le fir Gouverneur de Picardie, comme il l'avoit été fous le Duc de Bourgogne; il fervit à prendre Hédin, dont il avoit été Gouverneur, il y avoit même encore plusieurs de les gens.

Cambrai ouvrit fes portes à Louis; Ardres, le Quefnoy, Bouchain & Boulogne, fe rendirent peu de jours après. Le Roi vint ensuite assiéger la ville d'Arras, qui ne résista pas longtemps, tant à cause que la ville sur tudement batue, qu'à cause des intelligences que Des Cordes y avoit con-

fervées.

Pendant le siége d'Arras, il arriva près du Roi des envoyés des trois Erasta du Pays dont les Gantois disposionts ils étoient maîtres de tout, parce qu'ils avoient la Princesse en leur pouvoir. En proposant des conditions de paix, ils dirent, pour s'autoriser, que leur Princesse ne servicions de la délibération & le Conseil des trois Etats de son pays.

Le Roi s'arcèta à cette parole, & leur dit qu'il étoit für que la Duchelfe vouloit fe conduire par d'autres personnes, de forte qu'ils fe trouveroient défavoués de ce qu'ils auroient avancé. Sur cela étant bien aife de mettre la division parmi fes ennemis, il leur fit montrer la lettre que Marie venoit de lui écrire; on la leur donna pour les mieux aidet à brouiller, & ils ne furent pas fâchés d'en avoir une si belle occasion.

Quand ils furent retournés à Gand, ils lui reprocherent en plein Confeil, & en préfence du Chancelier & d'Imbercourt, que loin de fe repofer fur les avis de fes trois Etats, comme elle l'avoit promis, elle avoit mandé le contraire au Roi. Elle fur fupprife d'abord, mais ne pouvant se perfuader que le Roi eit donné la lettre, elle soutint qu'elle navoit jamais écrit rien de semblable. Ils lui montreent la lettre en original, & ces insolens sujets couvrirent publiquement leur Princesse de consulon.

Les Gantois arrêterent le Chancelier & Imbercourt, à

qui ils firent faire le procès. Ils furent condamés à morr, & quoiqu'ils en appellassent au Roi, souverain Seigneur du Comté de Flandre, & à son Parlement, ces Peuples sédi-

tieux les traînerent au supplice.

La Ducheffe éperdue accourut à la Place publique, où éroit dreffée l'échafaud, & là, touse échevelée, & fondante en pleurs, comme elle ne voyoit parmi fes Peuples aucun respect pour son autorité, elle demanda avec d'humbles prieres le pardon de ses deux sidéles servicueus.

Plusieurs furent émus du mépris indigne qu'on faisoit de leur Duchesse, & se déclarerent pour elle. Les deux paris furent quelque temps piques baissées l'un contre l'autre, & prêts à combattre; mais ensin il fallur que le parti le plus foible cédàt au plus fort, & les séditieux étant demeurés les maitres, ces deux malheureux furent immolés à leur fureur.

En France, on avoir auffickécuté Jacques d'Armagnac, Duc de Nemours; ce Seigneur, après avoir promis au Roi de ne point entret dans la Ligue du bien public, avoir manqué à la parole, & ce Prince avoir toujours confervé le delir de s'en venger; il lui accorda cependant le pardon de cette faute, dans le temps qu'il fit la même grace à d'autres Scineurs, mais fon caractere brouillon l'ayant jetté dans difficients.

Qqij

Année 1477.

rentes intrigues, il ofa projetter de livrer le Roi & le Dau-

phin au Duc de Bourgogne.

Le Roi, résolu de l'en punir, donna ordre à Pierre de Bourbon Beaujeu de l'aller affiéger dans son Château de Carlat en Auvergne, où il s'étoit retiré. Il se rendit à condition qu'il auroit la vie fauve, ce qui lui fut promis ; mais le Roi ne s'embarrassa point de tenir la parole donnée par Beaujeu, il le mit entre les mains du Parlement, qui le condamna à avoir la tête tranchée, ce qui fut éxécuté le 4 Août 1477. Le Roi voulut que les deux fils de ce Seigneur, qui n'étoient encore qu'enfans, fussent sous l'échaufaud, afin qu'ils fussent teints du sang de leur Pere.

Cependant les armées du Roi, commandées par le Seigneur de Craon, faisoient de grands progrès dans le Duché & dans le Comté de Bourgogne. Louis y envoya le Prince d'Orange, né sujet de la maison de Bourgogne, mais qui avoit abandonné le Duc Charles, pour quelque mécontentement. Il crut que ce Prince, qui avoit de grandes terres en ces pays, lui serviroit à les réduire; mais toute sa confiance étoit en la conduite de Craon, qui se servit du Prince d'Orange pour réduire Dijon, & tout le Duché, avec le Comté d'Auxerre. Il prit aussi plusieurs places dans la Franche Comté, & les autres se trouverent fort ébranlées.

En Angleterre, on regardoit avec beaucoup de jalousie les conquêtes que Louis faisoit dans les Pays-Bas, on favorisoit la Duchesse, & les sujets d'Edouard lui représentoient qu'il ne devoit pas souffrir que le Roi de France se rendît si puissant sur la côte, qu'il avoit déja pris Ardre, Boulogne,

& autres Places considérables le long de la mer.

Louis avoit à lui toute la Cour d'Angleterre, & une grande partie du Conseil, par les grandes pensions qu'il continuoit d'y donner. Il se servoit de tous ces moyens pour retenir Edouard, qui de son côté aimoit ses plaisirs, & n'étoit pas agissant; ainsi avec les neuf batailles qu'il avoit gagnées,

il s'étoit rendu méprisable.

Ce Prince étoit propre à réussir dans les guerres civiles d'Angleterre, qui se décidoient en peu de temps, mais il ne se sentoit pas affez de constance pour soutenir les affaires de France, que l'expérience lui avoit fait trouver longues

Année 1477. .

& pénibles. De plus les cinquante mille écus qu'il recevoit tous les ans du Roi, lui touchoient le cœur, & enfin lui & sa femme craignoient de se brouiller avec la France, par la passion extrême qu'ils avoient d'accomplir le mariage du Dauphin avec leur fille Elizabeth, qu'ils appelloient déja Madame la Dauphine.

Louis n'avoit nul dessein d'accomplir ce mariage, & ne songeoit qu'à amuser le Roi d'Angleterre, dont il connoissoit l'humeur. Quand il en recevoit des Ambassadeurs, il ne leur donnoit jamais de réponses positives, mais après des paroles générales, il promettoit d'envoyer quelqu'un pour dire sa résolution. Il sçavoit cependant gagner par de grands dons, & par toutes fortes d'agrémens les Ministres qu'Edouard lui envoyoit, de maniere qu'ils rapportoient des merveilles à leur maître des bonnes dispositions de la Cour de France.

Louis envoyoit ensuite des gens pour faire des propositions, qui avoient en apparence de grands avantages, mais au fond beaucoup de difficultés. Il changeoit fouvent de Ministres, afin que si les premiers avoient fait quelques ouvertures, les autres ne pussent pas les suivre, & qu'ils sussent fouvent obligés à demander de nouveaux ordres; ainsi il gagnoit du temps, & la faison se passoit.

Si Marie avoit voulu épouser le Comte de Rivière, frere de la Reine d'Angleterre, elle auroit eu un grand secours de ce pays-là; mais elle ne voulut pas regarder un si petit Comte, & méprifa une alliance si peu sortable. Frédéric III. Empereur la fit demander solemnellement pour son fils Maximilien, Duc d'Autriche.

La chose avoit déja été proposée & comme conclue du vivant de Charles, comme nous l'avons remarqué; elle fut enfin résolue, & Maximilien vint à Gand pour accomplir le mariage. Il étoit peu fourni d'argent, & mal accompagné, par l'avarice de son pere Frédéric; les Gantois, accoutumés à la maison de Bourgogne, si riche & si magnifique, le mépriserent, lui & ses Allemans, qui leur parurent grossiers.

Ce mariage n'empêcha pas les progrès de Louis, & il acheva de conquérir le Pays d'Artois , mais il abandonna presque en même temps, au grand étonnement de tout le monde, le Quesnoy, Bouchain, & les autres Places de Hainaut, & remit en main tierce Cambrai, ville Impériale. Quelques Historiens rapportent que ces villes se rendirent

d'elles mêmes; mais Comines, meilleur Auteur, raconte que le Roi les quitta volontairement, pour ne point manquer aux Traités, par lesquels les Rois de France s'étoient obligés à

n'avoir aucunes terres dans l'Empire.

Environ dans ce même temps, George, Duc de Clarence, fere du Roi d'Anglestere, entrepit fans fa participation d'aller fecourir la Flandre en faveur de la Ducheffe Douairiere leur fœur, & de lui mener des troupes. Pour cette raifon, fuivant que le difent nos Hiftoriens, ou pour quelqu'autre confidération plus cachée, il le fit condamner comme traitre à l'Etat, à une mort inhumaine.

Il adoucit la peine à la priere de leur mere commune, & lui donna le choix de famort. Ce malheureux choîfi de périr dans une pipe de malvoifie, & Edouard aussi barbare que son frere étoit brutal, lui accorda ce supplice, digne de la

vie qu'il avoit menée.

Du côté de la Franche-Comté, Louis trouva un peu de réfishance; il avoit promis au Prince d'Orange de lui rendre certaines Places qui appartenoient à la maison, & que le Duc Charles avoit adjugées à ses oncles. Craon, fort attaché à les intérêts, après les avoit prises, restin de les remettre entre les mains de ce Prince, quelque ordre qu'il en eût du Roi, qui le croyant sort nécessaire à son service, ne vouloit pas le mécontenter.

Le Prince irrité quitra le Roi, & révolra plusieurs villes. Il n'eut pas beaucoup de fecours de Maximilien, qui sitt abandonné des siiens même, & de Sigismond, Duc d'Autriche, son oncle, que le Roi avoit mis dans ses intérêts, en gagnant quelques-une de ses fevireurs, par qui il se laissoit gouverner.

Cependant le Prince d'Orange, ayant levé à fes frais dans le voifinage quelques troupes Allemandes & Suiffes, incommodoir l'armée de France, & foutenoit un peu les affaires. En ce temps Craon affiégea Dole, qu'il méprifoir, parce qu'elle étois fort dégarnie, mais il fut batru dans une fortie, & contraint de lever le fêge, après avoir perdu quelques-uns de fes gens, & une grande partie de fon artillerie; le Roi déjairrité des pilleries qu'il faifoit dans la Province, fe fervit de cette occasion pour lu en ôter le Gouvernement, qu'il donna à Charles d'Amboife, Seigneur de Chaumont.

Il fit avec les Suiffes une nouvelle alliance, qui tient encore aujourd'hui, & n'épargna rien pour ôter au Prince d'O-

range tout le secours qu'il avoit. Comme l'argent manqua bientôt à ce Prince, ses Allemans & ses Suisses aincrean mieux prendre le parti du Roi, qui en donnoit largement. Le nouveau Gouverneur assisses pole, qu'il emporta de force & qu'il ross après l'avote mis qu'il emporta de

Le nouveau Gouverneur altiégea Dole, qu'il emporta de force, & qu'il rafa à parès l'avoir mife au pillage. Auxone, ville très-forte, fur rendue par intelligence; Louis făifoit un bon parti à ceux qui vouloient entere dans fes intérêts, ainfi Beaune, Semur, Verdun, avec les autres Places révoltées, & enfin toutes les deux Bourgognes, moiité par force, moité par adrefile, furent réduites à fon obéffance. La valeur & la fageffe du Gouverneur acheverent cette conquête, & le Roi eut grand foin de le récompenfer de fes fervices.

Dans ce même temps, Mahomet II. Empereur des Tures, qui avoit pris Conflantinople, fut repoulfé généreusement de devant Rhodes, par le grand-maitre d'Aubufson, homme des plus illustres de son temps; l'armée Turque prit terre A Ortante, qu'elle pilla, & l'Archevêque su scié par la moi-

tié du corps.

Il se sir une assemblée à Orléans, où présida Pierre de Beaujeu, gendre du Roi. Elle se tint pour rétablir la Pragmatique-Sanction, & pour empêcher l'argent d'allet à Rome. On y renouvella aussi les décrets du Concile de Constance, & particuliferement celui qui décide que les Conciles généraux tiennent leur pouvoir immédiatement de Dieu. Mais cette assemblée qui sut continuée à Lyon l'année suivanne n'eur point de suivante. Le Roi ne l'ayant fait renir que pour intimider le Pape, qui avoit pris le parti des Pazzis contre les Médicis de Florence, que la France soute protentie.

Comines étoit en Bourgogne pendant ces conquêtes; on lui rendit pendant fon absence de mauvais offices auprès du Roi, & ce Prince soupçonteux, sloigna pour un temps un si fiddle serviteur, dépositaire de ses secrets, & à qui il faifoit écrite sous lui ses dépéches les plus particulieres, parce qu'on lui rapporta qu'il avoit épargné dans les logemens, quelques Bourgeois de Dijon. Il lui ordonna d'aller à Florence, au sujet des démélés survenus entre la famille des

Médicis & celle des Pazzis.

Côme de Médicis avoir gouverné abfolument la République de Florence; Laurent fon fils, homme magnifique -& de grand efprir, avoir fuccédé à fon pouvoir. Les Pazzis jaloux d'une si grande puissance, qui devenoir comme hété-

1479.

ditaire dans cette maifon, s'appuyerent du Pape Sixte IV. & de Ferdinand, Roi de Naples. Ils tuerent Julien de Médicis, frere de Laurent, dans la principale Eglife de Florence durant la grande Messe, & Laurent même sut bleffé.

Les Pazzis, qui crovoient être maîtres de tout, firent monter leurs gens au Palais, pour affassiner les Gouverneurs de la ville, qui y étoient assemblés, & cependant ils crioient au milieu de la Place, Liberté, & vive le Peuple. Mais ils ne furent point suivis, & les Magistrats ayant repris l'autorité, firent pendre aux fenêtres du Palais, Francisque & Jacques de Pazzi.

Un Ministre du Pape, fauteur des séditieux, sut aussi éxécuté, avec quinze ou seize personnes des plus considérables de la ville, qui étoient de la conspiration, parmi lesquels furent compris François Salinat, Archevêque de Pife. Le Pape excommunia les Florentins, & fit marcher contr'eux son

armée, avec celle du Roi de Naples.

· Comines fut envoyé pour soutenir les Florentins, ce qu'il fit par son adresse, plutôt que par ses forces, qui étoient petites. Au bout de l'an il fut rappellé; en passant à Milan il reçut au nom du Roi l'hommage du Duc Jean Galeas, pour le Duché de Génes, & revint à la Cour aussi bien traité qu'auparavant de son maître, patce qu'il avoit obéi ponctuel-

lement, & fans murmurer.

Il étoit venu un Légat du Pape pour négocier la paix entre Louis & Maximilien, & pour les unir contre le Ture; il n'y put pas réuffir, & il s'étoit fait seulement une trève d'un an par son entremise, avant qu'elle sut expirée : Maximilien entra en France avec une grande armée, & affiégea Thérouenne.

Le Seigneur Des Cordes, ou Des Querdes, car c'est le même nom, Gouverneur de Picardie, alla au secours. Le Duc s'avança pour le combattre, & les deux armées se rencontrerent à Guinegate; d'abord la Cavalerie Françoise rompit celle de Maximilien, mais ce jeune Prince qui avoit à peine vingt ans, se mit à la tête de son infanterie déja ébranlée, & la sit combattre vigoureusement; deux cens Gentilshommes à pied fourinrent le combat, & les Flamans poufferent si bien les nôtres, que le champ de bataille leur demeura.

Cependant Maximilien y perdit plus de monde que nous,

Année 1479

& ne put achever son siège, mais Louis qui sçavoit de quel poids étoit la réputation dans les affaires de la guerre, fut touché au dernier point de cette affaire. Il tépugnoit naturellement à hazarder, c'est pourquoi il n'épargnoit rien pour gagner les Gouverneurs des Places ennemies, & pour s'en rendre maître par intelligence.

Lorsqu'il étoit obligé de les attaquer de force, il faisoit de si grands efforts, qu'il les emportoit en peu de temps, & ensuite les munissoit si bien, qu'elles devenoient imprenables; son artillerie étoit toujours en bon état, & quant à ses armées. nous avons déja remarqué qu'il les faisoit si groffes, qu'à peine pouvoient-elles être attaquées. Il connoissoit combien les combats étoient hazardeux, & rebuté par ce dernier accident, il donna ordre que dorénavant il ne se donnât plus de baraille sans son commandement exprès; il résolut même

de faire la paix, mais à des conditions avantageuses.

Ce qui le portoit encore plus à faire la paix, étoit le desir qu'il avoit de policer le Royaume, & de remédier aux longueurs des procès. Ce Prince avoit dessein de régler sa Cour de Parlement, non en diminuant le nombre ou l'autorité de ses Officiers , mais en les bridant , dit Comines , sur certaines choses qui lui déplaisoient. Il voyoit aussi avec peine cette prodigieuse diversité de coutumes, qui causoit une si grande confusion dans les jugemens & dans les affaires. Il avoit deffein de les réduire à une seule, & de faire aussi que les poids & les mesures sussent uniformes dans tout le Royaume, ce qui auroit été très-utile pour le commerce.

Enfin Louis commençoit à être touché des miseres extrêmes de son Peuple, qu'il avoit accablé plus que tous les Rois ses prédécesseurs, sans jamais vouloir éxécuter ce qu'on lui temontroit sur ce sujet-là, à cause des dépenses infinies auxquelles l'engageoient les intelligences qu'il avoit par-tout. les grandes armées qu'il entretenoit, & sa manière de prendre les Places, plutôt par argent que par force. Toutes ces raifons le portoient à faire la paix, & il en cherchoit les moyens pendant la trève qu'il y avoit entre les deux partis.

Dans les deux premieres années de son mariage, Marie de Bourgogne avoit eu un fils nommé Philippe, & une fille nommée Marguerite, avec laquelle Louis fongeoit à matiet le Dauphin; par ce moyen il prétendoit retenir les Comtés de Bour-

Année 1481.

d'Arois, en réfervant Aras en l'état où il l'avoit mis. Au milieu de ces grands desseins, il lui survint une maladie qui le menaça de mort. Etant allé diner dans le voisinage du Plessi-lès-Tours, il lui prit un éblouissement au sortie de table, il predit tout-à-coup la parole & la connoissance, sans qu'il partit aucune cause d'une si grande défaillance, Quand il sur un peu revenu, il se traina à la senêtre pour pendre l'air, & se gens l'en arracherent de sorce par ordre du Médecin; peu après il se senit asses protontes de voulut s'en retourner à cheval chez lui, pour ne point étonner les Peu-

A peine pouvoit-il parler, & perfonne ne pouvoit l'entendre, excepté. Comines, fi bien qu'en se consessant il eur befoin de cet interpréte, fans quoi fa consessant pas été entendue. Il s'enquit avec grand soin de ceux qui l'avoient ofté de la fentre, & les chassa tous, sant les grands Officiers que les petits; il avoit toujours blâmé ceux qui avoient forcé le Roi son pere à manger dans le temps qu'il carignoit d'être empossoné, se la l'affectoit de rémoigner sur ce

fuiet plus de colere qu'il n'en avoit.

Il étoit bien-aife qu'on fcût qu'il ne vouloit être mairtife en rien, & il craignoit que fous prétexte d'imbécillité d'efprit, on ne lui oit le Gouvernement. Il fe fit lire toutes les dépêches qu'on avoit écrites durant le fort de fon mal, « quoiqu'il leu te necore peu de comonifiance, il faifoit femblant de les entendre, il les prenoit en main comme pour les lite du leu-même, & faifoit figne de ce qu'il vouloit qu'on fit, mais on ne faifoit pas beaucoup d'expéditions; car, comme difoit Comines, c'évoit un maitre avec qui il falloit charier droit, & le fervir à fon goût.

Au bout de quinze jours fa fanté revint, mais fort folble; on le voyoit roujours en danger de retomber, & les Médecins ne croyoient pas qu'il dit vivre longtemps. Après avoit été un an dans une extrême foibleffe, il fe trouva affez fort pour entreprendre un voyage à Saint Claude, en Franche-Comté, où quelques-uns de fes gens l'avoient voué pendant le fort de fon mai. Il étoit i changé & fi dédit, qu'il n'étoit

Comte, ou quelques-uns de les gens l'avoient voue pendant le fort de forn mal. Il étoit i changé & fi défait, qu'il n'étoit plus reconnoissable, & Comines qui l'alla trouver à Beaujeu, par son ordre comme il revenoit, s'étonna de ce qu'il avoit entrepris un si grand voyage, mais son courage le soutenoit Annéo 1481. parmi ses maux.

Il apprit à Beaujeu la mort de Marie de Bourgogne, à la cinquieme année de son mariage, & dans sa quatriéme groffesse. Cette Princesse étant à la chasse, son cheval la jetta par terre; elle cacha fon mal autant qu'elle pût, pour ne point affliger son mari, mais le mal prévalut bientôt, & peu de jours après elle mourut.

Le Roi fut fort aise de cette nouvelle; car quand quelqu'un mouroit, il étoit ravi, & au lieu de songer que lui-même il alloit mourir, il ne tournoit son esprit qu'à tirer ses avantages

de la mort des autres.

Le crédit de Maximilien tomba tout-à-fait dans les Pays-Bas depuis la mort de Marie; ces Peuples avoient encore un peu de respect pour elle, comme pour leur Princesse naturelle. Aussitôt après sa mort, les Gantois se saisirent des petits Princes, & firent la loi plus que jamais, ce qui faisoit penser au Roi qu'il feroit tel accommodement qu'il voudroit, par le moyen de Messeigneurs de Gand, car il les appelloit toujours ainsi, parce qu'il en avoit besoin.

En revenant au Plessis, il alla voir au Château d'Amboise fon fils, qu'il n'avoit point vu depuis plusieurs années; il lui donna beaucoup de sages avertissemens pour la conduite de fa Personne & de son Royaume, mais ce qu'il appuya le plus, fut la faute qu'il avoit faite d'être entré au Gouvernement de ses affaires avec un esprit de vengeance, & d'avoir éloigné tous les serviteurs du Roi son pere, il lui remontra que cela lui avoit attiré la Ligue du bien public, & tous les autres malheurs qui lui étoient arrivés, & il lui dit qu'il lui défendoir avec toute l'autorité d'un pere & d'un Roi, de changer les Officiers qu'il trouveroit établis.

Il le fit retirer à part pour aviser avec les siens à ce qu'il avoit à lui dire, & un peu après, le jeune Prince lui promit de lui obéir. Après qu'il s'y fut engagé par ferment, le Roi fit rédiger ses ordres, & les promesses de son fils, dans une déclaration qu'il envoya au Parlement de Paris, & aux autres Cours du Royaume. Ensuite il retourna au Plessis, où il se renserma d'une étrange sorte.

On voit encore les grilles de fer qu'il fit attacher de tous côtés aux murailles. Il faifoit garder le Château comme s'il

Rrii

Année 1482.

eût été au milieu de ses ennemis, & personne n'osoit y entrer sans son ordre exprès, excepté son gendre & sa fille, qui encore n'approchoient qu'en tremblant.

Au reste, il n'avoir auprès de lui, outre ses domestiques enécessaires, que quatre ou cinq personnes de basse naissance & de mauvasse réputation; ainsi ces cruels soupçons par lesquels il tourmentoit tout le monde, lui tourmoient à luimême en supplice. Les choses étranges qu'il inventoit & éxécuroit tous les jours pour se faire craindre, faisoient penser à quelques-uns qu'il étoit dénué de sens, mais ceux qui en jugeoient de la forte, ne connoissionen pas affez l'humeur désiante & impérieuse de ce Prince, qui sçavoit qu'il étoit hai des Grands, & peu aimé des petits, quoisqu'alors il songet fouvent à loulger les pauvers Peuples, mais il étoit trop tard.

L'année précédente 1481. Charles d'Anjou, Comte du Maine, mourut fans enfans, après avoir fait un Testament, par lequel il laissoit Louis, Charles Dauphin, & leurs successeurs, Rois de France, héritiers de son Comté de Provence, de ses drois fur le Royaume de Naples & de Sicile, & de tous les autres pays qui lui appartenoient. Il avoit ces terres par le Testament de René, Roi de Sicile, son oncle, qui l'avoit préséré à ses propres silles. Louis avoit ménagé cette disposition des le temps du Roi René, & après la mort de Charles, il entra en possession de la Provence.

Cependant le chagrin du Roi augmentoit avec son mal , & tous les jours il devenoit plus soupconneux. Il changeoit fouvent se valets & se autres Officiers, disant, selon les termes d'un proverbe vulgaire de mauvais latin, que la naturo

fe plaifoit au changement.

Tous les jours on entendoit quelque chose de nouveau de la part; il cassoit « rétabilisoit les gens de guerre, ôtoit ou diminuoit les penssions des uns de des autres, de disoit à Comines qu'il passoit le temps à faire & à défaire. Il aimoit à faire parler de lui, & au-dedans du Royaume & au-dehors, de peuqu'on ne le tint pour mort, & afin de paroître plus vivant & plus agissant que jamais, il avoit des Ambassadeurs sous divers prétextes par toutes les Cours, où il faisoit faire des propositions, & donnoit de grands présens.

Dans toutes les foires, il faisoit acheter pour lui ce qu'il y avoit de plus rare; on lui achetoit des Chiens pour la chasse,

Année 1482.

des Chevaux de grand prix, & des pierreries dans les pays éloignés, où il vouloit qu'on le crût sain, & il payoit tout plus qu'il ne valoit, faisant retentir toute l'Europe du bruit de la curiolité.

Il envoyoit de tous côtés chercher des Lions, & autres bêtes fingulieres, qu'à peine regardoit-il quand on les avoit amenées, il lui suffisoit d'avoir fait parler de lui; il pensoit ainsi étourdir le monde, & étouffer les bruits qui se répandoient de sa maladie. Mais ce qu'il y avoit d'étrange & d'insupportable dans sa conduite, c'est que ses soupçons le portoient à des cruautés inouies; on l'accuse d'avoir fait mourir beaucoup de gens sans qu'on sçût seulement pourquoi. Enfin, plus il étoit foible & craintif, plus il vouloit se faire craindre, & jamais en effet il n'avoit été plus redouté, tant de ses su-

jets que de ses voisins.

Mais toutes ses précautions ne guérissoient pas les inquiétudes dont il étoit tourmenté, il craignoit jusqu'à ses enfans. Il ne voyoit point son fils, & ne le faisoit point venir à la Cour, il le tenoit en petit état, étroitement gardé au Château d'Amboise, où personne ne lui parloit sans ordre exprès. Quoiqu'il fût encore enfant, il appréhendoit qu'on ne lui mît la rébellion dans l'esprit, ou qu'on ne sit quelque cabale fous fon nom. Il se souvenoit de quelle maniere il s'étoit soulevé lui-même contre le Roi Charles son pere, & prenoit de loin des mesures pour empêcher que son fils ne lui en sit autant à lui-même.

La défiance qu'il eut de Pierre de Beaujeu son gendre; l'obligea à rompre un Conseil où il présidoit par son ordre, de peur que ce Prince ne s'autorisat plus qu'il ne vouloit; ainsi toutes les affaires particulieres demeuroient, parce qu'on n'osoit parler au Roi que de celles où il y alloit des grands intérêts de l'Etat.

Tout le monde se plaignoit de n'avoir point d'expéditions : & quelques-uns avoient projetté, fous ce prétexte, d'entrer dans le Plessis, sans ordre du Roi, pour y faire dépêcher les affaires, mais ils n'oserent éxécuter ce dessein, & le Roi.

averti de tout, y avoit donné bon ordte.

Un Prince si absolu, devant qui les plus grands Seigneurs trembloient, se laissoit maltraiter par son médecin; il lui donnoit des fommes immenses, sans compter les autres gta-

Année 1483.

ces dont il le combloit lui & les fiens, comme fi accoutumé qu'il étoit à tout emporter à force d'argent, il eût voulu excore acheter la fanté à quelque prix que ce fitt, mais malgré fes excessives libéralités, il étoit contraint de souffrir de son Médecin infolent, des paroles non-seulement rudes, mais outrageules.

Le malheureux Prince s'en plaignoit fouvent, sans ofer le changer, parce qu'il lui avoit dit avec une audace incroyable qu'il s'attendoit bien d'être chassé comme les autres, mais ajoutoit-il avec serment, Vous ne vivrez pas huit jours après. Cette parole sit trembler le Roi, & ce Prince qui trouvoit dans tous les autres une sujétion si aveugle, étoit réduit à stater cet homme, qu'il regardoit comme maitre de sa vie & de sa mort.

Il vouloit absolument que Dieu sit des miracles en sa fa-

round abundent que Diet in tes infactes et a laveur, & pour cela il faifoit venir une infinité de reliques de tous côtés, juíques à la Sainte Ampoule, dont on facre les Rois, ne songeant pas que Dieu qui nous appelle à une vie éternelle, n'aime pas ceux qui ont tant d'attache à certe vie

périssable.

Il entendit dire qu'il y avoit en Calabre un faint homme, qui depuis l'âge de douze ans, jusqu'à celui de quarante-trois, avoit passe sur les sur roc dans une extrême ausseries, fans manger ni chair, ni poisson, ni laitage, employant tout fon temps à la méditation & à la priete. Il s'appelloit François d'Alesso, & il a depuis été canonisé sous le nom de Saint François de Paule. Il névoit pas homme de lettres, mais en récompense il étoit plein d'une sagesse céleste, & parosissit en tout inspiré de Dieu; c'est ce qui lui attivoit e respect des plus grands Princes, auxquels il parloit avec autant de simplicité que de prudence, & ne parosissit non plus embarrassé en leur compagnie, que s'il eût été nourri à la Cour.

La réputation de la fainteté, répandue par toute la terre, obligea le Roi à l'inviter de le venir voir, dans l'espérance qu'il eur de recouvrer la fanté par les prieres du faint. Il vint en effet en France, après qu'il en eut obtenu la permission du Pape & de fon Souverain. Quand il fur arrivé au Plessis-lès-Touts, le Roi se prosterna devant lui, & le pria de lui rendre la fanté. Ce faint homme rejetta bien loin une telle

propolition, lui difant que c'étoit à Dieu à la lui rendre, qu'il fe tournât vers lui de tout son cœur, & qu'il songeât à Année 1483. la santé de l'ame, plutôt qu'à celle du corps.

Le Roi fit bâir dans fon Parc un Couvent de l'Ordre des Minimes, dont ce faint homme étoit l'inflitueur; il fe faio foi fouvent potrer dans ce Monastere pour parler à l'homme de Dieu, qui n'interrompoit pas pour cela ses éxercices ordinaires, a parès lesques il venoit entretenir le Roi, l'exhortant à fonger à sa conscience, & à méprifer cette vie mor-

telle, dont il le voyoit si étrangement occupé.

Cependant le caractère dominant du Roi se faifoit appercevoir; parmi toutes ces foiblesse il conscrivoit voujours la même présence d'espirt, & la même habileré dans les affaires. Il proposa alors à Maximilien de conclure le mariage du Dauphin avec sa fille. Environ dans ce même temps Aire fur trendue pour de l'argent à Des Cordes, par le Commandant; la reddition d'une Place si forte & si importante, qui étoit l'entrée de l'Artois, mit le trouble & la terreur dans tout le pays.

Tout le monde y fouhaisoit le mariage que le Roi avoit propofé, comme l'unique moyen de faire la paix; il fe tint une Affemblée à Aloft, où étoit le Duc d'Aurtiche & les Députés des Etars de Flandres & de Brabant. Le Duc étoit fans confeil, auffi bien que fans crédit, & n étoit environné que de jeunes gens comme lui, qui n'entendoient pas les faîtiers; ainfi les Gantois fe rendirent les maitres de l'Af-

femblée.

Après avoit ôté d'auprès du Prince Philippe ceux que le Duc son pere y avoit mis, ils lui déclarerent que les Peuples étoient las de la guerre, & qu'il falloit assure la pair par le mariage. Ains l'affaire sur résolue, & il sur arrêté que les Comrés de Bourgone, d'Artois, d'Austerois, de Maconnois & de Charolois, seroient donnés en dot à la Princesse.

Louis n'en avoit jamais tant espéré, mais les Gantois voulurent que tous ces pays lui sussent cédés, & ils auroient volontiers ajouté les Comtés de Namur & de Hainaut, tant ils avoient envie de diminuer l'autorité de leur Prince.

Après la paix conclue, il vint des Ambassadeurs au Plessis pour la faire jurer à Louis. Il eut peine à se montrer en

Année 1453.

l'état où il étoit, sentant sa foiblesse extrême, qu'il craignoir de faire paroitre; mais ensin il s'y résolut, & après avoir juré la paix, la Princesse su de l'Hesdin, entre les mains de Des Cordes, suivant le Traité.

Le mariage fut célébré avec beaucoup de folemnité, quoique le Dauphin n'eit que douze ans, & la Princelle que trois. Quand cette nouvelle fut portée en Angleterre, Edouard en fut vivement touché: il lentoit bien en lui-même qu'il y avoit longtemps que Louis le méprisoit; mais la peine d'entreprendre une grande guerre, & cinquante mille écus qu'il ne vouloit pas hazarder, faisoient qu'il se flatoit toujouts de l'efpérance du mariage proposé de fa fille avec le Dauphin.

Quand il le vit tout-à fait rompu, la honte & le mépris qu'on avoit pour lui, rant au-dehors qu'au dedans de son Royaume, le jetterent dansune si prosonde mélancolie, qu'il en mourtt quelque temps après. Ce ne sur pas le seul maiheur de sa famille; il laissa deux ensans mineurs, sous la tutelle de son frere Richard, Duc de Glocestre; ce méchant oncle tua ses deux neveux, & s'empara du Royaume.

Louis ne dit rien du tout fur la mort d'Edouard, & rient etmoigna ni douleur ni joie. Il craignoit toujours de choquer par quelque parole indiferéte une Nation glorieuse, & qui vouloit être ménagée. Quant à Richard, auslivé après qu'il se fur fair couronner, il écrivit en France en qualité de Roi d'Angleterre, mais Louis ne voulut point recevoir sel settres, ni son Ambassade, ni avoir communication avec un si méchant homme. Richard ne jouir paslongtemps du Royaume qu'il avoir ustrepé, & il périt sous un ennemi dont la foiblesse extréme ne lui auroit jamais pu donner aucun soupçon, comme nous le remarquerons en son sieu.

Louis, après avoir conclu le mariage qu'il avoir tant défiré, a voir élevé fa puiffance au plus haut point; il voyoir les Flamands dans fa dépendance, & la maison de Bourgogne, qui lui avoir donné tant d'inquiétudes, foible & impuiffante; le Duc de Bretagne qu'il haisloir, hors d'état de rien entreprendre, & tenu en bride par le grand nombre de gens de guerre qu'il avoir sur fa frontiere, l'Efpagne en paix avec lui, & en crainte de sea armes, tant du côté du Roussillon, qui lui avoir été donné en gage, que du côté du Portugal & de la Navarre, qui étoiens

dane

dans ses intéres; l'Angleterre affoiblie & troublée en ellemême; l'Ecosse absolument à lui; en Allemagne beauccoup d'Alliés; les Suisses aussi soumis que ses propres sujets; enfin, son autorité si établie dans son Royaume, & si respectée au-dehors, qu'il n'avoit qu'à vouloir pour être obés.

C'étoit au milien de rant de gloire qu'il défailloit rous les jours, & il reflenoit une craince de la mort, pire & plus infupportable que la mort même. Il tomba dans une foibleffooù il perdit la parole; lorfqu'elle lui fut un peu revenue, i il jugea qu'il alloit mouiri, & il réfolur d'envoyer chercher le Dauphin, qu'il n'avoit point vu depuis fon retour de faint Clade, c'elt-à-dire depuis environ trois ans. Il fit appeller Pierre de Bourbon fon gendre, & lui ordonna d'aller chercher le Roi, (car il appella inf le Dauphin, ) en lui déclarant qu'il avoit nommé par trefiament, Anne fa femme, pour être fa Gouvernante pendant fon bas âge.

Quand ce jeune Prince fat venu, il lui répéta ce qu'il lui avoit dit à Amboife, touchant les maux qui lui étoient arrivés pour avoir changé tous les Officiers du Roi fon pere, à lui défendit encore de faire de tels changemens, qui lui feroient ruineux. Il lui repréfenta l'état du Royaume, & lui ordonna de foulager le Peuple, épuité par tant d'éxactions. Il lui recommanda auffi de vivre en paix, du moins

pendant cinq ou fix ans, parce que le Royaume épuilé par tant de guerres, avoit befoin de ce repos, & qu'il étoit dan-

gereux de rien entreprendre avant qu'il fût dans un âge plus mur.

Il déclara qu'il avoit fait avec Des Cordes une entreprife fecrette sur Calais, mais il désendit de l'éxécuter, parce qu'il ne falloit pas émouvoit les Anglois dans les commencemens d'un nouveau regne, sur-tout sous un Roi si jeune, Après qu'il eut renvoyé le Dauphin, il ordonna au Chancelier d'aller le trouver avec son Conseil, & de lui porter les sceaux ; tous ceux qui venoient lui parler d'affaires, il els renvoyoit à son sils, qu'il continuoit d'appeller le Roi, ses exhortant de le bien servir, & lui faisant de des chofes pleines d'un grand sens, par tous ceux qut il ui envoyoit.

Cependant il espéroit toujours revenir, & ne cessoit de représenter au saint Hermite de Calabre, qu'il ne tenoit qu'à lui

Année 1481

de lui prolonger la vie. Enfin pour l'obliger à ne songer plus qu'à sa conscience, on résolut de lui dire que sa mort étoit prochaine & inévitable.

Il avoit toujours appréhendé une pareille sentence & avoit souvent ordonné que lorsqu'il seroit en cet état, on lui dit seulement de parler peu, & de songer à se consesser; au on ne lui prononcât jamais cette suneste parole de mort,

Il écouta pourtant patiemment ces paroles, mais il ne put s'empécher de dire qu'il elpéroit que Dieu lui rendroit la fanté, & qu'il se portoit mieux qu'on ne pensioi. Il ne laiss pas austirot après de demander les Sacremens, il faisoit des prieres convenables à chaque Sacrement qu'il recevoit, Il parla toujours de grand sens jusqu'au demier soujuil ordonna lui-même de la fépulture, qu'il choisit à Notre-Dame de Cléri, & nomma tous ceux qui devoient affister à se sunérailles, en prescrivant ce que chacun avoir à faire.

Il attendoit en cet état l'heure de fa mort, & difoit toujours qu'il efféroit que la Sainte Vierge qu'il avoit particuliérement honorée durant fa vie, lui obtiendroit la grace de mourir au jour qui lui étoit dédié. La chofe arriva ainfi, & il mourut le famédi 30 d'Août, comme il l'avoit defiré.

Il avoit toujous dit qu'il ne croyoit point passer soitane ans, & que depuis longtempe aucun Roi de France n'avoit été au-delà. Il mourut en estet à sa soixante & uniéme année, & sut enterré au lieu où il l'avoit ordonné. Il est certain qu'il avoit l'espirt d'une grande étendue, prévoyant, aclif, pénérant, supérieur aux affaires, & très-habile à les démè-ler, quelque embarrasses qu'elles susserin, adoit à connoître & à ménager les humeurs & les intérêts des hommes. Il avoit montré beaucoup de valeur à la bataille de Monthléri, & s'il craignoit les combats, ce n'étoit pas manque de courage, mais par la connoilisace qu'il avoit des hazards de la guerre, auxquels il ne vouloit point exposer son Etat.

Ce Prince éroit naturellement libéral, & il est été feulement à fousiaiter que dans les dons qu'il faifoit, il eûr plus confidéré la nécellité de fes Peuples accablés, il fçavoit admirablement fe faire obétr, & il étoit plus difjoré à pouffer top avant l'autorité, qu'à la laiffer affoiblir. Il n'étoit pas fans lettres, & il avoit plus d'érudition que les Rois nont accoutumé d'en avoit. Il augmenta la Bibliothéque Royale, que les Rois ses successeurs, & principalement Louis le Grand, ont tellement enrichie, que le monde n'a rien de plus curieux

Année 1484.

ni de plus beau.

Ce Prince favorifoit les gens de lettres, qu'il attiroit avec
foin des Royaumes étrangers; & il recueillit généreusement
ceux qui s'étroient fauvés de la Gréce après la prife de Consctantinople. Il eut foin des études publiques, & réforma l'Université de Pais. Il a beaucoup augmenté le Royaume pair
Tacquistition de la Provence, & la réunion de la Bourgogne
avec l'Anjou, & presque toute la Picardie. Cela est grand
& illustre; mais d'avoit roumé la Religion en superstitions,
de s'être si étrangement abandonné aux soupçons & à la défance; d'avoir été si rigoureux dans les châtimens, & d'avoir

aimé le fang, font des qualités d'une ame basse & indigne

de la Royauté.





# ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE DE FRANCE:

## LIVRE TREIZIÉME-CHARLES VIII.

Année 1481

Us s 1 Tô T après la mort de Louis, on tint les Etats généraux à Tours, afin de pourvoir au gouvernement de l'Etat, durant la jeunesse de Charles VIII. qui n'avoit encore que treize ans & deux mois. Louis avoit nomé par son Testament, Anne sa fille ainée, Gouvernante du jeune Roi; Louis, Duc d'Orléans, prétendoit à cette place, comme premier Prince du Sang, & Jean, Duc de Bourbon, sere ainé du Seigneur de Beaujeu, & beau-fiere d'Anne de France, la lui contessoit, soutenant que ce Prince, qui avoit que 23 ans, étant lui-même mineur & en tutelle, n'étoit pas capable de lui disputer la principale autorité dans le Gouvernement.

Le Roi fut reconnu majeut dans les Etats, fuivant la déclaration de Charles V, qui, comme nous avons dit en fon lieu, fixa la majorité des Rois à quatorze ans commencés. On établit un Confeil, où il fut réfolu que le Roi préfideroit, le Duc d'Orléans en fon ablence, à & fon défaut le Duc

de Bourbon, qui fut aussi fait Connétable. Anne, sœur de Charles, eut le gouvernement de la personne du Roi, sui-

vant la disposition du Roi défunt.

Le Duc d'Orléans, très-mécontent de la réfolution des Etats, voyoit avec regret croître le pouvoir d'Anne, fœur du Roi, cette Princeffe, fous prétexte du gouvernement de la personne de Charles, se rendoit maitresse des conseils. Cette jalousse l'obligea à rechercher l'amitié de François II. Duc de Bretagne.

Les Etats de ce Duc, dès le temps de l'Affemblée de Tours, étoient dans une grande agitation. Il avoit élevé un nommé Landais, homme de la plus vile extraction, & s'abandonnoit aveuglément à fes confeils. Les Barons de Bretagne qui haïfloient ce Favori, s'écient révoltés contre leur Duc.

Le Duc d'Orléans, plein d'ambition, & dégoûté des affaires de France, fe mit dans l'elprit d'époufer Anne, fille ainée & héritiere du Duc de Bretagne, & fongeant à le fervir de Landais dans ce déflein, il alla en Bretagne pour le foutenit. Les rebelles de leur côté eurent recours à la Gouvernante, qui embrafia leur protection, par opposition pour Louis. Après la fin des Etats, Charles avoit été mené à Reims pour y être facré, & ensuite à Paris, où il fit fon entrée folemnelle.

Cependant Ollvier le Dain, Chirurgien & confident du Roi défunt, convaineu de crimes énormes, fut condamné à être pendu. Jean Dolac, homme de baffe naiffance, un des Favoris du même Prince, qui l'avoit fait Gouverneur d'Auvergne, fut fouette par la main du Bourreau, & cut les orcilles coupées. Ainfi les méchans, qui abufent de la faveur des Rois, & leur donnent de mauvais confeils, ou fe rendent les infirumens de leurs paffions, trouvent à la fin le juste fupplice de leurs crimes.

Le jeune Roi faifoit paroître de belles inclinations, & fe plaifoit à la lecture des bons Livres; il fe mit même à étudier le Latin, que le Roi fon pere avoir négligé de lui faire apprendre. Comme il avoit été nourri loin du commerce des honnêtes gens, & renfermé au Château d'Amboife, avec peu de perfonnes de baffe naiffance, une si mauvaife éducation l'avoit accoutumé à se laisser gouverner par ses valeur Il s'abandonna entiétement à leur conduite, & Anne de

Control Cough

Année 1484.

Année 1+85.

France, fa fœur & fa Gouvernante, fut contraînte de seevir d'eux pour maintenir son crédit. Les Favoris de Charlesqui voyoient le Duc d'Orléans ennuyé du Gouvernement présent, cherchetent quelqu'un qui pût les appuyer contre lui.

Dans ce même temps, René, Duc de Lorraine, petitfils par fa mere Yolande d'Anjou, de René, Roi de Sicile, étoit venu à la Cour: il fe plaignoit de ce qu'on lui retenoit fon Duché de Bar, & il prétendoit avoir droit fur la Provence du côté de fa mere, fille de ce Roi. On n'avoit aucune envie de lui donner cette Province, où le Roi avoit un droit si certain; mais on lui rendit son Duché de Bar, & pour ce qui concernoit la Provence, on l'entretint oujours d'espérance, dans le dessein de l'opposer au Duc d'Orléans, qui, excité par François, Comte de Dunois, autant hard qu'habile, gagnoit à Paris les Peuples & les Grands.

La Gouvernante, avertie de ses desseins, résolut de le faire arrêter; il le squt & se fauva. Le Duc de Bourbon, Connétable sans autorité, se joignit à lui avec d'autres Princes, & Landais engagea son maître dans ce parti. La Gouvernante, fans perdet e temps, assiégea le Duc d'Orléans dans Beaujency, Place de son domaine, où il s'étoit retité, & le pressa sins seaujency, qu'il su contraint de rechercher les voies d'accommodement.

La paix fut négociée & conclue par l'entremife du Duc de Lorraine, & de Jean de Châlon, Prince d'Orange, fils d'une fœur du Duc de Bretagne. Le traité en fut fait à Beaujency, mais le Duc de Bretagne ne voulut pas y être comptis. Par cet accord, le Comte de Dunois fort redouté par la Gouvernante, fut obligé de fe retirer à Aft, où il ne demeura guéres; cette ville appartenoit au Duc d'Orléans, & avoir été donnée en dor à Valentine sa grand mere, lotfqu'elle époule Louis son afreul.

Après la paix, le Duc d'Orléans envoya fes troupes au Duc de Bretagne. Le Roi marcha contre le dernier avec fon Armée, & continua à protéger les Barons contre Landais, qui les alloit perdre. Ils obligerent le Chancelier de Bretagne à faire informer contre ce Favori, & à le demander au Duc, pour lui faire fon procès. Le Duc fur contraint de le livrer, en éxigeant expendant qu'on lui fauvêt la vie,

Année 1456.

& déclarant qu'il lui donnoit grace, quelque crime qu'il eût commis; ce qui n'empêcha pas que peu après il ne fût condamné & pendu. Par ce moyen les Barons firent leur paix avec leur Duc.

La Gouvernante ayant appris que le Duc d'Orléans faifoit de nouvelles entreprises, le manda à la Cour, & envoya du côté d'Orléans le Maréchal de Gié, de la maison de Rohan, avec des troupes pour l'obliger à venir; il n'avoit garde de se livrer entre les mains de son ennemi. Il amusa le Maréchal, en lui promettant qu'il seroit plutôt que lui à la Cour, & sous prétexte d'aller voler, il se retira en Bretagne. Il y fut très-bien reçu par le Duc, & se lia d'une amitié très-étroite avec Guibé, neveu de Landais, qui commandoit

la Gendarmerie.

Cependant le Comte de Dunois ayant quitté Ast, avoit engagé plusieurs Princes dans le parti de Louis. René, Duc de Lorraine, fatigué des remifes dont la Gouvernante le payoit, se joignit à eux. Les Seigneurs abordoient de tous côtés en Bretagne, les uns par amitié pour Louis, & les autres dans l'espérance d'épouser Anne, fille & héritiere du Duc de Bretagne. Les Bretons entrerent en jalousie contre le Duc d'Orléans & contre les François, qu'ils voyoient se puissants dans leur pays. Les Seigneurs qui s'étoient révoltés craignirent que leur Duc ne voulût se servir de Louis pour les châtier, & se jetterent entre les bras de la Gouvernante, qui les assura de la protection du Roi.

Le Comte de Rieux, Maréchal de Bretagne, étoit à leur tête. Il se fit un Traité par lequel le Roi pouvoit entrer en Bretagne pour se rendre maître des Princes rebelles avec 4000 hommes de pied & 400 Lances. Le Roi de fon côté promit d'en fortir aussitôt que le Duc d'Orléans & ses associés en seroient dehors. Cependant les Comtes d'Angoulême & de Dunois, avec quelques amis des Ducs d'Orléans & de Bretagne, exciterent de grands mouvemens dans la Guienne; le Roi marcha contr'eux en diligence; les amis que le Duc d'Orléans avoit à la Cour firent un complot pour l'enlever. Quelques Evêques, & Comines, entrerent dans ce dessein, qui fut découvert, & les complices furent arrêtés.

Ils disoient pour excuse que le Roi, las d'être gouverné

Année 1486.

par sa ficur, avoit consenti à leur complot, & la chose n'est pas sans apparence. L'autorité de la Gouvernante sit qu'on le alissa pas de leur saire leur procès, & ils furent convaincus par leurs lettres d'avoir eu intelligence avec le Duc d'Orléans. Comines, après avoir été tenu huit mois dans les cages de fer, de l'invention de Louis XI. son maitre, sut condamné par Arrêt du Parlement à perdre une partie de se biens, & à être dix ans sans parositre à la Cour. A l'égard des Evêques, la difficulté qui se trouva à les juger, sit qu'on les tint deux ans en prison, a près quoi on les relâcha à la priere du Pape.

Le Roi s'avança enfuire en Guienne; à la préfence toutes les villes fe rendirent; & la Province fe foumit. Il tourna du côté de la Bretagne, & en passant il pair Partenay en Poitou, où étoit le Comte de Dunois; il partagae fon Armée en quatre, pour entrer dans la Bretagne, & s'arrêta à Laval, ou la tatendoit l'événement. Ses troupes étoient beaucoup plus sortes qu'on n'étoit convenu; & les Seigneurs, étonnés de voir une si grande puissance, à appercurent trop tard qu'ils avoient appellé leur mairte. Le Roi avoit déclaré que la Bretagne lui appartenoit par une cession des héritiers de Pentiévre, faite en faveur de Louis XI. & quelques Seigneurs étoient bien aises de cette prétention, dans la consustion où étoient les affaires de Bertagne.

L'Armée Royale prit d'abord plusieurs Places importantes, ent'autres Vannes & Dinan. Le Duc fut assiégé dans Nantes, où pressé par un ennemi si puissant, il demanda du secours à Maximilien, s'ait depuis peu Roi des Romains, à qui quelques Historiens disent qu'il avoir promis sa sille; s'e envoya

le Comte de Dunois en Angleterre.

Henri VII. Comte de Richemond, descendu d'une fille de Lancastre, y régnois alors. Il avoit rét longtemps prisonnier en Bereagne, où la tempère l'avoir jetté, après la derniere défaite de Henri VI. Le Duc le garda soigneusement durant tout le regne d'Edouard. Après la mort, il sur teilaché, & entreprit quelque chose contre Richard; son parti sut battu, & il recourna en Bretagne, où Landais, gagné par Richard, résolut de le livrer. L'ayant sçu, il se sauve con France, où Charles le reçut très-bien, & lui donna trois en quatre mille hommes des plus méchantes troupes qu'il

#### CHARLES VIII. Liv. XIII.

ent, avec lesquelles ayant joint quelques Anglois fugitifs, il eut le courage de repasser en Angleterne. Avec ces troupes ainst ramasser es ainst ramasser es ainst ramasser es en combar, & Henri sur reconnu Roi, comme chef de la Maison de Lancastre.

Année 1487.

Le Duc se persuada que les progrès de Charles causseroient de la jalossile au Roi d'Angletere, è, « que son intrést le porteroit à secourir la Bretagne, mais le Comte de Dunois, qu'il lui envoyoit, a yant été repoulsé par la tempête, a peu jamais aborder en Angleterre, & fur jette sur les côtes de Basse-Bretagne. Il n'y demeura pas sans rien faire, car ayant ramassel se Son de vante de socion hommes, il alla à Nantes, où il jetta du secours, & obligea les François à lever le siége.

Quant à Maximillen, il étoit trop occupé dans les Pays-Bas, pour être en état d'affifter fes Alliés. Les Maréchaux Des Cordes & De Gié, lui avoient enlevé par intelligence Saint Omer & Thérouenne. Ils gagnerent auffi fur lui une bataille rangée, & ce Prince dépourvu d'hommes & d'argent, fur réduit à faire fes plaintes à Charles, qui n'en fit

pas beaucoup d'état.

Environ dans ce même temps, ceux de Gand se révoltersent contre lui, parce qu'il leur avoit ôté so fin sis, qu'il avoit mené à Malines. Plusieurs villes de Flandres suivirent cet exemple: Maximilien lui-même sur arrête prisonnier à Bruges, par le Peuple soulevé, qui sit mourir plusieurs de ses Gréatures. Malgré les menaces de l'Empereur son pere, ils le vouloient livrer au Roi leur souverain Seigneur; il ne s'en désendit que par ses larmes, & par les sermens qu'il sit de rout oublier.

Auslitot qu'il fut en liberté, il se retira en Allemagne, & donna le Gouvernement, tant de ses terres que de Philippe son sils, à Albert, Duc de Saxe. Ce sur alors, selon quelques Historiens, que l'Empereur Frédéric III. ou IV. folon d'autres, esigea l'Austriche en Archiduché, pour relever par ce tirre la dignité de son petit-sils, qu'on appella dès-lors l'Archiduc Philippe, mais d'autres Auteus d'âtent que son pere Maximilien en avoir été décoré auparavant.

Cependant le Roi joignit contre les rebelles les procédures de justice à la force des armes. Séant en son Parle-

Année 1488,

ment, il fit ajourner les Ducs d'Orléans & de Bretagne avec les Seigneurs de son parti, contre lesquels les défauts surent pris sélon la coutume. C'étoit un nouveau titre pour autoriser la faisse de la Bretagne, dont il avoit raison de priver un Vassal rebelle & contumace. Quand les Bretons virent qu'il alloit beaucoup au-delà qu'il ne lui étoit permis par le Traité, ils l'envoyerent supplier de retirer ses Armes, & lui offrirent en même temps de saire fortit de leur pays le Duc d'Orléans; mais la Gouvernante, sere du succès des armes Françosses, répondit que le Roi étoit le maitre, & qu'il ne prétendoit pas s'arrêter en si beau chemin.

Cette parole fit un mauvais effet; le Maréchal de Rieux fuivi de la plupart des Seigneurs fit fon accord avec le Duc, & reprit plusieurs Places, entr'autres Vannes. Ceux de la maison de Rohan demeureren atrachés au Roi, qui fe servit des prétentions qu'ils avoient sur la Bretagne pour avancer se affaires. La Trimouille, qu'on appelloit le Chevalier sans represhe, entra en Bretagne, avec l'armée du Roi, dont il avoir le commandement. Il prit entr'autres Places, Fougére, regardée alors comme une des plus importantes de Bretagne, & Saint Aubin Du Cormier. Le Duc d'Orléans s'avança avec son Armée pour terpendre cette derniere Place, & contre l'avis du Maréchal de Rieux, il résolut de donner baraille.

Son Armée étoit composée de douze mille hommes, La Trimouille n'en avoit pas davantage, mais ses troupes étoient supérieures en courage & en discipline; ainsi dès le premier choc les Bretons prirent la suite, & il en demeura six mille fur la place. Le Due d'Otléans & le Prince d'Orage combattant vaillamment à pied, furent saits prisonniers. La Gouvernante mit en libert se Prince d'Orange, qui avoit épou-sé la sœur de son mari. Ensuite de certe bataille, Dinan & Saint Malo se rendirent; le Duc, abatru de tant de pertes, envoya des Ambassadeurs au Roi, avec des lettres fort humbles, où il l'appelloit son souverain Seigneur, & se qualisoit son suite pour listoit son suite pour listoit son suite l'appelloit son souverain Seigneur, & se qualisoit son suite l'appelloit son souverain Seigneur, & se qualisoit son suite l'appelloit son souverain Seigneur, & se qualisoit son suite l'appelloit son souverain Seigneur, & se qualisoit son suite suite son suite son suite sui

Les Ambassadeurs avoient ordre de demander pardon au Roi avec beaucoup de soumission. Charles qui avoit alors dux-sept à dix-huit ans, répondit de lui-même résolument, qu'encore que la rébellion du Duc méritât d'être punie, &

Année 1488.

qu'il lui foit aifé d'en faire le châtiment, il vouloit bien parpure bonté lui pardonner. On entra enfuite dans les propofitions d'accommodement, & la trève fut réfolue, à condition que le Duc ne pourroit disposet de ses filles, que du consentement du Roi, & que les Places prises par les Francois leur demeureroient.

Cet accord demeura sans esset par la mort du Duc. Ce Prince que son grand âge & se smalheurs avoient extraordinairement affoibli, mourut à Nantes d'une chute de cheval, laissant ses deux filles, Anne & Yiabeau, en la gaude du Maréchal de Rieux. Après sa mort le Duc de Lorraine se reconcilia avec le Roi, dans l'espérance d'en retirer quelque secours pour conquérit se Royaume de Naples.

La Nobleffe de ce Royaume s'éroit révoltée contre le Roi Ferdinand L'infupportable tyrannie de ce Prince avoit occasionné ce défordre; il ne se contentoit pas d'accabler son Peuple d'impôts, sans en avoir aucune pinté, mais il éterçoit lui-même le trasic avec toutes sortes d'injustices & de violences. Il contraignoit ses sujets à lui vendre les marchandises pour rien, & à les acheter fort cher, quand même

le prix avoit baissé.

Il avoit la plus dangereuse colere qu'homme ait jamais eue. couvrant sa haine d'un beau semblant, & faisant mourir ses ennemis, lorsqu'ils se croyoient les plus affurés. Il ne resusoit rien à ses desirs. & il alloit jusqu'à la force, pour assouvir la brutale passion qu'il avoit pour les semmes. Il n'avoit pas même gardé les apparences de la Religion, mettant à l'enchere les Abbayes & les Evêchés, jusques-là qu'il vendit celui de Tarente à un Juif, pour son fils, que le pere disoit être Chrétien. Un Prince qui méprise Dieu ne peut guéres fe conserver de respect parmi ses Peuples, & quand il renonce si publiquement à la protection Divine, il s'ôte lui-même ce que la puissance Royale à de plus invincible. Tous les Seigneurs s'éleverent contre ce Roi cruel & impie; la plus grande parrie du Peuple les fuivit, & tous ensemble appellerent René, Duc de Lorraine, descendu de la maison d'Anjou, & du Roi René de Sicile, pour le faire leur Roi.

Le Pape Innocent VIII. étoit entré dans son parti, & ses Galeres l'attendirent longremps au Port de Genes, mais il espéroit en vain du secours de France, Les savoris disoient

Année 1 489.

que René vouloit ôter au Roi la gloire de conquérir un Royaume, que Charles d'Anjou, dernier Roi titulaire de Sicile, lui avoit laiffé par tellament. A la fin le Pape & les Seigneurs du Royaume de Naples s'accommoderent avec Ferdinand; les demiers fe remitent à la bonne foi, dont ils fe trouverent mal, il les mit tous en prison; le seul Prince de Salemen ev voulut jamais se fier à ce Roi perside, & se retira à Venise.

Durant ce temps on traitoit du mariage de la Ducheffe de Bretagne avec Jean d'Albret, & le Maréchal de Rieux portoit cette affaire avec ardeur. La Princeffe y avoit une extrême répugnance, & trouvoit peu fortable ce mariage, avec un Seigneur illuftre à la vérité par fa naiffance, mais dont le Roi avoit faifi toutes les Places & toutes les terres en Gafcogne. Le Contre de Dunois qu'elle écoutoit beau-coup l'affermiffoit dans cette pentée, & fongeoir à la marier au Duc d'Orléans. Par le fecours de ce Comte, elle fe tra des mains du Maréchal, & fe retira à Rennes, op plufieurs Seigneurs fe joignirent à elle, les autres étoient avec le Maréchal de Rieux à Nantes, dont Albret étoit Gouverneur. Le Roi recommença la guerre plus vivement que jamais du côté de la Baffe Bretagne, où il prit Breft, & quelques autres Places importantes.

Il fe fir alors quelques propositions d'accommodement. Les intérêtes des deux partis furent remis à Maximilien & au Duc de Bourbon; ces deux arbitres ordonnerent quelque chose par provision, qui ne sut point éxécutée, mais Maximilien devant l'arbitrage négocia son mariage avec la Princesse, & l'épousa par Procureur. La chose sur quelque temps tenue secrette. Ensin, soit que Charles l'eût découverte, ou qu'il sur porte par d'autres raisons à reprendre les armes, il continua ses conquêtes, Maximilien envoya un foible secours. Le Roi d'Angleterre, obligé à Charles, & mal farisfait des Bretons, ne vouloit point les aider, mais, à la follicitation de ses sujers, il envoya six mille hommes devied que la Duchesse mit dans ses places.

Ce secours ne sit autre esset que d'exciter Charles à attaquer la Bretagne avec plus de force. Il l'envahit de toutes parts, & illui auroit étéaise d'enachever la conquête, s'il n'en eit été empêché par les remontrances de Gui de Rochesort, Chancelier de France. Il lui représenta qu'il n'étoit ni juste ni glorieux pour lui de dépouiller une Princesse encore en tutelle, sa vassale & sa parente, & qu'il pouvoit avoir la Bretagne plus honnêtement & plus surement, en épousant l'héritiere. Marguerite, fille de Maximilien, donnée pour femme à Charles, étoit encore trop jeune pour accomplir le mariage, & Anne n'ayant épousé Maximilien lui-même

que par Procureur, on crut la chose faisable.

La Gouvernante, qui espéroit joindre à son domaine quelque partie de la Bretagne, fut fort fâchée du discours du Chancelier; mais son crédit étoit bien tombé, & quelques Officiers du Roi s'étoient emparés de fon esprit. Cependant Ysabeau, sœur de la Duchesse de Bretagne, mourut, & le mariage du Roi avec Anne parut encore plus avantageux. Il s'avançoit toujours du côté de la Bretagne; Albret, frustré de sa prétention par le mariage de Maximilien, rendit Nantes au Roi. Tous les Seigneurs se réunirent pour presser la Princesse d'épouser le Roi : c'étoit le seul moyen de donner la paix au pays. Elle seule ne vouloit point y consentir, parce qu'elle ne vouloit ni épouser Charles, qui l'avoit si maltraitée, ni manquer de foi à Maximilien, qui lui avoit toujours témoigné de l'amitié.

On fit connoître au Roi que le Duc d'Orléans avoit beaucoup de pouvoir sur elle, & que s'il le délivroit, ce Prince généreux & reconnoissant lui rendroit de grands services dans une affaire si importante. Aussitôt Charles alla lui-même à la Tour de Bourges, à l'insçu de la Gouvernante, & délivra Louis, à qui il découvrit ses intentions. Ce Prince alla en Bretagne, où le Comte de Dunois & le Prince d'Orange travaillerent avec lui très-utilement à persuader la Princesse. Elle céda à leurs raisons, & aux prieres de ses Etats, qui regardoient ce mariage comme leur falut, & ayant été conduite à Langei en Touraine, où étoit le Roi, ce Prince

l'y épousa au mois de Décembre 1491.

Par le Contrat ils se cédoient l'un à l'autre leurs prétentions sur la Bretagne en cas de mort sans enfans. Le Roi sit un traité avec les Etats pour la conservation des privileges du pays; mais Maximilien remplit toute l'Europe de ses plaintes, il disoit que c'étoit une chose indigne, que son gendre chassat sa propre femme, & rayit celle de son beau-pere. Le Année 1490.

1491.

Année 1492.

 Roi d'Angleterre, jaloux d'un si grand accroissement de la France, vint à Calais, & assisée Boulogne, où il sur mal secouru de Maximilien: les factions qui s'éleverent alors contre lui dans son Royaume l'ayant rappellé, il prit de l'argent du Roi, & sti fa paix.

Cependant Maximilien se rendir maître d'Arras, & prit S. Omer par intelligence. Il pensa aussi surprendre Amiens, où ses gens étoient entrés pendant la nuit. Une semme les découvrit, & encouragea les habitans, qui repoussernel se ennemis avec beaucoup de vigueur. Maximilien fit une trève d'un an avec Charles, au nom de l'Archidue Philippe son

fils, où il ne voulut point être nommé.

Ce qui arriva alois en Efgagne mérite d'être rapporté. Ferdinand, Roi d'Arragon, avoit époulé Ifabelle, Reine de Castille, & leur puissance étoit devenue fort considérable par l'union de ces deux Royaumes. Ils joignirent à un grand pouvoir beaucoup fabilete & de prudence. Ils réfolurent de chasser de l'Espagne les Maures qui n'y avoient plus que le Royaume de Grenade, mais la Capitale de ce Royaume, & qui lui donne son nom, étoit extrémement fortifiée. Elle situ prite après huit mois de siège, & ansis sint en Espagne le Royaume des Maures, qui avoit duré plus de septement ans. En mémoire d'une conquête si avantageuse à Chrétiencé, Ferdinand & Isabelle reçurent du Pape la confirmation du titre de Casholiques, déja porté par quelques Rois des Espagnes & de Castilliques, déja porté par quelques Rois des Espagnes & de Castilliques.

En même temps, pour mettre le comble à la gloire & à la puissance de Ferdinand, Christophe Colomb, par une heureuse navigation, découvrit le Nouveau monde, & le soumit à ce Roi, qui à peine avoit pu se résoudre à lui donner trois

Vaisseaux pour une si belle découverre.

Alésandre VI. né à Valence en Espagne, & sijet du Roi d'Arragon, donna à Ferdinand & à Isibelle & à leurs Successieurs, rant les terres découvertes, que celles qu'on pouroit découvrir au-delà d'une ligne imaginaire tirée d'un Pole à l'aure, à la charge d'y envoyer des gens pieux & squarans pour établir le Christianisme dans ces vastes régions. Les armes d'Espagne sirent valoit cette donation du Pape.

En France, on songeoir beaucoup à la conquête de Naples. Le Prince de Salerne & plusieurs Seigneurs de la

Annee 1491.

faction d'Anjou, é toient venus à la Cour pour exciter le Roi à cette entreprife; mais celui qui agit le plus efficacement pour l'y engager, fut Ludovic Sforce, qui fur Duc de Milan. Il fongeoir à ufurperce Duché fur Jean Galeas fon neveu, dont il sétoit fait tuteur par force, après avoir chaffé Bonne de Savoie, fœur de la Reine Charlotte, femme de Louis XI. & mere de Charles VIII. Elle étoit décriée pour fest galanteries, qui la rendirent méprifable, & donnerent moyen à Ludovic de la chaffer.

Jean Galeas fon neveu étoit homme de peu de vertu , Ludovic l'enferma dans un Château, & s'empara du Duché. Maximilien, alors Empereur, (car son pere Frédéric venoit de mouiri,) lui en donna l'investiture pour une grande somme d'argent, & entra dans une si étroite liaisson avec Ludovic, que même il épousa Blanche sa niéce; mais it restoit à Jean Galeas une grande protection dans la puissance du Roi de Naples, dont il avoit épousé la petite fille, qui étoit fille d'Alfonse son sil sainé: cer intérêt le poussion a baisser cette maison. Pour cela il excita l'ambition de Charles, & comme il étoit fort adroit, en gagnant son conseil, il lui remplit l'esprit de cette conquête.

Ferdinand, Koi d'Arragon, toujours artentifà fes affaires, fçur fe fervir de cettre conjoneture pour retirer les Comtés de Rouffillon & de Cerdaigne engagés à Louis XI. par le Roi Jean fon pere. On prétendoit au Confeil du Roi qu'on n'étoit plus obligé de recevoir le rembourfement, après que Jean avoit manqué aux conditions du Traité en reprenant Perpignan; mais Ferdinand trouva le moyen de furmonter cet obtlaction.

Comme il se faisoit ordinairement un jeu de faire servir la piété à sei stréets, ai s(ur gagner deux Religieux , l'un Prédicateur du Roi, & l'autre de la Duchesse de Bourbon, c'étoit la Gouvernante, dont le mari étoit devenu Duc de Bourbon, par la mort de son frere ainé, décédé sans ensians. Ces deux Religieux soutinrent que le Roi ne pouvoit pas en conscience retenir ces deux Comtés. Louis, Cardinal d'Amboise, qui avoit été précepteur du Roi, entra dans ce sentiment; il des même d'avis qu'on fit à Ferdinand la grace entiere, en lui rendant ces Comtés sans demander de rembourfement, & en se contentant d'éxiger de lui qu'il ne donnât aucun secours au Roi de Naples son parent, comme il le

Année 1493.

pouvoit aisément par le moyen de son Royaume de Sicile. Il promit tout ce qu'on voulut, mais il n'étoit pas si religieux à garder sa parole, qu'habile à ménager ses intérêts.

Cet accord fur fuivi que que temps après de celui de Maximilien; car après qu'il fe fut beaucoup emporté contre Charles, il vit qu'il avoit plus de colere que de force; & qu'il ne pouvoir rien contre la France. Après la mort de Frédéric no pere, il trouva beaucoup d'affaires en Allemagne, qui l'obligerent à defirer la paix. Elle fut conclue par l'entremiré des Princes d'Allemagne & des Suifies. Le Roi rendit les Places qui lui reftoient en Artois, dont il devoit rendit les Places qui lui reftoient en Artois, dont il devoit rendit les Places qui lui reftoient en Artois, dont il devoit rendit les Places qui lui reftoient en Artois, ont il devoit attemps que l'Archiduc Philippe feroit majeur; on lui rendit auffi le Comté de Bourgone, & les autres terres qui avoiten été données pour dor à Marguerite fa fœur. Cette Princeffe fut remife entre les mains de Maximilien; tour fut paifible en France, & le Ro in epenfa plus qu'aux affaires d'Italie.

Ce pays, autrefois maitre du monde, étoit en ce temps fous la domination de plufieurs Puiffances. Le Pape y tenoit le premier rang, plus par la dignité de fon Siége, que par l'étendue de fes terres, beaucoup moindre qu'à préfent. La foibleffe des Pontificats précédens avoit été caufe que les Gouverneurs de la Romagne s'étoient fait une Principauté de leurs Gouverneurs, où le Pape n'étoit reconnu que

par cérémonie.

La République de Venife, outre qu'elle étoit maitrefie de la mer Adriatique, avoit beaucoup de pays aux environs de cette mer, tant en Italie que fur la côte oppofée. Elle avoir aufli plusieurs Illes dans l'Archipel & ailleurs, entrautes celle de Chypre,dont elle s'étoit emparée depuispeu. Une si grande puisfance tenoit en jalousie toute l'Italie, & fembloit être en état de la foumetre, s'il ess autres Etras ligués ensemble ne l'avoient tenue en bride. Elle étoit gouvernée, comme elle l'est encore, par la Noblesife & par le Sénat.

Il y avoit en Italie une autre République fort puissante, c'étoit celle de Florence, ville sort marchande & fort riche, a qui tenoit toute la Tosane, & avoit conquis deguis peut ville de Pise. Cette République, toute populaire dans son origine, avoit laissé gagner un pouvoir presque suprême aux Médicis ; l'entrepusé des Pazzi contre Laurent de Médicis

Année 1493.

n'avoit fait qu'affermir son autorité, qu'il avoit laissée toute entiere à Pierre son fils aîné, & celui-ci, jeune & impétueux,

l'éxercoit avec beaucoup de hauteur.

Le Duc de Milan, maire de la Lombardie, pays étendu & riche, avoit de grandes forces par lui-même, & en avoit encore plus par ses alliances. Les Bentivogles, Seigneurs de Boulogne, étoient se principaux amis. Il tenoit en hommage de nos Rois la principaut de Génes, dont toutesois les habitans ne lui étoient pas tout-à-fait soumis.

Il y avoit enfin le Royaume de Naples, qui comprenoit depuis l'Abbruzze jusqu'à la mer, toures les terres au-dec vià cau-delà de l'Apennin, pays agréable, plein de belles Villes, & abondant en toutes choses. Plusieurs autres petits Princes, & quelques Républiques moins considérables, se conservoient en s'alliant tantôt à l'une & tantôt à l'autre de

ces puissances principales.

Aléxandre VI. tenôit alors le Saint Siége, & y étoit entré par argent , c'étoit un homme décrié par sin mauvais foi, par son peu de religion, par son avarice institable, & par ses désordres, & qui d'ailleurs lacrifioit tout au déstrimments qu'il avoit d'agrandir ses ensans bâtards. Ferdinand, Roi de Naples l'avoir mis dans ses intérêts, en donnant si fille naturelle avec une grande dot, à un des fils de ce Pape.

Les Vénitiens souhaitoient l'affoiblissement des Rois de Naples, dont la puissance les empéchoit de s'accroitre, mais ils craignoient de s'attirer le reproche d'avoir appellé le Roi de France en Italie, ainsi ils résolurent de le laisser saire, &

de profiter cependant du temps & des occasions.

C'eft pourquoi, quand Charles les follicita d'entrer dans ses dessenses contre Ferdinand, à cause de l'ancienne amitié entre la Couronne de France & la République de Venise, ils s'excuserent sur la crainte qu'ils avoient des Turcs, quoiqu'ils fuillen en paix avec eux, & que Bajazet II. qui regnoit alors sur un Prince fort peu à craindre.

A Flotence, le Peuple étoit naturellement port d'inclination pour la France, & d'ailleurs intéressé par son commerce avec les François; mais les liaisons que Pierre de Médicis avoit contractées avec Ferdinand pour se maintenir, le faifoient penchet de son côté, de sorte qu'étant pressé par les Ministres du Roi de se déclarer en sa fayeur, il se contenta

Vπ

Année 1493.

de répondre qu'il enverroit des Ambassadeurs pour lui porter sa réponse.

Il n'y avoit donc pour le Roi que le seul Duc de Milan. & nous avions affaire à des ennemis qui étoient en réputation d'entendre la guerre. Cependant le Duc, pouffé par l'intérêt que nous avons dit, ne cessoit de l'exciter à une entreprise si périlleuse, & pour enflammer le courage de ce jeune. Prince, il ne lui montroit pas seulement l'Italie déja vaincue, mais la puissance Othomane soumise par ses armes.

Les plus fages têtes de France s'opposoient à ce voyage; où l'on voyoit de si grandes difficultés; mais Étienne de Vesc. homme de basse naissance, un des Chambellans du Roi, qu'il avoit fait Sénéchal de Beaucaire, & Guillaume Briconnet, son Trésorier général, depuis devenu Cardinal, qui le gouvernoient, firent résoudre la chose. Il se fit un accord entre le Roi & Ludovic, par lequel ce dernier promettoit au Roi de lui prêter deux cent mille ducats d'argent, de lui donner le passage sur ses terres, & cinq cens gens d'armes. & le Roi de son côté devoit maintenir Ludovic dans le Milanès, & lui donner la principauté de Tarente, après la

conquête.

Sur le bruit de cette alliance & des préparatifs de Charles, Ferdinand faisoit bonne mine, & témoignoit qu'il se tenoit assuré sur le bon ordre de ses affaires, mais il faisoit fécrettement ses efforts auprès du Roi pour le détourner de fon desscin, jusqu'à lui offrir hommage, & un tribut annuel. Charles, fans l'écouter, prit la qualité de Roi de Jérufalem & des deux Siciles, & enfuite déclara la guerre. A cette nouvelle Ferdinand mourut de chagrin; Alfonse son fils. aussi méchant & aussi hai que lui , commença son regne en faifant égorger tous les Seigneurs, qui, comme nous avons

dit, s'étoient remis à la bonne foi de son pere.

Cependant Charles faifoir équiper une flotte affez confidérable à Génes, où il avoit envoyé le Duc d'Orléans avec quelques troupes. Il s'avança à Lyon, & depuis à Vienne, pour apprendre les nouvelles, & donner ses ordres de plus près. Il envoya dans la Romagne Aubigny, Seigneur Ecoffois de grande confidération, avec deux cens hommes d'armes François, & cinq cens Italiens, que Ludovic, suivant le traité, lui avoit joints fous le commandement du Comte

1494

Année 1494.

de Cajazze son consident. Les hommes d'armes François devoient avoir avec eux chacun deux archers, & chaque archer un valet monté à cheval. Aubigny avoit outre cela

quelque infanterie.

Alfonse songeoit à se bien désendre, & d'abord il s'appliqua à gagner le Pape, qui pour l'obliger à faire ce qu'il voudroit, feignit quelque penchant vers la France; il trouva bientôt moyen de le radoucir par les avantages qu'il fit à ses bâtards, de forte qu'il lui donna l'investiture qu'il avoit refufée à Charles, & fit avec lui une ligue défensive. Il n'y avoit rien qu'il ne remuât contre les François ; il faisoit tous ses efforts pour émouvoir les Vénitiens, & ne pouvant en venir à bout par lui-même, il obligea le Turc à leur déclarer qu'il leur feroit la guerre, s'ils ne la faisoient aux François.

Aléxandre étoit avec lui en grande intelligence, à cause de Zizim fon frere, que le Pape avoit entre ses mains. Les malheurs de ce jeune Prince font un des plus remarquables événemens de l'histoire de ce temps. Après s'être revolté contre Bajazet son frere , qui le battit , il se jetta entre les bras des Chevaliers de Rhodes, les plus grands ennemis de fa maison. Il sut après mené en France, où il demeura longtemps en la garde de ces Chevaliers. Les Papes obligerent Pierre d'Aubusson leur Grand-Maître à leur livrer ce malheureux Prince, dont ils vouloient se servir, ou pour faire la guerre au Turc, ou pour lui faire peur & négocier avec lui ce qu'ils voudroient.

Bajazet ne craignoit rien tant que fon frere, parce qu'il étoit aimé des Peuples. Aléxandre recevoit une groffe pension pour le bien garder, & vivoit par ce moyen avec Bajazet en grande correspondance. Il employa son crédit pour exciter les Turcs contre les François, qui menaçoient, difoit-il, l'Empire Othoman, après s'être rendus maîtres de l'Italie. Avec toutes ces remontrances, il ne tira de Bajazet que de l'argent, car les menaces qu'il fit aux Vénitiens de

leur déclarer la guerre ne les émurent pas.

Cependant Alfonse avoit équipé une Armée navale, qu'il tenoit dans le Port de Pise, sous la conduite de son frere Frédéric, & envoya dans la Romagne l'armée de terre, commandée par Ferdinand son fils. Le Duc de Milan faisoit presser le Roi d'aller en personne à cette conquête. Le

Vuii

Annee 1494-

Cardinal de S. Pierre aux liens, ennemi du Pape, & ami du Duc, vint lui offrir fon fervice, & l'assura qu'il seroit le maître d'Offie, dont il étoit Gouverneur, aussi bien qu'Evêque. Charles, flaté de tant d'espérances, avoit une ardeur extrême de se mettre en campagne; mais le Duc & la Duchesse de Bourbon, & tout ce qu'il y avoit en France d'habiles gens, faisoient ce qu'ils pouvoient pour l'en empêcher; ils lui trouvoient trop peu de forces pour aller lui-même à une entreprife si hazardeuse. Ses finances avoient été épuisées à équiper une flotte qui demeura inutile; d'ailleurs ceux qui le gouvernoient n'avoient ni capacité ni expérience. Ce trifte état des affaires faisoit trembler tout le monde, souvent même les Favoris étoient ébranlés. Le voyage se rompoit un jour, & puis se renouoit le lendemain; Briconnet, alors Evêque de S. Malo, vaincu ou par la raison ou par la crainte, n'étoit plus d'avis de le faire. Le Sénéchal fut seul à le soutenir. & Charles qui d'un côté étoit attaché à ses volontés, & de l'autre aisé à mener aux siens qui le sçavoient prendre, se détermina à partir. La ville de Paris députa pour l'en détourner. mais il n'y eut point d'égard; rien n'étoit capable de retenir ce jeune Prince, & ce fut en vain que le Pape trop partial le menaça d'excommunication, s'il entroit en Italie. Il partit pour v aller sur la fin d'Août, après avoir laissé la Régence du Royaume à Pierre, Duc de Bourbon.

Il avoit feize cens hommes d'armes, qui avec leur fuite faifoient environ dix mille hommes de Gendarmerie. Les deux cens Gentilshommes ordinaires de la maifon, trois ou quatre cens chevaux armés légérement, six mille hommes de pied Galcons, (car l'infanterie Françoife étoit composée ordinairement de cette nation,) de six mille Suisses. Il n'avoit que 22 ans, de beaucoup de jeune Noblesse qui l'accompagnoit n'en seavoit pas plus que lui. Durant sa marche, Frédéric qui commandoit la slotte de Ferdinand, croyoit suprendre la nôtre dans le Port de Génes, de soulever cette ville par le moyen de plusieurs bannis qui le suivoient. Il soposta à Rapalo près de Génes, mais pendant qu'il y attendoit ce que seroient ses intelligences, le Duc d'Orléans, quoique plus soible, le batti dans son poste où il s'étoit fortissé, de l'obligea à se retirer.

Au bruit de cette victoire, le jeune Ferdinand fut étonné.

Le Pape effrayé retira ses troupes, qui devoient entrer avec lui dans la Romagne; ainsi Aubigny y demeura seul maitre de la campagne, & le Roi apprit à Ast ces bonnes nouvelles. Il y reçur les respects du Duc & de la Duchesse de lan, qui le vinnent faluer avec une grande suite. Malgré ces bons succès, les appréhenssons se renouvellerent, l'argent manquoit à Charles, qui étoit réduit à en emprunter de tous côrés, jusques là même que la Duchesse de Savoye & la Marquise de Montserrat, sort affectionnées à la France, engagerent leurs joyaux pour lui en préter.

Il demeura longrems à Aft, où on ne scavoir presqu'à quois er résoudre. Mais Ludovic rendoit tout facile, & prêta encore de l'argent. Avec ce secours le Roi se préparoit à partir ; mais il en fut retadé par la perite vérole dont il pensa mourir. Le mal ne fut pas long, & Charles fut en état de marcher au commencement d'Octobre; il envoya Comines, qui étoir rentré dans ses bonnes graces, Ambassadeur à Venise, & pour lui il alla droit à Pavie. Là commencement les soupeons entre lui & le Duc de Milan.

Ce Duc ne vouloit pas qu'il entrât dans le Château où il tenoit Jean Galeas son neveu étroitement rensermé. Mais le Roi voulut y loger, & il fallut lui obéir; il sit même rensocer le guer durant la nuit, & Ludovic étonné, demandoit son se désioit de lui. Personne, ni le Roi même, ne vit Jean Galeas, il tiroit à sa fin d'un poison lent que son oncle lui avoit donné. Les François étoient indignés que ce mé-chant homme esti amené Charles pour voir mourir son coufin germain par un attentat si éxécrable. On apprit bientôr après qu'il expioit, ce qui obligea Ludovic à retourer promptement à Milan, où il acheva d'établir son autorité, après la mort de ce malheureux, au préjudice d'un fils, qu'il laiss àgé de cinq ans.

A mesure que le Roi avançoit, l'Italie se remplissoit d'étonnement & de retreur: en ce pays, s'art de se servir de l'artillerie n'y étoit pas entendu, au lieu que la nôtre étoit belle & bien conduire; cela joint à la réputation de la valeut des François, sátioit tremblet tout le monde, mais ces François si redoutés craignoient eux-mêmes: peu s'en fallut qu'étant à Plaisance, ils ne retournassient sur leurs pas. On commençoit à manquer de tout, & plusseurs decux qui

Année 1494.

avoient confeillé le voyage, étoient sur le point de perdre courage.

On voyoir le Pape qui remuoir tout contre nous. Le Roi recevoit aussi des avis sacheux contre Ludovic, dont il commençoir à se déster. L'autorité du Duc étant affermie, il craignoir plus les François, qu'il n'avoit besoin de leur secours; ainst tout étoit à craindre d'un esprit si dangereux.

D'ailleurs le Roi ne (çavoit quel parti prendroient les Florentins. Les Ambassadeurs de la République, choiss par Pierre de Médicis, avoient trali celui qui les envoyoit, & avoient donné à Charles les moyens de gagner le Peuple, dont le trasse ne fousitiot pas qu'il se brouillar avec la France; mais Pierre, toujours ami d'Alfonse, Roi de Naples, qui avoit succédé à son pere en 1494, étoit le maitre dans la ville, où il ne paroissoir pas que personne ossit lui réssiter.

Quoique le Roi parut fort réfolu, il fur cependant déconcerté par tant de facheules conjonêtures, & lui-même, auparavant fi déterminé au voyage, songeoir au retour, lorsqu'il eut avis que la division étoir grande dans Florence. Sur cela il fur artêté qu'on iroit droit à cette ville, a fin de l'engager au parti de la France, pendant qu'elle étoir ébranlée, ou pour la prendre de force, pendant qu'elle étoir assoible par ses dissenders.

Pierre n'ignoroit pas qu'il ne se sit contre lui de secrettes pratiques dans la ville, où il sentoit son pouvoir mal assuré. Lors donc qu'il vir approcher le Roi, il se résolut d'aller au-devant de lui, & fut d'abord contraint de lui mettre entre les mains, par some de dépôt durant al guerre, Serezane, la plus forte Place des Florentins. Il fallut ensuite lui rendre Livourne, Port célébre, Pise, Pierra-Santa, & Seresanelle, aux mêmes conditions, & prémettre de plus que les Florentins préteroient deux cens mille ducats. Il accorda toutes ces choses sans en communiquer avec ceux que la Cité lui avoit donnés pour Consciillers, & ils surent fort étonnés qu'il eût livré si aisément aux étrangers toutes les forces de l'Etat.

Cependant Aubigny prit le Château de Mardano dans la Romagne, & par cette prife, mit dans son parti le Comté d'Imola & la ville de Forli. Ludovic, estrayé des progrès des François, vint demander Serezane & Pietra-Santa, comme Places dépendantes de la Principauté de Génes. Elles lui furent refuífes; il le retira mécontent, fous prétexte de fes sflaires, & ne revit plus le Roi. Le voyage ne laiffa pas de continuer avec la même fortune; le Roi fut reçu à Pife avec grand applaudiffement, mais Galeas, Comre de Saint Severin, confident de Ludovic, qu'il avoit laiffé auprès du Roi, infpira aux Pifans de demander leur liberté. Ludovic efféctiot qu'il arviveroit quelque fédition, & qu'il trouveroit moyen dans le trouble de fe rendre maître de la ville. Les Peuples accoururent donc autour du Roi, criant Liberté; & le Maître des Requêtes, qui marchoit devant lui à l'ordinaire, pour recevoir les Placets, lui dit qu'il devoir leur accorder leur demande. Le Roi le fir fans éxaminer ce qu'il donnoit, & fans fçavoir autre chofe, finon que les Princes d'Italie traitoient fort mal leurs fuiers.

En même temps que ceux de Pife s'émurent pour leur liberté, il fe fit à Florence un grand foulévement contre Pierre; se sennemis se servient du Traité qu'il avoit fait avec le Roi, pour le rendre odieux au Peuple, comme un homme qui avoit rathi se Patie. Aussiré qu'il su de retour, il se présent au Consseil, pour tendre compre à la Seigneurie de ce qui s'étoit passéis, on ferma la porte à fa suite, & il sentit bien qu'il étoit perdu. Il se retira en grande frayeur, à cil entendoit de tous côtés sur son passage le Peuple rain liberté. Ainsi déseipérant de ses affaires, il s'ensuit à Boulogne, d'où il passia à Venise. Par décret de la Seigneurie, si sur banni de Florence avec tous les Médicis. Sa maison, qu'il avoit préparée pour y recevoir le Roi, sur pillée avec son argent & se sojovau les plus précieux.

Le Roi s'arréta proché de Florence pour laiffer appaifer le tumulte, & pour donner temps à Aubigny de le joindre, felon l'ordre qu'il lui en avoit envoyé. Aux approches du Roi, les Florentins avoient grand fujer d'appréhender, parce qu'ils avoient banni Pierre pour avoit traité avec lui; mais comme ils n'étoient pas les plus forts, ils furent contraints d'ouvrit leurs portes, & le Roi entra dans leur ville, armé & la lance haute, comme viétorieux. Il avoit le corps petit & foible, la mine peu relevée, mais fa puissance & se grands tocès le faitoient regarder avec respect par tour le Peuple.

La Seigneurie députa des personnes de considération pour

Année 1494-

traiter avec lui; on leur fit, de la part du Roi, des propositions exorbitantes. Pendant qu'on en faisoit la lecture, un des Députés les arracha d'entre les mains de celui qui les lisoit, & dit au Roi en les déchirant, puisqu'il leur faisoit de telles demandes, qu'il fit sonner ses trompettes, que pour eux ils alloient faire sonner leurs cloches; sur cela il fallur se radouter, & l'accommodement sur fair à des conditions plus équitables. Les Florentins s'engagerent à prêter au Roi une grande somme d'argent, dont ils payerent une grande partie comptant. Il les reçut sous sa protection, & leur promit par serment de rendre leurs places quarre mois après la conquête de Naples, & même plutôt, s'il retournoit en France. Il fut convenu qu'il leur laisseroit un Ambassadeur, sans lequel ils ne pourroient nommer un Capitaine général, ni rien résoure su tre sur le sur le sur les sur le sur les sur le

Ce Prince tâcha de faire la paix de Pierre, & en attendant ilobliguea la Seigneurie à lever le ban des Médicis avec certaines reftrictions. Tant de fuccès inopinés furpritent les Vénitiens, qui s'écioent longtemps moqués de l'entreprife de Charles, qu'ils croyoient impossible. Le Pape, le Roi de Maples & Ludovic prirent grand soin de les exciter. Maximilien, naturellement ennemi de la France, craignoit d'autant plus ses progrès, qu'on lui faissoit entendre que Charles avoit dessein de se faire Empereur à fa place, & que déja il en avoit fait la proposition au Pape, chose qui n'étoit pa véritable. Ferdinand, Roi d'Artagon, craignant pour la Sicile & pour la Sardaigne, se joignit aux ennemis de Charles, malgré les obligations qu'il lui avoit, & les promesses qu'il avoit faites de ne point troubler ses desseins dans l'Italie.

Les Ambaffadeurs de ces Princes étoient à Venife, & Comines, qui les y voyoir affemblés de tant d'endroits, avoit foupçonné ce qui arriva. Ceux du Duc de Milan ràchoient de l'amufer, en lui demandant ce que faifoient à Venife ces Miniftres de l'Empereur & du Roi d'Efpagne. Ils lui difoient que pour eux ils y étoient venus au fujer des Ambaffadeurs que la République avoit envoyés à leur maitre, & qu'au refte il vouloit toujours entretenir bonne corrépondance avec le Roi, mais Comines, qui favoit toute l'intrigue, réfolut de s'en expliquer avec les Ambaffadeurs du

du Duc & la Seigneurie. Ceux-là nierent le fait ; & pour la Année 1494. Seigneurie, sur ce que Comines leur représenta que par les Traités faits entre les Rois de France & les Vénitiens. l'un ne pouvoit pas soutenir les ennemis de l'autre, il lui fut répondu par le Doge, au nom du Sénat, que loin de faire aucune confédération contre le Roi, ils ne fongeoient qu'à en faire une avec lui contre le Turc, que le Roi & eux contraindroient les autres Princes à y entrer, & que s'il falloit de l'argent, la Seigneurie en fourniroit.

Cependant ils proposoient un accommodement pour les affaires de Naples, par lequel ce Royaume feroit tenu de Charles à hommage, que ce Prince y retiendroit trois Places. & qu'il auroit de l'argent autant qu'il voudroit. Comines répondit qu'il n'avoit point d'ordre d'écouter ces propositions, & qu'il en écriroit au Roi son maître. Il les prioit cependant de tenir tout en surséance, & de lui dire s'ils avoient quelque sujet de plainte. Le Duc lui dit que la République avoit grand sujet de s'étonner que le Roi avant témoigné qu'il ne vouloit en Italie que le seul Royaume de Naples, & après tourner ses armes contre le Turc, il ne parloit plus du Turc, & qu'il obligeoit cependant les Florentins à lui mettre en main leurs meilleures Places; mais qu'encore que ce procédé leur donnât un juste sujet de mésiance. ils tiendroient les choses en état , jusqu'à ce qu'ils eufsent appris fes réponfes.

Le Roi durant ce temps étoit encore à Florence, où Comines lui donna avis de toutes ces choses, mais son Conseil, que tant de succès remplissoit de consiance, y sit peu de réfléxion. Cependant l'affaire de l'alliance trainoit en longueur. Le Pape étoit irréfolu, & les Vénitiens naturellement assez lents dans leurs délibérations, ne se pressoient pas, espérant qu'à Viterbe, ou du moins à Rome, Charles trouveroit de la résistance ; mais ce Prince marchoit toujours , &

Siene lui ouvrit ses portes.

Environ dans ce même temps l'armée du Pape se joignit avec Ferdinand, fils d'Alphonfe, Roi de Naples, pour difputer à Charles le passage de Viterbe; Charles y avoir déja pourvu. Par son ordre le Cardinal de S. Pierre aux liens étoit retourné à Ostie, d'où il coupoit les vivres aux ennemis, & les Colonnes gagnées à la France, couroient toute la Année 1494.

Romagne. Ainsi Ferdinand, fils d'Alfonse se trouva trop foible pour rien entreprendre, & le Roi occupa Viterbe fans peine. Toutes les Places des environs se rendirent : le Pape effrayé envoya pour traiter d'accommodement, & le Roi lui renvoya à même dessein la Trimouille, un de ses Chambellans, qui avoit grande part à sa confiance.

Dans cette négociation, comme le Pape faisoit diverses propositions d'accommodement, tant pour lui que pour le Roi de Naples, Charles dit nettement qu'il écouteroit ce que le S. Pere propoferoit pour ses propres intérêts, mais que pour Alfonse, il ne lui donneit aucune autre condition que de lui céder le Royaume. Au milieu du Traité, le Pape résolut tout-à-coup de faire entrer dans Rome Ferdinand avec son armée, & sembloit se préparer à se désendre. Charles arriva à Offie, & en même temps vingt braffes de murailles tomberent. Cela étonna tout le monde, & fit dire, plus

que jamais, que Dieu s'en mêloit.

Toute l'Italie étoit pleine de cette pensée ; il y avoit longtemps que Jérome Savonarole, Jacobin, prêchoit à Florence que Dieu vouloit se servir du Roi de France pour châtier les Tyrans d'Italie, & réformer par l'épée les abus de l'Eglise: que rien ne seroit capable de s'opposer à ses armes, &c qu'il feroit la conquête du Royaume de Naples sans résistance. En effet le Roi s'avançoit du côté de Rome par les terres des Ursins, qui lui étoient entiérement dévoués. Le Pape déses-

pérant de pouvoir résister, fit ouvrir les portes.

Pendant que le Roi entroit d'un côté, Ferdinand fortoit de l'autre. Il resta peu de Cardinaux auprès du Pape, qui se renferma au Château S. Ange, tous les autres vinrent audevant du Roi avec les Magistrats, & toute la ville y accourut avec des cris de réjouissance. Il entra armé, & la lance haute, comme le maître dans cette ville, qu'on peut appeller la capitale du monde Chrétien. On ne parloit que de déposer le Pape, comme simoniaque & scandaleux; deux fois les batteries furent dressées, & le canon prêt à tirer contre le Château S. Ange, qui ne pouvoit pas tenir. Le respect de la dignité Pontificale, quoique dans un fujet indigne, arrêta le Roi. La paix fut faite à condition que le Pape donneroit au Roi jusqu'à son retour de Naples, Terracine, Viterbe, Civita-Vecchia & Spoléte, mais la derniere Place ne fut pas livrée.

1495.

Année 1495.

Le Pape fit deux Cardinaux à la priere de Charles, Briconner, Evêque de S. Malo, & l'Evêque du Mans de la maison de Luxembourg. Il fut aussi arrêté que le Cardinal Valentin, fils du Pape, suivroit le Roi, comme Légar en apparence, & en estier pour servir d'oage. Outre cela Charles qui avoit dessein, aussité après la conquête de Naples, d'aller attaquer le Turc jusques dans Constantinople, oblige le Pape à lui livrer Zizim, il le livra, mais empoisonné d'un poison lent, & en étar de mourir bientôt après. Bajazeth avoit écrit au Pape par son Nonce qu'il feroit bien de faire passer Lizim de cette vie malheureuse à une meilleure, & qu'en lui en envoyant le corps, il le payeroit d'une grande somme d'argent.

Cependant les affaires de Naples tomboient dans un grand défordre. Alfonfe qui voyoit approcher le Roi, & que tout lui étoit ouvert, n'ofa s'oppofer à fa marche, quoiqu'il paffăr pour courageux & homme de guerre; mais, comme remarque Comines, Jamais homme cruel ne fur vaillant. Il étoit dans une grande appréhenfion, & fe cryosit nuit & jour pourfuivi par les François. Enfin fe fentant perfécuté par la haine implacable de fes fujers, il réfolut d'abandonner le Royame à fon fils Ferdinand, que le Peuple aimoit. Auffitôt qu'il eut fait cette ceffion, il ne fongea plus qu'à partir avec un empreffement extrênce; il lui fembloit, difoit-il, que les arbres & les pierres mêmes criotent France; & fi peu qu'on le retardât, il menaçoit de fe jetter par la fenêtre, tant il étoit faifi de frayeur. Sa retraite fur en Sicilie, où fon plus grand foin fut de porter des vins délicieux.

Dès que Ferdinand se sur mis en possession de la Royaume, toutes les haines surent oubliées, & se sujets commencetent à reprendre cœur, mais les affaires étoient déja en mauvais état. Charles avoit envoyé des troupes sur la sontière, 
& toute l'Abruzze s'étoit révoltée. Pour défendre la terre
de Labour, Ferdinand occupa le poste de S. Germain, qui
côti à l'entrée du Royaume. Il s'y campa avantageusement
avec une armée de mille chevaux, & de six mille hommes
de pied, ayant devant lui la riviere du Gariglian, 3 d'un côté
des montagnes escarpées, & de l'autre un grand marais, Il
attendoit en ce lieu l'Armée Françoise; Charles partit de
Rome, & torsqu'i sur à Véstéri, le Cardinal Valentin

Aunta . . .

s'échapa, ce qui fit connoître les mauvais desseins du Pape. Le Roi, en continuant fon chemin, prit de force Montefortin & Mont S. Jean , deux Châteaux très-considérables . dont le dernier étoit fort d'affiette, & de plus muni de toutes choses. Dans toute la conquête il n'y eut que ces deux feules occasions où il fallut tirer l'épée. Le bruit de la prife de ces places mit une telle épouvante dans l'armée de Ferdinand, qu'elle prit la fuite, & ce Prince fut contraint d'abandonner son canon à ses ennemis. Il se retira, outré de douleur, à Capoue, où il reçut de nouveaux déplaisirs; les habitans le laisserent entrer, & fermerent la porte à sa suite. Etant entré, il apprit que Naples s'étoit foulevée. Il fut contraint d'y aller en diligence, après avoir exhorté ceux de Capoue à lui demeurer fidéles. Il ajouta des promesses de revenir dans peu de jours pour les défendre ; mais à peine fut-il parti, que Jean-Jacques Trivulce, Gouverneur, de la Place la rendit à Charles.

Ferdinand, après avoir un peu appaifé les mouvemens de Naples, retournoit à Capoue. Il n'en étoit qu'à deux milles, lorfque les habitans lui manderent qu'il n'avoit que faire d'approcher . & que la ville étoit aux François. Désespéré de cette nouvelle, il revint à Naples, où réfolu à la retraite, il fit auparavant affembler les citoyens pour les haranguer avant son départ. Il leur témoigna qu'à son avénement à la Couronne il avoit eu un desir extrême de leur faire oublier par fes bons traitemens les maux qu'ils avoient foufferts de les ancêtres; que pendant qu'il étoit dans cette espérance, il s'en trouvoit empêché par les François, ausquels il étoit contraint de céder; qu'il les exhortoit aussi de se soumettre à eux en attendant qu'il vînt les tirer de l'oppression, ce qu'il espéroit faire bientôt, pourvu qu'ils demeurassent fidéles à leur Prince naturel, qui les aimoit si tendrement. Les Peuples parurent touchés de ce discours, mais Ferdinand ne fut pas plutôt retiré, qu'on vint lui dire qu'ils pilloient ses Ecuries. Il fortit indigné de l'audace & de l'inconstance de ce Peuple, qu'il chassa des environs du Château. Quand il y fut rentré, il s'apperçut que cinq cens Suisses qu'il y avoit mis pour le garder, vouloient l'arrêter, & il ne trouva aucun autre moyen de se délivrer de leurs mains que de leur ouvrir fes tréfors.

Pendant qu'ils les partageoient, il mit en liberté les prifonniers que fon perce avoit renfermés dans le Château, & fe fauva à l'Ichia, petite Ifle pèés de Capri, à l'entrée du golfe de Naples. Le Gouverneur le reçut lui feul, mais bienrôt par fon courage & fon industrie, il fe rendit maitre de la Forteteffe.

Charles artiva à Naples un peu après que Ferdinand en fur parti. Il marchoit avec rant de diligence, depuis l'affaire de Saint Germain', qu'il arrivoit ordinairement le soir à l'endroit que ses ennemis avoient quitré le matin. Averle, qui étoit en son chemin, se rendit à l'éxemple de Capoye, & ce fut-là que les députés de Naples vinrent assure le Roi de leur obéssifiance. Il leur accorda de grands priviléges, & arriva ensin à Naples, où il n'est pas croyable combien toute la ville témoigna de joie. Le Peuple, si maltraité par les Princes d'Arragon, se crut délivré d'une tyramie insupportable quand il les vit chasses. Tous les Partis sembloient réunis, & les Arragonnois montroient encore plus de zéle, que les autres. Charles alla descende à l'Eglis cathédrale, & de-là loger au Château appellé Capuanie.

Le Châreau neuf & le Château de l'Œuf, où il y avoit garnison, étoit encore entre les mains des ennemis, & le Marquis de Pescaire tenoit le Château neuf pour Ferdinand. La flotte que Charles avoit équipée à si grands frais, jertée par la rempéte aux environs de l'Ille de Cort, parut aux côtes de Naples un peu après que le Roi y fut entré. Les deux Châteaux surent bientôt réduits moitié par intelligence & moitié par crainte. On trouva dans le Château neuf une quantité prodigieuse de vivres, que le Roi donnoit au premier qui les demandoit, & ces grandes provisions se diffiperent,

Les villes du Royaume se rendoient à l'envi les unes des autres à ceux que Charles envoyoir pour les prendre. Les Seigneurs du pays, à la réserve du Marquis de Pescaire, & de deux ou trois autres, vinent avec empressement une conquète si rapide; il sembloit que l'Iralie se fut trouvée tout-à-coup fais action, par une espéce d'enchantement. Le Pape disoit que ce n'étoit pas une guerre que le Roi avoit faire, mais un voyage paisible, où il n'avoit pas eu besoin d'envoyer des Capitaines pour prendre les places, mais seu-

Année Tans.

lément ses souriers pour lui marquer son logis. Si on etienvoyé d'abord un petit corps à líchia avec quelque artillerie, en l'état où étoient les affaires, le Château se servirendu; mais auslitôt qu'on sur maitre de Naples, on ne songea qu'à la bonne chere, à des joûries & d'aes plaissirs. Nos gens méprisoient les Italiens qu'ils avoient vaincus si aisément, & à peine les croyosient-ils des hommes.

Etienne de Vesc, que Charles créa Duc de Nole, & Connétable de Naples, faisoit à la vérité tout ce qu'il pouvoit pour la conservation de ce Royaume, mais il se chargeoit de plus d'affaires qu'il n'étoit capable d'en porter, ainsi le désordre étoit extrême. Charles manqua Brindes qui vouloit se rendre, mais il n'y envoya pas ses troupes assez-tôt; la même chose lui arriva à Reggio, Place importante, sur le détroit de Sicile, pour avoir voulu donner à un des siens cette ville qui ne vouloit être qu'à lui. Le Château de Gallipoli dans l'Abruzze fut pareillement négligé avec quelques autres Places. A la fin le Roi envoya l'armée navale à Ifchia qu'elle trouva en trop bon état pour être attaquée. Ferdinand se retira cependant en Sicile. Il ne se parla guéres des Turcs, qui trembloient à Constantinople, au bruit des conquêtes du Roi. On en eût eu bon marché fous un Prince aussi peu vaillant que Bajazeth; mais quelques intelligences qu'on avoit en Gréce, du côté de Theffalie, furent découvertes, & à ce qu'on croit par les Vénitiens. Zizim mourut, & avec lui le principal fondement de l'espérance des Francois fut renversé.

Ces malheurs rebutoient le Roi, qui d'ailleurs commençoit déja de s'ennuyer à Naples, & ne refipiroit que la France, auffi-bien que la Noblelfe qui l'accompagnoit. Cependant fes ennemis ne s'endormoient pas, & la Ligue le formoit. Les Vénitiens qui s'étoient flatés de l'efpérance qu'il trouveroit beaucoup de réfiftance fur son passage, furent étourdis quand ils le virent à Naples. Ils manderent pourtant Comines, pour lui rémoigner la joie de la République fur les progrès du Roi, ajoutant qu'il trouveroit plus de difficulté dans le Château. Ils ne pouvoient croire que les Places se prissent à le fortifier.

Quand la nouvelle de la prise sut arrivée, ils ne purent

#### CHARLES VIII. Liv. XIII.

Année 1495.

s'empêcher de témoigner leur douleur. Le Doge ne laissa pas de faire à Comines, avec un visage gai, les complimens ordinaires, mais les autres donnoient des marques de leur extrême déplaisir. Comines continuoit d'avertir le Roi de ce qui se machinoit contre lui, l'exhortant à rensorcer son armée, & à demeurer à Naples, ou à partir promptement, avant que les Confédérés eussent conclu leur Traité, ou qu'ils eussent eu le loisir d'assembler leurs troupes. Il donna en même temps les avis nécessaires au Duc d'Orléans qui étoit à Ast, & au Duc de Bourbon, Régent en France.

Peu après on acheva le Traité de la Ligue. Comines fut mandé au Sénat, où le Doge lui déclara qu'au nom de Dieu la République avoit conclu une Ligue avec le Pape, l'Empereur, les Rois d'Espagne & de Naples, & le Duc de Milan, qu'il pouvoit le faire scavoir au Roi son maître, & que pour eux ils avoient rappellé leurs Ambassadeurs. Comines fut touché de ce discours, dans l'appréhension qu'il eut pour le Roi, qui méditoit son retour. Mais il répondit fort doucement qu'il sçavoit leurs desseins, il y avoit déjà longremps; qu'il en avoit donné avis au Roi & en France, & qu'ils trouveroient les affaires mieux préparées qu'ils ne pensoient.

Ils répondirent que leur ligue n'étoit point contre le Roi. mais contre l'ennemi commun, & en particulier pour la défense de l'Italie; qu'au reste ils n'avoient pas dû souffrir que le Roi abusât le monde davantage, en disant qu'il vouloit attaquer le Turc, pendant qu'il ne fongeoit qu'à envahir l'Italie, en ôtant les Places au Pape & aux Florentins. A quoi Comines répondit que les Rois de France étoient accoûtumés à faire du bien au Saint Siége , & qu'en cela le Roi fon maître surpassoit ses Prédécesseurs.

Pendant que ces choses se disoient de part & d'autre, les Sénateurs paroissoient avec un visage fier. La Ligue sut publiée avec beaucoup de folemnité. Le foir on fit des feux de joie, on voyoit par-tout des flambeaux allumés, & des marques de réjouissance publique. Le Sénat voulut qu'un Ministre de Bajazeth, qui étoit alors sécrettement à Venise, fût témoin de cette fête, & eux qui se plaignoient tant de ce que Charles laissoit les Turcs en repos, ne songeoient qu'à les satisfaire.

Année 1495.

Cependant les Napolitains commençoient à se dégoûter des François. Quoique l'on gardât soigneusement au l'euple spriviléges, on ne le traitoit pas avec la douceur nécessaire, pour accourumer de nouveaux sujets à une domination étrangere. La Nobelsse est pu retenir les Peuples dans le devoir, mais elle étoit elle-même mécontente de ce qu'elle se voyoit exclue des Gouvernemens & des charges que Charles donnoit toutes aux François. Ceux qui avoient été at-tachés à la maison d'Anjou n'étoient pas mieux traités que les Arragonnois, & tous étoient également rebutés. Les Ministres du Roi ne songeoient qu'à s'enrichir, & prenoient de l'argent de tous çeux qui avoient des affaires, pour leur faire obtenir leurs expéditions.

Les chofes étant en cet état, la nouvelle de la ligue conclue, diffosà à la révolte l'espirit de ce Peuple naturellement changeant. Ottante qui avoit arboré l'étendard de France, l'ôta, & reprit le parti de Ferdinand. Le Roi, réfolts de partir, voulut auparavant faire fes efforts, afin que le Pape fe détachât de la Ligue. Il reçut des réponfes peu faisfaifantes, & précipita fon départ. Il nomma pour Viceroi Gilbert de Montpenfler, Prince de la maifon de Bourbon, à qui il laiffa deux mille Suiffes, avec 500 hommes d'armes François. Il ordonna à l'armée navale de fe rendre à Livourne, & à Aubigny, de demeurer dans la Calabre, o de Ferdinand avoit repris quelques Places peu importante,

Le nouveau Duc de Nole eui ordre de demeurér quelque temps auprès du Viceroi pour diriger les conseils, & gouverner les finances, mais Charles ne laissa pour tout argent au Royaume, que le courant des revenus. Pendant son féjour d'un mois à Naples, il list frapper une monnoye où il s'inituloit Roi de Sicile & de Jérussalem. Après quoi il fit son entrée solemnelle dans cette ville avec beaucoup de magnificence, & enhabit Impérial, comme Empereur de Constantinople. Il avoit une couronne d'or, & le fectpre de la gauche.

Le Roi partit auflitôt après ces cérémonies, fans avoir foin de munir les Châteaux de Naples, ni les autres Places du Royaume, qui pouvoient tenir le Peuple en bride. Il avoir neuf cens hommes d'armes, y compris fa maidine, de deux mille cinq cens Suiffes, avec l'Infanterie Françoife. Il pou-

voit y avoir quinze cens hommes de défense à la suite de la Cour, & tout cela faisoit environ neuf mille hommes. Voilà quelle étoit l'armée avec laquelle Charles devoit traverser toute l'Italie, pleine de potentats armés contre lui.

Lorsqu'il approcha de Rome, le Pape laissa le Château S. Ange bien gardé, & fe retira à Orviette. Quoiqu'il fe sitt ligué avec les ennemis de Charles, ce Prince religieux n'éxerça aucune hofflilité sur les terres de l'Egssite; il rendit même les Places qui appartenoient au S. Siége. Il ne sit que passer à Rome, & tira droit à Siéne, où Comines avoit eu ordre de fe rendre. Aussir-tét, els Neises les Neises de la Cour, qui s'imaginoient qu'il n'y avoit qu'eux capables de tier lépée, écouterent en tiant cette parole. Comines répondit au Roi avec un air aussi s'friend qu'il n'va voit qu'eux capables de tier lépée, écouterent en tiant cette parole. Comines répondit au Roi avec un air aussi s'friend qu'il n'rouveroit quarante mille le Sénat lui avoit s'ât dire qu'il rouveroit quarante mille hommes s'ur son passage, à l'exhorta à passer vite, avant

qu'ils eussent le loisir d'éxécuter leurs desseins.

Il vint des Ambassadeurs de Florence, qui proposoient d'ajouter une grande somme d'argent à celle qu'ils avoient promise au Roi, & de le faire accompagner par trois cens hommes d'armes, pourvu qu'il lui plût leur rendre leurs Places, principalement Pife, qu'il avoit injustement affranchie. Hiérôme Savonarole, qui avoit tant prêché la venue du Roi, se joignit à eux dans cette demande. Il parla hardiment à Charles, l'avertiffant des périls extrêmes de son passage, & que Dieu l'en feroit fortir glorieusement ; mais que pour avoir manqué d'obéir à ses ordres, touchant la réformarion de son Eglise, & pour avoir souffert les pillages & les violences de ses gens, il y avoit une sentence donnée contre lui, & qu'il auroit bientôt un coup de fouet, qu'au reste il ne pensât pas s'excuser, en disant qu'il ne faisoit point de mal, parce qu'il étoit coupable de celui qu'il n'empêchoit pas, mais que s'il avoit pitié du Peuple, & remédioit aux désordres, Dieu révoqueroit ou adouciroit sa Sentence.

Le Roi sut touché de ce discours, & l'autorité d'un homme d'une si grande réputation le portoit à faire justice aux Florentins. Tous les gens sages lui conseilloient d'accepter leurs

Année 1495.

offres, en retenant feulement Livourne, jufqu'à ce qu'il fur à Aft, mais la jeuneffe lui mit autre chofe dans l'éprir, luctur le Comet de Ligni, de la maifon de Luxembourg, fon coufin germain, qui lui étoir fort agréable. Ce jeune Seigneur fe perfuada qu'il pourroit devenir Prince de Sienne, parce que le Peuple le demandoit.

Comines remontra au Roi qu'il falloit profiter du temps, fans s'anuser à des mouvemens populaires, qui n'auroient que quelques jours de durée. Malgré ces s'ages conseils, le Roi, arrêté par des affaires s'il légeres, & par ses plaisirs, passa huit jours à Sienne, où il laissa trois cens hommes. Il ma suffi des garnisons en d'autres Places peu nécessaires à gar-

der, & diminua ainsi une armée déja trop foible.

Cependant le Duc de Milan qui s'étoit chargé de lui fermer le paffage, & de prendre Aft, y envoya Galéas de faint Severin, avec quelques troupes. Il fit au Duc d'Orléans des propositions déraisonnables; mais le Duc, dont la Place étoit bien munie, fortit avec ses troupes sans faire réponse, & obligea S. Severin à se retirer. Par les avis que Comines avoit donnés en France, il en venoit tous les jours des troupes aux François. Le Duc avoit ordre de ne rien entreprendre contre Ludovic, & de venir au-devant du Roi pour faciliter fon passage; son intérêt & les prétentions qu'il avoit fur le Duché de Milan, du côté de Valentine son aïeule, le porterent à affiéger Novare, qu'il prit par intelligence. S'il cût marché droit à Milan, où il avoit ses pratiques, le trouble où cette prise jetta Ludovic, & la haine de tous les Peuples contre cet usurpateur. l'en auroit rendu le maître, mais cinq jours qu'il perdit, donnerent le temps à S. Severin de lui couper le passage.

Après la prife de Novare, le Roi réfolut de partir de Sienne. Il évita de passer par Florence; mais lorsqu'il sut à Psie, les Florentins firent de nouvelles instances pour ravoir cette ville, & le Cardinal de S. Malo appuya leur juste prétention. Les Psians firent de si grandes clameurs, & solliciterent si puissamment leurs hôtes, qu'ils émurent toute la Cour & toute l'armée, jusqu'aux Suisse, qu'in emacçoient le Cardinal de le tret, s'il faisoir rendre la ville, ce qui porta

le Roi à les laisser en liberté sous sa protection.

Dans la suite de son voyage, il vint à un passage auprès

Année 1495.

de Piétra-Santa, appellé le Pas de biche, où une chartette ette de travers avec deux piéces d'artilletie, autoient arrêté toute son armée. Les ennemis l'attendoient en d'autres endroits, & ne pouvant se persuadet qu'il osét aller si mal accompagné par les grands chemins; ils ne songerent pas à les garder, de sorte qu'il passa sans étissance, quoique les Vénitiens & Ludovie cultent déja affemblé 2500 hommes d'armes, huit mille fantassins, & deux mille chevaux légers. Presque toutes ces troupes appartenoient aux Vénitiens, qui en avoient donné le commandement au Marquis de Mantouc. Celles du Duc de Milan, en très-petit nombre, étoient sous la conduite du Comte de Cajazze. Au reste les Vénitiens discient qu'ils ne prétendoient point par-là déclarer la guerre au Roi, mais seulement secourir Ludovie leur allié.

Le Cardinal de S. Pierre vint joindre le Roi à Sérezane, & lui propost des moyens pour faire révolter Génes. La chose éxaminée dans le Conseil, on jugea qu'à la veille du le le Roi seroit forcé de donner, il ne falloit point affoiblir l'armée, qu'au reste, si non gagonic la bataille, Génes se donneroit d'elle-même, & que si on la perdoit, on n'en auroit plus bession, puisqu'il n'y auroit plus ou'à

abandonner les affaires d'Italie.

Le Roi, contre cet avis, ne laissa pas de donner quelques troupes, mais l'entreprise manqua, par les précautions du Duc de Milan. Cependant le Maréchal de Gié fur envoyé avec l'avant-garde qu'il commandoit pour se faissi du Chàcata de Pontremoli, asse fort, mais mal gardé. Il l'emporta aissement, & la ville sut pillée, à l'occasion d'une querelle arrivée entre les habitans & les Suisses, ce qui mit le Roi en colere contre les demiers.

Au fortir de Pontremoli, l'Armée fouffiti durant cinq jours une extrême difette de vivres. En entrant dans l'Etat de Milan , Jean Jacques Trivulce proposa de faire lever l'étendard au nom du jeune Due, fils de Jean Galéas, que Ludovie avoit fait moutir à Pavie. Le Roi ne voulut pas donner ce chagrin au Due d'Orléans , ni blesse prétentions. Après Fastaire de Novare, ce Due, faute d'être allé affez diligenment à Pavie, qui vouloit se rendre, manqua cette ville. L'Armée ennemie & la sienne se renocentrem à N'igévano, & tiuent longremps en bazaille, l'une en présence de l'autre.

Le Duc d'Orléans, quoique plus fort, ne voulut pas hazarder le combat, à cause de la mésintelligence qui étoit parmi ses Officiers. Ainsi il se retira à Novare, où il sut assiégé par Galéas.

Cependant le Roi arriva à l'Apennin, où il se trouva trèsembarrassé pour transporter quatorze pièces de gros canon, par un chemin où jamais charroi n'avoit passé. Les Suisses offrirent de les passer à force de bras, & ils en vinrent à bout. Il y a au bas de l'Apennin, auprès de Parme, un petit village nommé Fornoue, que les ennemis avoient occupé, & s'étoient rangés en bataille dans une plaine un peu au-deffous, réfolus d'y attendre le Roi pour le combattre.

Le Maréchal de Gié étant arrivé dans ce village avec l'avant-garde, pressoit le Roi d'avancer, parce qu'il étoit à peine à un mille des ennemis, & hors d'état de leur résister s'ils l'attaquoient. Ils n'en firent rien cependant, parce qu'ils attendoient encore des troupes, & que fur le faux rapport d'un Capitaine Allemand qu'ils avoient pris, ils crurent le Maréchal plus fort qu'il n'étoit. Le Roi arriva enfin à Fornoue le ç de Juillet, trois jours après l'avant-garde : dès le lendemain au matin, Comines le trouva à cheval, qui donnoit ses ordres. Malgré sa petite taille, & la timidité qui lui étoit toujours demeurée, pour avoir été nourri en grande crainte parmi de petites gens, Comines dit qu'à la vue de l'ennemi, & au moment d'une si grande bataille, l'ardeur de combattre lui avoit animé la physionomie, & lui avoit donné le ton de commandement.

Il envoya Comines à une Conférence qui avoit été résolue avec les Vénitiens, pour traiter la paix, & cependant tout se préparoit pour la bataille. L'armée des ennemis étoit composée de trente-cinq mille hommes; ils étoient fur-tout extrêmement forts en Cavalerie, dans laquelle les Estradiots étoient ceux qui se faisoient le plus redouter. C'étoient des Grecs, sujets des Vénitiens, qui combattoient à la Turque, aussi bien à pied qu'à cheval. Ils avoient une parure extraordinaire, un grand cimeterre à la main, & leur contenance étrange avoit donné l'alarme à nos gens dès la journée précédente.

Le Roi n'avoit de troupes que ce qui étoit venu de Naples: à la réferve de quelques petits corps qui l'avoient joint sur le chemin. Entre les deux armées couloit la riviere du Tare,

qu'on passe aisément à pied, mais qui s'ensle souvent, & cette nuit même, elles étoit accrue considérablement par les pluies. Charles n'avoir pas dessein de donner bataille, mais seulement de passer l'armée ennemie. Le Cardinal de saint Malo, qui raisonnoit de la guerre sans y rien entendre, lui inspitoit ce dessein. Comme on vit que cela étoit impossible, on se résolut au combat, & sans attendre le succès des consérences, le Roi passes la viviere.

En même temps les Eftradiots la pafferent d'un autre côté, & se jetterent sur le bagage, qu'ils mitent sort en désordre. Le Comte de Cajazze étoit opposé à notre avant-garde, qui s'étoit avancée près des ennemis. Le Roi ayant cru pour cette raison que la bataille commenceroit de ce côté-sa, y avoit jetté ce qu'il avoit de meilleures troupes. Mais le Marquis de Mantoue étoit venu en bon ordre par derriere du côté gauche, ce qui obligea le Roi qui étoit au corps de bataille, à toutner le dos à son avant-garde, assez de lui, & à se rapprocher de l'ardere-garde. Ainsi il étoit entouré de toutes parts, & si quelque endroit cût plié, il n'y avoit point de tessource pour lui.

Auflifot qu'il eur paffé la riviere, toute l'armée ennemie donna ensemble. Le Marquis de Manoue, après qu'on eut rompu les lances, attaqua vigoureusement l'épée à la main. Le Roi se trouva des plus engagés, & le bărard de Bourbon qui le menoit, situ pris vingerpas devant lui. Notre arrieregarde ayant pris l'ennemi en slanc, le choc situ rude de part & d'autre, & le grand nombre devoit nous accabler; mais il arriva que quinze cents Estradiots voyant le désordre que leurs camarades faisoient dans le bagage, se détacherent pour avoir leur part du butin, & laisserent l'armée affoliare.

D'un autre côté, les l'aliens accoutumés à combattre felon la maniere de leur pays, bataillon à bataillon, & fort lentement, étoine téonnés de la maniere brufque & vive des François. Ainsi cette aile étoit en déroute, pendant qu'un grand corps de réferve attendoit encore le signal que devoit donner Ridolphe de Mantoue, oncle du Marquis, mais comme il fut tué, il n'y eur point de signal, & ce corps ne combattit point.

Le Roi qui voyoit les siens après les suyards, ne jugea pas

Année . . or

a propos de les poursuivre avec eux, & ne voulant pas aussi joindre son avant-garde, qu'il croyoit voir reculer, il demeura seul avec un valet de chambre. En cet érat il sur apperçu par des soldats, qui en siuyant penserent le prendre. Il se défendit quelque temps, & par son courage, & par la bonté de son cheval, il évita ce péril.

Ce Prince s'étoit trompé, en croyant son avant.garde ébranlée. Le contraite étoit artivé. Le Maréchal de Gié voyant le grand nombre de ses ennemis, se tint serré, se les taliens qui l'attaquoient, se rompirent d'eux-mêmes au premier choc. Aussi étoit-ce de méchantes troupes, que le Duc de Millan, qui ne songeoit qu'à l'épargne, avoit ramassées, comme si c'ett été seulement pour faire nombre. Les valets de l'armée les tuoient à grands coups de hache avec uno peine extrême, parce qu'ils étoient tellement armés, qu'on

ne sçavoit par où les percer.

En même temps nos gens qui suivoient les ennemis, ne scachant où étoit le Roi, se mirent à crier de tous côtés qu'il falloit aller à lui, & se souvenir de Guinegate. On n'avoit pas oublié cette bataille du temps de Louis XI. on notre armée vichorieuse avoit été défaite pour s'être amussée au butin. Le Roi sut bientôt dégagé par l'arrivée des siens, & on vit les ennemis suit de toutes parse. Ils perdient trois mille cinq cens hommes, & la déroute eût été entiere, si le Comte de Pétillane, échapé pendant la bataille de notre Camp, où il étoit prisonnier sur sa parole, n'eut été rassure les Italiens tremblans, mais il ne put jamais les ramener au combat.

Cependant on tint conseil autour du Roi, pour aviser si on chargeroit les ennemis qu'on voyoit paroitre. Notre Armée étoit entiere, puisque nous avions à peine perdu deux cens hommes. L'Armée ennemise, outre sa pette, étoit consternée & en désordre, Trivulce, & Francisque Secco, Gentilhomme au fervice des Florentins, âge de foixarte de douze ans, qui connoissoient les manieres des Italiens, assurance, que la terreur étoit parmi eux, & confesilloient de donner.

Leur conseil salutaire ne sut pas suivi; les habiles gens de l'Armée n'étoient pas écoutés, & tout se décidoit par des

étourdis, que la témérité ou la crainte portoient toujours aux extrémités; si on eût sçu se servir d'un avantage si considérable, le Milanez se sui révolté contre Ludovic, & les Vénitiens n'eussent sçu où ramasser des troupes. Au lieu de cela on ne fongeoit qu'à passer. Le lendemain sur occupé à des conférences inutiles pour la paix, & dès le jour d'après, fans en attendre l'événement, notre Armée décampa en aussi grand défordre, que si elle avoit été battue. Les ennemis assurés par sa retraite, la suivirent lentement pourtant, & le ...- 1 - 1 ... Roi enfin arriva à Aft.

Il y apprir l'état déplorable des affaires de Naples. Ferdinand, quoique bartu d'abord, & presque pris par Aubigni, n'avoit pas perdu cœur, & s'étoit retiré en Sicile, où il avoir formé une flotte avec toute la diligence possible. Elle étoit mal équipée, & encore plus mal fournie de gens de guerre. Sa diligence ne laissa pas de lui servit; & ayant paru vers Sa+ lerne, toute cette côte se révolta contre les François. Il alla à Naples, où le Peuple étoit pour lui; mais les François avoient donné si bon ordre à tout, qu'il fut contraint de se retirer à Ischie. Si Montpensier l'eur suivi, il eur pu aisément disfiper cette flotte si mal en ordre.

 Les Napolitains rappellerent Ferdinand, qui vint se poster à un mille de la ville. Les François étant fortis tous enfemble pour le chasser, trouverent à leur retour la porte fermée, & tout le Peuple soulevé. Ils voulurent rentrer par une autre porte; mais Ferdinand les prévint. & tout ce qu'ils purent faire fur de se renfermer avec Montpensier dans le Châreauneuf, où il y avoit peu de vivres pour tant de monde. Fer-

dinand les y tint étroitement affiégés.

Quand Alphonse son pere le vit maître de Naples, il voulut reprendre le Royaume qu'il avoit quitté. Son fils lui répondit qu'il attendît donc qu'il lui en eût affuré la possession. de peur qu'il ne fut contraint de s'enfuir une seconde fois. Ce malheureux Roi mourut quelque temps après. Capoue & -Averse se rendirent à Ferdinand, à l'éxemple de Naples. Les Colonnes, comblés de biens par Charles, tournerent aveo la fortune, & affoiblirent beaucoup le parti.

Les François éroient fort pressés, & presque affamés dans le Château. Pour comble de malheur, une flotte que le Roi envoya à leur secours, prit l'épouvante à la vue de celle de

Ferdinand, qu'elle trouva auprès de Corse, & se retira 1 Livourne, où tous les foldats se débanderent.

Cependant le Duc d'Orléans étoit réduit dans Novare avec son Armée à de grandes extrémités. Galeas de S. Severin, avec vingt-deux mille hommes le tenoit bloqué de toutes parts, & s'étoit si bien retranché dans tous ses postes. qu'il n'y avoit rien de plus difficile que de le forcer. Pour encourager les affiégeans, Ludovic étoit venu au fiége en personne. La Place étoit si pressée, que deux mille hommes v périrent de faim. Le Duc même tombé malade, parmi tant d'incommodités, pressoit le Roi de venir à son secours. Il étoit à Verceil, Place fort propre à cette entreprise, que la Duchesse de Savoye lui avoit prêtée pour en faciliter le succès. Mais il ne vouloit pas hazarder un combat avant la venue des troupes qu'il attendoit de France, & de dix mille hommes qu'il faisoit lever en Suisse.

Ludovic qui ne craignoit rien tant que d'être forcé à combattre, avoit grande envie de s'accommoder, mais il ne vouloit pas en faire les premieres ouvertures. Le hazard voulut qu'un de ses Officiers se trouva à Casal, pendant que Comines y étoit de la part du Roi, & Comines, sollicité par fes Officiers, engagea les Vénitiens, avec qui il avoit conservé beaucoup de correspondance, à s'entremettre de cet accommodement; par leur moyen il se fit d'abord une tréve de dix jours. Le Duc d'Orléans eut permission d'aller trouver le Roi à Verceil, à condition de se rensermer dans la Place, si la paix ne se faisoit pas. La trève sut continuée; on convint que le Roi retireroit la garnison de Novare, & que la ville feroit mife entre les mains des habitans, pour se rendre à celui dont les deux partis conviendroient.

En ce même temps les Florentins obtinrent des ordres pour la restitution de leurs Places. Ils donnerent une grande somme d'argent, dont le Roi se servit pour saire venir les Suiffes. Il en vint plus qu'il ne vouloit ; dix mille arriverent à Verceil, & dix autres mille entroient d'un autre côté, on en renvoya une infinité, qui accouroient avec leurs femmes & leurs enfans, aussitôt qu'ils virent de l'argent. On craignoit qu'ils ne se rendissent les plus forts, & pour la même raison, on sépara soigneusement ceux qu'on retint.

Quand ces troupes furent yenues, le Duc de Milan fue

trop heureux de faire la paix. Elle fut conclue à ces conditions que Novare lui feroit rendue, qu'il feroit obligé denevoyer des troupes au fecours du Château de Naples , & qu'en cas que le Roi y retournât, le Duc feroit obligé de le fiuivre en perfonne dans cette guerre. On donnoit deux mois aux Vénitiehs pour accepter la paix s'ils vouloient, & s'ils la reficient, Ludovic étoit obligé à fe joindre contr'eux avec le Roi. Ainfi le traité de paix commencé par l'entremife des Vénitiens, fembla à la fin toutret contr'eux, mais ils fçavoient bien que Ludovic n'avoit pas deffein de tenir l'accord, & qu'il vouloit feulement faire fortir d'Italie l'Armée de France.

Après la paix, Charles licencia les Suiffes, qui éxigerent le payement d'un quartier entier, quoiqu'ils n'euffent point fervi, & ils avoient même réfolu d'arrêter le Roi, que cette taison obligea de partir promptement de Verceil. Il envoya Comines à Venile, pour proposer laccommodement aux Vénitiens. Mais ils répondirent qu'ils n'avoient pas besoin de faire la paix avec le Roi, avec lequel ils n'éroient poine en guerre, & qu'ils ne croyoient pas avoir rompu avec lui,

en secourant leur allié qu'il attaquoit.

Au reste ils prometroient d'obliger Ferdinand à tenir de Charles le Royaume de Naples, à lui payer en reconnoissance un tribut annuel, & à lui laisser la principauré de Tarente avec quelques autres places. Comines, en revenant rendre compte au Roi, passa milan, pour faire ressouvenir le Duc des troupes qu'il avoir promites, il continua de promettre, & trompa Comines, qui se fia trop à ses paroles. Celuici vint à Lyon, où il trouva Charles, uniquement occupé de ses plaisirs, & lui fit les propositions des Vénitiens, que le Roi approuvoir asse, à causse du triste éta des affaires; mais le Cardinal de S. Malo n'étant point de cet avis, la chose ne se fit pas.

Environ dans ce même temps, le Dauphin mourut. Le Roi parut d'abord touché de cette perte autant qu'il devoit, mais ilfut bientôt confolé, ce Prince éroit fioible, qu'il commençoit déja à prendre de la jalousie contre ce jeune Prince, qui, dès l'âge de trois ans, montroit de la fierté & de l'audace. La Reine étoit inconfolable, & l'histoire qui ne pardonne aux Princes aucune de leurs foiblesses, ne dédaigne pas de:

Année 1495.

remarquer que le Roi, pour divertir fa femme affligée, Jui amenoit des violons, ce qui augmentoit fa douleur. Peu de temps après il eur la nouvelle de la prife du Château de Naples, que Montpenfier défendit longtemps, malgré la difette extrême où il étoit. Ces nouvelles fâchoient le Roi, qui vouloit affez que les affaires allaffent bien, mais qui ne vouloit pas fe donner la peine d'y pourvoir.

1496.

En ce temps les Places des Florentins commençoient à caufer beaucoup de trouble en Italie. Le Conte de Ligni froit Gouverneur de la plupart, & en avoit donné le commandement à Entragues. Celui-ci ne se contenta pas des ordres qu'il avoit reçus du Roi pour rendre ces Places, il voulut avoir ceux de Ligni; après les avoit reçus il appella les Florentins, mais foit qu'il eût eu (écrettement quelque contre-ordre du Comte, ou qu'il se fuit ravisé de lui-même, il se moqua d'eux, & vendit la Citadelle aux Pisans, qui la raferent aussités. Les autres Gouverneurs ayant suivi cet éxemple, vendirent leurs Places aux Vénitiens, aux Génois & aux Luquois.

Quoique le Roi fit fâché de ces honteufes défobéiffances; le Comte de Ligni ne perdit pas pour cela fes bonnes graces, & Entragues en fut quitte pour être quelque temps banni de France: relle étoit la foibleffe du Gouvernement. Ludovic qui avoit excité la révolte des Pifans, la fomentoit autant qu'il pouvoir, efpérant toujours qu'avec le temps il trouveroit occasion de s'emparer de cette Place. Il obligea les Vénitiens à en prendre la protection, ce qu'ils firent par

décret public.

Montpensiter cependant avoit réuni un petit corps d'armée, avec lequel il se maintenoir le mieux qu'il pouvoit. Ferdinand étoit si foible, qu'il sur contraint d'engager quelques Places aux Vénitiens, pour en tirer du secours. Il venoir asser lentement, & si les affaires de France n'avoient été tout-àfait abandonnées, elles pouvoient se soutenir, mais le Cardinal de S. Malo qui les gouvernoir, agissoit si mollement, que les secours ne venoient jamais à propos. On faisoit languir les troupes, dans l'attente de l'argent que Montpensier demandoit. On en envoyoit à la sin, mais trop tad. Ansis on sassioit la dépende, & on n'en avoit pas le fruit.

Cette lenteur faifoit foupçonner quelque intelligence des

Année 1496.

Miniftres du Roi avec l'ennemi, on en accufoit le Cardinal, & même le Duc de Bourbon. Le Duc de Nole, arrivé à Lyon, réveilla le Roi parmi fes plaifirs, il lui prit une envie foudaine de repaffer en Italie. En même temps il réfolut d'envoyer Trivulce à Af avec des troupes, de faire fuivre le Duc d'Orléans, & enfuite d'aller en perfonne, il difoit que Dieu l'y obligeoit. Peur-être fa confeience lui reprochoit-elle qu'il n'avoit pas fait ce qu'il devoit pour réprimer les feandales d'Aléxandre VI. & remédier aux maux de l'Ezlife & de l'Italie.

Enfuite, comme devant bientôt partis, il alla en poste à Tours, au tombeau de S. Martin & enfuite à S. Denys, accomplir un vœu qu'il avoit fait à la bataille de Fornoue. Aussirée qu'il sut revenu, il se mit à presser le Cardinal, ajoutant souvent aux paroles des menaces & des injures. Ce Pfelat n'en éroit pas plus ému, sçachant bien que pour appaiser le Roi, il n'avoit qu'à tout promettre, fans se mettre en peine de l'exécution. Il s'étoit écoulé plus d'une année parmi de sem-

blables amusemens.

Le mois de Mai étant venu, on croyoit que le Roi, qui rémoignoit tant d'ardeur, alloit enfin partir dans une faison fi favorable. Il s'avisa qu'il falloit aller prendre congé en cé-rémonie de S. Martin & de S. Denys. Il ajouroit qu'allant à Paris il vouloit obliger cette grande ville à lui faire quelque prêt, & à porter les autres par son éxemple à lui donner un pareil fecours, mais le sujet du voyage n'étoit en effet que desfein d'aller voir une fille de la Reine qu'il aimoit.

Cependant Ferdinand, Roi de Caffille, commença à faire agir fes forces du côté de France. Il avoit déja envoyé au fecours de Ferdinand, Roi de Naples, Ferrand Gonçales, appellé Gonfalve, qui mérita dans la fuire de cette guerre le nom de grand Capitaine. Mais pour faire une plus grande diversion des troupes Françoises, il fit entrer un grand corps

de Cavalerie en Languedoc.

Le Comte de S. André qui y commandoit pour le Duc de Bourbon, repoussa les ennemis, quoique plus forts, &c en dix heures de temps, il leur enleva d'assaut Salces, qui incommodoit la Province. Durant ces mouvemens, Charles fit ensin parit. Trivulce pour Ast, avecune poignée de gens. Quant au Duc d'Orléans, qui voyoit le Roi devenir insirme

Année 1406.

Royaume, dont la fuccession le regardoit. Cependant le Comte de Montpensier, quoiqu'oublié du côté de la France, se défendoit courageusement contre Ferdinand. Peu s'en fallut qu'il ne le défit à Frangette: il étoit venu au secours de cette Place, que Ferdinand assiégeoit. & la trouva prise; mais il lui étoit aisé de tailler en piéces l'armée ennemie, dispersée & occupée au pillage. Persi, Capitaine François, qui avoit fait de belles actions dans cette guerre, ou mécontent des Chefs, ou gagné par l'ennemi, intimida les foldats. Dès ce temps les affaires furent fans reméde; la division s'augmenta parmi les Chefs; les foldats, & fur-tout les Suisses, ne cessoient de demander séditieusement de l'argent. Les vivres manquoient, & pour en trouver. Montpensier étoit contraint de décamper presque tous les jours. Il espéroit aussi par ce moyen engager à une bataille Ferdinand qui le fuivoit : ce Prince au contraire, fans hazarder de combat, vouloit que notre Armée pérît d'elle-même.

Elle für enfin bloquée à Arelle; les Suisses, faure de paye, fe donnerent à l'ennemi. Gonslave joignir Ferdinand avec six mille hommes, & ce renfort obligea Montpensier à se render, après avoir tenu un mois. Par la capitulation il devoir retoumer en France avec son armée, & les Italiens devoient se retirer dans leur maison pour y vivre en sureté. Mais Gonslave ne tint rien de ce Traité; Montpensier sur si long-temps retenu sous divers prétextes aux environs de Naples, qu'à la sin il y mourut, & de cinq mille François, à peine

en retourna-t-il cinq cens en France.

Virginio Urfin, roujours fidéle au Roi, & qui n'avoir jamais quitte Mompender, fut artêté au Château de l'œuf, où il mourut peu de temps après, non fans foupçon de poifon. Nos avions encore Aubigni dans la Calabre, & Gratien de la Guerre dans l'Abruzze. Ce dernier, prefif par Gonfalve, fe retira dans Gaête, ou Frédérie, oncle de Ferdinand, l'affégea.

Ferdinand, Roi de Naples, mourut alors, & les affaires n'en alletent que mieux fous Frédéric, à qui les Barons feficient, de forte qu'ils furent bientôt parfaitement réconciliés avec lui. Une Place maritime de la conféquence de Gaêre qui donnoit entrée aux François dans le Royaume de Naples, ;

Année 1496.

méritoit bien d'être secourue. Le Roi y avoit fait passer six . Vaisseaux. Il équipoit une grande flotte à Marseille pour y envoyer un plus grand secours. Mais le Cardinal fit tant par ses longueurs, que les Confédérés eurent le loisir de se poster aux Pomégues, Isles voisines de Marseille, & d'arrêter notre armée navale.

Aubigni se désendit encore avec beaucoup de valeur contre Gonfalve; mais voyant qu'il n'avoit plus de fecours à attendre du Roi, il se rendit à condition qu'en abandonnant la Calabre, il auroit la liberté de se retirer en France.

Les Vénitiens prirent Tarente, qu'ils rendirent quelque temps après au Roi de Naples, & sur les bruits qui coururent du retour de Charles en Italie, ils s'accorderent avec Ludovic d'y faire venir l'Empereur. Il y vint avec de vastes desseins, mais peu de forces; il y sut aussi sans crédit. Ludovic fuivant toujours son dessein de se rendre maître de Pife, conseilloit aux Pisans de se mettre entre les mains de Maximilien, d'où il espéroit les tirer, plutôt que de celles des Vénitiens, mais ils le refuserent.

Ce Prince ne voulant pas que son voyage sut inutile. assiégea Livourne, mais il fut contraint de lever le siége, & retourna en Allemagne fans avoir rien fait. Les autres Confédérés réuffiffoient mieux. Frédéric obligea Gaête à capituler, & Gonsalve reprit la Forteresse d'Ostie, qu'il remit entre les mains du Pape. Ainsi les François & leurs amis perdirent tout ce qu'ils avoient en Italie. Cependant Baptiste Fregose se servit des divisions qui étoient à Génes, pour la mettre entre les mains du Roi. Le Cardinal desaint Pierre aux Liens travailloit aussi pour le rendre maître de Savone, d'où il étoit. Les deux entreprises manquerent; mais Trivulce prit quelques Places dans l'Etat de Génes, & fur Ludovic.

Cependant il se traitoit une trève avec Ferdinand, Roi d'Espagne, qui faisoit parler à Charles, pour le dégouter de la Ligue, & il le prioit d'oublier ce qu'il avoit entrepris contre lui, tout cela pour l'amuser, & pour donner le temps aux Confédérés d'achever leurs affaires en Italie. A la fin la trève fut conclue, & malgré la répugnance de Charles, Ferdinand obtint que les Princes de la ligue d'Italie y se1497.

Année 1497

roient compris, mais comme la trève ne devoit commencer en Italie que cinquante jours après qu'elle avoit été arrêtée pour la France & l'Efpagne, il arriva durant ce temps que les François fe relâcherent, & les Confédérés se servicent de cette occasion pour reprendre toutes les Places que Trivulce leur avoit prises.

Il se sir ensuire une autre trève entre les deux Rois, où leurs alliés ne surent point compris. Ferdinand passa avant, & au lieu de continuer sa procedion à son parent, il songea à le dépouiller. Il prétendoir avoir droit sur le Royaume de Naples, conquis sur la maison d'Anjou, par Alsonse son noncle, avec les forces du Royaume d'Arragon; sur ce prétexte, al propositi à Charles de faire conjointement, & de partager avec lui cette conquête. Les autres consédérés avoient chacun leurs dessins, & la mésintelligence se mit bientôt parmi eux, aussitôt qu'ils n'eurent plus affaire aux Francois.

Le Pape, les Vénitiens, & Ludovic, qui tous vouloient faire la loi, & étendre leur domination fur leurs voilins, ne pouvoient fe supporter les uns les autres. Ainsi il se formoit de nouveaux partis en Italie, & le Pape envoyoir souvent des messagers pour traitert sécrettement avec le Roi. Il avoit perdu Louis Borgia, Duc de Candie, son bâtard, par un accident tragique. Le Cardinal Valentin, sfrere de Louis, jaloux de la grandeur où le Pape l'élevoit comme l'ainé, le tua, & résolut de prendre l'épée. Il entra dans ce dessein une autre sorte de jalousse, parce qu'ils aimoient tous deux la même personne.

Aléxandre, touché de ce malheur, rémoignoit qu'il vouloit ce convertir, mais fa nature perverfe étérgint bientôt ces fentimens de piété. Il tourna toutes fes pentées à établir le Cardinal Valentin, & demanda pour lui en mariage, Charlore, fille de Frédérie, Roi de Naples, avec la principauré de Tarente, ce que le pere réfuis. Le Pape devint dès-lors fon implacable ennemi, & fe tourna du côté de la France, où la Princeffe avoit toujours demeurée, nême avant les guerres de Naples, depuis que Ferdinand fon grand prer ly avoit envoyée pour épouler le Roi d'Ecosse, mais ce mariage n'eur pas lieu.

Année 1497.

Toutes ces chofes relevoient les espétances de Charles, qui pensa plus que jamais aux affaires de Naples. Il parloit de les sautes avec connoissance & avec douleur, & la honte de les avoir faites lui donnoit un destre extrême de les réparates. Il commençoit à s'appliquer plus sérieusement aux affaires, & à régler ses finances. Il donnoit à ceux qui se présentient, principalement aux pauvres, de longues & stéquentes audiences, où il s'expédioit à la vérité peu de choses, mais elles ne laislicient pas d'empécher beaucoup de désorders, par la crainte qu'on avoit que le Roi n'en sit averti-

Ce Prince pensa alors à faire partir pour Naples une Armée puissante, dont il donnoit le commandement à Aubigni, & au Marquis de Mantoue, qui, maltraité des Vénitiens, s'étoit donné à lui. Toutes les mesures sembloient bien prises; mais quand on n'a pas sçu se servir du temps, on ne le retrouve pas toujours quand on yeut. Charles fit un voyage à Tours & à Amboise, où il élevoit le plus magnifique bâtiment qu'on eut vu jusqu'alors en France. Là en allant voir jouer avec la Reine une partie de paume, il se donna un coup affez léger à la tête, & quelque temps après il tomba en apopléxie. On le jetta sur une paillasse, où il mourut en sept ou huit heures, le 7 Avril 1498. Il s'étoit réveillé un moment durant son mal. & avoit fait connoître qu'il pensoit à Dieu. Il s'étoit confessé deux fois, la semaine de sa mort, & la derniere parole qu'il avoit dite en fanté, fut qu'il espéroit, avec la grace de Dieu, de ne faire jamais de péché mortel, ni même de véniel s'il pouvoit.

Le lendemain de fa mort, Savonarole, dont le crédits étoit affoibli par la ruine des affaires de France, après avoir perdu à Florence ses principaux protecteurs, dans un mouvement populaire, sut pendu comme un faux Prophête & un imposteur, par ordre d'Aléxandre VI. dont il avoir repris publiquement la conduite scandaleuse.

1498.



# ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE DE FRANCE:

### LIVRE QUATORZIÉME LOUIS XII

Louis XII. Amée 1498.

N auroit cru que Louis venant à la Couronne, témoigneroit du ressentiment contre beaucoup de Ministres, qui l'avoient assez maltraité dans le regne précédent, mais il jugea ces vengeances particulieres indignes de la Royauté, & on rapporte de lui cette parole mémorable, que ce n'étoit pas au Roi de France à venger les querelles du Duc d'Orléans, ainsi sans distinction il déclara d'abord qu'il maintiendroit tous les Officiers dans leurs charges, tant à la Cour que dans les Armées & dans la Justice. Ce Prince conçut d'abord le dessein de recouvrer le Duché de Milan sur Ludovic, doublement usurpateur, mais avant d'entreprendre cette guerre, il voulut régler le dedans de fon Royaume. Il diminua de beaucoup les impôts dont le Peuple étoit chargé, & il les eût diminués davantage, fans les. grandes guerres qu'il eut à soutenir, mais ce qui est remarquable, c'est que malgré les dépenses qu'elles lui causerent, fon économie fut si grande, que jamais il n'augmenta les charges du Peuple.

Année 1498.

Il régla aufi les monnoies, car les bonnes & les mauvaites avoient cours indifféremment dans le Royaume; il réprima cet abus, & rétablit la fidélité dans le Commerce. Pour réformer la Juftice, il choûfir les plus fages & les plus expérimentes de fon Parlement: par leurs confeiis il fit, pour l'abréviation des procès, des réglemens falutaires, que la malice des chicaneurs a rendus inutiles, mais Louis n'oubliai réupour ent iret le profit qu'il en avoir attendu, & pour cela il réfolut de donner toujours les charges de Judicature aux gens du plus grand mérite; c, eq u'il pratiqua confiamment durant tout fon regne; après avoir, ainsi disposé les choses,

il tourna toutes ses pensées contre Ludovic.

La fituation des affaires d'Italie étoit favorable à fes deffeins, les Florentins faifoient la guerre pour tavoir leurs Places, que les Vénitiens & le Duc de Milan tâchoient d'envahir, & principalement la ville de Pife, par-là les Vénitiens étoient difpofés à fe joindre avec Louis. Pour le Pape il ne fouhaitoit à fon ordinaire que des brouilleries, dont il effécti profiter pour élever fon fils à qui il vouloit faire une Principauré de toutes celles de la Romagne, fous prétexte de les réunir au S. Siége, dont elles avoient été démemprées, il mettoit la division entre les Seigneurs de ces pays, & faifant femblant de les accorder, il entretenoit leurs querelles.

Au refle il fuivoir les négociations du côté de la France, & ménageoit Louis, pour en obtenir Charlotte, fille do Frédéric, que son pere continuoir à lui resufer pour le Cardinal Valentin: il avoir un beau moyen d'obliger le Roi, qui, souhaitoit pompre son mariage avec Jeanne, fille de Louis XI. Année 1499.

 que ce Prince violent lui fit épouser par force, aussiré qu'il eut quatorze ans,& qu'on jugeoit incapable d'avoir des ensans.

Il avoit dessein d'épouser Anne, veuve de son prédécesfeur, qu'il avoit autresois aimée, & qui lui aportoir la Bretagne; pour cela il avoit bessoin de la dispense du S. Siége; le Pape, résolu de lui donner satisfaction, envoya le Cardinal Valentin pour lui porter la Bulle, où il lui donnoit trois Commissaires tels qu'il les souhaitoit dans l'affaire de son mariage; il portoit aussi un Chapeau de Cardinal à George d'Amboise, que le Roi estimoit fort, & qui avoit été son Précepteur.

Le mariage sut déclaré sul, & Louis donna le Berti à Jeanne, pour sa retraire, avec une pension convenable à sa dignisé: elle étoit laide & contresaire, mais d'une rare vertu; loin de témoigner de la douleur de se voir ainst éloignée, elle en témoigna de la joie, & passa sa vie dans une grande

fainteté.

Le Roi promit au Cardinal Valentin la fille de Frédéric, & hi donna le Valentinois, érigé en Duché, d'où ilfe fit appeller le Duc de Valentinois, il commença alors à déclarer ses hautes pensées. On l'a nommé le Cardinal Valentin, à causé de l'Archevéché de Valence en Espagne, qu'il ipossédoit: il se fit depuis appeller César, & sit mettre à ses érendards cette devise ambitieuse, « ou César ou vien» ). Louis par un traité s'engagea de fournir au Pape après la conquéte du Milanois autant de troupes qu'il lui en falloit pour assujettir la Romagne. Le mariage ne s'accomplit point, parce que la Princesse s'obsina à ne le point saire, si Louis ne failoit la paix aux conditions que son peur proposort, & le Roi donna au Duc une autre Charlotte, fille d'Alain, se signeur d'Albret.

Les Florentins, presses par les Vénitiens, eurent recours au Roi, mais comme il ne leur donnoit que des paroles, ils se jetterent entre les bras de Ludovic: il remporta quelques avantages sur les Vénitiens, ce qui les obligea à faire une signe avec le Roi, par laquelle il devoit avoir tout ce qui étoit au-deçà de l'Adde, & eux, tout ce qui étoit au-delà. Le traité sur si fecret, que Ludovic n'en eut nouvelle que long-temps après, & le Pape même, tout allié qu'il étoit des Fran-

çois, ne le fçavoit pas.

A la veille d'une grande guerre, Louis avant toutes cho-

Année 1499.

fes s'accommoda avec fes voifins, & premiérement avec le Roi d'Angleterre, il continua la trève avec Ferdinand & Ifabelle, qui retirerent leurs troupes de l'Italie, & rendirent à Frédéric les Places qu'ils avoient dans fon Royaume. Louis rendit aufit à l'Archiduc Philippe les Places d'Artois, felon le Traité fait avec Charles VIII. & envoya à Arras Gui de Rochefort fon Chancelier, qui reçut en fon nom, affis & couvert, l'hommage pour les Comtés de Flandre, d'Artois & de Charolois, que l'Archiduc lui rendit découvert & fans ceinture. L'Archiduc voulut plufieurs fois se mettre à genoux, mais le Chancelier tenant les mains de l'Archiduc dans les siennes, lui dit qu'il fufficiot de fa bonne volonté.

Louis, pour être paifible de toutes parts, fit une trève avec Maximillen, qui de fon côté étoit occupé dans une guerre contre les Suiffes, cette trève le détermina à commencer l'entrepnife de Milan, un an plutôt qu'il n'avoir réfolu. Il envoya unamée de 23 à 24 mille hommes, commandée par Trivulce, par le Comte de Ligni, & par Aubigni. Ils prirent d'abord la Fortereffe d'Arazzo, fur le Tanaro, & celle d'Anon.

Galeas de Saint Severin, que le Duc avoit envoyé pour s'oppofer à leur paffage, é tonné de la prife de ces Places, plus prompte qu'il ne penfoit, se retira à Aléxandrie, où nos gens le pourfuivireat, & cependant Valence fur le Po, avec son Château, seur sur tendue par le Gouverneur, plusieurs Places considérables suivirent cet éxemple; Aléxandrie abandonnée par le Comte de Cajazze, que le Duc avoit envoyé au fecours de S. Severin son frere, sut prife & pillée: le Comte, indigné de ce que Ludovic avoit donné le principal commandement à son cadet, s'étoit accommodé avec le Roi.

Les François ayant paffé le Po, Pavie se soumit à eux, pendant que les Vénitiens, ayant de leur côté paffé l'Adde, s'étendirent jusqu'à Lodi. Au bruit d'une conquête si rapide, l'épouvante & le tumulte se mirent dans Milan, & le Deuc étrayé lui-même de tant de pertes inopinées, eur recours aux derniers remédes des déssépérés: il commença à state le Peuple, en diminuant les impôts, & s'excusant de les avoir mis, sur la nécessité des guerres. Il vit pourtant bien qu'il ne seroit pas le maître du Peuple, & se retira chez Maximilien, avec ses ensans & ses tréfors. Le Comte de

Année 1499.

Cajazze lui vint déclarer sur le chemin que puisqu'il abandonnoit ses Etats, il se croyoit être quitte du service qu'il lui devoit, & prit en même temps le parti de France.

Austrêc que le Duc sut retiré, ceux de Milan appellerent les François, & sur l'espérance qu'ils eurent en la clémence du Roi, ils se rendirent sans capituler, huit jours après, le Château, quoique muni de toutes choses, se rendit san qu'on tirât un coup de canon. Le Gouverneur qui le trahit ne jouit pas longremps de sa récompense, parce que sa trahison l'ayant rendu odieux à tour le monde, & méprisable aux François même, il mourut de regret quelque temps

après.

Cependant les Frégoses & les Adornes, à l'envi l'un de l'aurre, porterent Génes à se soumettre; enfin toutes les Places du Duc de Milan furent réduites, & la conquére en fur faire en moins d'un mois. Cependant le Roi étoit à Lyon, où il achevoir son mariage avec Anne. Sirét qu'il eut reçu cette nouvelle, il entra avec l'habit Ducal dans Milan, où il reçut les complimens de tous les Potentas d'faite, à la réserve de Frédéric, & comme il pensoit dès-lors à la conquère de Naples, les Florentins s'engagerent à l'y affister, à condition qu'il les aideroit à ravoir leurs villes, dont ils ne pouvoient venir à bout, sur-tout de Pise, dont ils avoient été obligés de lever le siège.

Le Duc de Valentinois, avec le secours des François, ppit d'abord Imola, & se voyoit en esferance de réduire bientôt les autres villes de la Romagne, qui avoient des Seigneurs particuliers. Le Roi voulut faire connoître aux Milanois qu'ils nes étoient point trompés dans l'opinion qu'ils avoient de sa bonté, il soulagea le Peuple de la plus grande partic des impois, & pet plassif d'obliger la noblesse du durennet traitée par Ludovic, il avoit trouvé em moyen de aggner les cœurs, & de s'affermir dans une nouvelle con-

quête.

Mais Trivulce qu'il laiss pour Gouverneur, en s'en revenant, ne suivir pas la même conduite, il étoit fier & hautain, & les Gentilshomnes ne pouvoient souffiir d'être traités orgueilleusement par celui qu'ils avoient vu leur égal. Il avoit beaucoup d'ennemis, parce que l'envie est toujours plus grande contre un homme du pays qu'on voit tout-à-coup

Année 1100

člevé. Les Milanois étoient irrités de la trop grande familiarité que les François vouloient avoir avec leurs femmes.

Les dispositions étant contraires, il se fit une sédition au fujet de ce peu d'impôts que Louis avoit laissé, & Trivulce déja odieux, se le rendit davantage en tuant de sa propre

main quelques-uns des féditieux.

Aussitôt le Duc de Milan, qui étoit aux écoutes, vint en diligence avec une armée d'Allemands & de Suisses, qu'il avoit levée à ses dépens, cariln'avoit aucun secours de Maximilien. Côme se rendit à lui, & en même temps les habitans de Milan se souleverent, Trivulce avoit peu de monde, parce qu'on avoit donné la fleur des troupes au Duc de Valentinois: aussi, après avoir pourvu à la sureté du Château, il sortit de la ville, où Ludovic fut reçu avec de grandes acclamations du Peuple changeant.

Il alla ensuite assiéger Novare, pour couper les vivres à Trivulce, qui étoit au-dessous de Mortare. D'Alegre amena au secours les troupes qui étoient dans la Romagne, mais les Suisses de son Armée se joignirent à ceux de l'Armée de Ludovic, qui avec ce renfort prit facilement Novare. Le Roi, résolu de châtier la révolte des Milanois, envoya la Trimouille avec une Armée, & fit avancer jusqu'à Ast le Cardinal d'Amboise, à qui il donna la qualité de son Lieutenant général, avec plein pouvoir, afin qu'ayant une autorité supérieure, il empêchât la division de nos Généraux, qui avoit en partie été cause de la perte du Milanois.

La Trimouille alla d'abord affiéger Novare, où les Suifses de Ludovic lui firent la même trahison que ceux de d'Alégre lui avoient faite : leurs compatriotes qui étoient dans notre Armée les débaucherent, & Ludovic ayant apperçu parmi eux quelque commencement d'émeute, voulut les meneriau combat; mais en vain ils lui dirent qu'ils ne vou-

loient point se battre avec leurs concitoyens.

Le Duc, voyant que tout étoit désespéré, les pria avec larmes de vouloir bien le mener du moins en lieu de fureté: tout ce qu'il put obtenir d'eux, fut de se déguiser, & de s'échaper comme il pourroit; mais il ne put si bien se cacher, qu'il ne fut bientôt reconnu & pris: on le mena à Lyon au Roi, qui avoit voulu seulement le voir ; il l'envoya à Loches, où il mourut dix ans après, affez maltraité. Telle fut

Année 1500.

la fin d'un Prince qui avoit vécu avec tant de puissance & de grandeur, il auroit acquis une grande réputation, s'il ne l'avoit retnie par le meurtre de son neveu; sa principale qualité étoit une grande prudence, mais il avoit la foiblesse de ne pouvoir souffir qu'aucun autre que lui passar pour prudent.

Le Cardinal Afcagne fon frere s'enfuit auffitot qu'il eut appris fon malbeur; il fut pris par les Venitiens, & le Roi les ayant obligés de le remettre entre fes mains, il fut mis dans la Tour de Bourges, où le Roi avoit été lui-même longremps déteun pendant qu'il étoir. Duc d'Orléans, mais il fut bien mieux traité que fon frere, & délivré deux ans après, par le moyen du Cardinal d'Amboife, à la follicitation de l'Empereur, auffitôt après la prife du Duc, les Milanois implorerent la miféticorde du Roi.

Le Caidinal d'Amboife, après avoir fait punit quelquesuns des plus féditieux pardonna au refte des Milanois, les condamna toutefois à trois cens mille ducats, plutôt pour leur faire fentir leur crime, que pour les punir felon leur nétire: les autres villes rebelles furent taxées à proportion, & le Gouvernement de tout le Duché fut donné à Chaumont, homme de métrie, neveu du Cardinal d'Amboife.

La conquête étant achevée, les Suiffes furent renvoyée, les Cantons voifins du Milanois furprinent en s'en allant Belinzone, Place importante dans les Montagnes, qui leut donnoit entrée dans ce Duché. Le Roi négligea de la recouver pour un peu d'argent qui lui cit coute alors, & cette épargne dans la fuite lui couta bien cher; il refloit encore au Roi d'obtenir de l'Empereur l'inveftiure du Duché: au lieu de la lui accorder, il traita le Roi & les Vénitiens d'ulurpateurs des droits de l'Empire.

Le Roi, craignant donc quelque grande guerre de ce côté, n'ofa entreprendre celle de Najlea qu'il avoit réfolue, & le trouva obligé, s'elon les Traités, à partager son armée: il en donna une partie au Duc de Valentinois, pour achever la conquête de la Romagne, qu'il subjugua toute, à la réserve de Faènce, que la résistance des assiégés & le mauvais temps, l'empêcherent de prendre, à la fin pourtant il la réduisir à se rendre, mais cene sut que l'année suivante.

Il avoit eu beaucoup de peine à donner ses troupes au

Année 1500.

Pape, par le peu de secours qu'il en avoit tité durant les affaires de Milan. Néanmoins, persuadé par le Cardinal d'Amboise, qui portoit toujours les intérêts du Pape, il y consentit, & le Pape, pour récompenser le Cardinal, le fit son Légat à latert, dans toute la France. Louis donna le reste des troupes aux Florentins, quojque les Pisans & les Siennois lui offissen beaucoup d'argent pour l'en détourner, mais le Cardinal lui sit connoître combien il lui seroit honteux de ne pas tenir les Traités. Pise su faifégée avec un très-mauvais succès, que les Généraux François imputerent aux Florentins, ce qui refroidit le Roi envers certe République.

Če Prince fongeoit toujours au deffein de Naples, & il fisfioit rous fee seftorts pour s'accommoder avec Maximillen, il n'en put jamais obtenir l'investiture, mais il fit une trève où Frédérie, Roi de Naples, ne sit pas compris: il avoit encore un ennemi à craindre dans la conquête de ce Royaume, c'étoit Ferdinand, Roi d'Espagne, qui comme nous avons dit, étoit entré en Traité avec Charles VIII, pour le

partager avec lui.

Quoque Louis fit en état d'achever l'entreprife de fon chef, pour ne point trouver fur fon chemin un tel ennemi, & expédier promptement l'affaire durant la trève, il aima mieux continuer le Traité que Fredinand avoit commencé avec fon prédéceffeur, & se trétervant Naples avec la terre de Labour & l'Abruzze, il lui abandonna la Pouille & la Calabre, voitines de fon Royaume de Sicile. Les deux Rois par le Traité ne devoient ni s'entr'aider ni se nuire, mais Louis faisoit la guerte tout ouvertement, & Ferdinand agif-foit avec perfidie, car ayant caché son Traité, pendant qu'il partageoit le Royaume de son parent, il faisoit encore semblant de voulouit le protéger contre les François, il envoya en Sicile Gonsalve, qui, sous ce prétexte, se fit donner quel-ques Places dans la Calabre pour sureré.

Frédéric le comportoit de si bonne soi, qu'il le pressoin même d'entret dans Gaête, mais cette Place étant du partage des François, il le resusa. Louis sit avancer en même temps sa stotte, commandée par Philippe de Cleves-Raveftein, & son armée de terre, sous la conduite d'Aubigni, du

Comte de Cajazze, & du Duc de Valentinois.

Année 1500.

Aubigni, qui avoit toute la confiance, affiégea Capoue, qu'il emporta en huit jours : Gaête épouvantée se rendit . Naples ne fit point de résistance, & Gonsalve s'étant déclaré, Frédéric qui se vit accablé de toutes parts, & trahi par son protecteur, n'eut plus d'espérance qu'en la générosité de Louis, il livra aux François le Château de Naples, avec ce qui étoit de leur partage; les Ursins, toujours fidéles à la France, furent puissamment protégés, & les Colonnes qui l'avoient abandonnée, furent eux-mêmes abandonnés au Pape. Frédéric eut la liberté de se retirer à Ischie, où il sit un nouveau Traité, par lequel le Roi victorieux lui accorda le Duché d'Anjou avec trente mille ducats de pension, en échange de son Royaume.

En ce même temps, Louis, Comte de Montpensier, ayant visité le lieu où étoit enterré son pere, se mit dans l'esprit si vivement ce qu'il avoit souffert en ce pays, & en fut tellement sais, qu'il en mourut de douleur sur son tombeau. & fit lui-même regreter à tous les François la mort que son bon naturel lui avoit causce. Gonsalve prit aisément les Places de la Pouille & de la Calabre, & ne trouva presque de réfistance qu'à Tarente, où Frédéric avoit envoyé son fils. Alfonse. Cette Place se rendit ensin à composition, & Gonfalve, contre le ferment qu'il avoit fait sur l'Eucharistie, au jeune Prince, de le faire conduire où il voudroit en liberté. le retint pour l'envoyer en Espagne, où les traitemens magnifiques de Ferdinand, couvrirent mal la trahison qu'il lui faifoit.

Après la conquête de Naples, on alla contre les Turcs, que Frédéric & Ludovic avoient appellés vainement à leur fecours. Ces Infidéles avoient fait une irruption fâcheuse dans le Frioul, & avoient enlevé quelques Places aux Vénitiens dans le Péloponnese. On résolut de se venger de ces infultes; mais Ferdinand ne voulut jamais donner ses Vaisfeaux , quoiqu'il fût entré dans la Ligue. Les François & les Vénitiens affiégerent Mételin, Capitale de l'Isle de Lesbos, leur mésintelligence leur causa un mauvais succès, & les François, battus au retour par la tempête, trouverent dans les Ports des Vénitiens un traitement aussi rude que celui qu'ils avoient éprouvé chez les Turcs. La négociation avec Maximilien avoit toujours été continuée, & pour y mettra fin 👡

LÇOI.

fin, le Cardinal d'Amboise l'alla trouver à Trente, avec un Année 1501.

On ne put convenir de l'affaire de l'inveftiture, parce que Maximilien ne voulut jamais l'accorder aux enfans mâles du Roi, s'il en avoit, mais seulement aux filles qu'il avoit déja. La maison d'Autriche sembloit avoir conçu le dessein de s'agrandir par des mariages. La grande puissance de Maximilien lui étoit venue d'avoir épousé l'héritiere de Bourgogne, qui lui avoit apporté de si grandes terres. Il avoit fait épouser à son fils l'Archiduc Philippe, Jeanne, fille de Ferdinand & d'Isabelle, & héritiere de leurs Royaumes; il vouloit encore avoir Claude, fille du Roi pour Charles fon petit-fils , & fils de Philippe , dont le mariage avoit déja été résolu avec cette jeune Princesse : ainsi il ne vouloit accorder qu'aux filles de Louis l'investiture du Duché, afin qu'il tombât encore dans sa maison. Le Roi ne voulut point l'accepter à cette condition, & le Cardinal se retira sans rien faire. Il fut parlé dans ces conférences de faire la guerre aux Vénitiens, dont l'ambition choquoit les deux Princes, & de réformer l'Eglise, principalement dans fon Chef, qui troubloit l'Italie, & scandalisoit toute l'Eglise.

Outre l'affaire que le Roi avoit avec l'Empereur, il lui en furviru une autre de bien plus grande importance avec le Roi d'Espagne. Ce Prince avoit dessein de se rendre maître de tout le Royaume de Naples, plutôt par surprisse que par fonce. Il avoit un bon instrument de ses desseins en la personne de Gonsalve, aussi artificieux, qu'il étoit grand Capitane: celui-ci sit naître une disseins en la personne de Gonsalve, aussi artificieux, qu'il étoit grand capitane: celui-ci sit naître une disseins el Royaume, actoit de la Pouille, plutôt que de l'Abruzze, comme les François le prétendoient. Ce pays étoit important, tant à cause d'une douane de grand revenu, qui y étoit établie pour le bétail, qu'à cause aussi que de surprisse de l'Abruzze e l'un y avoit que cett en qu'à cause aussi que de sanc l'abruzze il n'y avoit que cett en

droit qui portât du bled.

La leule situacion donnoit gain de cause aux François , puisque le pays contesté tenoit à l'Abruzze, & qu'il éroit sé paré de la Pouille par la rivière d'Ossente. Cependant le Viceroi, qui étoit Louis d'Armagnac, Duc de Nemours, & Gonslave, o convinent d'attendre la décision de leus maîtres. Le Roi s'étoit avancé à Ast, pour réprimer le Due Bah.

1502.

the later Google

Année 1502.

de Valentinois, qui appuyé de l'autorité de son pere, & des armes de France, entreprenoit sur tous ses voisins, & désoloit toute l'Italie par sa perfidie & ses cruautés, pour satisfaire fon ambition. Il avoit même fous main foulevé des Places aux Florentins, alliés du Roi. Le Gouverneur de Milan avoit fait connoître à Louis que ce Duché, dans la fuite, ne feroit pas en fureté, s'il ne retenoit un homme si entreprenant. Aussi avoit-il déclaré, en sortant de France. qu'il alloit faire la guerre à Aléxandre VI. & que cette guerre étoit plus fainte contre un si méchant Pape, que contre le Turc.

Mais le Duc de Valentinois qui n'étoit pas moins artificieux que méchant, trouva moyen de l'appaifer, il fut aidé par le Cardinal d'Amboise, toujours trop porté à favoriser le Pape, dans le dessein d'obtenir de lui les graces qui l'avancoient à la Papauré, où il prétendoit. Quant aux affaires avec Ferdinand, Louis offrit pour les terminer, ou de rétablir Frédéric, avec qui apparemment il avoit pris des mesures, ou de faire une trève durant laquelle on termineroit à

l'amiable le différend des limites.

Ferdinand qui ne fongeoit qu'à gagner du temps pour l'amuser & le surprendre ne répondit rien; mais Louis commanda à ses troupes de marcher contre les Espagnols; ils perdirent la plus grande partie de leurs Places, & Gonfalve, manquant de tout, se retira dans Barlette, où sans l'assistance secrette des Vénitiens, il eût été sans ressource, avec tout leur secours : si on eût suivi le conseil d'Aubigni , la guerre eût été achevée.

Le Duc de Nemours aima mieux partager ses troupes, & prendre les autres villes, au lieu de s'attacher à Barlette. d'où dépendoit la décisson, ce qui donna le loisir à Gonsalve de se reconnoître. Cependant le Roi se reposant sur la trève qu'il avoit faite avec l'Empereur, & croyant ses affaires trèsaffurées, réfolut son retour en France; il abandonna troptôt une conquête encore mal affermie, & se sia trop à Maxi-

milien, en qui il n'y avoit point de sureré.

En partant, il laissa des troupes au Duc de Valentinois, & se chargea, en le protégeant, de la haine de ses entreprises: avant qu'il repassat les Monts, ceux de Génes l'ayant invité à venir dans leur ville, il y entra avec un grand appareil, & y demeura dix jours. Cependant le Viceroi agissoit dans la Pouille, & Aubigni dans la Calabre, o ui li prit Cofance, & remporta près de cette ville une victoire signalée sur les Espagnols. Ferdinand, étonné, cherchoit des moyens

d'amuser Louis & d'arrêter ses progrès.

En ce même temps l'Archiduc qui avoit passé de Flandre en Espagne, par la France, devoit retourner par le même chemin: il lui donna plein pouvoir de traiter la paix, & envoya avec lui deux Ambassideurs, pour lui servir de Confeil. Le Prince artivé à Lyon auprès de Louis, sit l'accord à ces conditions que le mariage de Charles, fils de l'Archiduc, se feroit avec Claude, sille aînée du Roi, à qui il donneroit en dot le Royaume de Naples, & le Duché de Milan; qu'en attendant que le mariage pût s'accomplir, les deux Rois jouiroient de leur partage, & que l'Archiduc auroit l'administration de la part de son beau-pere, qui devoit venir à Charles; que l'astieroit à l'amiable, & que cependant les pays contesses seroient sequestrés entre les mains du même Archiduc.

Ces choses étant arrêtées & signées, tant par l'Archiduc que par les Ambassadeurs, on dépêcha en même temps à Ferdinand pour la ratification, & aux deux Généraux, pour leur porter de la part des Princes , l'ordre de furseoir les hostilités. Le Duc de Nemours obéit sans difficulté, mais il n'en fut pas de même de Gonfalve, il lui étoit venu quelque renfort d'Espagne, & Maximilien, contre le Traité, lui avoit envoyé deux mille hommes de fecours, que les Vénitiens, aussi peu fidéles que lui, avoient laissé passer par leur Golfe. Il voyoit le Pape & cette République aliénés des François. il prévoyoit aussi que nos gens se relâcheroient dans l'opinion de la paix, & déja quatre mille hommes venus nouvellenient de France, s'étoient débandés, parce que les Commissaires qui croyoient que dorénavant on n'auroit plus besoin de soldats, avoient négligé de les payer; lui donc qui étoit résolu de profiter de cette occasion, & qui sentoit d'ailleurs les affaires d'Espagne en meilleur état, répondit aux ordres de Philippe, qu'il ne les reconnoissoit pas, & n'en recevoit que de son maître, soit qu'il en sût d'accord sécrettement avec Ferdinand, ou qu'il se connût d'humeur à ne désavouer pas une fourberie dont le fuccès feroit heureux.

Bbb ij

Année 1503.

Le Viceroi voyant, contre son attente, Gonsalve résolu à faire la guerre, rappella en diligence les troupes dispersées par tout le Royaume; mais elles se trouverent trop foibles contre un homme qui avoit pris toutes les mesures nécessaires pour les surprendre, le Roi sentit aussitét le changement qui alloit arriver dans les affaires. Pour le prévenir, il manda à ses Généraux de tirer les affaires en longueur, & de se tenir seulement sur la défensive, jusqu'à ce qu'il eût envoyé le secours; mais Aubigni ayant cru pouvoir empêcher les Espagnols de passer une riviere à trois milles de Séminara, fut surpris, car pendant que leur avant-garde l'amusoit à l'opposite de la riviere, l'arriere-garde passa d'un autre côté, & prit en flanc notre armée, qui s'en étant apperçue, prit aussitôt la fuite; Aubigni se retira à Angitone, en même temps que Gonsalve sortoit de Barlette, pressé par la peste & par la famine.

Le Viceroi, craignant qu'il ne se joignit à l'Armée victorieuse, résolut de lui couper le chemin, & comme les Espagnols marchoient à Cérignole, il les y suivit, mais Gonsalve y arriva le premier, & se retrancha. Le Viceroi, arrivé peu de temps après , attaqua aussitôt le retranchement : les Espagnols eurent peine à soutenir le premier choc', & surent d'abord ébranlés, mais fur la nuit , leur gendarmerie mit notre infanterie en désordre : le Viceroi sut tué, les ennemis reprirent cœur, & l'épouvante se mit parmi nos gens. qui prirent la fuite, il y eut peu de monde de tués, & les François perdirent tout leur bagage : ces deux défaites venues coup sur coup ruinerent les affaires de France. Les Napolitains révoltés appellerent Gonfalve, & les François fe renfermerent dans les Châteaux de Naples. Averse & Capoue ouvrirent leurs portes, & Aubigni, lassiégé dans Angitone, se rendit prisonnier de guerre. Cependant Yves d'Alegre jetta dans Gaête ce qu'il put ramasser de la déroute de nos Armées.

L'Archiduc, après l'accord, avoit fait un petit voyage en Savoie, & ayant appris la conduite de Gonfalve, il revint fans héfiter en France, où il étoti affez embarraffé, car Ferdinand continuoit toujours à amufer Louis, & ne vouloit point fe déclarer îne le procédé de Gonfalve, jufqu'à ce que fon gendre lui manda enfin, que réfolument il ne partiroit

Année 1503.

point de France qu'il ne se sit expliqué. Alors il répondir tettement qu'il ne pouvoir accepter la paix , & désavoua l'Archiduc, qui avoir, disoit-il, passe son pouvoir. Sur cette déclaration, l'Archiduc se plaignit hautement de son beaupere, qui avoit manqué de soi, que sol oin d'avoir entrepris quelque chose contre ses ordres, il les avoir tellement suivis, que même les Ambassadeurs que Ferdinand avoit chargés de l'affaire, avoient signé avec lui. Louis avoir l'ame grande, & étant incapable de trahison, il crut aissement que Philippe avoit des sentimens semblables aux siens.

Ainh le voyant agiré de la crainte qu'il avoit qu'il ne fe prit à lui de l'infidélité de Ferdinand, il l'affura qu'il n'y avoit rien à craindre pour lui , qu'il lui avoit donné fa parole, & que l'infidélité de Ferdinand ne l'obligeroit pas à en faire une autre, au refle, qu'il aimoit mieux perdre par cette furprife un Royaume qu'il faquroit bien reconquérir, que de sattiers en manquant de foi, un reproche irréparable. Louis avoit raison de méprifer des conquêtes faites par une perfidie, mais il n'étoir pas excusable de s'être fi aisfement laisse.

furprendre.

Pour Ferdinand, à qui se finesses avoient si bien réussi, il ne songeoit qu'à les continuer, ansi il sit faire diverses propositions, entr'autres de rétablir Frédéric dans son Royaume, la chose n'étoit plus en état, depuis le Traité sait entre Louis & Philippe; mais Ferdinand le faissi pour brouillet ensemble ces deux Princes. Le Roi offensé ne voulut plus

rien écouter, & renvoya les Ambassadeurs.

Cependant Gonfalve affiégea le Château-neuf, qu'il prit par l'effet d'une mine chargée à poudre, que Pierre de Navren fit jouen. C'étoit un foldat de fortune, qui avoit pris ce nom, parce qu'il étoit du Royaume de Navarre. Il avoit vu quelque commencement de l'invention des mines, dans un fiége des Génois, mais il l'avoit perfectionnée, & les François, qui gardoient le Château de Naples, furent les premiers qui en fentirent l'effet. Le Château-neuf fur pris par la bréche, & les foldats furent tous prifonniers de guerre.

Après la prife du Château-neuf, Gonfalve envoya Prosper Colonne dans l'Abruzze, laissa Pierre de Navarre pour prendre le Château de l'Œuf, & alla en personne assiége Gaête par mer & par terre. Pierre acheva son entreprise

1104.

Année 1504.

en trois semaines, par les Mines, à quoi les François n'étoient point encore accoutumés; peu de jours après la prise, le Marquis de Saluces, nouveau Viceroi, parut avec le secours que le Roi avoit pu envoyer en diligence. Il préparoit de plus grandes choses, & il avoit résolu de faire les derniers efforts, pour faire fentir sa puissance au Roi d'Espagne, qui s'étoit moqué de lui; non content d'envoyer une grande Armée de terre dans le Royaume de Naples fous la conduite de la Trimouille, il résolut d'attaquer l'Espagne par deux endroits.

Albret, Roi de Navarre, & le Maréchal de Gié, devoient entrer par la Guienne, & le Maréchal de Rieux par le Roussillon: une Armée navale devoit croiser les Mers de cette Province ; & du Royaume de Valence, mais il n'est pas si aisé de regagner un Royaume, que de le perdre. Le Marquis de Saluces avec fa Flotte, obligea bien Gonfalve à dégager le Port de Gaête, mais non à délivrer tout-à-fait la Place, qu'il tenoit le plus qu'il pouvoit bloquée par terre. Pour la Trimouille, il se trouva fort embarrasse : en sortant du Duché de Milan, les Suisses qui devoient fournir huit mille hommes, voyant nos affaires en mauvais état, diffé-

roient de jour en jour.

Le Pape & le Duc de Valentinois avoient suivi la fortune, & on avoit intercepté de leurs lettres, par lesquelles ils paroiffoient être en grande intelligence avec Gonfalve. La Trimouille n'osoit passer plus avant, sans s'assurer d'eux, & le Pape l'amufoit de propositions en propositions; mais toute cette négociation se termina par sa mort, arrivée d'une maniere tout-à-fait tragique, & digne d'un si méchant homme. Il avoit formé le dessein avec son fils d'empoisonner le Cardinal Adrien Cornet, qui avoit de grandes richesses, pour profiter de fa dépouille ; pour cela il prépara dans une vigne, près de Rome, un festin, où il convia plusieurs Cardinaux, & les plus grands Seigneurs de Rome.

Le Duc de Valentinois y envoya deux bouteilles empoifonnées, avec ordre de n'en donner que par son commandement exprès. Le Pape étant venu le premier, fort échauffé, demanda à boire : le Sommelier fe perfuada que les bouteilles qu'on lui avoit données en garde, étoient quelque vin excellent, & jugeant que la défense n'étoit pas faire pour le Pape, il lui en donna: comme il achevoit de boire, le Duc arriva, & en but auffi, ils furent tous deux empoifonnés, mais le Pape qui étoit fort vieux, en mourur peu de temps après, & le Duc, jeune & vigoureux, fur fauvé à force de remédes.

Année 1504.

A la nouvelle de la mort du Pape, la Trimouille fit avancer l'Armée aux portes de Rome, où il ne put aller lui même, parce qu'il demeura malade à Parme. A la faveur de ces troupes, le Cardinal d'Amboise crut qu'il pouvoit aisément se faire Pape, mais le Cardinal de Saint Pierre-auxliens, qui aspiroit comme lui à la Papauté, lui conseilloit d'éloigner les Soldats, lui difant qu'en les retenant, il mettoit lui-même un obstacle à son élection; que quand il se feroit fait élire par force, son élection faite en cette sorte, lui feroit plutôt honteufe qu'honorable, & ne feroit pas reconnue par la plus grande partie de la Chrétienté ; ainsi qu'il n'avoit qu'à faire retirer les troupes, & qu'en même temps il seroit élu tout d'une voix, sans s'attirer le reproche d'avoir violé la liberté du Collége. Le Cardinal d'Amboise crut ce conseil, & le Cardinal de Saint Pierre, lui fit aussitôt après donner l'exclusion.

Les Cardinaux eftimoient le Cardinal de Saint Pierre; il étoit riche & libéral, & a voit la réputation d'homme de courage, & qui tenoit fa parole; mais comme fa partie n'étoit pas encore faite dans le Conclave, il fit élire un vieux Cardinal, qui apparemment laisseroit bientôt la Papauté vacante: ce fut François Picolomini, qui prit le nom de Pie III. Il ne tint le slége que vinger fus jours, & le Cardinal de Saint . Pierre, qui avoit les vœux de tout le Collège, sut élu d'un commun consentement, dès le foit qu'on entra dans le Conclave; l'ambition & la simplicité du Cardinal d'Amboise surent la risée de toute l'Europe, mais le Roi ne sentit pas assez, combien mal-à-propos son autorité avoit été commise en cette occasion, où les mesures étoient si mal prisés.

Le Duc de Valentinois avoit concouru à l'élection de Jules II. (c'eft le nom que prit le Pape) parce qu'il avoit promis de lui faire recouvere les Places de la Romagne. Car, auflitôt après la mort d'Alexandre VI. les Seigneurs écoient rentrés dans quelque-sunes, & les Vénitiens en

Année 150+

avoient envahi d'autres: mais Jules, au lieu de l'aider à les recouvrer, le fit arrêter, pour tirer de lui la cession de celles qui lui restoient.

Comme les Gouverneurs firent peu d'état des ordres de leumaitre, parce qu'il étoit prifonnier, le Pape fit femblant de vouloir le relâchet , & l'envoya à Offie: les Places furent rendues à Jules, le Duc ne fit délivré qu'en s'échapant de fes Gardes, & en fe réfugiant auprès de Gonfalve, qui lui envoya un Sauf-conduit , mais il le fit arrêter , malgré la parole donnée , & l'envoya prifonnier en Espagne , d'où il fe fauva encore; & s'étant réfugié en Navarre, il fit tué dans une bataille , à la tête de quelques troupes du Roi de Navarre, qui combattoient pour fountettre des rebelles qui s'é-

toient révoltés contre ce Prince.

Cependant l'Armée Françoise avoit fait quelque progrès durant la maladie de la Trimouille, le Roi en avoit donné le commandement au Marquis de Mantoue, étranger, Iralien & ennemi réconcilié, qui pour ces raisons devoit être fuspect. Au bruit de sa marche, Gonslave abandonna les environs de Gaête, & laissa cette Place en liberté. Le Maquis fit un pont sur le Gariglian, & à la faveur de son artilleire, passa cette riviere à la vue de Gonsalve, qui s'étoit vanté de l'empécher: mais dès le jour même, il perdit la constance des François, pour avoir, à ce qu'ils stidioient, épargné l'ennemi qu'il pouvoit désaire, & il arriva quelque temps après qu'il abandonna l'Armée, & débaucha les Iraliens, qui prirent parti dans les troupes des ennemis.

Le Marquis de Saluces, Viceroi, prit le commandement de l'Armée, & Gonfalve, pour l'empêcher d'entrer plus avant dans le Royaume, se posta dans des marais, autresois nommés les marais de Mintume. Il tint là l'Armée de France, où elle se ruina par l'incommodité du lieu, par la rigueur de l'hiver, & par les friponneries des Commissaires, qui retenoient la paye des foldats. Gonfalve de son côté soussier beaucoup, & comme on lui conscilloit de se retirer, il dit cette belle parole, qu'il aimoit mieux mourir en avançant un pas contre l'ennemi, que prolonger fa vie de cent ans, reculant seulement d'une brasslée. C'est ainsi qu'il faisoir périr les François, n'étant pas en état de les forcer: mais il prit un chemin, plus court, quand il se vit renforcé

Année 1504.

par la jonction d'Ursin qui, dès le temps d'Aléxandre VI. avoit abandonné le parti de France, rebuté par la protection que Louis donnoit au Duc de Valentinois, son ennemi, qui en étoit si peu digne.

Gonfalve ayant attaqué les François inopinément avec ce ficcours, la terreur & le défordre se mit parmi eux. Le Viceroi su tobligé de se retiter à Gaète, & sa retraite sur si précipitée, qu'il lailla à l'ennemi une partie de son canon. Pierre de Médicis, après avoir été longtemps le jouet de la fortune, périt ensin en cette occasson, dans un bateau qui

enfonça, parce qu'il étoit trop chargé.

Gonfalve, fans perdre temps, alla affiéger Gaête que la famine contraignit de se rendre. Le Viceroi avoit mis dans les conditions que les prijonniers feroient mis en liberté. mais Gonfalve, fécond en expédients pour éluder les Traités. exclut de la capitulation les Barons Napolitains, qui avoient fervi le Roi; il acheva aisément de chasser les François du Royaume, & de prendre le peu de Places qui leur reftoient. Les affaires n'allerent pas mieux du côté d'Espagne: en Guienne la division s'étant mise entre Albret & Gié, ils se présenterent vainement devant Fontarable, & retournerent sans rien faire : en Roussillon, le Maréchal de Rieux afsiégea Salses, mais après quarante jours d'attaque, Ferdinand, survenu en personne avec trente mille hommes, lui fit lever le siège, ces tristes nouvelles affligerent au dernier point toute la France, parce qu'elle aimoit son Roi: car au reste le bonheur des Peuples au-dedans du Royaume étoit extrême.

Au milieu de tant de guerres, le Roi donna si bon ordre de sen fanaces, que jamais al n'augmenta les impôte, les gens de guerre ne faisoient aucun désordre, le commerce étoit sûr & abondant, tout le monde vivoit à son aise, le Roi étoit appellé le Pere de la patrie, qui est le plus beau titre que puisse avoir un Roi, pourvu que la staterie n'y ait point de part : il avoir grand soin de la justice, & st l' vouloit que les Magistrats, préposés à la rendre, eussent non seulement le squoir, mais encore la gravité convenable à une si grande charge. On remarque qu'étant entré dans un jeu de paume, il trouva des Conseillers du Parlement qui y jouoient, & comme cet éxercice paroissoit en ce temps plus propre aux

Année 1 coc.

autre fois s'il les 'y trouvoit, il les mettroit dans ses Gardes.
Quoique les affaires du dedans sussent en si bon état, &
que le Roi cit acquis beaucoup de gloire à gouverner si
bien son Royaume, c'étoit une grande tache à sa réputation
de laisser pétir ant d'Armées, & de perdre tant de conquêtes: il senit alors ce que c'étoit que de se laisser gouverner
& résolut d'agir par lui-même; car quoiqu'il y ait un Ministre habile & bien intentionné, les affaires vont toujours
mal, quand le Prince s'en remet aux autres. Louis s'étoit
reposé sur son ancienne réputation, & sur les conquêtes qu'il
avoit faites au commencement de son regne, & il ne considéroit pas qu'il ne sert de rien d'acquérir, si l'on ne conferve.

gens de guerre qu'à ceux de leur robe, il leur dit qu'une

Quand le malheur fut arrivé, il en eut une si grande mélancolie, qu'il tomba dangéreusement malade, jusques-là qu'Anne sa femme, désespérant de sa vie, songeoit à sa retraite en Bretagne, & toute prête à partir, elle y envoya d'avance son équipage. Depuis son mariage, arrêté avec Maximilien. elle avoit toujours conservé beaucoup d'attachement aux Princes d'Autriche, & avoit en leur faveur concu des deffeins contraires aux intérêts de la France : c'est pourquoi le Maréchal de Gié se résolut d'arrêter ses gens sur le passage. la Reine indignée qu'un homme, né son sujer, se sût opposé à ses desseins, ne voulut jamais lui pardonner, & persécuta tellement le Roi, qu'il eut la foiblesse de faire faire le procès au Maréchal, malgré le zéle qu'il avoit témoigné au bien de l'Etat; mais le Parlement de Toulouse, à qui il fut tenvoyé, malgré toute sa rigueur, ne trouva matiere de le condamner, qu'à se retirer de la Cour.

Après la convalefcence de Louis, on tint des Conférences pour traiter la paix entre lui & Ferdinand. Il s'étoir fait une trève par le moyen de Frédéric que Ferdinand flatoit toujours de l'elipérance de le faite rétablir dans fon Royaune, & en efferil mettoit fon rétablifement en rête des propositions qu'il faisoit au Roi; mais Louis s'étant apperçu qu'il ne le faisoit que pour le brouiller avec l'Archiduc, rompit tout le Traité avec lui, & fit la paix avec l'Empereur, & par cette paix, on renouvelloir les conditions du premier Traité du mariage de Chaletes avec Claude, fille

Année 2505.

aînée du Roi , & si elle venoit à décéder, on lui accordoir Renée sa cadette, aux mêmes conditions: l'Empereur consenti ensin de donner à Louis & à les ensins, même aux mâles, s'il en avoit, l'investiture du Duché de Milan, moyennant soixante mille ducats comptant, & soixante mille autres payables six mois après.

Le Roi devoit encore fournir 500 lances à l'Empereur, quand il iroit e faire couronner, & lui donner tous les ans en reconnoissance une paire d'éperons d'or; il étoit permis au Roi d'Espagne d'acceptes la paix dans un certain temps, mais en cas qu'il la resultar, il n'étoit pas spécissé si le Roi

pourroit lui faire la guerre.

En ce temps arriva la mort de Frédéric, & ce qui fut plus confidérable, celle d'Itabelle, Reine de Cattille. Ce Royaume revenoit à l'Archidue Philippe, du côté de Jeanne fa femme, comme héritiere de fa mere, & Ferdinand étoir réduit à fon ancien Royaume d'Aragon, mais comme Ifabelle lul avoit laiffé par teftament l'administration de la Caftille, il fe mit en état de la conferver, malgré son gendre, dont il commença à redouter la puissance.

Ce changement des affaires fit prendre de nouvelles mefures à Louis. Philippe, fils de l'Empereur, Seigneur des
Pays-Bas, Roi de Caffille, fucceffeur & gendre du Roi d'Anragon, étoit redouvable par lui-même, & plus encore par
fon alliance avec Henni VII. Roi d'Angleterre, dont le fils
ainé, nommé Arthus, avoit époufé Catherine, fœur de fa
femme. En cet état, Louis qui n'avoit jamais pu trouver
aucune fureté avec l'Empereur, avoit beaucoup à craindre
du Roi de Caffille fon fils, & en demeurant encore en
guerre avec Ferdinand, il eté eu trop d'ennemis à combatre, ainfi il fe réfolut à faire la paix avec le dernier, qui
avoit auffile se raifons pour la fouhaiter, & qui definant de fe
marier pour avoir des enfans mâles, fitt bien aife d'époufer
Germaine de Foix, niéce de Louis, fille de Marie fa fœur,
& de Jean de Foix, y licomet de Nathonne.

En faveur de ce mariage, Louis donna à fa niéce fa part du Royaume de Naples, qui devoit demeurer à Ferdinand, si si Germaine mouroit devant lui sans ensans, & revenir à Louis, si Ferdinand mouroit devant elle. Ferdinand donnois

Cecii

Année 1505.

à Louis une grande somme pour les frais de la guerre, & s'engagooit à rétablir les Barons Napolitains qui avoient servi la France: il promettoit d'aider Gaston de Foix, neveu de Louis, & frete de Germaine, à recouvrer la Navarre sur Catherine de Foix, à cooline, & son mari Jean d'Albret. Ces deux Rois faisoient ensemble une Ligue défensive, & le Traité marquoit le secours qu'ils se devoient donner l'un à l'autre étant attaqués.

1506.

Cependant Philippe alla en fon nouveau Royaume avec la Reine fa femme; les Cafiillans s'attacherent à leur Princefie naturelle , & à fon mari , jeune Prince, agréable de corps & d'efprit , de forre que Ferdinand fur contraint de lui abandonner la Caffille. Auflité a prési il alla à Naples , où il foupconnoit que Gonfalve vouloit fe rendre le maître; toute l'Italie lui envoya des Ambaffadeurs, & la haute opinion qu'on avoit conçue de fa prudence, en faifoir attendre à tout le monde de grands effets , mais ils ne réprondirent pas à l'attente qu'on en avoit. Les Peuples ne furent point foulagés, & la Nobleffe fut mécontente, parce que Ferdinand récompenfa mal ceux qui l'avoient fervi, & ne rétablir pas toutà-fait ; comme il s'y étoit obligé, ceux qui avoient fervi la France.

Cependant le Roi voyant la puissance de Maximilien devenue redoutable par celle de son fils, rechercha l'amitié du Pape, en lui proposant de se joindre à lui contre les Vénitiens, usurpateurs de la Romagne. Le Pape avoit mécontenté le Roi, tant en disposant, sans sa participation, des bénéfices du Milanez, qu'en lui refusant le chapeau de Cardinal pour deux Evêques, l'un neveu du Cardinal d'Amboife, & l'autre de la Trimouille; mais de plus grands intérêts les firent réconcilier, quoique l'effet de leur accord fût pluficurs fois suspendu. Selon que Louis craignoit plus ou moins, Maximilien donnoit plus ou moins de secours au Pape, en forte qu'il ne pouvoit rien entreprendre contre les Vénitiens, & même Maximilien ayant fait sçavoir à Louis qu'il vouloit aller à Rome pour se faire couronner, & lui ayant demandé non feulement les cinq cens lances promises par le Trairé, mais encore qu'il lui avancat les soixante mille ducats dont le terme n'étoit pas encore échu, il refusa

le detnier, & en faisant l'autre, comme il y étoit obligé, il prit sécrettement des mesures avec les Vénitiens, pour empêcher Maximilien d'entrer en Italie.

Année 1506.

Ce qui arriva dans le même temps augmenta beaucoup Paigreur des deux Princes, car Louis înança à François, Comte d'Angoulême, héritier préfomptif de la Couronne, Claude, fa file aînée, promife par tant de Traités à Charles,

fils du Roi Philippe.

Toute la France avoit ctié contre ce matiage, qui auroit transporté à la maison d'Autriche les droits de Claude, sur les Duchés de Bretagne & de Milan, & auroit peut-être donné à Charles une occasion de prétendre même à la Couronne de France, prétention chimérique, à la vérité, dans un Royaume où jamais fille n'a succédé, mais qui donnoit à un Prince d'ailleurs si puissant du Royaume, & les plus notables personnages, assemblés à Tours, suppliere le Roi de rompre un Traité si ruineux à son Etar, de si peu sûr en la personne de Maximilien & de Ferdinand, qui s'avoient toujous rompé, & de donner la Princesse à fos fuccesseur, pour tenir unis à la Couronne les Etats dont elle héritoit. Louis se rendit à ces raisons, & passa par-dessure sources considérations pour contenter se sujets.

Le Pape jugeoit bien après cela que le Roi, que cette rupture chargeoit de tant d'ennemis, ne fongeroit pas à Veniña Mais il s'ennuyoit de ne tien faire, & îl entreprit de réduire Péroufe & Boulogne. Il fit tant valoit le fecours de France, quoiqu'il en fût peu affuré, à Paul Baglione, Seigneur de Péroufe, qu'il fe rendit de pure frayeur. Après un fi bon fuccès, il pourfuivit chaudement Bentivoglie, Seigneur de Boulogne, il fut aidé par les François dans cette conquête.

Chaumont déclara à Bentivoglie qu'il avoit ordre de l'attaquer, & celui-ci qui n'avoit jamais eu d'autre protecheur que le Roi, quand il le vit contre lui, fut trop heureux de fauver, en abandonnant cetter Place, le refle de fes biens, & fa personne. Jules fit d'extrêmes largesses à Chaumont qui l'avoit si bien servi, & lui promit le chapeau pour son fero Evêque d'Albi; ainsi en toutes façons il engageoit dans ses intérêts le Cardinal d'Amboise, leur oncle. Mais pour l'obliger davantage, il s'expliqua sur les deux chapeaux demandés Année 1506.

dont il y en avoit un pour un autre neveu du Cardinal . mais il s'expliquoit par dégrés, & sçavoit ménager ses graces, car il promit d'abord les chapeaux, ensuite il en fit expédier les Brefs, sans déclarer les personnes; enfin il acheva l'affaire en les nommant publiquement, & autant de pas qu'il faisoit, autant il tiroit de nouvelles faveurs de Louis, qui se laissoit mener par les plaisirs qu'on faisoit à son Ministre. Jules lui accorda en même temps la disposition des bénésices du Milanez.

1 (07.

Mais pendant qu'il le favorisoit en apparence, sous main il s'entendoit avec l'Empereur, pour lui susciter des affaires. & lui révolter les Génois : cette révolte arriva à l'occasion des vieilles factions qui partageoient la ville, & principalement de la jalousie immortelle entre la Noblesse & le Peuple, sur le sujet du Gouvernement, le Peuple se souleva, & s'étant rendu le plus fort, après avoir massacré beaucoup de Noblesse, il créa des Magistrats à sa mode de la lie du Peuple. Ravestein que le Roi avoit laissé pour Gouverneur, fut contraint de condescendre aux desirs de la populace victorieuse, qui, enflée de ce succès, secoua le joug tout-à-fair, & contraignit le Gouverneur à se retirer. Les François qui étoient restés dans le Château, furent tués avec leur Commandant, & le Peuple demeura le maître. Mais le Roi ne laissa pas longtemps cet attentat impuni, & résolut de marcher à Génes avec une puissante Armée.

Le Pape fit ce qu'il put pour le détourner de cette entreprife, qui reculoit si loin celle qu'il désiroit tant contre les Vénitiens. Et les Génois ayant protesté d'abord que si le Roi vouloit seulement autoriser le Gouvernement établi . ils demeureroient foumis, l'affaire fut prête à s'accommoder. mais ces Peuples féditieux ayant fait de nouvelles fautes. Louis, fans rien écouter, marcha contr'eux. Sur cela le Pape irrité se mit dans l'esprit que le Cardinal d'Amboise, résolu de l'empoisonner pour prendre sa place, faisoit avancer le Roi pour ce dessein: il échauffa en même temps Maximilien déja aigri, en lui écrivant que cet armement, & le voyage d'Italie, sous prétexte de châtier Génes, tendoit en effet à faire

Louis Empereur.

Les Vénitiens lui ayant confirmé la même chose ; Maximilien prit feu , & convoqua aussitôt une diéte à

39 T Conflance, où il éclara contre le Roi en paroles fulminantes. Il traitoit le Roi de rebelle à l'Empire, & c'étoit à cause du Duché de Milan, qui en relevoit. Il écrivoit au Pape & aux Cardinaux, que comme Avocat du S. Siége, il viendroit à leur secours, sans être appellé, avec une Armée, à laquelle ni l'Italie, ni la France, liguées ensemble, ne pourroient pas réfifter.

Cependant Louis s'avançoit à Génes sans s'émouvoir. Les Génois firent quelque résistance, mais ils furent bientôt vaincus. Il fit son entrée dans la ville, monté sur un Coursier tout noir, armé de toute piéce, précédé & suivi d'une infinité de gens de guerre ; tout le Peuple alarmé étoit à ses pieds, les femmes & les enfans revêtus de blanc crioient miséricorde. Ce Prince bon & clément fut touché de ce spectacle, & après avoir châtié les plus coupables, il se contenta pour les autres de 300 mille ducats, qu'on employa en partie à conftruire une forteresse pour tenir en bride ce Peuple rebelle, aussi fut-elle appellée la Bride.

Il rétablit le Gouvernement comme il étoit avant le tumulte, & fans rien ôter au Peuple de ce qu'il avoit accordé quand il se donna à lui, il voulut seulement qu'ils eussent, à titre de privilége, ce qu'ils avoient auparavant par convention, ensuite pour faire cesser les bruits que le Pape & Maximilien répandoient dans un temps où il étoit affez fort pour tout entreprendre, il résolut de s'en retourner tranquillement en France, & laissant Génes paisible, & l'Italie en repos, il fit admirer à tout le monde sa vigueur, sa modération, & sa clémence, mais son retour sut retardé de quelques jours, par l'entrevue proposée entre lui & Ferdinand.

Il avoit perdu depuis quelques mois le Roi Philippe fon gendre. Ce Prince, selon les Mémoires de Du Bellai, donna en mourant une grande marque de la confiance qu'il avoit en Louis, en lui laissant l'éducation de son fils Charles, plutôt qu'à Maximilien & à Ferdinand, grand pere de ce jeune Prince. Jeanne, femme de Philippe, outrée de douleur, acheva de perdre l'esprit qu'elle avoit déja un peu foible : l'administration de la Castille revenant par ce moyen à Ferdinand, il s'en retourna en Espagne, & il vint en repassant visiter Louis, qui s'avança à Sayone pour le recevoir.

Année 1507.

On ne peut pas faire les honneurs de meilleure grace, ni avec plus de magnificence qu'il les fit. Ferdinand auffi n'avoit rien omis de ce qui pouvoit lui plaire, & même paffant à Offie, il ne voulut jamais voir le Pape, parce qu'il étoit brouillé avec Louis, à qui il ne vouloit point donner d'ombrage. Le jour qu'il devoit arriver, le Roi fe trouva au Port, & auffi-toit que la Galere fut à bord, il y entra fans précaution, fuivi feulement de deux hommes, témoignant une joie extrême de voir chez lui Ferdinand, & la Reine fa niéce. A la defeente, il la prit en croupe, felo la mode du temps, fur fon cheval fuperbement harnaché, & les Seigneurs de la Cour en frient autant aux Dames.

Louis céda le Château au Roi d'Arragon, & donna la moitié de la Ville pour le logement de fa fuite, qui étoit de 1400 Gentilshommes. Il lui hit prendre par tout la premiere place, quoique Ferdinand n'oubliât rien pour s'en défendre, & répétat fouvent au Roi qu'il se fentoir obligé de lui édéer. Il y eut un grand festin, où Louis sit l'honneur au grand Capitaine de le faire mettre à table avec Ferdinand & Gemaine, & lui donna des éloges, dont il ne sur guéres moins

touché que de fes victoires.

Ferdinand de fon côté rendit visite à Aubigni, qui avoit la goutte, & si l'embloit que les deux Rois fe difiprotient à l'envi l'un de l'autre, à qui honoreroit plus la vertu; pour entretenir l'ordre, Louis défendit aux François, sur peine de la vie, de faire aucune querelle aux Espagnols; il y eut durant trois jours plusieurs consérences des Rois entr'eux, & de Ferdinand avec le Cardinal d'Amboise: ce qui partu du résultat fut que Ferdinand promit du secours à Louis contre l'Empereur, en attendant qu'il les cût réconciliés, pour tous trois ensemble attaquer les Vénitiens, dont ils étoient également mal faissairs.

Après que les deux Rois eurent juré la paix fur l'Euchariflie, Louis prit le chemin de France par Milan, & Ferdinand alla en Espagne gouverner le Royaume de fon petitfils; ce jeune Prince étoit dans les Pays-bas, où il croiffoit en vertu, sous la conduire de Philippe de Crouy, Seigneu de Chevres, que Louis lui avoit donné pour Gouverneur.

La diéte de Constance, que Maximilien avoit échaussée contre Louis, se ralentit quand elle le vit licencier ses

Année 1 408.

troupes, & retourner dans son Royaume; elle promit cependant à Maximilien une Armée assifez considérable, & auslitôt après il tenta d'enter en Italie pour faire la guerre, disoit-il, dans le Milanez; mais le Roi eur soin de munir & ce Duché & la Bourgogne, & il envoya aussi quelques troupes aux Vénitiens.

Ceux-ci, qui dans l'entreprife de Maximilien craignoient pour cux-mêmes, lui offirient le paffige, pourvu qu'il entrât défamé, & fur le refus qu'il en fit, ils ne voulurent pas lui permettre de paffier fur leurs terres. L'argent lui manqua bientôt, & tes troupes de la Diéte s'affiembloient finonchalamment, qu'il ne vit jamais fix mille hommes enfemble; pour comble de malheur, les Vénitiens, avec le fecours qui leur fit envoyé de France, le battirent dans le Frioul, & Alviane leur Général, triompha de lui dans le Trevifan. Il fut fenfible à cet affront, mais il n'avoit point affez de forces pour en tirer raifon. Cependant les Vénitiens affez contens d'avoir empéch fon paffage, firent une trève d'un an avec lui, fans la parti-

cipation du Roi.

'Il n'est pas croyable combien le Roi sut touché de ce mépris, & dès-lors il résolut non-seulement de les attaquer de toutes ses forces, mais encore de joindre contr'eux toutes les Puissances de l'Europe. La République de Venis avoit tous ses voisins pour ennemis, à causé des Palaces qu'elle avoit d'us ses voisins pour ennemis, à causé de Places qu'elle avoit d'us ses les entr'autres Ravenne, elle en avoit du Duché de Milan, que le Roi, occupé à d'autres affaires, n'avoit pas encore jugé à propos de redemander, elle en avoit dans lo Royaume de Naples, que le vieux Ferdinand avoit engagées. Maximilien vouloit ravoir celles qu'elle avoit ôtées à l'Empire & à la Maison d'Autriche. On peut croire qu'une République qui s'étoit ainsi agrandie aux dépens de se voissins, & qui alors ne songeoit encore qu'à continuer ses usurpations, leur devoit être fort odieuse.

Il lui étoit donc aisé de se venger des Vénitiens, & de leur suscire de puissants ennemis, mais un grand intéréa s'opposoit à ce dessein, car Jules, Maximilien & Ferdinand avoient une éternelle jalouste de sa puissance, & ne songocient qu'à le chasser d'Italie, où les Vénitiens l'eussens sevent pur le chasse d'attalie, où les Vénitiens l'eussens Année 1508.

vu avec moins de peine, pourvu qu'il voulut bien ne les pas troubler.

Quoique Louis écoutât beaucoup fon ressentiement, il mit pourtant selon sa coutume l'affaire en délibération dans son Conseil, mais comme il avoit déclaré son inclination, la délibération ne sut qu'une grimace, & chacun entra dans ses sentimens par complaisance. Le seul Etienne Poncher, Evêque de Paris, soutint qu'il n'y avoit aucune apparence que le Roi s'alliât à ses ennemis naturels, & rompit avec ceux dont il pouvoit faire de plus sidéles alliés. Louis ne s'offensa point de sa liberté, mais il conclut la Ligue avec Maximillen.

L'Assemblée pour la résoudre se tint à Cambrai, sous prétexte d'accommoder la querelle entre Charles, Roi de Castille, & le Duc de Gueldre, que le Roi avoit autorisse sous main. Là il sur arrêté que le Pape, l'Empereur, le Roi rès-Chrétien, & le Roi Catholique, feroient la guerre aux Vénitiens; que Louis commenceroit l'attaque, (car les François prenoient aissement ce partage,) & que l'Empereur agiroit quarante jours après; que pour lui donner prétexte de rompre la trève, le Pape le sommeroit de les secourir comme désenseur aux siége, contre les sustraptions des Vénitiens, & les admonsteroit en même temps, sur peine d'excommunication, de rendre toutes les Places qu'ils avoient prises au Saint Siége & à l'Empire; celles qui devoient être rendues à chaque Prince étoient spécifiées, & la guerre devoit commencer le premier d'Avil.

Outre cela l'Empereur devoir donner à Louis, moyennant cent mille ducats, l'inveftiture du Duché de Milan, pour lui, pour son successeur & se descendans mâles. Voilà quel fur le Traité de Cambrai, qui sut tenu si secret, que les Vénitiens ne le scavoient pas, & ii n'en parut autre chose que la confirmation de la paix entre l'Empereur & Louis, le Pape & Ferdinand n'eurent point de part à la délibération, mais elle leur étoit siavantageuse, qu'on ne doutoir pas qu'ils ne l'approuvassent. Cependant le Pape hésira par la répugnance qu'il avoit de se joindre avec Louis, & ne ratifia le Traité qu'à l'extrémité, stachant cependant de gagner les Vénitiens,

qui furent affez fiers pour le refufer.

Année 1508.

Au temps convenu , Louis qui vouloit commander en perfonne son armée, s'approcha de Milan, & fit d'abord entrer Chaumont avec un petit corps dans les terres des Vénitiens, afin d'engager l'Empereur: Chaumont après avoir pris Trevi, vint rejoindre le Roi à Milan, & le Pape envoys son monitoire aux Vénitiens pour la reflitution des Places, les chargeant de routes sortes d'éxécrations, s'ils resussionent d'obéir. Ils firent publier par-tout & dans Rome même, un appel de cette Sentence au Concile, & au défaut du Concile, à Jésus-Christ même, & à la vérité. Les Papes exposent les excommunications à de grands mépris , quand ils les emploient à leurs intrigues & à leurs intérêts politiques, qui ne doivent guéres être désendues par de telles armes.

A l'approche du Roi avec fon Armée, les Vénitiens, contre l'avis d'Alviane, qui vouloit qu'on se contentât de lui empécher le passage de l'Adde, réfolurent de rassiéger Trevi. Quoique le Roi se pressit pour la secourir, il y artivat rop rard, mais en récompense, il passa l'adde sans aucun obstacle. Les Généraux Vénitiens avoient ordre de ne point combattre, & le Roi pour les y forcer, gagnoit un poste où il pouvoit leur couper les vivres. Ce dessein obligea les Vénitiens à déloger pour le prévenir, & dans la marche le combat s'engagea auprès d'un village appellé Agnadel.

Alviane le cutt pollé avantageulement, étant dans des vignes où notre Cavalerie pouvoit à peine se déveloper, & en essent coute avant-garde plia. Si le Roi ne su furvenu avec le corps de bataille, les affaires étoient perdues; elles surent retablies à son arrivée, mais la victoire ne laissa pas d'être douteuse durant trois heures, à la sin les Vénitiens ne purent soutenir l'essort de la Gendarmerie, animée de la présence d'un Roi, qui faisoit tout ensemble le devoir de soldat & de Capitaine; leur instanterie sur taillée en piéces; Alviane eut l'eul crevé, l'Armée en détoute porta la terteux & la confternation à Venise, & en quinze jours le Roi reprit toutes les Places qui l'ul appartenoient par le Traité, à la réserve du Château de Crémone, qui se rendit peu de temps après.

Il n'y eut point d'autre capitulation pour les Nobles Vénitiens qui le trouverent dans les Places prifes, que de le rendre prifonniers de guerre, & il eut été aifé au Roi de prendre les autres Places réfervées à l'Empereur, mais il fur 1509.

Ddd ij

#### 206 HISTOIRE DE FRANCE.

Année 1 con

1510.

fidde aux Traités, jusques au point de lui renvoyer les Magistrats de Véronne, qui lui apporterent les cleis. A diveur de ses armes, le Pape prit Ravenne, . & quelques autres Places de la Romagne, & les Généraux de l'Empereur avec deux ou trois mille hommes qu'ils avoients, firent quelques progrès dans le Frioul. Dès-lors les Vénitiens accablés d'une si grande puissance, déserbéret ent de conserver leurs Etats de terre-ferme, & se réduisant à leurs ssils abandonnerent leurs autres Places, d'où même ils retirernt leurs Magistrats; ains Maximilien de Ferdinand n'eurent qu'à se remettre en possession de leurs pays, ce qui ne leur avoit couté que la peine d'attendre.

Maximilien, selon fa coutume, sé toit donné en Allemagne beaucoup de mouvement fans grand fruit, mais Ferdinand qui voyoit de loin où les choses pouvoient aller, demeura en repos, & avec une petite flotte qu'il tenoit tranquillement dans ses Ports, il profit des travaux & des victoires de Louis. Un peu après les Pisans furent enfin reconquis par les Florentins, qui avoient mis dans leurs intérêts les Rois de France & d'Arragon, par de grandes sommes données à

eux & à leurs Ministres.

Quand les conquêtes des Confédérés surent presque acheves », Maximilien », pressé par le Pape qui ne voyoit qu'à regret Louis seul armé en Italie, vint à Trente », & se mit à proposer de grands desseins. Il ne projettoit rien moins que de prendre Venise », & de renverfer cette République par les sondemens ; mais ce n'étoit pas l'intention du Roi , qui toujours porté à croire trop tôt les affaires faites , retourne en France avec son armée, pour se décharger de la dé-

pense qu'elle lui faisoit en Italie.

Cependant Maximilien, qui ne parloit que de prendre de nouvelles Places, gardoit fi mal celles qu'il avoit recouvrée que les Vénitiens lui enleverent Padoue, il réfolut de la raffiéger, mais l'argent lui manquoit, & il n'avoit pas même affez de forces pour s'oppofer aux Payfans qui lui tuoient fes foldats. Ainfile Roi qui avoit tant voulu evitet la dépenfe, y fut obligé plus que jamais, & pour ne point laiffer tomber le parti, il fallut fecourir Maximilien d'hommes & d'argent.

Avec ce secours il mit le siège devant Padoue, mais

nive co lecoula

termen Cougl

Année 1510.

comme les Vénitiens avoient repris cœur, toute leur jeune Noblesse se jetta dans la Place, résolue ou de la sauver, ou de s'enterrer sous les ruines ; en effet après la bréche faite, ils soutinrent l'assaut avec tant de vigueur, que Maximilien fut contraint de lever honteusement le siège. Maximilien dans ce défordre de ses affaires, avoit plus que jamais besoin de fecours, & d'autant plus qu'il n'étoit pas en bonne intelligence avec Ferdinand.

Le sujet de leur division venoit de ce que Ferdinand ne lui donnoit pas, durant l'administration de la Castille, la moitié des revenus, comme ils en étoient convenus; mais le Cardinal d'Amboife, toujours possédé de sa fantaisse de la Papauté, & flaté de l'espérance que lui donnoit Ferdinand, de l'affister dans ce dessein, réconcilia ces deux Princes, quoique leur défunion fût plus utile à son maître.

Cependant Maximilien dans le besoin qu'il avoit d'argent. vendit à Louis les Places reprifes sur les Vénitiens, mais plus le crédit & la puissance de Louis augmentoit, plus la alousie du Pape s'échaussoit contre lui, en sorte qu'il déclara affez hautement qu'il le chafferoit d'Italie; c'étoit une chofe étrange de voir un Pape qui avoit reçu étant Cardinal une si grande protection de la France, se déclarer si ouvertement contr'elle.

Ce Pape n'oublia rien pour lui susciter des ennemis, il reçut très-bien Matthieu Sehiner, Evêque de Sion, & lui donna de l'argent pour animer les Suisses contre lui, comme il avoit déja commencé par ses invectives sanglantes. Il excitoit aussi Henri VIII. Roi d'Angleterre, jeune Prince qui désiroit signaler son avénement à la Couronne par quelque action d'éclat, & qui étoit déja porté contre la France par Ferdinand, dont il avoit épousé la seconde fille nommée Catherine, veuve d'Artus son frere aîné; enfin pour rendre fon parti plus fort, il donna l'abfolution aux Vénitiens, & s'accorda avec eux, malgré Maximilien & Louis.

Cependant par les artifices de l'Evêque de Sion, les Suifses s'aigrissoient contre le Roi, ils demanderent une augmentation de leurs pensions ordinaires, qui en soi n'étoit pas considérable; mais l'arrogance avec laquelle ils faisoient cette demande, obligea le Roi au refus, joint qu'il s'étoit allié avec les trois ligues des Grisons & ceux du Valais,

pour moins dépendre des Suisses, qui devenoient importuns. Ce refus & l'argent du Pape donna moyen à l'Evêque de Sion d'irriter ces Peuples, & de leur faire jurer une Ligue avec le Pape, fous le nom glorieux de défenseurs du S. Siége.

Ce fut alors que Jules, qui croyoit que tout le monde devoit trembler devant lui, devint plus fier que jamais, il avoit renoncé au Traité de Cambrai, & ne cherchoit qu'un prétexte de faire querelle au Roi, il en prit une foible occafion d'un Traité fait avec le Duc de Ferrare, dans lequel ce Prince lui donnoit le sel à meilleur marché que le Pape, pour son Duché de Milan, Jules, sans autre raison, menaça le Duc de l'excommunier, s'il ne rompoit son Traité, & même lui défendit de faire du fel.

Sur fon refus, il entra à main armée dans fon pays, où il prit quelques Places, mais il fallut bientôt rabattre de sa fierté, à cause de la hauteur avec laquelle l'Empereur le traitoit. & plus encore, parce que Chaumont, non content d'avoir repris dans le Ferrarois ce que le Pape avoit gagné, étoit entré dans les terres des Vénitiens, & les avoit rejettés dans leurs premieres terreurs. Tout réuffiffoit à Louis, à qui l'Empereur engagea Véronne, Place si importante pour le Duché de Milan; & cependant il faifoit toujours des propositions équitables, que le Pape sembloit vouloir écouter.

En ce temps le Cardinal d'Amboife mourut, très-regreté du Roi & de toute la France, il étoit fans avarice, fans oftentation, fage, bon, équitable, affez modéré, pour n'avoir iamais voulu qu'un feul bénéfice, qui fut l'Archevêché de Rouen. Il eût été plus heureux, & eût passé pour plus grand homme, sans ce desir de la Papauté qui le tourmenta toute fa vie, & lui fit montrer tant de foiblesses. Ceux qui l'excufent, affurent qu'il n'aspiroit à cette grande dignité que pour avancer en Italie les affaires de son maître, qui furent pourtant troublées par ses prétentions.

Comme on le croyoit le seul objet de l'aversion du Pape, on espéroit qu'après cette mort sa haine se ralentiroit, mais au contraire elle n'eut point de bornes après qu'il n'eut plus en tête un homme qu'il appréhendoit. Aussitôt après il donna à Ferdinand l'investiture du Royaume de Naples , sans éxiger les 400 mille écus que les Rois de Naples avoient accou-

Année 1 110-

tumé de donner au S. Siége, en l'obligeant seulement à lui donner trois cens lances, quand il en auroit besoin. Il résolut de plus d'assiéger Génes par mer & par terre, d'entrer de nouveau dans le Ferrarois, quoique le Duc lui offrit de faire tout ce qu'il voudroit touchant le sel. Ce Duc prit Modéne, qu'il fut bientôt obligé d'abandonner.

A Génes, ses intelligences lui ayant manqué, ses desfeins s'évanouirent. Une seconde entreprise sur la même ville lui réussit aussi mal. Les Suisses qui vouloient entrer dans le Milanez, furent arrêtés par Chaumont, & malgré ces mauvais succès, on voyoit le Pape, à l'âge de soixante & dix ans, s'opiniâtrer à la guerre, jusqu'à traiter d'espion & faire mettre à la question l'Ambassadeur de Savoie, qui lui

offroit la médiation de son maître.

Dans cette réfolution, tout cassé qu'il étoit, il s'avanca à Boulogne, pour veiller de plus près à la guerre de Ferrare. Il commença par excommunier le Duc; & Chaumont, quoiqu'il épargnat selon les ordres du Roi les terres de l'Eglise, n'en eut pas meilleur marché. Cependant le Pape tomba malade, & jamais ne put être persuadé par les siens de retourner à Rome. ni même de relâcher tant foit peu de l'attention qu'il donnoit aux affaires de la guerre , il disoit qu'il étoit destiné à délivrer l'Italie, c'est ainsi qu'il s'exprimoit, lorsqu'il parloit de chasser les François d'un pays où il les avoit introduits pour se délivrer de l'oppression où gémissoit sa patrie; mais alors il avoit besoin d'eux, & n'étoit pas en colere.

Il auroit eu tout loisir de se repentir de sa haine contre la France, & Chaumont avoit poursuivi un dessein qu'il avoit commencé: il marcha à Boulogne dans le temps que le Pape s'y attendoit le moins, suivi des Bentivoglies qui y avoient leurs intelligences, & espéroient faire révolter la ville; à son approche tout fut en alarme, excepté le Pape, qui après avoir fait porter à Florence ce qu'il avoit de plus précieux, eut recours aux artifices ordinaires des plus foibles, & amusa Chaumont par une négociation : il est mal aisé d'éviter ce piège, quand on a affaire à une puissance qu'on

se croit obligé de ménager & de respecter.

Pendant les allées & les venues, le Pape introduisit dans Boulogne un grand seçours, composé en partie de Turcs à la solde des Véniriens, & se moqua de Chaumont. Après sa ICII.

Année 1511.

retraite, le Pape, quoique sa maladie sur augmentée, reprit la guerre avec plus d'ardeur que jamais, affiégea la Mirandole au cœur de l'hiver, & se fit porter au siège pour avancer les travaux, tout accablé qu'il étoit d'années & de maladies : il se logea d'abord à la portée du canon, & l'impatience de prendre la Place fit qu'il s'approcha plus près encore, la ville se rendit enfin, & le Pape ne rougit pas de se faire porter dedans par la bréche : quoique le Roi n'oubliât rien pour le contenter, il demeura infléxible. & ofa bien éxiger qu'il lui fit rendre Ferrare, c'est-à-dire, qu'il ruinât un Prince qui n'étoit alors dans la peine que parce qu'il avoit été de ses amis.

Le Roi manda à Chaumont de ne plus rien ménager & ce Général marcha de nouveau vers Boulogne, d'où il obligea le Pape de fe retirer à Ravenne. Sur ces entrefaites Chaumont mourut, & dans les approches de la mort, effrayé de l'excommunication, il envoya demander l'absolution au Pape, qui la lui donna, & en tira grand avantage. C'est ce qu'ont de fâcheux les guerres qu'on a à foutenir contre l'Eglise, elles sont naître des scrupules, non seulement dans les esprits foibles, mais même en certains momens dans les plus forts.

Louis avoit prévu cet inconvénient; ce Prince attaqué injustement par le Pape, avoit fait d'abord tout ce qu'il avoit pu pour avoir la paix : ensuire, pour rassurer ses Peuples, il assembla à Tours les Prélats de son Royaume, pour les consulter sur ce qu'il pouvoit faire dans une occasion si facheuse, sans blesser sa conscience, là il sur dit que le Pape, étant aggresseur injuste, & même ayant violé un accord fait avec le Roi, devoit être traité comme ennemi, & que le Roi pouvoit non seulement se défendre, mais même l'attaquer fans craindre l'excommunication, ne trouvant pas encore cela affez fort, il réfolut d'affembler un Concile contre le Pape.

Le Concile général étoit desiré de toute l'Eglise, dès le temps de l'élection de Martin V. au Concile de Conffance; car encore que ce Concile eût fait un grand bien, en mettant fin au schisme qui avoit duré quarante ans, il n'avoit pas achevé ce qu'il avoit projetté, qui étoit la réformation de l'Eglise dans son Chef, & dans ses membres, mais pour

faire un si saint ouvrage, il avoit ordonné en se séparant qu'il Année 1511+

se tiendroit un nouveau Concile.

En éxécution de ce décret, le Concile de Basse avoit été affemblé, mais le fuccès n'en avoit point été heureux, celui de Florence n'avoit travaillé qu'à la réunion des Grecs, sans parler de la discipline Ecclésiastique. Cependant tous les gens de bien en déploroient le déréglement, qui confistoit principalement dans les abus de la Cour de Rome, & à chaque Conclave, on obligeoit le Pape qui seroit élu à tenir le Concile pour une œuvre si désirée.

Jules l'avoit promis comme les autres, mais comme les autres il ne s'etoit point foucié de l'éxécuter : fur ce prétexte le Cardinal d'Amboife, toujours possédé de son desir de la Papauté, avoit proposé de faire un Concile pour y déposer le Pape, & se faire élire; après sa mort, le Roi avoit repris ce dessein, de concert avec l'Empereur, pour humilier le Pape, & balancer fon pouvoir; le Concile devoit se tenir à Pife, si le Pape refusoit des conditions équitables, & en ce cas, les deux Princes s'étoient obligés par Traité à se joindre

contre lui.

Après la mort de Chaumont, le Roi avoit donné le commandement de l'Armée à Trivulce, Maréchal de France, mais il eut ordre de ne rien entreprendre, parce qu'on voulut auparavant tenter les voies de douceur, Ferdinand s'étoit entremis de l'accommodement. & à fa follicitation Maximilien étoit convenu que les Ministres des Princes s'assembleroient à Mantoue; Louis y confentit avec peine, & envoya à Mantoue Poncher, Evêque de Paris, pour se joindre à Matthieu Langer , Ambassadeur de Maximilien.

Le fruit qu'attendoit le Pape de ces conférences, n'étoit autre que de détacher l'Empereur d'avec le Roi, & pour cela il attira auprès de lui l'Evêque de Gurk, qu'il espéroit de gagner. Il avoit fait huit Cardinaux, entre lesquels étoient l'Evêque de Sion, & l'Archevêque d'York, Ambassadeur d'Angleterre; il avoit réfervé un neuvième chapeau, avec lequel il vouloit tenter l'Evêque de Gurk, il s'étoit même avancé jusqu'à Boulogne, comme pour aller au-devant de lui.

L'Evêque, à qui l'Empereur avoit donné, avec la qualité d'Ambassadeur, celle de son Vicaire en Italie, le portoit sort

#### HISTOIRE DE FRANCE.

haut, & malgré les civilités du Pape, dans la visite qu'il lui rendit, il le traita avec une fierté qui approchoit de l'arrogance: quand le Pape lui envoya des Cardinaux pour parler d'affaires avec lui , il envoya de fon côté quelques - uns de ses Gentilshommes, & jamais ne parla lui-même qu'avec le Pape en personne; il tint ferme pour l'union de son maître avec Louis, malgré les propositions que le Pape faisoit pour les divifer.

L'Assemblée s'étant rompue sans rien faire, Trivulce eut ordre d'agir; il prit Concorde, répandit la terreur dans Boulogne, & obligea le Pape à prendre la fuite. Les amis des Bentivoglies souleverent le Peuple; le Cardinal de Pavie que Jules avoit laissé dans la Place, fut contraint de se retirer, le Duc d'Urbin, neveu du Pape, & Général de son Armée. prit l'épouvante & s'enfuit. Trivulce chargea l'Armée, prit le canon & le bagage, mit en déroute la Gendarmerie Vénitienne, & diffipa toute l'infanterie, tant des Vénitiens que

du Pape.

A cette nouvelle, les Boulonnois séditieux trainérent les statues du Pape par leurs rues, & ouvrirent leurs portes. La Citadelle, très-forte, mais mal munie, selon la coutume des Places de l'Eglise, se rendit aussi. Le Pape, abattu de ces malheurs, reçut un nouveau chagrin par la mort cruelle de François Alédosi, c'étoit le Cardinal de Pavie, qui fut indignement affaffiné par le Duc d'Urbin, jaloux du trop grand crédit qu'il avoit sur l'esprit du Pape : pour comble de chagrin, il apprit l'indiction du nouveau Concile, fait au nom de neuf Cardinaux, pour le premier de Septembre à Pife, en éxécution, disoient-ils, du décret de Constance, & à la réquisition de l'Empereur & du Roi, qui l'avoient demandé par leurs Procureurs.

Cependant Trivulce attendoit dans le Boulonnois les ordres du Roi sur la nouvelle de sa victoire, Louis toujours modéré ne voulut jamais qu'on en fît des feux de joie, ni qu'on donnât aucune marque de réjouissance publique, jugeant bien que la victoire d'un fils contre son pere, quoiqu'injuste, devoit toujours être déplorée, il fut même si respectueux envers le S. Siége, qu'il protesta que quoique forcé à la guerre, il étoit prêt à en demander pardon au Pape, & à lui faire toute sorte de satisfaction, la piété de

Année 1 5 1 1 .

ce Pince, qui devoit attendrit le Pape, & le faire rentret en lui-même, ne fervir qu'à l'enorgueillir. La tetreut & le défefpoir où l'eût mis le Roi, s'il eût voulu pourfuivre sa vic-stoire, l'avoit d'abord disposé à se contenter de conditions équitables, mais il changea de résolution quand il vit Louis, par sa bonté naturelle, & par les importunités de sa femme, trop scrupuleuse, se relacher jusqu'au point de rappeller Trivulce dans le Milanez, loin de lui permettre d'entrer plus avant dans les terres de l'Esliée.

Tout cela obligea le Roi à prendre fous sa protection les Bentivoglies, qu'il avoit rétablis dans Boulogne, & à s'obstiner à ne point rendre cette Place au Pape, il pressa aussi l'Assemblée du Concile, qu'il étoit prêt auparavant à abandonner. Jules, pour le prévenir, indiqua celui de Latran, & conclut sécrettement une Ligue contre la France, entre lui . Ferdinand & les Vénitiens ; ils l'appellerent la Ligue fainte, parce qu'elle avoit pour prétexte le recouvrement des Places prises au S. Siége, & la ruine du Concile de Pise, qu'ils appelloient schismatique. Le Concile s'ouvrit à Pise avec peu de folemnité, par les Procureurs des Cardinaux, qui en avoient fait la convocation. Le Pape les avoit déposés, & avoit mis en interdit la ville de Pife, où il se devoit tenir, & même celle de Florence, à cause que les Florentins avoient donné Pife pour cette Affemblée. Sur cela les Religieux ne voulurent pas se trouver à l'ouverture du Concile, les Prêtres de l'Eglise refuserent les ornemens nécesfaires. Le Peuple s'émut, & les Cardinaux étant arrivés, no se trouverent point en sureté, de sorte qu'après la premiere

Gafton de Foix, neveu du Roi, à qui il avoit donné depuis peu le Gouvernement du Milanez, put bien forcer le Clergé à célébrer, & le Peuple à fe taire, mais il ne put point les obliger à avoir pour le Concile le refpeêt que méritoit un fi grand nom; on n'y voyoit point paroitre à l'ordinaire les Légas du S. Siége, , à peine y avoit-il quinze ou feize Prélats François, I'Empereur n'avoit pas eu le crédit ou la volonté d'y en envoyer un feul d'Allemagne, en un mot on ne voyoit rien dans cette Affemblée qui fentit la majefté d'un Concile général, & on fçavoit qu'elle fe tenoit Ee eij

fession sils transporterent le Concile à Milan, où ils ne surent

pas mieux reçus.

1512.

Année 1 5 12.

pour des intérèts politiques, l'Empereur qui paroiffoit auparavant fi uni avec le Roi, commençoit à fe ralentir; durant un longitemps il ne fit que se donner bien des mouvements inutiles, quoique le Roi, sans y être obligé, slui eût envoyé la Palice avec des troupes. Ses irtéfoliutions, & les nouvelles que le Roi eut de la Ligue, l'obligerent à faire entrer Gasson de Foix dans la Romagne, avant que l'Armée d'Efpagne eut joint celle du Pape.

In avoir que vingr-deux ans , & déja il s'étoit fignalé fous Trivulce, dans les guerres d'Italie, où il avoir fait des actions de grand éclar: il bruloit d'envie d'agir de fon chef, mais il fut un peu retardé par les Suiffes, qui s'affemblerent, & menacerent le Milanez d'une irruption. Le Roi avoit négligé de les fatisfaire, parce qu'il fe croyoit affuré des Rois d'Angleterne & d'Arragon, qui ne ceffoient de lui faire dire qu'ils vouloient toujours vivre avec lui en bonne intelligence, ainfi cette Nation fe croyant méprifée, conçut une haine mortelle contre la France, à qui elle devoit toute fa confi-

dération.

Gafton ayantappris qu'ils s'écoient affemblés en affez grand nombre, mais fans ordre, méprifa cette multitude confufe, & avec beaucoup moins de monde, il leur préfenta la baraille, qu'ils n'oferent accepter. Il fe in enfuite diverfes propolition d'accommodement, & les Suiffes tantôt hautains, & tantôt

timides fe retirerent enfin fans rien entreprendre.

Cependant l'Armée Eccléfiaftique, celle des Espagnols & celle des Vénitiens s'étoient jointes, & toutes enfemble avoient afflégé Boulogne durant le mois de Janvier, malgré la rigueur de la faison; leur canon avoir fair une grante bréche, mais ils ne voulurent point donner l'affaut général, qu'ils neuffent fair jouer une mine qui devoit ouvir un plus grand passage; en estet, une partie considérable de la muraille fauta, mais elle retomba si droite, avec une Chapelle qui y tenoit, qu'il ne parut point qu'elles cussent ét onlevées.

Au dixiéme jour du siège, Gaston qui avoit marché à grandes journées, arriva près de Boulogne: l'obscurité étoit si grande, la neige tomboit si épaisse, à l'aleae étoit d'ailleurs si mal assiègée, qu'il y entra avec toute son Atmée, sans que les ennemis s'en apperçussent, als sièques et de demain assiège arad, & leverent aussité le siège: Gaston ravi de leur retraite, apprit en même temps que les Vénitiens avoient été introduits dans la ville de Bresse par intelligence; mais comme la Citadelle étoit restée aux François, il ne crut point l'affaire sans reméde : l'hiver ni deux rivieres qu'il falloit passer, c'est-à-dire, le Pô & le Mincio, n'empêcherent point sa marche; il trouva en son chemin Paul Baglione, un des Chef des Vénitiens, il le battit, entra dans le Château de Bresse, exhorta ses soldats, força les retranchemens que les ennemis avoient faits entre le Château & la Ville, & attaqua les ennemis en bataille, dans la Place d'armes, dont il tua huit mille, & chassa les Vénitiens.

Au milieu de ces bons fuccès, le Roi vit du changement dans les affaires. L'Empereur commençoit à vaciller, & Ferdinant l'avoit obligé à une trève avec les Vénitiens. Il avoit aussi tellement flaté le Roi d'Angleterre son gendre, de recouvrer la Guienne, qu'on le croyoit prêt d'entrer dans la Ligue. Ainsi Louis, à la veille d'être attaqué de tant d'ennemis, manda à Gaston de donner bataille, & de marcher droit à Rome, il ne perdit pas un moment à éxécuter ses ordres, & après avoir vainement tenté d'attirer ses ennemis au combat, il résolut d'assiéger Ravenne, jugeant bien qu'ils ne laisseroient pas sans secours une Place de si grande importance : il ne se trompa pas dans sa pensée, & l'Armée con-

fédérée le fuivit de près.

A peine Gaston eut-il vu une petite bréche dans la muraille, qu'il donna un furieux affaut, dont les Bourgeois effrayés commencerent le lendemain à parlementer à l'insçu de la Garnison. Sur cela les ennemis se résolurent de tenter le secours; Gaston pour les empêcher de rentrer dans la ville, entreprit de les attaquer dans leur Camp, où ils s'étoient fort

bien retranchés.

L'onziéme d'Avril, qui étoit le jour de Pâque, il passa à leur vue moitié à gué, moitié fur un pont la riviere de Ronco, dont ils étoient couverts d'un côté, & résolu d'être partout, il choisit trente hommes d'armes pour l'accompagner, il trouva les ennemis en bataille dans leurs logemens, mais Alfonse d'Este, Duc de Ferrare, sit battre en slanc par le Canon leur Cavalerie, ce qui la mit en désordre. Raimond, Comte de Cardonne, Viceroi de Naples, & le Duc d'Urbin s'enfuirent d'abord; mais Pierre Navarre, Général de Année 1512.

l'Infanterie Espagnole, ayant de son côté renversé par son artillerie la fleur de l'infanterie Gascone, tint long temps ferme, quoique la plus grande partie de ses gens eussent été tués, ou mis en fuite. .

A la fin les François l'emporterent, animés par la vigueur de leur Général, mais comme quatre mille Espagnols, après avoir combattu avec beaucoup de valeur, se retiroient en bon ordre, sous la conduite de Pierre Navarre, Gaston victorieux les poursuivit trop chaudement, & malgré toute fa valeur, il fut tué à coups de piques au milieu d'un batail-Ion qui l'envelopa. Les François irrités tuerent beaucoup d'Espagnols, & prirent Pierre Navarre; ils avoient déja pris le Cardinal de Médicis, Légat du Pape, & plusieurs autres Officiers Généraux.

Quand on feut dans l'Armée la mort de Gaston, on ne crut pas avoir gagné la bataille. La consternation de l'Armée passa bientôt à la Cour, & le Roi étoit inconsolable d'avoir perdu un neveu dont la vertu promettoit de si grandes choses. Mais ce qu'il y eut de plus fâcheux, c'est que les Chefs accoutumés à lui obéir, eurent peine à reconnoître la Palice, & pour comble de malheur, la division se mit entre lui & le Cardinal de S. Severin Légat du Concile, qui partageoit avec lui le commandement.

Cette division sit perdre de précieux momens, & empêcha le fruit de la victoire, car après qu'on eut pris Ravenne, & que la Romagne se sut rendue aux vainqueurs, au lieu de marcher droit à Rome, où l'épouvante étoit extrême, la Palice, fous prétexte de quelque menace des Suiffes, se retira vers le Milanez, & ne laissa au Cardinal que fort peu de

troupes.

Le Roi le renvoya bientôt contre Rome, mais le Pape s'étoit déja rassuré, & il arriva dans cette affaire des contretemps surprenans. Dans le premier effroi, Jules, pressé par les Cardinaux, promit par écrit de faire la paix, à condition de rayoir Boulogne, que le Roi lui avoit offerte avant la bataille, mais après la victoire, Louis refusa assez longtemps de la rendre, & quand il se sut résolu à faire la paix à cette condition, le Pape à son tour ne le voulut plus, parce que le Roi d'Angleterre s'étoit déclaré, & étoit entré dans la Ligue.

Année 1 (12.

Cependant les Suisses envenimés contre la France, & irrités par ses succès, armerent puissamment contr'elle, & comme ils étoient irréfolus s'ils commenceroient, à attaquer par le Duché de Ferrare, ou par celui de Milan, une lettre înterceptée de la Palice, qui marquoit la foiblesse extrême du dernier, les détermina à y entrer. La Palice y revint trop foible pour leur rélister, parce qu'après la victoire de Ravenne, les Trésoriers, trop confians & trop ménagers, avoient mal-à propos réformé les troupes. En même temps l'Empereur retira quatre mille hommes qu'il avoit donnés à Louis, & les François, contraints d'abandonner Pavie, perdirent leur arriere garde par la rupture d'un pont : ainsi Trivulce & la Palice ne fongerent qu'à se retirer avec les foibles reftes de l'Armée.

Tout le Milanez fut livré aux Suisses qui accouroient de toutes parts, par la contribution de toutes les villes, & il n'y resta à Louis que le Château de Milan avec celui de Crémone, il perdit même le Comté d'Aft, qu'il avoit reçu de ses peres. Génes ne manqua pas de secouer le joug, les Bentivoglies abandonnerent Boulogne, & toute la Romagne retourna au Pape. Voilà les révolutions des choses humaines, & tel fut enfin le fruit de la victoire la plus signalée

que les François eussent jamais remportée en Italie.

Les Suisses firent rétablir dans le Duché Maximilien Sforce, fils de Ludovic, à qui ils firent présenter les cless de Milan par le Cardinal de Sion, au nom de tout le corps Helvétique, l'Empereur se vantant de s'être enfin vengé de tous les affronts reçus de la France, entra publiquement dans la Ligue, & adhéra au Concile de Latran, alors le Pape y fit faire des décrets terribles : l'Assemblée de Pise qui avoit fuspendu le pouvoir du Pape, & tous ceux qui lui adhéroient furent condamnés comme schismatiques ; le Roi, les Prélats de France, & les Parlements furent cités pour dire les raifons par lesquelles ils prétendoient empêcher l'abolition de la Pragmatique.

Après les affaires achevées, la division ne tarda pas à se mettre parmi les Confédérés: chacun d'eux avoit ses prétentions, & en même temps que l'Empereur entra dans la Ligue, les Vénitiens en furent exclus pour avoir refusé de faire la paix avec lui aux conditions que le Pape proposoit: Année 1512.

les affaires de France n'en alloient pas mieux, & fix mille Anglois étoient déja defcendus à Fontarabie, dans le deffein d'entrer en Guienne, avec les troupes que Ferdinand avoit promis de joindre, mais il avoit bien d'autres deffeins, & il ne flatoit fon gendre de la conquête de la Guienne, que pour faire fous ce prétexte celle du Royaume de Navarte: il drovya demandre paffage au Roi Jean d'Albret, & fans attendre la réponfe; il entra à main armée dans fon Royaume.

Ce Prince, dépourvu de toutes choses, se retira en Béarn, & laissa son Royaume en proie à Ferdinand, qui prit tout sans résistance. Ce malheur lui étoit artivé pour avoir trop ménagé Ferdinand, qui le ruina; car comme il étoit parent & allié de Louis, il crut que s'il armoit, Ferdinand en prendroit de la jalousie, & de peur de lui donner un pré-

texte de le perdre , il se perdit en effet lui-même.

Quand là Navarre fui prife, les Anglois preffoient Ferdinand de faire avec eux le fiége de Bayonne, mais il avoit fait fon coup, & se souciet peu de la prétention des Anglois, de sorte qu'il les payoit toujours de nouveaux délais, & les Anglois voyant enfin qu'il se moquoit d'eux, repassferent la met. Alors Louis, qui ne craignoit plus pour la Guienne, employa toutes se sforces à recouver la Navarre,

La division se mit entre Charles, Duc de Bourbon, & le Duc de Longueville qui commandoient l'Armée, de sorte que le Roi sur obligé dy envoyer François, Duc d'Angou-lème. L'autorité des ce jeune Prince, hériter présomptis de la Couronne, calma les dissentions, mais elle ne pur pas réparer le temps perdu. On manqua l'occasion de couper les vivres au Duc d'Albe, Général de l'Armée d'Espagne. Le siège de Pampelune, Capitale de la Navarre, que les François médicoient, sur poussé trop avant dans l'hiver, è di fallur levre le sége; ainsi le Roi d'Arragon demeuramarre de la Navarre, dont il se prétendit légiture possessions que Jean d'Albret reconnosisorie de les Navarres, dont il se prétendit légiture possessions que Jean d'Albret reconnosisorie Lec des en les Autoris de l'argon de le Pape avoit interdit: & excommunié tous les adhérens, comme si l'autorité Ecclédiatique pouvoit disposer des Royaumes.

Ferdinand, content de ses exploits, ne songea plus qu'à faire la paix avec Louis, & Louis écoutoit tout, dans le dessein qu'il avoit de rétablir ses affaires en Italie. Il sit tous

Année 1512.

ses efforts pour gagner les Suisses, mais ce sur vainement. L'Empereur, Prince sécond en projets, lui offiti de renouveller l'alliance, s'il vouloit lui donner pour l'Archiduc Charles, René sa séconde sille, avec ses prétentions sur le Royaume de Naples, & fur le Duché de Milan, & quoique le Roi etit toujours trouvé tant d'infidélité dans le procédé de l'Empereur; cependant presse par la Reine, il auroit conclu avec lui, si cette Princesse ne s'étoit obsinée à vouloir terminer dès-lors le mariage de sa fille, que Maximilien désiroit avoir aussistié à proche de l'autonur de l'autorité avoir aussi suite des l'autorités de l'autori

Ce Traité étant rompu, celui qui se négocioit sécrettement avec la République de Venise, s'acheva à condition que les Vénitiens affisteroient le Roi en Italie de dix millehommes de pied, & de 1500. chevaux légers, & que le Roi de son coté les affisteroit jusqu'à ce qu'ils eussent repris

ce qu'ils possédoient devant le Traité de Cambrai.

Le Pape cependant ne méditoit que de grands desseins ji croyoit accabler le Duc de Ferrare: il avoit acheté de l'Empereur l'Etat de Sienne pour le Duc d'Urbin son neveu ; il fulminoit contre la France dans le Concile de Latran, & méditoit un décret pour transsporter le Royaume & le titre de très-Chrétien au Roi d'Angleterte, qu'il vouloit sacquéri; il songeoit même aux moyens de chasser les Espagnols d'Italie, où il vouloit dominer tout seul, sous préexte de l'affranchir du joug des barbares. Car c'est ainsi qu'il parloit des Peuples de deca les Monts.

Au milieu de ces grands desseins, la mort l'archa, & il fallut aller rendre compre de tant de guerres, que son humeur impérieuse & violente avoit excitées. Jean, Cardinal de Médicis, sur étu en fa Place, & part le nom de Léon X. Il fur fair Pape par la Brigue des jeunes. Cardinaux, qui après avoir vu sur le siège de S. Pierre un vieillard si emporté, espérecent qu'un jeune homme feroit peut-étre plus

retenu.

La mort d'un ennemi aussi fâcheux que Julgs, releva les efpérances de Louis; dans le même temps, Ferdinand sans la participation de ses Alliés, sit une trève avec la France, à condition toutesois que Louis n'entreprendroit rien sur la Navarre, & que l'Empereur y pouroit entrer avec le Roi d'Angleterre, si bon leur sembloit; mais ils avoient bien 1513.

Année 1513.

 d'autres pensées, & ils venoient d'envoyer à Ferdinand, pour le sommer d'entrer en France avec eux, quand ils apprirem de lui qu'il avoit conclu cette trève.

Le Roi, sans perdre de temps, sit attaquer le Milanez, qu'il savoit entiérement dégarant : en ester, la Trimouille avoit à peine ramasse la moitié de ses troupes, que tout le Duché & Milan même se rendirent, à la réserve de Côme & de Novare, pendant que les Adomes & les Fiesques, qui avoient des mécontentemens particuliers contre Janus Fregose, Duc de Génes, remirent cette Place dans l'obésserve.

Aussitôt après, la Trimouille mit le siège devant Novare, où les Suiffes qui gardoient le Milanez s'étoient retirés, ils furent si fiers, qu'ils ne voulurent jamais qu'on fermât la porte du côté des affiégeans. La nouvelle d'un grand secours qui leur venoit, ayant obligé les François à lever le · siège pour aller au-devant, ceux de dedans résolurent de les attaquer à deux milles de Novare; où ils étoient campés: ils partirent la nuit, & troublerent nos gens par leur arrivée imprévue. Il y avoit eu quelque mésintelligence entre les Chefs; la Trimouille avoit remarqué un poste avantageux, que Trivulce devoit aller occuper, mais par esprit de contradiction, & pour épargner quelques terres qui étoient à lui, il aima mieux camper dans un lieu marécageux, où la Cavalerie ne pouvoit agir ; la résistance des François ne laissa pas d'être vigoureuse, mais les Suisses profitant de leur avantage, taillerent en piéces notre Infanterie Allemande & Gafcone.

La Trimouille fut bleffé dans ce combat, & fe reira à Sufe, d'où il repaffa les Monts avec fa Gendarmerie, tout le Milanez retourna à l'obélifance de Sforce, qui prit bien-tôt les Châteaux de Crémone & de Milan; les Adornes, à qui le Roi avoit donné le Gouvernement de Génes, déclarerent dans l'Affemblée du Peuple qu'ils aimoient mieux renoncer au commandement, que de ruiner leur patrie, ainfi ils laifferent la ville en liberté, & il ne demeura aux Francois que la lanterne du Port.

Après cela les Vénitiens eurent beaucoup à fouffrir, & Venife même, fut canonée par le Viceroi de Naples: mais Alviane qui lui coupa les chemins, l'auroit fait périr fars

combattre, s'il n'avoit mieux aimé l'artaquer. Les Espagnols

Année 1513.

eurent l'avantage, & affurerent leur retraite.
En perdant le Duché de Milan, le Roi fe vit en danger
de petdre en même temps la Bourgogne & la Picardie. Les
Suiffes croyant tout possible à leur Nation, après la vicloire
de Novare, mirent le liège devant Dijon, que la Trimouille
défendit durant six semaines, mais il ne put sauver cette Place ni la Province, qu'en promettant aux Suisses, avec six
cens mille écus, une renonciation absolue du Roi, au Coneile de Pise, & au Duché de Milan.

Il fit ce Traité sans ordre, & le Roi ne le blâma pas d'avoir cédé à la nécessiré, mais il ne put se résoudre à ratifier une renonciation si honteuse; pour l'argent il n'en sit point de dissiculté, & c'est ce qui sauva la vie aux ôtages que la Trimouille avoit donnés aux Suisses; d'un autre côté, Maximillen, joint au Roi d'Angleterre, avoit assiégé Té-

rouenne avec cinquante mille hommes.

Louis, Duc de Longueville, & Pienne, Gouvemeur de Bicardie, trouverent moyen d'y jetrer du secours: mais dans la retraite, le Duc avec la jeunesse qui le suivoir, s'étant approché par bravade du Camp des ennemis, s'ut coupé dait prisonnier. Le reste pris la suite en grand désordre, & c'est ce qui donna lieu d'appeller ce combar la journée des éperons, parce que nos gens se fervient mieux de leurs épecons que de leurs épécs. Ce malheur arriva près de Guinegate, lieu satal aux François. Louis en su fatiglé, & blâma d'autant plus la témérité du Duc de Longueville, qu'il avoit désendu de rien hazardre; il ne se lassifa pourtant point abattre par tant de malheurs, & quojouisi ett la gourte, ilse fit potrer à Amiens, résolu de désendre en personne le passege de la Somme.

Son approche & les bons ordres que donna le Duc d'Angoulême qu'il envoya à l'armée, ne purent fauver Térouenne, qui fut démolie par les Anglois. Enfuite ils prirent Tournai, où arrêtés par l'hiver, ils réfolurent de repaffer en Angleterre. La plupart des François artribuoient ces malheuts au Concile que le Roi tenoit contre le Pape. Cette malheuteufe affemblée, chaffée de Pife à Milan, s'éroit fauvée à Lyon dans le temps que Milan füt pris par les Suiffes, & elle y étoit fort méprisée. La Reine se mit à la tête

Fff ij

Année 1 5 1 3 .

1514.

de ceux qui prioient le Roi d'y renoncer, ce qu'il fit enfin au grand contentement de toute la France.

Il reconnut en même temps le Concile de Latran, auquel il foumit l'affaire de la Pragmatique, ainsi le Pape leva les excommunications & les interdits, mais la Reine ne survécut pas longtemps à la paix qu'elle avoit procurée; elle « mourut à l'age de trente-sept ans, le 9 Janvier 1514. & la constance de Louis, invincible parmi tant de pertes, pensa

fuccomber à celle-ci.

Peu après la mort de la Reine, le mariage de François avec Claude fa fiancée, qui l'aimoit passionnément, s'accomplit. Anne de Bretagne toujours ennemie de Louise de Savoye, mere de François, & portée à favorifer la maison d'Autriche, n'y avoit jamais voulu donner fon confentement, & le Roi qui avoit une peine extrême à mécontenter la Reine, avoit mieux aimé différer la chose, dans l'espérance de la fléchir,

que de l'achever malgré elle.

En ce même temps les affaires de France commençoient à reprendre un meilleur train. Louis, Duc de Longueville, avoit une envie extrême de réparer par quelque service important la faute qu'il avoit faite à Guinegate. Il vit que le Roi Henri étoit rebuté des tromperies de son beau-pere Ferdinand, & des dépenses infinies qu'il lui falloit faire pour contenter Maximilien & les Allemands, il voyoit à la Cour d'Angleterre, Marie, fœur du Roi, jeune Princesse parfaitement belle, & recherchée de tous les Princes, mais que Henri, par des raisons d'Etat, ne vouloit donner à aucun, sur cela le Duc se persuada qu'il n'auroit pas de répugnance à en faire le mariage avec Louis, & qu'étant d'ailleurs affez difposé à la paix, elle pourroit se faire par ce moyen. Il jetta quelques propos de ce mariage dans la Cour d'Angleterre, & comme il ne se vit point rebuté, il en écrivit à Louis, qui dans la perte qu'il venoit de faire de la Reine, ne songeoit à rien moins qu'à se marier, ce que même ses médecins lui représenterent comme contraire à sa santé, devenue depuis quelque temps affez foible; mais l'amour qu'il avoit pour son Peuple, l'obligea à prendre ce parti, il agréa la proposition.

La paix fut conclue, & les deux Princes firent alors une Ligue offensive & défensive, il en couta à la France beau-

tint; Année 1514

coup d'argent, & la ville de Tournai, que Henti reinir; mais Louis n'achetoit pas toop l'efipérance prefque affurée de recouver le Milanez par cet accord; le Duc d'Angou-lème fut envoyé pour épouler la Princesse au nom du Roi. Il n'avoit que vingt ans, & il étoit stait comme il faut pour donner & recevoir de l'amour. Il en conçut pour la jeune Reine, & la chose auroit pu aller trop avant pour lui, s'il n'eût été averti de retenir sa passion par son intréte: la même raison lui sit prendre gade au Duc de Sussoles, Seigneur Anglois, qui avoit grande part à l'amitié de Marie. Le mariage du Roi ne sur pas de longue durée; il étoit depuis pulieures années tourmente de la goutre; la stêvre accompagnée d'une dyssenterie le prit, & le conduisit au tombeau le premier Janvier 1151.

Il moutut au milieu des pensées de guerres qu'un mariage fait par intéét n'interrompit guéres. Quoique ses entreprises hors du Royaume ayent été à la fin malheureuses, on doit le mettre au rang des Rois les plus heureux, parce qu'il rendit heureux ses Peuples, qu'il n'aimoit pas moior que se enfans, c'est ce qui lui a méstié le titre glorieux de

bon Roi & de Pere du Peuple.



1515

es Carotte

# ABRÉGÉ DE LHISTOIRE DE FRANCE:

### LIVRE QUINZIÉME-FRANÇOIS I.

Annia ses

Rançois, parvenu à la Couronne, joignit le titre de Duc de Milan, à celui de,Roi de France, & continua les desseins de son Prédécesseur. Pour reconquérir ce Duché, Louis avoit résolu de donner le commadement de son Armée à Charles, Duc de Bourbon, second Prince du sang, aussi illustre par sa valeur & par son habileré que par sa naissance. François le sit Connéctale, & songe en même temps aux moyens de commencer l'entreprise.

La premiere chofe qu'il avoit à faire étoit de s'affurer, autant qu'il pouvoit, des Princes voifins. Il renouvella la Ligue avec les Vénitiens, & avec Henri, Roi d'Angleterre. On avoit cru d'abord dans le confeil de François, qu'il fe brouilleroit avec un Prince fifer, en donnant comme il fit la Reine Marie à fon amant le Duc de Suffolek; mais quand la chofe fut faire, on obitnt plus facilement qu'on ne penfoit, le confentement de Henri, qui étoit l'homme du monde fur qui l'amour pouvoit le plus, & il pardonna aifément une faute que cette paffion avoit fait faire.

En même temps l'Archiduc Charles faifoit proposer à François un accommodement; ce Prince n'avoit que quinze ans, & dès-lors son Gouverneur l'accourumoit aux affaires; il lui faisoit lire toutes les dépêches, & dans les occasions pressantes. Il lui faisoit proposer les affaires en son Confeil, peur lui pour lui prendre les voix, dire son avis; & quand il manquoit, il lui faisoit connoître ses fautes en particulier, & avec douceur. Enfin il n'oublioir rien pour le rendre capable de gouverner son Erat, & les Royaumes d'Espagne, dont la fuccession lui alloit venir, car Ferdinand son aieul défailloit visiblement, & s'atendoit à une mort prochaine.

Charles que cette mort devoit obliger d'aller bientôt en Efpagne, avoit intérêt durant ce temps de ne point avoir les François pour ennemis. Les Flamands étoient enclins à la révolte, & une guerre avec la France eût mis les Pays-Bas en proie. Une raiton femblable obligea le Roi à fouhaiter d'être en paix avec Charles, dans le dessein qu'il avoir de regagner le Milanez, & de rétablir Jean d'Albret dans son

Royaume de Navarre.

Dans une conjonêture si favorable, Henti, Comte de Nassau, envoyé de Charles, arriva en France, pour faire, au nom de l'Archiduc, hommage au Roi des Comtés de Flandres & d'Atrois, & des autres terres qu'il tenoit de la Couronne. Il négocia la paix, & par le Traité qui su fair, Renée, seconde sille de Louis, alors âgée de quatre ans, étoit promise à l'Archiduc, avec six cens mille ducars de dot, & le Duché de Berri, Province au cœur du Royaume, qu'on ne craignoit point de lai donner, moyennant quoi elle renoncit à toute succession directée & collatérale. Le Roi devoit secourir Charles d'hommes & de Vaisseaux pour son voyage d'Espagne. Charles s'obligeoit aussi à laisser faire le Roi dans le Duché de Milan, & à restituer la Navarre, quand il auroit recueilli la succession de Ferdinand. Tel sur le Traité conclu entre François & l'Archiduc.

Henri de Naffau, en négociant les affaires de son maître, fit aussi les siennes, se thértitere d'Orange, qui étoit nourrie auprès de la Reine lui sut accordée en mariage. Cette paix étant faite, le Roi tenta vainement de détacher l'Empereur & le Roi d'Arragon des intrétés des Sforces. Il ne réussit to result de la comme de

#### 416 HISTOIRE DE FRANCE.

Année 1515.

pas non plus auprès des Suiffes, trop fiers de leurs victoires, & trop animés, tant par les harangues du Cardinal de Sion, que par les promesses immenses de l'Empereur & de Ferdinand.

A l'égard du Pape, François ne lui demandoit autre chofe que d'attendre pour se déclaret, l'événment de la guerre, & lui promettoit pour cela de grands avantages, tant pour le S. Siége que pour sa maison. Il le trouva trop engagé avec Maximilien & Ferdinand, mais il ne vouloit pas se déclaret, résolu de faire quelque temps encore le personnage de pere commun. Ainsi il amusoit par diverses propositions le Roi, & Guillaume Budée, Maitre des Requêtes, qu'il lui avoit envoyé pour Ambassadeur.

Budée étoit le plus (çavant homme de fon temps, fur-tout dans les Belles-Lettres Grecques & Latines. François les aimoit, & dans le desfein qu'il avoit de les rétablir, il élevoit les hommes (çavans. Le Pape avoit le nême dessein, & il fut le restaurateur des Belles-Lettres en Italie, comme le Roi le sur en France. Il s'y étoit lui-même appliqué, & prenoit plaistr d'en parlet. Ainsi ayant auprès de lui un homme comme Budée, il avoit un beau moyen de mêler diverses

chofes à la négociation.

Mais pendant qu'il croyoit amufer le Roi, il ne s'appercevoit pas que le Connétable détachoit de son parti Octavien Frégofe, Duc de Génes, son intime confident, qu'il avoit lui-même établi dans cetre Place. Il quitta le titre de Duc, & commanda dans Génes au nom du Roi. Durant ces négociations, la Cour de Rome & l'Italie demeuroient tranquilles, & ne s'attendoient pas que le Roi d'ut sirót commencer la guerre. On croyoit qu'il lui falloit pour le moins un an pour affermir son autorité au commencement de son regne, quoique Ferdinand, mieux instruit du naturel des François, mandât souvent au Pape qu'ils s'accourumoient d'abord à leur Priace naturel, & siamais à un étranger.

En effer, François ne fongeoit qu'à lever des troupes, fous prétexte de s'oppofer aux Suiffes qui menaçoient la Bourgogne, sans témoigner encore ses desseins ur le Milanez. Il fut question de trouver de l'argent, le Roi en donna la charge à Antoine Duprat, qu'il avoit sait Chancelier de France. Celui-ci ne trouva point d'autre expédient, que de vendre.

Année 1515.

les charges de Judicature, comme Louis XII. avoit vendu celles des Finances. C'est ainsi que les choses vont toujours en augmentant, & ordinairement de mal en pis.

Pour avoir plus de quoi vendre, il multiplia les charges, & il créa une nouvelle Chambre de vingt Confeillers dans le Parlement, qui obtint du Roi que cette Chambre ne feroit pas formée de tous ces Officiers de nouvelle création, mais que dix feroient ajoutés à une des anciennes Chambres, & que dix des anciens composeroient la nouvelle, avec dix nouveaux Conseillers. Cette première création d'Offices vénaux a donné lieu dans la suite à une infinité d'autres, & a rempli le Royaume d'une multitude innombrable d'Officiers inutiles.

Tout le monde se récria contre cette nouvelle inflituion, qui tendoir, dioit-on, la lustice même vênale. Le Patlement s'y opposa de toute sa socce ; mais à la fin il fallut céder à l'autorité du Roi , & à la nécessité des temps ; & tout ce qu'il pur faire, sur d'avoir la permission de mettre dans ses Registres qu'il ne passoir cette affaire que par le commandement absolu du Roi. Aussiriot après le Roi résolut son départ. Il avoit de belles troupes & d'excellents Ossiriers, parmi lesquels étoir l'êtret de Navarre , qui voyant que son maître l'abandonnoit après de si grands services, jusqu'à lui restire une somme médiocre pour le tiere de passon, jusqu'à lui restire une somme médiocre pour le tiere de passon, si contraint à la sin de prendre le parti de la France, où il se voyori s bien traité.

Avec ces troupes, le Roi alla à Lyon, d'où il fit partit en diligence fon avant-garde, compossée de vingt mille hommes, fous le commandement du Connétable. Il donna l'arrieregarde au Duc d'Alençon, & marcha avec le corps de bataille, a près avoir déclaré sa mere Régente. Au bruit de son départ, les Suisses jetterent des troupes dans le passage des Alpes, & le Pape surpris, envoya quinze cens chevaux pour les soutenir, sous la conduite de Prosper Colonne. Ainsi il n'y avoir tien de plus difficile que le passage des Alpes, les Suisses ayant occupé les détroits du Mont Cénis & du Mont Genévre, & même le pas de Suse, où les deux chemins aboutissoient.

Comme on étoit dans cet embarras, sans y trouver aucune issue, un paysan découyrit un nouveau chemin qu'il avoit

#### HISTOIRE DE FRANCE.

Année 1515.

trouvé dans la roche nommée Eperviére, ou la Roque Sparviere. Ce chemin inconnu à tout le monde, quoiqu'étroit & rude au dernier point, parut suffisant à passer des troupes, & même la Cavalerie; on eut avis en passant que Profper Colonne étoit tranquillement à Ville-franche, fans se défier des François, qu'il croyoit arrêtés au pied des Alpes. Le Counétable envoya auffitôt la Palice, fait depuis peu Maréchal de France . & connu sous le nom de Maréchal de Chabannes, qui trouva, contre l'ordinaire, le Pô guéable.

A la vue de Villefranche, deux Gendarmes coururent à bride abatue, & choquerent si rudement contre la porte. qu'il y en eut un des deux qui fut renversé du coup dans le fossé : & l'autre ayant mis sa lance entre les battans de la porte. empêcha qu'on ne la fermât, & en même temps la Cavalerie qui suivoir s'étant répandue dans la ville, Prosper Colonne fur furpris comme il dinoit, & fait prisonnier avec tout ce qu'il commandoit. Les Suisses en même temps abandonnerent leur poste, & se retirerent sous Milan, pour y

affembler leur Armée.

Le Pape effrayé, vouloit s'accommoder avec la France, mais il en fur empêché par le Cardinal de Médicis, son neveu, Partisan de l'Empereur & de Ferdinand. La division cependant s'étoit mise parmi les Suisses, dont quelques troupes vinrent à Novarre, où ils parlerent d'accommodement. L'Empereur ni Ferdinand ne seur tenoient rien de ce qu'ils avoient promis; mais il leur vint de l'argent du Roi d'Arragon. Ainfi le Cardinal de Sion, qui avoit la qualité de Général avec celle de Légat du S. Siège, les obligea aifément à faire des demandes excessives. Elles furent méprisées par les députés du Roi, & les Suisses ayant délogé de Novarre, cette Place se rendit à lui.

En même temps , Aimar de Prie surprit Aléxandrie & Tortonne, & se rendit maître de toutes les Places du Duché en-deçà le Pô, le Roi cependant passa le Tésin, & Pavie se rendit à lui. Il manda au Duc de Savoye son oncle maternel, qui se mêloit de l'accommodement, qu'il le conclût à quelque prix que ce fût, & qu'il accordat aux Suisses leurs prétentions, quoiqu'iniques, difant qu'il étoit indigne d'un Roi de France de prodiguer le fang de ses Alliés & de ses fujets, quand il pouvoit l'épargner en donnant de l'argent.

Ainfi l'accord fut fait avec les Suiffes, & il fallut trouver des fommes immenfes pour les contenter.

Le Roi emprunta rout ce qu'il y avoit dans l'Armée d'argent monnoyé & de vaisselle d'argent, qu'il leur envoya par Lautrec; mais les Suisses manquerent de parole. D'autres troupes survinrent qui leur sirent rompre l'accord, & le Catdinal de Sion leur persudad d'aller surprendre Lautrec avec son argent; il en sur averti & se retira. Le Roi voyant qu'il y avoit plus de paix à espérer avec les Suisses, résolut de marcher contr'eux. Il seu Laurent de Médicis, avec l'Armée Eccléssifique, & le Vice-roi de Naples, avec celle de Ferdinand, devoient passer le Pô pour se joindre aux Suisses; d'un autre côté, Alviane étoit à Crémone avec l'Armée Vénitenne pour se ionidre à lui.

Ainfi il alla droit à Marignan, auprès de Milan, pofte qui l'approchoit d'Aviane, & quifcoit avanageux pour empêcher la jondion de se ennemis. Il cût pourtant eu peine à réuffir dans ce dessein si la mésintelligence des considédrés n'eut donde le loifir à Alviane de gagner Lodi. Ausstick que le Viceroi en eut la nouvelle; il retourna promprement au-delà du Pô, qu'il avoit passé, & les Suisses le virent réduits à combatre qu'il avoit passé, & les Suisses le virent réduits à combatre

feuls, ou à se retirer.

Ce fut alors que le Cardinal de Sion employa toute son léquence, & les remplit tellement de la gloire qu'ils remporteroient à vaincre, sans le secours de leurs alliés, toutes les forces de France, avec leur Roi à la tête, qu'ils seréquent en combat, de forte qu'on vint dire au Roi qu'ils attaquoient l'avant-garde, avant qu'il eur squ leur approche. Ce til le 13 Seprembre, à deux heures après midi qu'ils commencerent l'attaque. Ils avoient cinquante mille hommes, de le Roi n'en avoit pas moins. Mais les Suisses nivoient de Cavalerie que deux petits corps qui s'étoient détachés d'eux-mêmes de l'Armée des Consédérés, & qui avoient trouvé moyen de passer.

Le deffein de Roft, Général des Suiffes, étoit de fe faifir de notre canon, & de le toutner contre nous. Ainfi tout l'effort tomba d'abord fur les Lanfquenets, qui gardoient l'artillerie, eux qui avoient tant out parler d'accommodement, & qui vitent que l'ennemi laifoit la Cavalerie pour venir à eux, s'imaginerent qu'ils étoient trahis, & que les

## 420 HISTOIRE DE FRANCE. François les facrificient aux Suisses; ainsi ils reculerent, tout

Année 1515.

prêts à le débander.

Le Connérable connut leur erreur, & donna si ouvertement sur les Suisses, avec la Gendarmerie, que les Lansqueners eurent le temps de le rassurer. Claude de Guise qui les commandoir les ranima: le Roi survint avec la baraille & les bandes noires. C'étoit de vieilles troupes Allemandes, qui avoient quirte le service fous Louis XII. & que François avoir regagnées. A son arrivée le choc sur âpre, & le combat opiniâtre; l'ami & l'ennemi étoient pêle-mêle, parce que les deux parris avoient une croix blanche à leur étendard, & les Suisses ne se reconnoissoient entreux qu'à une clef de drap blanc, qu'ils avoient cousse de deux parris de l'entre de l'entre de l'entre pourpoint.

La nuit les surptit, & ne les sépara pas, ils demeuroient acharnés baraillon à batullon, & homme à homme, jusqu'à ce qu'épuisés, & n'en pouvant plus, ils s'arrêterent comme de concert. L'avantage étoit égal, & les François étant mélés parmi les Suiffes, le Roi se trouva à cinquante pas du plus gros bataillon des ennemis. Son cheval avoit été belsé; il avoit eu lui-même quelques contusions, & il se voyoit encore en péril d'être pris, car le mouvement qu'il eût fallu faire pour se retiere, eût averti l'ennemi. Ainsi on se content d'éteindre les slambeaux autour de lui, & de parlet bas. Il avoit une soif extrême, on ne trouva pour toor breuvage que de l'eau teinte de sang, qu'on lui apporta dans un casque; il se coucha à plate terre, la têtre appuyée sur l'affüt d'un canon.

Dès la pointe du jour les Suiffes recommencerent l'araque avec plus de vigueur que jamais ; ils firent reculer les Baudes noires environ fix vingt pas, fans pourtant qu'elles fe rompifient. De notre côté les Lanfiquentes animés par le Contte de Guife, tâchoient de réparer la faute du jour précédent; mais ce jeune Prince, en combattant avec une valeur extréme, fur abatru par vingt-deux plaies, & cêt péri fans fon Ecuyer, qui le couvrant de fon corps, donna le remps à la mâtion du Roi de venir le dégager.

Cependant les Suisses ne cessoient de presser les Bandes noires, sans avoir pu durant quatre heures rien gagner que du terrein. Au contraire, notre artillerie leur emportoit des files entieres, où la Cavalerie se jettoit, & les metroit en

Année 1515.

défordre, c'est ce qui les sit résoutre à laisser un peu en repos les Bandes noires, & à venir prendre la Cavalerie par derriere; mais ils furent bien reçus par l'artiere,garde & par le Duc d'Alençon, qui soutint leur esfort de front, & cependant Aimart de Prie les prir par le slanc: de sorte qu'ils furent contraints de se rettiere avec beaucoup de désordre & de précipitation. Ils perdient dans cette occasions felon quelques-uns quatorze mille hommes, & huit à dix mille hommes selon d'autres.

Après la retraite furvint Alviane, qui avoit marché avec une extrême diligence, au premier avis du combat. Il fut outré de le trouver achevé, de dépit il s'attacha à taillet en piéces deux compagnies qui se retiroient plus lentement que les autres. Elles firent une terrible résistance, & les essorts d'Alviane, joints à la douleur qu'il eut d'avoir si peu de part à une journée si glorieuse, lui causs la mort quelque

temps après.

Voilà ce qui arriva à ce Général, à qui quelques Italiens attribuerent l'honneur de la victoire. La premiere chose que fit le Roi, fut de rendre graces à Dieu dans le champ de bataille, où il fit dire des Messes durant trois jours, & il fit bâtir une Chapelle pour marque de sa reconnoissance. Ensuite, fans perdre de temps, il envoya à la ville de Milan, qui se rendit, & se retira à Pavie, pendant qu'on assiégea le Château : l'Armée des Suisses se dissipa, le Viceroi retourna à Naples, & le Pape effrayé, quoi que lui pût dire fon neveu, vit bien qu'il n'y avoit rien à faire pour lui qu'à se jetter entre les bras des François. Il fit son accommodement par l'entremise du Duc de Savoye. Le Pape & le Roi convinrent qu'ils fe défendroient l'un l'autre, quand leurs états seroient attaqués. Le Roi prit sous sa protection le S. Siége, les Florentins & les Médicis, à qui il fit de grands avantages, & le Pape promit de lui rendre Parme & Plaifance.

Cette paix ne sut pas plutôt conclue, que le Pape sut fâché de l'avoir faite si avantageuse à la France, & ne songea plus qu'à en altérer les conditions par des explications & par des délais. Il attendoit pour la ratisfier ce qui arriveroit du Château de Milan, dont on croyoit que le ssége pourroit tiere en longueur. En esser, pierre de Navarte, qui avoit promis de l'emporter en peu de temps, résufficioit peu avec ses Année 1515.

mines, & penfa être accablé lui-même par la ruine d'une muraille; mais le Connétable, qui voyoit que les affaires avançoient peu par la force, les finit bientôt par adresse. Il v avoit dans le Château un de ses parens, de la maison de Gonzague, qui avoit beaucoup de crédir fur l'esprit du Duc, & qui désespérant des affaires du Milanez, étoit bien aise de trouver ses avantages avec la France.

Il le gagna, & par son moyen il sit offrir à Jérôme Moron, Chancelier de Milan, avec sa charge de Chancelier qui lui feroit confervée, une charge de Maitre des Requêtes de l'Hôtel du Roi. Il n'y en avoit alors que quatre, & elles étoient fort considérables. Ces offres n'auroient rien fait, s'il n'eût vu la fédition & la révolte des Suisses, qui étoient en garnison dans le Château. Il eut peur qu'ils n'abandonnassent Maximilien, comme ils avoient fait son pere Ludovic, & l'engagea à se rendre. On stipula pour le Duc une grosse pension en France, avec le Chapeau de Cardinal, si le Roi vouloit qu'il demeurât en Italie. Le Duc fortit du Château avec une gaieté surprenante, fans témoigner aucune douleur d'avoir perdu le Duché, dont aussi tout le monde le jugeoit indigne.

L'entrée du Roi dans Milan fut remarquable par fa mine haute & relevée, par les troupes qui le suivoient, & par la maniere obligeante dont il recevoit tout le monde. Il écouta en même temps, par l'entremise de Laurent de Médicis, diverses demandes du Pape. Il se rendit facile à les accorder, à condition que le Pape & lui se verroient à Boulogne, ce que le Pape accorda facilement. Ces deux Princes espéroient de grands avantages de cette entrevue. François victorieux ne croyoit pas qu'on lui pût rien refuser en face, dans l'état où se rrouvoient les affaires. Léon espéroir tout de la fouplesse de son esprit, & il comptoir pour beaucoup d'arrêter le Roi, de peur qu'il ne se jettât sur le Royaume de Naples, où tout étoit en frayeur. Il s'avança à Boulogne pour y recevoir le Roi, & envoya deux Légats audevant de lui jusqu'à Régio.

Quand le Roi fut arrivé à Boulogne, la premiere chose qu'il fit fut de rendre en personne l'obédience au Pape, dans un consistoire public. Ils furent ensemble trois jours dans un même Palais, vivant dans la derniere familiarité. Par le

1516.

Année 1516.

Traité qui fut fait, le Pape devoir rendre Modéne & Régio au Duc de Ferrare, & le Roi abandonnoir François-Marie de la Rovere, Duc d'Urbin, qui après avoir obtenu sa protection, avoir servi la France, & dont le Pape destinoir l'Etat à son neveu.

On traita ensuite de la guerre de Naples, & le Roi fe contenta de la simple parole que le Pape lui donna, de l'aider dans cette conquére, après la mort du Roi d'Arragon; il n'y avoit que l'affaire de la Pragmatique, qui étoit la plus difficile. La Cour de Rome en souhaitoir l'abolition avec ardeur, & le Roi ne l'auroit jamais abandonnée, si le Pape, en abolissant les élections canoniques pour les bénéfices consistoriaux, n'en eût donné la nomination au Roi & à ses successeus. L'institution ou provision su refervée au Pape à qui le Roi accorda un droit d'Annates, que la France avoit toujours contessé jusqu'alors, mais François le sixa un prix plus modéré que la Cour de Rome ne le désfiroit.

Voilà le principal article de ce fameux concordat entre Léon X. & François I. par lequel les Rois de France ont la conficience chargée d'un poids terrible, & le falur de leurs fujets est entre leurs mains; mais ils peuvent faire à eux-mêmes & à tout leur Royaume un bien extrême, si au lieu de regarder les Prélatures comme une récompense temporelle, ils ne songent qu'à donner au Peuple de dignes Pasteurs.

Le Concordat étant fait , pour l'autorifer davantage le Pape le fit lite au Concile de Latran, où il fitt approuvé; mais en France la chose reçur de grandes disfiicultés par les oppositions du Clergé, des Universités & du Parlement, que l'autorité absolue du Roi sit enfin cesser avoir de deux ans. Il déstroit beaucoup de retourner en son Royaume, mais il étoit bien aise auparavant de saccorder avec les Suisses, qui avoient fait perdre aux François le Duché de Milan sous Louis XII. La disposition étoit favorable, parce que les Suisses étoient rebutés, tant par leur désaite à Marignan, que par le peu de surceté qu'ils avoient trouvé avec Ferdinand & Maximilien.

Mais le Roi d'Angleterre, jaloux des progrès de la France, traversoit sous main cet accord, & faisoit de grandes offres aux Suisses, pour les obliger d'entrer en Bourgogne. Elles

#### 424 HISTOIRE DE FRANCE.

Année 1516.

n'eurent d'autre effet que de donner moyen aux Suisses de faire acheter plus cher par le Roi, avec qui ils vouloient abfolument renouveller l'alliance. Ils eurent tour l'argent qu'ils désiroient, & promirent de rendre les Places qu'ils avoient usupées sur le Milanez, à quoi néanmoins cinq des cantons qui s'en étoient emparés ne voulurent pas consentir; cela fair , le Roi revint à Paris , & laisse le Duc de Bourbon Gouverneur dans le Duché de Milan.

Auflitôt après son départ, le Pape se mit à chicaner sur chaque article de l'éxécuion du Traité. Il ne craignoit plus tant les François depuis que Ferdinand lui eur mandé qu'il avoit pourvu à l'Italie, & que François alloit avoir des a flaires du côté de Maximilien & de Henri, Noi d'Angleterre. En esset il avoit donné beaucoup d'argent à Maximilien pour se jetter dans le Milanez, & Henri avoit promis en même temps d'entrer en Picardie; mais la mort de Ferdinand donna moyen à François d'appassifer le Roi d'Angleterre. Au contraire, Maximilien qui espéroit que les Espagnols lui donne-roient la Régence des Royaumes de lon petir-sils arma pussiffamment pour leur plaire, & nos gens le craignoient si peu, qu'il étoit atrivé à Trente avec une Armée nombreuse avant qu'on eut eu avis de sa marche.

Les Vénitiens s'occupoient à recouvrer leurs Etats de Terre-ferme, & ils alfiégeoient Véronne & Breffe, awec le fecous des François. L'Empereur leur fit lever le fiége, & paffa l'Oglio, malgré Lautrec qui avoir promis de l'arrêter. Ainfi le Connétable le vit tout-à-coup aux portes de Milan. Il fut contraint de mettre le feu aux Fauxbourgs, & fe renfermant dans la Ville, il réfolut d'y périr plutoir que de fe rendre. Il lui vint treize mille Suiffes de fecours, conduits par le Colonel Albert de la Pierre, toujours affectionné à la France; mais quand ils feurent que l'Armée de l'Empereur étoit pour la plus grande partie composéé de leurs compartiores, aucun d'eux ne voulut rier l'épée, fi ce n'est peur-fètre 300 qui demeurerent autrès de leur Colonel.

L'Empéreur ne fut pas mieux fervi, cas s'imaginant que les François abandonneroient tout à fon arrivée, & qu'il payeroit fes Suiffes de l'argent qu'il trouveroit dans le Milanez, il n'en avoit point apporté, mais l'affaite dura plus qu'in ne penfoit. Les Suiffes youlurent avoit leur paye, & l'Empé-

Année 1516.

reut demeura court. Le fecours qui étoit venu aux François lui fit peur; il fe défia de fa propre Armée, qui fe dissipa toute entiere en un moment ; peu après le Connétable ayant eu quelque mécontentement, quitta de lui-même son Gouvernement. On croit qu'il appréhenda d'être abandomé de la Cour, & ne voulut pas s'exposer à perdre un Duché si considérable.

Le Gouvernement fut donné à Odet de Foir , Seigneur de Laurtec, frere de la Contesse de Châteaubriant, que le Roi aimoit. Ce nouveau Gouverneur , peu après qu'il fur arrivé, assiégea Bresse avec les Vénitiens, à qui il la rendir quand elle stu prise. Il mit ensuite avec ceux le siège devant Vétonne; mais il alloit lentement, en attendant des nouvelles de l'accommodement qui se traitoir entre François & le nouvelles de l'accommodement qui se traitoir entre François & le nouvelles

veau Roi d'Espagne.

Artus Gouffier, Seigneur de Boiffi, Grand Maître de France, & Guillaume de Chiévre étoient pour celà à Noyon. Ils avoient été tous deux Gouverneurs de leurs Maîtres, & tous deux ils avoient le principal crédit dans leurs Confeiis. L'aliance fut renouvellée par leur entremife, à condition que François donneroit à Charles, Louife fa fille, qui n'avoit pas un an, avec le droit qu'il avoit fur le Royaume de Naples, & que jusqu'à ce qu'elle fit en âge, Charles payeroit tous les ans cent mille écus pour son entretien. Que si la petite Princesse evant de mourir, & qu'elle n'eur point de seur, Charles devoit épouser Renée, qui lui avoit été promise. Il s'obligeoit à rendre le Royaume de Navarre dans fix mois, & si les Etats de Catille l'en empéchoien; il étoit libre à François d'agit par la sorce, sans que la paix sur rompue par cette entreptile.

L'Empereur avoit deux mois de temps pour entrer dans ce Traité, & alors il devoir rendre la ville de Véronne, moyennant cent mille écus, pour être ensluie refliuée aux Vénitiens. A ces conditions il se fit une Ligue désensive entre la France & l'Espagne, & François s'obligea à secourir Charles, pour se mettre en possession des Royaumes. L'Empereur après avoir hésité asses longremps, ratifia le Traité; Véronnes ur remise entre les mains de Lautrec, qui la rendit aux Vénitiens, & les treize Cantons Suisses, dont quel-

Année 1516.

ques-uns avoient refusé de renouveller l'alliance avec le Roi, le firent d'un commun accord.

Le Pape avoit tâché de traverser ce Traité, parce qu'il n'aimoit pas les Vénitiens, & qu'il étoit bien aise que la France cut des ennemis. Le Roi le sçavoit, & étoit d'ailleurs très-mal fatisfait du Pape, qui loin de le secourir, comme il y étoit obligé, s'opposoit autant qu'il pouvoit à ses desseins. Ainsi il laissa faire Lautrec, qui sous main facilita au Duc d'Urbin les moyens de ramasser des troupes, par lesquelles il recouvra fon Etat; mais au fond, il ne vouloit point de querre avec le S. Siége, tellement que sur les plaintes du Pape, il fe fit un nouvel accord, où le secours que devoient se donner le Pape & le Roi, sut spécifié plus expressément

que jamais , mais avec aussi peu d'effet.

François s'appliqua plus utilement à gagner le Roi d'Angleterre. Charles, en partant de l'Ecluse pour aller en Espagne, relâcha à Douvres, comme s'il y eût été jetté par la tempête : son dessein étoit de réveiller la jalousie de Henri, mais il ne trouva pas dans son esprit les dispositions qu'il souhaitoit. Ce Prince, en le recevant magnifiquement, lui déclara qu'il ne vouloit rompre avec aucun de ses voisins. Ainsi Charles s'en alla sans rien faire; mais François qui vit le temps favorable, songea à retirer Tournai des mains de Henri. Cette Place lui étoit à charge par la grande dépense qu'elle lui faisoit : cependant il avoit peine à la rendre, tant à cause qu'il l'avoit prise lui-même, & l'aimoit comme sa conquête, qu'à cause qu'il trouvoit honteux de l'abandonner. Bonnivet. Amiral de France, frere de Boissi, qui négocioit en Angleterre, trouva moyen de vaincre cette difficulté.

1518.

Environ dans ce même temps le Roi eut un Dauphin, l'Amiral proposa de le marier avec Marie, fille de Henri . & les Anglois ne crurent point se faire tort de donner Tournai en faveur de ce mariage, pour servir de dot à leur Princesse. François promit une somme considérable pour que cette Place lui fût cédée par avance, & comme il ne se trouva point d'argent dans ses coffres, Henri se contenta qu'il lui donnât pour ôtages huit personnes des plus qualifiées de son Royaume.

Le Dauphin fut tenu au nom du Pape par Laurent de

Médicis, qui lui donna le nom de François. Ce fut une occafion au Pape d'obtenir de nouvelles graces pour fon neveu. François lui fit épouser l'héritiere de la Maison de Boulogne. l'une des plus puissantes de France, & promit, foi de Roi, de n'entrer jamais dans des intérêts contraires au Pape. C'étoit tout dire pour lui, car jamais Prince ne fut plus religieux observateur de ses promesses, mais le Pape n'agissoit pas avec la même sincérité.

Cependant Maximilien fongeoit à laisser l'Empire dans sa Maison, & à faire pour cela un Roi des Romains; mais les constitutions de l'Empire n'en permettoient l'élection qu'après que l'Empereur avoit reçu la Couronne par le Pape, ce que Maximilien n'avoit pas fait. C'est pourquoi il pria Léon de le faire Couronner en Allemagne par un Légat, quoique la chose sut sans éxemple, aussi cette innovation ne plaisoit pas à la Cour de Rome. Au reste, l'Empereur étoit encore irrésolu sur celui de ses deux petits-fils qu'il seroit Roi des Romains: son inclination le portoit pour Ferdinand; il prétendoit partager sa Maison en deux branches, dont l'une auroit les Royaumes d'Espagne & ce qui en dépendoit, & l'autre auroit l'Empire avec les Pays héréditaires & les Pays-Bas, car son dessein étoit de les faire tomber à celui qu'il

laisferoit Empereur.

Par cet établissement , il regardoit sa Maison comme la plus puissante & la plus solidement établie qui fut jamais. Comme il étoit dans ce dessein, la mort le surprit, & Charles songea à l'Empire. Il eut un grand concurrent , à qui il ne s'attendoit pas, ce fut François, qui, auffitôt après la mort de Maximilien, envoya pour cela Bonnivet son favori à Francfort, où se fait ordinairement l'élection de l'Empereur. Il sit représenter au Pape que la grande puissance de Charles en Italie lui donneroit moyen de réveiller les anciennes prétentions des Empereurs en ce pays, & que c'étoit pour cette raison que dans les investitures que les Papes accordoient aux Rois de Naples, ils inséroient toujours la condition qu'ils ne feroient point Empereurs: d'un autre côté il faifoit dire aux Allemands que s'ils élisoient des Princes d'Autriche & les fils des Empereurs, l'Empire à la fin deviendroit héréditaire dans cette Maison, qui étant d'ailleurs si puissante en Alle-

Hhhii

Année 1518.

1519.

magne, s'y pouvoit aisément rendre la maitresse, au lieu qu'un Roi de France n'avant rien dans l'Empire, on ne pouvoit attendre de lui que de la protection.

Charles au contraire faifoit remontrer par fes agens, qu'il étoit dangéreux de mettre l'Empire entre les mains des Francois, dont les Rois, accoutumés à un commandement absolu, ne pourroient jamais s'accommoder aux tempéramens & à la douceur du Gouvernement Germanique; que la Nation Françoise regardoit l'Empire comme un bien injustement arraché à la Maison de Charlemagne, où il avoit été héréditaire, en forte que les Rois de France, si on les faisoit Empereurs, croiroient rentrer dans les droits de leurs prédécesseurs, & dans leur possession ancienne, sans se mettre en peine de l'élection. Ainsi qu'il valoit bien mieux donner l'Empire à un Prince accoutumé dès la naissance aux mœurs Allemandes, & qui d'ailleurs par la grandeur de ses Erats, étoit seul capable de résister à l'ennemi commun, dont les progrès étonnans menaçoient la Chrétienté d'une prompte ruine, si on ne lui opposoit une puissance égale à la sienne. En effet, l'Empereur Sélim, enflé de la conquête de l'Egypte, fembloit devoir bientôt attaquer la Hongrie, l'Isse de Corfou & les Isles voisines, d'où le passage étoit si aisé en Italie.

Telles étoient les raisons des deux contendans, à quoi ils ioignoient de grandes fommes d'argent, qu'ils distribuoient ou promettoient aux Electeurs; & du reste la chose se passoit entr'eux avec beaucoup d'honnêteté, sans qu'un intérêt si pressant leur sit rien dire d'offensant l'un contre l'autre. Au contraire, François déclara aux Ambassadeurs de Charles qu'il ne sçavoit point mauvais gré à leur Maître de prétendre à l'Empire, & qu'il attendoit de lui les mêmes sentimens. Les villes libres d'Allemagne entrerent dans les intérêts de Charles, & ne youlurent point fouffrir que l'Empire fortit d'Al-

lemagne.

A l'égard des Suisses, ils eussent souhaité qu'on exclût les deux Princes comme trop puissans, mais des deux ils préféroient Charles, dont la puissance plus dissipée leur paroiffoit moins redoutable, & ils représenterent cette raison aux Electeurs. Le Pape, dont la recommandation étoit puissante, fur-tout auprès des Electeurs Ecclésiastiques, étoit dans

Année 1519.

les mêmes sentimens, mais il ne croyoit pas pouvoir donner l'exclusson à Charles, s'il ne sortificit en apparence le parti de François, afin d'obliger les Electeurs à élire un tiers, par la difficulté de prendre parti entre deux Rois si puissants.

Au refte, comme il n'y avoit guéres apparence que Francois pût réulfir dans cette brigue, il lui fit propofer de s'unir avec lui, pour faire élire le Marquis de Brandebourg, par où il auroit le contentement de donner du moins l'exclusion à fon compétiteur; mais François se covosi trop fort pour quitter la partie. En esser, quelques Electeurs s'étoient déja engagés à lui, & il avoit des amis qui lui promettoient les autres.

Bonniver faifoit beaucoup de voyages, déguité & pendant la nuit, & donnoit beaucoup d'argen pour gagner des voix; mais cependant les amis de François lui manquoient. Charles trouveit moyen de les détacher: il avoit engagé dans fes intéréts le Roi de Bohème, fon beau-frere, & l'un des Elecleurs, il en gagna trois autres, ou par argent ou par crainte, car il fit faire quelque mouvement aux troupes qu'il avoit prétées en Allemagne; ainfi il fut fu Empereur, & Bonnivet reviire en diligence, chargé de confution.

Le Pape accepta auliitôt l'élection, contre la teneur de l'inveftiure qu'il avoit donnée à Charles pour le Royaume de Naples. Ce fut une grande douleur à François, qu'un avantage si considérable, remporté sur lui, sût la premiere action d'un Prince de vingr ans, & il ressention beaucoup de honte, après avoir fait tant de bruit, de n'avoir eu que deux voix. Il eut depuis ce temps une étrenle jalousse contre l'Empereur, qui, de son côté devenu sier par l'avantage qu'il venoit de remporter, s'en promettoit beaucoup d'autres.

Ce Prince fouhaitoit de pouvoir rompre le Traité de Noyon, qu'il avoit fait, difoit-il, par une efpéce de contrainte, dans l'appréhension où il étoit de trouver de la révolte en Espagne. Ainsi une guerre surieuse menaçoit la Chrécienté fous deux Princes si belliqueux, & si jaloux l'un de l'autre. Pour la prévenir , Boissi de Chiévre résolurent de s'aboucher à Montpellier; ils avoient tous deux de bonnes intentions pour la paix, & le rang qu'ils tenoient dans les Conseils de leurs Princes, les rendoit comme maitres de l'éxécution; amis Boissi mourtu sir ces comme maitres de l'éxécution; amis Boissi mourtu s're ces retraêtaes. Bonnivet

439

Année 1 (20.

qui fuccéda à fa faveur, quoiqu'avec moins d'autorité, ne fongea qu'à fe confervet les bonnes graces de fon maître, en le flattant dans toutes fes inclinations.

Dans les jalousies qu'avoient les deux Princes, rien ne leur étoit plus important que de ménager le Roi d'Angleterre. Ils y penserent tous deux en même remps; François prévint l'Empereur, & il se sit entre Ardre & Guine une entrevue des deux Rois. On dressa au Roi une rente magnifique, celle du Roi d'Angleterre fut agréable & furprenante, par la nouveauté de la décoration. Le premier jour de la Conférence fe passa sérieusement à parler d'affaires : mais les deux Rois. après les avoir ébauchées, les laisserent discuter à leurs Miniftres, c'est-à-dire, au Chancelier Duprat, d'un côté, & au Cardinal d'Yorck, de l'autre. Cependant ce n'étoit que jeux & tournois; les deux Rois coururent souvent l'un contre l'autre, & les prix étoient donnés par les plus belles Dames des deux Nations, qui étoient venues à cette Assemblée. Henri donna le premier festin, & François le rendit avec magnificence.

Comme ces Princes vivoient avec une extrême familiarité, un matin François fe rendit à la porte de Henri, & voulut loi donner fa chemife. Quelques-uns le blamerent de n'avoir pas affez ménagé fa dignité, & d'autres d'avoir trop expofé fa perfonne; mais François fe fentoit fi grand, que rien ne pouvoit le ravilir, & fon cœur incapable de supercherie, ne ulu permettoi pas d'en loupçonner les autres: le mas sur qu'au milleu de ces divertissemens, & malgré ces apparences d'amité sincére, les affaires ne se fa silocient pas.

Le Roi d'Angleterre déclara à François qu'il vouloit demeuret neutre, c'eft-à-dire, qu'il vouloit attendre l'événement pour feranger à loifir au parti le plus fort. Ainsi cette entrevue, où François dépensa tant d'argent, sut inutile.

Charles fit sea affaires avec moins d'appareil, mais plus folidement. En venant d'Epagne en Allemagne, il passa en Angleterre, & étant arrivé à Kent, il eut une longue conférence avec le Roi son oncle. Il ne lui parla pas de faire la guerre à François, ce Prince y étoit peu disposé; mais en lui proposant le glorieux dessein d'entretenir la paix de l'Europe, il l'obligea à se rendre arbitre & médiateur entre les deux Princes, & à déclater la guerre à celui des deux qui

ne voudroit pas en paffer par son avis. Cette proposition, quitable en apparence, tendoit en effet à engager Henri contre François, qui ayant deux Royaumes à redemander à Charles, celui de Naples pour lui, & celui de Navarre pour son Allié, n'avoit garde de mettre en compromis ce qui lui étoit dù par un Traité. Charles après cela continua son voyage, & vint e faire couronner à Aixi-a-Chapelle.

Le Pape cependant étoit dans un grand embarras, il lui étoit difficile de demeurer entre les deux Rois. Il y voyoit cet inconvénient que ces Princes, ayant déja le tiers de l'Italie, se ligueroient ensemble poue en occuper le refle, ou que s'ils fe faifoient la guerre, il Italie feroit la proie du victorieux. Ainfi il falloit prendre parti, & fon intention étoit de prendre celui du plus fort, mais c'eft ce qui étoit difficile à décider; dans ce doute la liaifon plus particuliere qu'il avoit avec la France, & le prétexte que lui donnoit le Royaume de Naples, que Charles ne devoit plus posséder étant Empereur, le déterminerent en faveur de François.

Il conclut donc avec lui un Traité fecret, par lequel il fut dit que la conquête de ce Royaume se feroit entr'eux à frais communs, que quelques Provinces seroient réunies à l'Etat Ecclésiastique, & que l'invessiteure du reste seroit donnée au second sils de France, qui seroit nouri à Naples, sous la tutelle d'un Cardinal Légat, jusqu'à ce qu'il eut qua-

torze ans.

Charles étoit occupé des affaires d'Allemagne, & il avoit a d'amblé une Diéte à Vormes, pour les régler. Il y avoit de grands mouvemens dans l'Empire, au fujer de Martin Luter, Moine Augultin, qui avoit commencé depuis environ trois ans à foulever le Peuple contre le Pape & contre l'Eglife. Léon voyant la Chrétienté fi cruellement menacée par Sélim, Empereur des Turcs, avoit à l'éxemple de Jules II. fon prédéceffeur, donné par toure l'Eglife des Indulgences en laveur de ceux qui contribueroient à lever des troupes contre le Turc. Les Prédicateurs ignorans, & transportés d'un faux zéle, préchoient ces indulgences d'une frange forte, & on cût dit qu'il ne falloit que donner de l'argent pour être fauvé.

Cependant on amaffoit des fommes immenses, dont on faisoit des usages détestables, principalement en Allemagne

Année sasa

& dans tout le Nord. Il étoit encore arrivé un autre inconvénient à Vittemberg en Save, on avoit fait prêcher les Indulgences aux Jacobins, à la place des Augustins, à qui on avoit accoutumé de donner cette commission. Sur cela Luther se mit à prêcher premiérement contre les abus des Indulgences, contre ceux de la Cour de Rome, & de l'ordre Eccléfassique, & ensin, contre la Doctrine même de l'Eglise, & de l'autorité du S. Siége, car il s'échausstiot de plus en plus, à messire qu'il se voyoit écouté. Son éloquence populaire & s'éditieuse étoit admirée; sa doctrine statoit le Peuple, qu'elle déchargeoit de jeûnes, d'abstinences & de confessions, ce qu'il couvroit pourtant d'une piété apparente.

Les Princes entroient volontiers dans son parti, pour profiter du bien des Eglifes, qu'ils regardoient déja comme leur proie. Ainsi toute l'Allemagne étoit pleime de ses sechateurs qui parloient de lui comme d'un nouveau Prophète. Léon, au lieu de réformer les abus qui donnoient lieu à l'Inérélie, ne songeoit qu'à perdre Luther. Si on s'y sitt bien pris au commencement, on ettrp ou le gagner ou l'arrêter par la crainte, car il droit intimidé , & ne demandoit qu'une issue qui un sitt pas tour à - sitt honteuse, mais son aima mieux le

pouffer.

Léon X. anathématifa par une Bulle folemnelle fa perfonne & fa doctrine pernicieuse, a li sit censurer par l'Université de Vittemberg les Décréales, & les fit bruler publiquement, comme on avoit fait se livres à Rome. Il ajouta à cet outrage qu'il sit au S. Siége, des railleries contre Léon, d'autant plus piquantes, qu'elles n'étoient pas éloignées de la vraisemblance; car il est certain entr'autres choses qu'il avoit donné à fa seur les revenus des indulgences, & que l'argent s'en levoit par ses Ministres avec une avarice honteus.

L'Empereut diffimula quelque temps, & ne fut pas fâché el aiffer un peu échauffer les chofes, il voyoi qu'il en feroit toujours le maître, & il vouloit s'en faire un mérite auprès du S. Siége. Léon ne tarda pas de venir à lui; Manuel, fon Ambaffadeur, auparavant méprifé à Rome, fut regardé de meilleur œil, & on croit que dès ce temps le Pape concerta avec lui, malgré les Traités, les moyens de chaffer l'rançois.

d'Italie.

Quoiqu'il

Quoi qu'il en foit, i Empereur follicité par Léon, & pressé par sa conscience de remédier à un mai qui ne s'étoit que trop accru, après avoir oui Luther à la Diéte de Vormes, où il étoit venu sur la foi publique, le mit au Ban de l'Emprine, lui & ses Seclateurs, & le déclara soumis à toutes les peines décernées contre les criminels de lés-Majessé, divine & humaine; mais l'Electeur de Save son protecteur, jui donna retraite, & l'Allemagne se vir plus que jamais menacée de guerres s'anglantes par cette hérésie.

L'Espagne n'étoit pas moins en trouble, Charles en donnoit toutes les charges aux Flamands, avec qui il avoit été nouri, & à qui il se fioit davantage qu'aux Espagnols ses nouveaux sujets. Après la mort du grand Cardinal de Ximenés, qui avoit si fagement présidé aux Conseils de fon aireul. Ferdinand & aux siens, il donna l'Archeyéché de Toléde au frere de Chevres, & laissa à Chevres lui-même le Gouvernement des affaires durant son absence. Les grandes villes entrerent dans le ressentin de la Nation, & aussistités après le départ de Charles, toute l'Espagne se révolus

Cependant les six mois dans lesquels Charles avoir promis de restituer la Navarre, étant accomplis sans que la chose six éxécutée, François résolur selon le Traité de Noyon de remetre Jean d'Albret en possession par la sorce, ainsi il leva une armée en Guienne. Andté de Foix, Seigneur de l'Esparre, frete de Lautrec, en eut le commandement, & il conquit en quinze jours la Navarre qu'il trouva toute dé-

garnie.

Il l'est aissement construée s'il ea situ denneuré-là ; mais il passa l'Ebre contre se ordres; s'a effigeau une Place dans la Castille; à cette nouvelle les Espagnols se réveillerent. Logrogne qui fit la Place assiégée tint asse congements peus leur donner le lossif de se reconnoitre. Les Ministres de l'Empereur leur représenterent combien il feroit honteux à la Nation que ses divisions inteffines missient le Royaume en proie. Il n'en fallut pas davantage pour les réunir, s'e le Duc de Nocera se mit à la tête des troupes, il trouva les nôtres ruinées. Un des Lieutenans-Généraux croyant l'affaire sinie, avoit pris de l'argent de la plupart des s'oldats, pour leur donner leur congé. Le Duc de Nocera romba sur

1521.

noit. Il fut battu & pris , & la Navarre reconquife en auffr peu de temps qu'elle avoit été perdue. - François ne fe rebuta pas , & à vrai dire , less deux Princes fe regardoient fécrettement comme ennemis. Charles ne fongeoit à tendre ni la Navarre ni Naples , & fon mariage accordé avec une Princeffe d'un an , lui paroiffoit une illufon , ainfi lis n'avoient rous deux que la guerre dans l'ef-

l'Esparre, qui combattit sans attendre le secours qui lui ve-

prit, & la question étoit seulement à qui trouveroit une meilleure occasion de se déclarer.

Durant ces dispositions, & au milieu de la Diéte de Vormes, Robert de la Mark, Prince de Sedan, & Seigneur de Bouillon, eut une grande affaire avec l'Empereur, qui avoit donné un relief d'appel à la Chambre Impériale de Spire, sur un jugement tendu par ses Officiers de Bouillon; il prétendoit que ce Duché ne relevoit point de l'Empire, & parce que Chales resus de lui rendre justice sur cette entreprise, un si petir Prince osa désire l'Empereur en pleine Diéte par un Héraut. En même temps il se mit sous la protection de la France, & sit assisées Virton, Place du Luxembourg, par Fleurange son fils ainé, grand homme de guerre,

& qui avoit bien servi à la bataille de Marignan.

Quoique le Roi fût irrité contre Robert, qui s'étoit attaché à Charles, dans l'affaire de son élection à l'Empire, il reprit aifément ses premiers sentiments, pour une Maison qui avoit toujours été attachée aux Rois de France, & qui ne s'en étoit féparée en cette occasion que par quelque mécontentement particulier. Quand Ie Roi d'Angleterre vit ce commencement de division, il en prévit les conséquences, & se crut obligé par sa qualité de Médiateur à les prévenir. Il fit faire à Robert des propositions équitables, & envoya en même temps le Duc de Suffolk à François. Il le trouva dangereusement malade d'un coup qu'il avoit reçu en jouant; car le Comte de S. Pol ayant fait le jour des Rois un Roi de la féve, François l'alla attaquer dans une espéce de fort où il s'étoit tenfermé, & pendant qu'on se jettoit de part & d'autre beaucoup de pelotes de neige, un étourdi jetta un tison qui blessa le Roj à la tête.

Suffolk l'ayant trouvé en cet état, obtint de lui aisément

Année i 521.

qu'il fit commander à la Mark de lever le fiége de Virton. Il fallur obér, & François étant revenu en fante, fit dire au Roi d'Angleterre que puisqu'il avoit fait ce qu'il demandoir, il oblige à l'Empereur à lui rendre les Royaumes de Naples & de Navarre. Il fcavoit bien que l'Empereur ne le feroit pas, mais il vouloit le mettre dans son tort, & cherchois l'occasson d'éxécuter le projet fait entre le Pape & lui pour le Royaume de Naples. Il ne sçavoit pas encore que les chose stoietpt bien changées.

Manuel, Ambassadeur de l'Empereur, avoit sait avec Léon une Ligue pour chasser les François d'Italie. Francsique Sforce, frere de Maximilien devoit être Duc de Milan, le Pape devoit avoit Parme & Plaisance, & l'Empereur le devoit aider à dépossédet le Duc de Ferrare. Ce Traisé de, voit être secret, jusqu'à ce que le Pape est trouvé un présexte de rompre avec François, caril étoit honteux de manguer si grossiferement de parole. Le Roi ne lassis pas d'être asser le traité à l'Empereur, pour lui faire voir. le peu de surreit y avoit en la parole du Pape. Il ne le voulut jamais, parce qu'il avoit promis le secret; il dit qu'il ne vouloit point manqueujent.

Le Pape cependant fit une entreprise sur Génes qui sur découverte. Il ne se ralentit pas pour cela, & conçut divers, dessens sur le Milanez. Les affaires y alloient en grand défordre, & les François s'y étoient rendus fort odieux.

Sous Louis XII, qui aimoir l'ordre en tout, & dont les finances éroient régléers; be-Saldara keioent payés & foumis, mais il n'en étoit pas de même fous François; les dépenties étoient excellives & fans ordre, comme on ne payoir point les foldats, on ne favoir comment les retenir dans la dicipline. Lautreer réuffit à les réprimer pendant qu'il firà Milan, car il étoit homme d'ordre & d'autorité, mais il eu congé de venir en France pour quelques affaires, & le Roi envoya en fa place fon jeune fiere Lefcun, un des plus braves hommes de fon fiécle, mais emporté & fans regle.

Ainfi la licence des foldats étoit extrême. Le Gouverneur chaffoit tous les jours quelques habitans de Milan, ou pour avoir leur bien dans la nécessité des affaires, ou parce qu'éli i ii

tant maltraités, ils complotoient contre le service, & le nombre des bannis égaloit presque celui des citoyens qui restoient dans latville. Comme ils étoient dispersés en si grand nombre , le Chancelier Moron s'en rendit le chef, & entreprit de les réunir. Il étoit forti de Milan, gagné par le Pape, & mécontent de n'avoir pas eu la charge de Maître des Requêtes qui lui avoit été promise. On dit que le Chancelier Duprat ne vouloit point d'un tel homme dans le Conseil.

Moron ainsi retiré, persuada à Francisque Sforce de rentrer dans le Duché de ses peres, qui avoit été perdu par la lâcheté de son frere Maximilien: il assembla les bannis, qui soutenus par le Pape, firent une entreprise sur Crémone. Ils furent découverts, & comme Lescun, fait en ce temps Maréchal de France, sous le nom de Maréchal de Foix, alloit les tailler en piéces, François, Guichardin, (c'est l'Historien,) les fauva, en les recevant dans Regge, dont il étoit Gouver-

neur, aussi bien que de Modene.

Le Maréchal investit aussitôt la Place pour les empêcher d'échaper, & pressoit le Gouverneur de les rendre. Comme Lescun étoit en pourparler avec lui, entre la porte & le fossé, un bruit se répandit que les François vouloient surprendre la Place: le Peuple s'étant ému aussitôt, le Maréchal fut en grand péril, & Guichardin eut peine à le fauver. Le Pape fut ravi de ce désordre, pour avoir occasion de se déclarer contre la France. Il assembla aussitôt le consistoire, où il se plaignit avec une extrême véhémence de l'ambition de François, qui s'emportoit, disoit-il, jusqu'à entreprendre contre les terres de l'Eglise; il déclara peu de temps après son Traité avec l'Empereur, comme s'il l'eut fait depuis peu de jours. Il donna le commandement de ses troupes à Frédéric de Gonsague, Marquis de Mantoue: celles d'Espagne avoient pour Général Dom Fernando d'Avalos, Marquis de Pescaire, & par-dessus eux, Prosper Colonne, qui étoit le Généralissime de toute l'Armée.

Les Florentins entrerent dans la Ligue, & tous ensemble résolurent d'attaquer le Milanez. A peu près dans le même temps, le Comte de Nassau, celui à qui François avoit fait épouser l'héritiere d'Orange, ravagea les terres de la Mark, & après lui avoir tout ôté, à la réserve de Sédan & de Jamets,

il menaçoit la Champagne. Le Roi, fans s'étonner de se voir attaqué par tant d'endroits, sit aller Bonnivet avec la flotte du côté d'Espagne, renvoya Lautrec en Italie, & marcha en personne du côté de Reims.

Ce fut avec regret que Lautrec retourna à Milan; il voyoit le déforde des finances, & 6 défioit de Louife de Savoye, mere du Roi, qu'on appelloit Madame, & à qui ce Prince en laifoit la difpolition. Louife haitfoit la Comeffe de Châteaubriant, sœur de Lautrec, & ainsi quelques promesses qu'elle lui fit, il auguroit mal de son voyage. A fonartivée Milan, & le propre jour de S. Pierre, sur les six heures du soit, & dans un air sort serein, un grand seu tomba du Ciel tour-àcoup, renversa une grosse tour qui étoit fur la porte du Château, consuma beaucoup de poudre & autres munitions, & tau plus de 1,50 hommes, avec le Gouverneur du Château.

Pendant que la guerre s'allumoit de tous côtés, le Roi d'Angleterre ménagea une Conférence à Calais, dans la Roil d'Angleterre ménagea une Conférence à Calais, dans la Roil les esprits ne firent que s'aigrir; les Envoyés de l'Empereur y firent des propolítions qui auroiten paru éxorbitantes, quant même leur maitre auroit été victorieux; car ils demanderent le Duché de Bourgogne, & la Souveraineté des Comtés de Flandres & d'Artois, Pendant la Conférence, les Impériaux

commencerent la guerre vers Tournai.

Un Gentilhomme de Hainault, nommé Léques, fecouru des forces de l'Empereur, sous prétexte d'une querelle particuliere du Cardinal de Bourbon, trouva le moyen de chafser tous les François du Tournaisis. Il prit Ardres, qu'il rafa, & en même temps le Gouverneur de Flandre mit le Gégé devant Tournai. Ces heureux succès exciterent le Comte de Nassau à faire quelque entreprise; il assiégea Mouson, & le Roi, quoiqu'assez proche avec son Armée, ne put empêcher que l'épouvante ne se mît dans la Place à un tel point, qu'elle se rendit sans résistance. Nassau trouva à Méziere une défense plus vigoureuse; aussi cette Place étoit-elle défendue par cet illustre Chevalier Bayard, à qui sa valeur & sa sidélité ont donné tant de réputation dans nos Histoires. Il n'avoit que deux cens chevaux, & deux mille hommes de pied de nouvelles levées, dont encore une grande partie se sauva. Cependant il ne laissa pas Année 1 (22.

de soutenir trois assauts ; & de ruiner l'Armée Impériale qui fur contrainte à la fin de lever le siége.

Naffau se retira en colere le long de la Picardie, mit le seu par-rout où il passa, & donna lieu aux cruautés qui s'éxercerent de part & d'autre durant toute cette guerre. La valeur de Bayard sut récompensée sur le champ d'une compagnie de cent hommes d'armes, & du Collier de S. Michel. L'Empereur vint à son Armée, qu'il trouva si affoiblie, qu'elle néroit plus en état d'être opposée à celle de France. Il s'alia poster entre Cambrai & Valencienne; ainsi le Comre de S. Pol, Prince du lang, entra san peine dans Mouson, que les ennemis abandonnerent, & le Roi poursiuvant les Impériaux, prit en passant Bapaume & Landreci, qui furent rafés.

Il cút pu tiret d'autres avantages du défordre de ses ennemis, si une intrigue de Cour ne l'en avoit empêché. Il n'avoit pas d'inclination pour le Connétable, dont l'humeur grave & sévere ne s'accommodoit pas avec la sienne libre & enjouée: mais l'amour de la mere du Roi lui si spilu de tort que l'aversion du Roi même. Madame, c'est ainsi, comme on vient de le dire, qu'on appelloit cette Princesse, avoit eu de la passion pour le Connétable dès qu'il avoit paru à la Cour, & lui avoit sit entendre qu'elle vouloit bien l'épouser. Réfue avec mépris, elle entra dans une colere implacable, dont elle lui sit sentir de tristes effets en diverses occasions, mais en voici un des plus fâcheux.

Elle avoit donné fa fille Marguerite, depuis Reine de Navarre, au Duc d'Alençon, homme foible de corps & d'efprit, a qui n'avoit rien de recommandable que la qualité de prémier Prince du Sang. Il crut qu'elle fufficit pour difputer le commandement de l'avant-garde au Connétable, chofe qui jufqu'alors n'avoit jamais été contessée à ceux qui avoient cette

dignité.

Quoique Madame l'eftimât peu, elle appuya sa prétention pour saire déplatifr à son concurrent; le Duc d'Alençon gagna sa cause, mais il sallut donner à ce Général incapable, un Lieutenant plus habile, qui eut toute la confiance, ce tut le Maréchal de Châtillon. Le Connétable soussir cette ainjure au-dedans avec un dépit extréme, & au-dehors avec plus

de patience & de modération qu'on n'auroit cru, mais le Année 1522.

L'Empereur averti qu'il avoir fait construire un pont sur l'Efeaut, au-déflous de Bouchain, dans le dessein de 1 combattre, envoya douze mille Lansquenets & quatre mille chevaux pour lui empêcher le passage. Ils trouverent nos gené de passiés au nombre de feize cens hommes d'armes, & de vingts mille hommes de pied. La partie n'étoit pas égale, de forte qu'ils se retirerent en grand défordre.

Le Maréchal de Charillon n'étoit pas informé de leur marche, mais le Connétable qui avoit de meilleurs avis, vint trouver le Roi, & lui remontra qu'on en auroit bon marché fi on les chargeoit, parce qu'ils avoient à marcher en retraite dans une plaine de trois lieues, devant une armée beaucoup plus forte. Tous les Officiers Généraux étoient de même avis, & ne demandoient qu'à donner, mais le Maréchal de Châtillon, fous prétexte d'un brouillard qui empéchoit de reconnoître l'ennemi, dit qu'il ne falloit point hazarder la perfonne du Roi. Ainfi François manqua une occafion qu'il, ne recouvra jamais, & l'Empereur qui crut fon armée perdue, s'ereitra avec cent chevaux. Durant ce temps Bonnivet affiégooir Fontarable, & la pressoir vivement. Tournai étoit aussi à l'extrémité, & il étoit temps d'aller au secours d'une Place s'i importante.

Comme le Roi se préparoit à passer la Scarpe dans co desseini, il sur arrêté quelques jours par des propositions d'accommodement que lui firent les Amballadeurs du Roi d'Angleterre. La Conféssance se continuoit à Calais, où l'on étoit tombé d'accord d'une suspension d'armes, pendant laquelle les Rois conviendroient d'arbitres pour régler leux différends. Les chosés étoient disposées à la paix, mais la nouvelle de la prise de Fontarabie rompit toutes les me-

Bonniver, jaloux de faconquête, conefilla au Roi de ne la pas rendre, & il y avoit d'ailleurs peu de fureré avec Charles, qui ne différoit la guerre que pour prendre fes avantages. Ainfi fe commença une guerre de 38 ans, pendant laquelle la Chrétient de perdit prefique tout ce qu'elle avoit dans la Gréce & dans les Illes voitines. La faifon érant avancée, les pluies continuelles empêcherent le Roi de paffer la Scarpe, & l'obliggenta à fe

Année 1 (22.

retirer vers l'Artois. Pendant cette retraite, le Connétable furprit Hesdin; mais Tournai sut obligé de se rendre, après avoir tenu cinq mois.

En Italie la haine augmentoit contre les François. Manfroi Palavicin, parent du Pape, & allié de presque tous les Potentats d'Italie, tâchant de surprendre Côme, sut surpris lui-même, & envoyé à Lautrec, qui lui fit couper la tête. Il fit plus, il donna sa confiscation à son frere le Maréchal de Foix, action qui anima tellement les Peuples contre lui, que tout étoit disposé à la révolte. Les Confédérés se persuaderent que cette disposition seroit savorable à leurs desseins, & Colonne vint affiéger Parme, mais le Maréchal de Foix fe jetta dedans avec 400 lances & 5000 Fantassins, & pendant qu'il se désendoit avec vigueur, malgré la désertion des Italiens, qui s'enfuirent par une bréche, Lautrec ramassoit ses

troupes pour les fecourir.

Ce Général avoit beaucoup de Régimens Suisses, ausquels l'Armée des Vénitiens vint se joindre avec celle du Duc de Ferrare; il alla aux ennemis, & leur fit honteusement lever le siège. A cette nouvelle le Pape consterné eut envie de se réconcilier avec la France, mais François avoit retiré son Ambassadeur. & Léon se rassura bientôt, ayant obtenu des Suisses la leyée de douze mille hommes. Les Cantons qui ne vouloient point donner de troupes contre le Roi, accorderent celles-ci à condition de les employer seulement à la désense de l'Etat Ecclésiastique, le Pape accepta la condition dans l'espérance qu'il pourroit les pouffer plus loin, quand ils feroient en Italie, étant assuré comme is étoit du Cardinal de Sion, qui les devoit conduire.

Les Confédérés passerent le Pô du côté de Mantoue, pour se joindre plus facilement à ce Cardinal, & tenir les Vénitiens en jalousie : en effet le Sénat promit de retirer les troupes qu'il avoit avec les François, ce qui donna l'affurance aux Confédérés, quoique foibles, de s'engager un peu trop avant. Tous les Historiens accusent Lautrec d'avoir manqué l'occasion de les ruiner, sans toutefois dire comment. Il est certain que tout d'un coup les affaires tournerent mal, mais

la cause en venoit de plus haut. Le même jour que Lautrec partit de Paris, Madame détourna quatre cens mille écus que le Roi avoir ordonnés pour

le Milanez. De Beaune de Samblançai, trésorier de l'épatgne, n'ofa réfister à cette Princesse, qui voulut'être payée de tous ses apointemens, & malgré les ordres du Roi, il lui donna cette fomme; ainsi Lautrec manqua d'argent, & par-là de tout; ses foldats défertoient tous les jours, & fortifioient l'atmée ennemie, où le Cardinal de Médicis répandoit l'argent en abondance. Les Cantons qui ne vouloient point se mêler dans cette guerre, commanderent à leurs sujets des deux Armées de se retirer, mais le Cardinal de Sion eut l'adresse de détourner les Couriers qui apportoient cet ordre dans son Camp.

Comme Lautrec n'avoit point d'argent à leur donner, il se vit abandonné tout d'un coup, & de 20000 Suisses, à peine lui en resta-t-il 400. Il est certain que pour peu d'argent il cut pu les retenir, au moins durant un mois, c'étoit affez pour obliger l'Armée ennemie, plus foible que celle de France, à se retirer, la seule saison l'y eût forcée, car on étoit au mois de Novembre. Elle se seroit même bientôt débandée. parce que ce n'étoit que des troupes ramassées, & que le Pape qui seul donnoit de l'argent, n'en pouvoit pas toujouts sournir, mais par malheur pour la France, Lautrec en manqua le premier, & au lieu d'arrêter l'ennemi à l'Oglie, comme il avoit fait jusqu'alors, il fut trop heureux de pouvoir défendre l'Adde.

Quoiqu'il eût peu de troupes, il n'étoit pas aisé de passer cette riviere devant un homme aussi résolu que lui. Colonne l'amusa, & en saisant semblant de vouloir passer d'un côté, il paffoit de l'autre. Lautrec en fue averti, mais il perdit beaucoup de temps à délibérer, & trouva les ennemis si bien retranchés, qu'il n'y eut plus moyen de les fotcer. Il s'en retourna à Milan, où tout étoit disposé à la révolte, & il fit mourir plusieurs citoyens. Les Peuples irrités envoyerent dire à Moron que si Colonne s'avançoie, la ville se révolteroit.

Ce Général marcha auffitôt, & le Marquis de Pescaire. qui conduifoit l'avant-garde, trouva le rempart du fauxbourge abandonné par les Vénitiens. Il poussa plus loin, & la porte Romaine lui fut livrée avec si peu de bruit, que des suyards. trouverent Lautrec qui se promenoit désarmé devant le Château. Il y jetta ce qu'il put de foldats, & il se retira à Côme,

où ce qui lui refloit de Suiffes, attirés par le voifinage de leur pays, l'abandonnerent: Plaifance, Pavie, & pluieur autres Places se rendirent, Lautrec abandonna Parme pour se jetter dans Crémone, qui avoit appellé l'ennemi. Pefcaire prit Côme à bonne composition, mais il ne tint pas parole.

A la nouvelle de la prise de Milan, le Pape su transporté de lois, la quelques-uns attribuerent à l'émotion que lui causa cette joie, la sièvre qui le prit en même temps. Elle sur petite d'abord, mais elle augmenta tellement, qu'elle l'emporta en peu de jours. On remarque plus sa constance que si piété dans cette importante occasion. Il n'avoit que quarante-quatre ans, & on crut que se jours lui avoient été avancés. Quelques Historiens ont osé jetter du soupon contre François, comme s'il l'avoit sit emposionner, mais la magnanimité de ce Prince le met au-déstus d'une telle accusarion.

La mort du Pape laissa les affaires de la Ligue en mauvais état. Il portoit la plus grande partie des frais de la guerre, & comme il avoit épuisé les finances de l'Eglise, l'Armée dépérit beaucoup faute d'argent. On ne fur pas longtemps fans créer un nouveau Pape: l'Empereur eut le crédit de faire élire tout d'une voix le Cardinal Adrien, naris d'Utrecht, qui avoit été fon précepteur. Il reçuit la nouvelle de son éxaltation en Biscaye où il commandoit, & prit le

nom d'Adrien VI.

Tout étoit alors favorable à l'Empereur; le Roi d'Angleterre lui prêta deux cens cinquante mille écus. Il retint un peu de temps avec cet argent les troupes qui se débandoient, mais ce secours étoit foible pour ses besoins, & les Consédérés furent obligés d'abandonner toutes leurs conquêtes excepté la ville de Milan, celle de Novare, Pavie & Alé-

xandrie, où le Peuple nourriffoit la garnison.

Cependant le Roi, affligé des pertes qu'il avoit faires, songooit à rétablir fes affaires. Il avoit obtenu des Suiffes feize mille hommes pour recouvrer le Milanez. Colonne de son côté, rensorcé de quatre mille Allemands que le Peuple de Milan avoit levés à les frais, mit le siège devant le Château, & Lautrec s'étant joint aux Vénitiens & aux Suiffes, l'assié gea lui-même dans son Camp. Ils y étoit fortissé d'une ternible maniere, en fernant la Place d'un double fossé pour

empêcher les forties de la gamison, & le secours du dehots.
Durant tout ce temps il n'ed pas croyable combien Moron
aida à soutenir le parti; il perluada aux Cheß de rétablir la
Maison Sforce, & que c'étoit le seul moyen de retenir le
Peuple dans une bonne disposition. Il sit donner le Duché
au jeune Francisque, homme sans vertu & sans mérite, qui
jamais ne fir tend de considérable, & n'eut que le nom de
Duc. Aussi n'avoit-on besoin que d'un nom pour amuser le
vulgaire.

Áprès cette nomination, Moron sit avancer le nouveair Duc à Pavie, pour l'introduire à la premiere occasion dans Milan, qui le désiroir avec ardeur. Pour tirer de l'argent du Peuple, il suscita un Augustin, qui préchoir contre les Francois, contre lesquels, divici-il, la colere de Dieu étoit déclarée, se qu'il failoir tous exterminer. Ainsi mélant la Religion aux intérêts politiques, il tiroir tout ce qu'il vouloit.

Lautrec cependant incommodoit beaucoup la ville; il défetjéra de forcer Colonne dans fes lignes qui éroient trop fortes, mais il bruloit les moulins, ravageoit la Campagne, & empéchoit les convois; il coupa les canaux qui portoient de l'eau à la ville, & enfin elle avoit à craindre les denieres extrémités, car il n'étoit pas poffible de fournir longtemps des vivres aux Bourgeois & à l'Armée; mais Moron durant ces miferes ne s'oublia pas, il fuppofa des lettres interceptées fous le nom du Roi, comme s'il etit écrit à Lautrec de prendre la ville à quelque prix que ce fut, & de ny laiffer pietre fur pietre. Ainfi le Peuple effrayé fe réfolut à tout fouffit.

Cependant le Maréchal de Foix revenoit de France avec quelques troupes & de l'argent. Il fe réfolut en passant d'asfiéger Novare, espérant que le seu du Château qui étoit à 
nous, jetteroit l'épouvante dans la Place; il avoit sait une 
préche, & il se prépareit à donner l'assaut, mais les Suisses 
resuserent d'y aller, disant pour excuse qu'ils n'étoient pas 
faits pour les siéges. Le Maréchal, sans s'étonner, sit descente de cheval deux cens hommes d'armes qu'il avoit, il se 
mit à leurtête, força la muraille & passa tout au sil de l'épée. 
Il punit ains la rage d'un Peuple qui avoit égorgé les François, & en avoit mangé le cœur.

Comme il approchoit de Milan , Lautrec fut obligé d'en-Kkk ij

Année 1522.

voyer au-devant de lui une partie de l'Armée pour l'escorter. Mais il ne put empêcher que le jeune Sforce, qui attendoit à Pavie, n'entrât de nuit à Milan. L'argent que le Maréchal apportoit ne dura guéres, & la plus grande partie tomba dans l'eau en passant un bac, où la Cavalerie se jetta troptôt.

Après l'entrée du Duc, le Peuple qui l'adoroit s'encouragea tellement à se désendre, qu'il n'y avoit non plus moyen
de le lasser que de forcer Colonne dans ses lignes; ainst
Lautrec leva le siège, & alla droit à Pavie. Le Marquis de
Mantoue qui y commandoit ne soupconnoit rien, parce que
Lautrec étoit au-delà du Tésin. Cette riviere se trouva guéable, & la ville pensa être surprise: l'entreprise manqua pat
la faute d'un Gentilhomme nommé Colombiere, qui eut
peur cette sois, quoiqu'on l'appellàt sans peur. Nous perdimes quatre cens hommes qui s'étoient trop avancés, & Lautree ne laisse par de former le siège, mais le Tésin s'étant
débordé, les vivres ne venoient plus dans le Camp, & is
fallur so retirer.

Il venoit alors de l'argent de France, & comme Lautree alloit au-devant pour faciliter le passage, les Suisses vouloient être payés sans attender un seul moment, sinon ils protestoient de s'en retourner. Mais pour montrer que ce n'étoit pas la crainte qui les obligeoit à la retraite, ils prioient Lautree de les mener sur le champ contre l'ennemi, & Albert de la Pietre, auteur du Conseil offroit d'aller à la tête. Depuis l'artivée de Storco à Milan, Colonne s'étoit mis en campagne, & il s'étoit retranché dans le jardin d'une

ferme, nommé la Bicoque.

Ce jardin affez spacieux pour y mettre l'Armée en bataille ; étoit d'ailleurs agréable , & il y avoit beaucoup d'eau. Les allées en étoient traversées de plusieurs petits canaux qui se jettoient dans un sossé à lond de cuve , dont le jardin étoir entouré , de sorte que ce lieu étoit fortissé par la nature , & il ne falloit que le border d'artillerie pour le rendre inaccesfible. Les Suisses ne laisserent pas d'en vouloir faire l'attaque, on n'en étoit pas d'avis au Confeil de guerre , au contraire on consciliot à Lautrec de laisser aller les Suisses , & de jetter dans les Places le reste des troupes; qu'au resse in ly avoit tien à craindre des ennemis , & que la divission se mestroit bientôt dans une Armée toute composée de merce-Année 1522.

naires, à qui il n'y avoit point d'argent à donner.

Malgré tous ces avis, Lautrec qui étoit d'un naturel impétueux, & d'ailleurs animé contre les Suisses, dit brusquement qu'il falloit combattre, parce que si ces téméraires gagnoient la victoire, les affaires du Roi en iroient mieux, & s'ils étoient battus, ils seroient punis de leur défection & de leur témérité. Il partagea l'Armée en trois, le Maréchal de Foix en avoit une partie, où étoient les Italiens foudoyés par le Roi. François-Marie de la Rovere, Duc d'Urbin, qui avoit recouvré depuis peu son Duché, commandoit les Vénitiens : Lautrec s'étoit réservé le reste de l'Armée, où étoient presque tous les Suisses.

L'attaque commença par eux, & comme ils furent dans un vallon à la portée du mousquet, Anne de Montmorenci qui les conduisoit, les pria d'attendre qu'une autre aile de notre Armée & notre artillerie pût agir en même temps. Ils s'obstinerent à donner, sans vouloir différer un moment, & quoiqu'ils eussent perdu mille hommes, avant seulement que de pouvoir approcher du fossé, ils se jetterent à corps perdu dans l'eau, qui passoit leurs piques, ils en sortirent à la fin avec de grands efforts, & se mirent à grimper, mais autant qu'il en paroissoit, autant v en avoit-il de tués. Les ennemis rioient en les tuant, & Albert de la Pierre, furieux de voir tant de braves gens à la boucherie, étoit encore plus outré de ce qu'on les tuoit en se moquant.

Cependant le Maréchal de Foix qui devoit se saisir du pont de la Ferme, s'en étoit approché sans perte à la faveur d'un côteau, mais il trouva la garde du pont plus forte qu'il ne l'avoit espéré. Il ne laissa pas de pénétrer assez avant dans le Camp, là il fut abandonné des Italiens, & envelopé par les ennemis, malgré lesquels il se dégagea & se retira en bon ordre. Au milieu de ce tumulte, le Duc d'Urbin étoit en repos avec les Vénitiens, & s'étoit mis à couvert. On voyoit bien qu'on pouvoit espérer quelque chose du côté du pont, mais les Suisses rebutés refuserent même de demeurer en contenance de gens qui vouloient combattre.

Enfin après avoir vainement tenté la force, Lautrec vouloit expérimenter si la ruse réussiroit mieux. Il sit avancer des gens avec des écharpes rouges, comme s'ils venoient de

Naples, envoyés par le Viceroi pour le fecours de Colonne. Ils furent bientôt découverts, & il fallut abandonner l'entreprife. Les ennemis cependant n'eussent pas évité leur perte si on avoit cru le Maréchal de Chabannes, qui proposa de les bloquer. Il ne falloit que huit jours pour les faire périr de famine dans leur camp, mais les Suisses, troublés de la mort d'un si grand nombre de leurs compagnons, ne voulurent rien entendre & s'en allerent.

Aussitôt après la retraite de nos gens la sédition se mit dans le camp des ennemis. Les Allemands demanderent à Colonne une montre, & le prix ordinaire de la victoire. Colonne disoit qu'il n'en devoit point, parce qu'il n'y avoit point eu de bataille. Sur cela ils se mutinerent, le Général pensa périr dans cette sédition, & il eut une peine extrême à l'appaiser. Un peu après il nous surprit quelques Places, & s'approcha de Crémone, la plus forte & la mieux munie que l'Italie eut alors. Le Maréchal de Foix s'y étoit jetté, & s'y défendoit avec sa vigueur ordinaire, attendant le secours de 400 lances & de dix mille hommes de pied que l'Amiral amenoir.

Ce favori, enflé de fa conquête de Fontarabie, se croyoir capable de tout, & se sit donner le commandement d'Italie. Il n'eut pas sitôt quitté les côtes d'Espagne, que Fontarabie fut affiégé par le Prince d'Orange. Le Roi d'Angleterre, irrité contre François, à qui cette Place avoit fait refufer la paix, confentit à payer la moitié des frais de ce siège; mais le Comte du Lude le foutint avec une vigueur qui fit bientôt perdre aux Espagnols l'espérance de le forcer ; de sorte qu'ils se réduisirent à le prendre par famine.

Pendant que l'Amiral préparoit ce qui étoit nécessaire pour passer en Italie, & que le Maréchal de Foix se désendoit à Crémone, Lautrec étoit sur le territoire de Bresse, où il eut le déplaisir d'apprendre qu'Arone, Place importante, où il mettoit son argent, avoit été surprise par les ennemis. Ce qui lui restoit de troupes ne subsistoit plus que par les Vénitiens, qui se lasserent enfin de les nourrir; & Lautrec, accusé en France de la perte du Milanez, s'y rendit pour se justifier. Il fut très-mal reçu du Roi, qui ne daignoit le regarder, loin de vouloir l'entendre; mais le lendemain le Connétable dit en plein Conseil qu'il l'avoit entendu, & qu'il avoit

Année 1 ( 12.

de grandes raisons pour se justifier, & des avis importans à donner pour le service. Sur cela on le sit venir, & d'abord le Roi lui reprocha qu'il lui avoit sait perdre le plus beau Duché de la Chrétienté.

Lautrec, sans s'étonner, répondir que c'étoit un grand malheur, mais qu'il falloit voir par la faute de qui il étoit arnivé. Enfuire il raconta comment l'argent lui avoit toujours manqué, & que faute d'en avoir, il n'avoit pu retenir les troupes; qui la vérité fi l'Armée n'eût été composée que de François, il auroit pu leur persuader d'attendre, & qu'en effet la cavalerie avoit servi dix-huit mois sans paye, mais que les Suifses des autres troupes n'avoient pas le même zéle pour lo fervice, & se débandoient si on ne les pavoit à point nommé.

Le Roi parut étonné de cette réponfe, & crut lui fermet la bouche, en lui difant qu'il avoit commandé qu'on lui envoyàt à diverfes fois de grandes fommes. Lautrec dit qu'il en avoit touché quelques-unes, mais toujours trop tard, & lorque le mal étoit fans reméde; qu'au refte le plus fouvent il n'avoit reçu que des lettres, & des promefles fans effet; mais du moins, pourfuivit leiRoi, vous avez vouché les quarre cens mille étus que je défendis fi expressionnement. Il entra dans une extrême colere quand il squ qu'elle n'avoit pas été payée, & manda aussitiot Samblanqai, Tréforier de son épargne, pour lui en demander la raison. En attendant, il reprocha à Lautrec que Colonne, qui n'avoit pas d'argent que lui, avoit mieux sait se saffaires.

Lautrec ne manqua pas de réplique ; il répondit que Colonne avoit tout le pays pour les , su lleu que le Peuple maltraité par les François , par la nécessité où ils étoient, avoient pour eux une haine implacable. A ce coup le Roi avoit peine à se modérer, tant il étoit au désépoir de voir un Duché si important perdu saute d'ordre. Il sur bien plus en colere, quand il apprit de Samblançai que dans le temps qu'il alloit envoyer l'argent , Madame étoit venue en personne demander toutes ses pensions & apointemens, le menaçant de le perdre s'il ne la payoit sur l'heure , encore qu'il lui remontrât qu'il n'y avoit dans les cossires que la partie destinée pour le Milanez, & qu'elle avoit pris sur elle de faire agréer la chose au Roi; mais elle n'avoit eu garde de lui en partier, & le Roi l'ayant mandée, elle stut bien éton-

Année 1522.

née d'entendre les reproches qu'il lui fit en plein Confeil: Elle ne s'en défendit qu'en rejettant la faute sur le malhoureux Samblançai; elle ne nia pas ce qui étoit constant, qu'elle s'éroit fait payer de ses apointemens, mais elle soutint que Samblançai ne l'avoit point avertie que ce fût de l'argent du Milanez, & pressa le Roi si violemment de le faire arrêter, qu'il en donna l'ordre sur le champ. En se levant il dit à Lautrec qu'il étoit homme d'honneur, mais négligent & trop opiniâtre. Pour Samblançai, le Chancelier dévoué à Madame, aigrit le Roi contre lui; on lui fit son procès par Commissaire, & le Chancelier présida à ce jugement ; il fut condamné à être pendu par les artifices de Gentil, un de ses Juges, & éxécuté publiquement. Le Roi qui connut quelques années après son innocence, put bien rendre l'honneur à sa mémoire, & faire mourir le Juge inique, par les artifices duquel il avoit éré condamné, mais il ne put rendre la vie à l'innocent, ni effacer cette tache de fon regne.

Les affaires du Milanez acheverent bientôt de fe ruiner. La division fe mit dans la Garnilon de Crémone, faute d'agent, & les Italiens menacerent de livrer une porte à l'ennemi. Le Maréchal de Foix les en empêcha, mais ne pouvant plus feir à cut, si lif fu a composition à condition cependant qu'il auroit trois mois pour attendre le fecours d'une Armée Royale, parès quoi il rendroit la ville, & toutes les autres Places du Milanez, à la réserve des Châteaux de Crémone, de Novale et de de Milane. Colonne cependant affiègea Génes, Ne le Connétable fit résoudre qu'on enverroit au secours le jeune Duc de Longueville, Prince de grande espérance; il trouva les affaires en mavuais état; il y avoit une bréche qui obligea les affiégés à capituler. Pendant la capitulation la Place sur furprite & pillèce.

On défespéra en France de fauver le Milanez, & l'Amiral qui étoir auprès d'Aft fur rappellé. Le Maréchal de Foix abandonna les Places au temps convenu & revint en France. Dans les autres endroits la guerre ne fur pas si malheureuse pour la France; le Comte du Lude tenoit ferme dans Fontarbie, & la gamison étoir réfolue à pétir, plutôt qu'à se endre. Il y avoir déja dix mois qu'il se désendoir, quand le Roi ne youlant pas laisser mouir tant de braves gens,

envoya

envoya le Maréchal de Châtillon pour les dégager. Il mourur fur le chemin; Anne de Montmorenci fur fait Maréchal de France en fa place, & le conmandement de cette Armée fur donné au Maréchal de Chabannes. Il força les lignes avec peu de perte, Lude fur tappellé pour recevoir la récompensé de fes fervices, & on laissa le gouvernement à Franger, homme de réputation, mais au fond de peu de mérite.

Cependant le Roi d'Angleterre déclarà la guerre ouvertement; il y fut engagé par l'Empereur, qui le vit en paffant pour s'en retourner en Espagne. Les Anglois vinrent à Calais fous la conduite de Suffolck, mari de la veuve de Louis XII. & investirent Hessin, avec Bure Gouverneur des Pays-Bas. Le Comte de Vendóme, qui commandoir notre Armée fur cette fiontiere, ne se fentant pas affez fort pour leur résister en campagne, rensorça la garnison, & jetta dans la Place quelques Officiers qui se défendient quarantedeux jours. Cette désense donna le temps aux garnisons vossines de s'aliembler, & d'affiéger les ennemis dans leur Camp. Enfin les pluies survinrent, Jes maladies & la défertion des soldats obligerent Sussolc à repasser, en

Durant ces divisions des Chrétiens , Fennemi commun ne s'endomoir pas. Soliman II. Empereur des Turcs , Prince entreprenant & belliqueux , se rendit maitre de Belgrade en Hongie, & la défense admirable du grand Maitre Pierre de Villiers de l'Isle-Adam , ne l'empêcha pas d'emporter Rhodes , où étoient alors établis les Chevaliers de S. Jean de Jéruslaem. Depuis es semps ils errerent en divers lieux , jusqu'à que Charles V. leur donna Malte, chose qui ne lui sitt pas moins utile que glorieuse , pussqu'elle lui servoit à mettre à couvert son Royaume de Sicile. Il ne leur fit ce présent que cinq ou si ans après la perte de Rhodes , & leur premiere retraite sut à Rome, où le Pape Adrien les fit recevoir.

Ce bon Pape étoit arrivé à Rome avec de grands desseins pour la paix, & tout ce qu'il devoit à l'Empereur ne l'empêcha pas de songer qu'il devoit encore plus à toute la Chrétienté, dont il étoit le pere commun. Occupé de cette pensée, il avoit resusé à l'Empereur de l'attendre à Barce-kone, parce qu'il ne vouloit point se rendre suspect au Roi.

1523.

Cependant le Duc de Seffe & Milord Dudlei , Ambaffadeurs de l'Empereur & du Roi d'Angleterre, pressoient les Vénitiens de se joindre à eux, & le Roi pour les obliger à renouveller l'alliance, leur promettoit d'envoyer bientôt une grande Armée en Italie.

Montmorenci, & depuis l'Evêque de Bayeux, leur firent des propositions si avantageuses, qu'ils étoient ébranlés en faveur du Roi, & les emportemens des ennemis sembloient les déterminer à ce parti, car ils vinrent audacieusement déclarer en plein Sénat, que si dans trois jours pour tout délai on ne leur faifoit une réponse favorable, ils alloient se retirer. Le Sénat, étonné d'une maniere d'agir si hautaine. fut prêt à conclure avec les François; mais une lettre de Badouare, Ambassadeur de la République en France, les sit

tout d'un coup changer de dessein.

Cette lettre portoit que le Roi uniquement occupé à fes plaisirs, ne songeoit que par maniere d'acquit aux affaires d'Italie & à la guerre; qu'au reste, quand il voudroit la soutenir, il n'étoit plus en état de le faire, par les dépenfes excellives qui avoient épuisé ses finances; qu'il n'y avoit plus moyen de remplir ses coffres, qu'en recourant aux voies extraordinaires, qui feroient crier le Peuple, & exciteroient quelque révolte; que la disposition y étoit déja toute entiere, & même que le Connétable, irrité de la perfécution que lui faisoit Madame, qui vouloit le dépouiller de ses biens, traitoit sécrettement avec l'Empereur; que la cabale étoit grande dans la Cour & dans tout le Royaume, & que la France avoit à craindre une révolution univerfelle.

Ces raisons persuaderent au Sénat qu'il n'y avoit rien à espérer de François, en forte qu'il conclut la Ligue avec l'Empereur & le Roi d'Angleterre. Il est vrai que le Connétable étoit étrangement persecuté de Madame, qui lui disputoit les biens de la Maison de Bourbon. Ce Prince. quoique cadet de cette auguste Maison, les avoit toujours prétendus en vertu d'une ancienne substitution, par laquelle dès l'origine ils devoient passer de mâle en mâle : & néanmoins pour éviter tout procès, il avoit été bien aise d'épouser Susanne, unique héritiere de Pierre, dernier Duc de Bourbon, qu'Anne de France sa mere lui offrit. Le mariage avoit été célébré avec grande folemnité fur la fin du regne

Année 1 123.

de Louis XII. qui avoit signé au Contrat, avec vingre-cinq ou trente Princes, Prélats ou Seigneurs. Par ce Contrat le Duc étoit reconnu pour légitime héritier de la Maison de Bourbon; & pour le surplus des biens qui pouvoient appartenir aux uns & aux autres, ils s'en failoient une donationmutuelle. Cette Princesse mourut en couches en 1522. & no

laissa point d'enfans.

Madame qui n'avoit pu éteindre par aucun effort la paffion qu'elle avoit pour le Connétable, fentit qu'elle revenoit plus que jamais, avec l'efpérance de l'époufer. Comme elle étoit dans cet état, le Chancelier fa créature, & ennemi particulier du Connétable, qui lui avoit refusé quelque grace, vint la trouver pour lui dire qu'elle avoit de quoi réduire ce Prince, & qu'il lui mettroit en main tous les biens de la Maison de Bourbon, dont elle étoit, distoit-il, la feule héritiere, depuis la mort de Susanne. En effet, à ne regarder que la proximité du sang, Madame excluoit le Connétable; mais il avoit pour lui la fubfittution & la donation.

Le Chancelier qui trouvoit des remédes à tout, lui promit de détruire ces deux moyens, & donna affez de couleur à Paffaire, pour obliger Madame à l'entreprendre. Elle effectoit tout de fon crédit, & fut ravie de le fentir en pouvoir de réduire la fierté du Connétable, ou de s'en venger. Elle voulut cependant auparavant tenter les voies de douceur; elle fit entendre au Connétable les moyens qu'elle avoit de

le ruiner, & celui qu'il avoit de se rendre heureux.

Bonnivet qu'elle employa à cette négociation y étoit peu propre, parce qu'il ne fombnetes-isse sant que la pette du Connétable, par la difgrace duquel il s'affuroit le commandement abfolu des Armées, mais quand il eût agi dans oun etale si intentions de Madame, il n'eût tien gagné fur le Connétable, qui outre fon avetion ancienne pour cette Princefle, efferôt d'épouler Renée de France, fœur de la Reine, qu'elle même lui avoit offerte; ainfi il refufa Madame avec dédain, & elle fe réfolut à commencer le procès.

L'affaire fut plaidée folemnellement au Parlement, les follicitations de Madame & celles du Chancelier qui avoit tout crédit dans cette compagnie, dont il avoit été premier Préfident, étoient les plus fortes piéces contre le Connétable, & il déferféra de pouvoir maintenir fon bon droit

Lll ii

Année 1 523.

contre tant d'autorité & tant d'artifices. Madame fit pourtant apointer l'affaire, a find 'avoir le loifir de faire parler de nouveau au Connétable. Les propolitions furent reçues avec un pareil dédain, & le Connétable demanda hautement au Roi Madame Renée.

Dans le refus qui lui en sur fair, il n'avoit pas sujet de le plaindre du Roi, parce qu'on le sit refuser par la Princesselle-même, qui dit qu'elle ne vouloit point épouser un Prince qu'on alloit dépouiller; mais le Connétable qui senit d'où ui venoit le coup, entra dans un dépit extréme contre Madame, & dès-lors résolut de traiter avec l'ennemi. On ne sait pas s'il avoit sollicité le premier l'Empereur, ou si l'Empereur, attentif à tout ce qui pouvoit servir à ses affaires, l'avoit fait rechercher.

Quoi qu'il en foit, il eut affez longtemps dans fa maifon Adrien de Coi, Comte de Reux , premier Gentilhomme de la Chambre de l'Empereur, & foit que l'Ambaffadeur de Venife en cût quelque avis certain, ou qu'il s'en douâté leument par l'état où il voyoï et schofes , il est certain que le premier mauvais effet que François ressentit du mécontentement de Boutbon, fut qu'il en perdit les Véntitens. Ainfii avoit contre lui tous les Potentats d'Italie, excepté le Pape, qui perssisto troujours dans le dessen de liter la paix.

Le Cardinal Loderini, son principal confident, & ami de la France, l'entretenoit dans la pensée d'unir plutôt les Princes Chrétiens contre les Turcs, que de prendre part dans leurs divisions. En lui donnant des conseils si conformes à son humeur, il s'infinua tellement dans ses bonnes graces, qu'il s'eloigna le Cardinal de Médicis, à qui le Pape avoit d'abord donné sa conseinace, comme à l'auteur de son évaltation; par se conseils le Pape envoya des Légats à l'Empereur & aux Rois de France d'd'Angleterre, mais les divers intérêts des Princes rende ex d'Angleterre, mais

François à qui le mauvais état des affaires ne permettoit pas d'éfépére une paix avantageufe, ne vouloit qu'une trève, encore la vouloit-il de peu de durée. Par une raison contraire, l'Empereur soulaitoit la paix, & non une trève; mais le Roi d'Angleterre, poussife par les conseils ambitieux du Cardinal Volley, Archevêque d'Yorck, son principal Ministre, nevolit in trève ni paix, s'étant persuade que dans ces divisions il

pourroit attaquer la France, ou du moins se rendre l'arbitre Année 1523. de la Chrétienté.

Durant ces négociations le Roi attendoit avec impatience l'événement d'une conjuration qui fe tramoit en Sicile. Le Cardinal de Soderini étoit celui qui la ménageoit, mais le Cardinal de Médicis qui étoit piqué de jaloulie de ce qu'il avoit pris fa place, l'obferva de fi près, qu'il découvrit fes deffeins, & donna moyen au Duc de Selfe de furprendre courier qui alloit en France avec fes paques. On apprit en les ouvrant que la conjuration étoit en état d'éclater, les complices furert châtiés rigoureufement, & le Pape, jirrité contre Soderini qui l'avoit trompé, le fit mettre prifonnier au Châteus. A neg, où il lui fir faire fon procès, pour avoit youlu

livrer aux François un fief du S. Siége.

Pendant que le Pape étoit irité, les Espagnols trouverent moyen de l'animer contre la France. On lui sir regarder le Roi comme le seul obstacle à l'union de la Chrécienté, & il entra dans la Ligue avec tous les autres. Le Roi étoit à Chambor, Maison de plaisance qu'il avoit fait bâir tout nouvellement. Il y apprit ces nouvelles, & il y prit une résolution digne de son courage, qui étoit d'aller en personne à la tête d'une grande Armée en Italie, pour soutenit tant d'ennemis. En même temps il eut avis que Nicolas de Longueval, Come de Bossiu, Gouverneur de Guise, par une fausse intelligence avec le Duc d'Arsot, Gouverneur du Hainault, dressoit de lui livret sa Place; lui & Fiennes, Gouverneur de Flandre, desoient, s'avancer de plusseurs cortes pour s'en faisse.

En même temps les François avoient disposé des troupes pour enveloper les ennemis. Ils étoient prêts à venir se jetter d'eux-mêmes dans le piége que le Comte leur avoit tendu; mais le Roi voulut être de la partie , & vint en posse sur cette sontiere: une marche si précipirée ne put être sans grand éclat , & sit penser à Fiennes , ou que le Gouverneur le trompoit , ou que le Roi avoit découvert la conjunation , ain l'affaire manqua , & le Roi, sâché s'en avoit rét le cause, voulut couvrit sa faute en faisant ravitailler Thétouenne, sort pressée par les ennemis. Fiennes s'étant mis en campagne pour l'en empéchier , se présenta devant nos gens, une ter-

Amée 1523.

reur panique se répandit dans son Armée, qui prit la fuire fort vite, & Disne, Capitaine de grande valeur, répara leur désordre, & favorisa sa retraite.

Fiennes put bien empêcher l'Armée de perir, mais il no put empêcher qu'elle ne se débandât quelques jours après. Ains la Flandre demeuroit ouverte, & François y auroit pu faire de grands progrès, s'il n'avoit eu dans l'esprit son entreptie d'Italie. Il prit le chemin de Lyon, où il avoit donné rendez-vous à toutes les troupes. Comme il étoit à S. Pierre-le-Moutiers, dans le Nivernois, deux Gentilshommes Normands demanderent à lui parler, & d'abord ils se jetterent à ses genous: e'étoit Matignon & d'Argouges, domethiques du Connétable, dont ils vinrent lui découvrir la conjuration. L'Envoyé de l'Empereur avoit traité avec lui au nom de son maître.

Par ce Traité, qui ne fut que verbal, le Connétable sengageoit à fournir trois cens hommes d'armes, & cinq mille hommes de pied de se Terres, pour les joindre à douze mille Impériaux qui devoient entrer en Bourgogne.

L'Empereur en même tuemps devoit passer en Byrénées du côté du Languedoc; le Connétable promettoit de s'y rendre, & de traverser avec lui tout le Royaume, pour aller tous ensemble tomber sur le Roi , qui seroit envelopé par ce moyen, & devoit être livré entre les mains du Connétable. Le Roi d'Angleterre devoit aussi entre dans la Picardie; ces trois Princes avoient partagé entreux le Royaume de France.

On composoit à Bourbon un nouveau Royaume de Bourgogne, de se Provinces révoltées, du Duché de Bourgogne, qu'Aimart de Prie avoit promis de lui livrer, & de la Franche-Comté que l'Empereur lui donnoit, avec Elsonore fa sœur, veuve du Roi de Portugal, & le Traité étant conclu, le Connétable qui n'artendoit que le temps de commencer l'éxécution, vint à Moulins, ville de fa dépendance, où il faisoit le malade, afin d'avoir un prétexte de s'absenter de la Cour.

Matignon & d'Argouges, qui le devoient suivre, étoient allés en leur pays pour donner ordre à leurs affaires. La, preffés par le remors de leur conscience, ils se consessement un Cuté d'être entrés dans une conspiration contre l'Etat,

Année 1 (23.

Ce Confesseur leur déclara qu'il ne suffisoit pas de s'en retirer, mais qu'ils étoient obligés de la découvrir, & que pour leur en donner l'éxemple, il alloit tout déclarer au Sénéchal de Normandie.

Ces Gentilshommes voyant tout le dessein découvert. par où ils devoient le moins craindre qu'il fût, appréhenderent d'être prévenus; ils allerent au Roi, lui découvrirent les complices, & obtinrent leur grace. Il est malaisé d'expliquer l'embarras où il se trouva; il n'y avoit point d'apparence de passer en Italie, tant qu'il sentiroit dans le Royaume un si grand commencement de révolte; de faire arrêter le Connétable au milieu de ses Provinces où il étoit adoré, c'étoit une chose impossible. Il résolut de l'aller trouver à Moulins, qui n'étoit pas éloigné de son chemin; il lui parla noblement, lui témoignant qu'il sçavoit que l'Empereur l'avoit follicité, mais qu'il ne vouloit pas croire qu'il

eut rien fait contre son devoir.

Le Connétable, qui le vit instruit, lui avoua ce qu'il ne put lui nier, & ajouta que s'il avoit écouté des propositions, il y avoit été poussé par les indignes traitemens que Madame lui avoit faits. A cela le Roi lui répondit qu'il ne pouvoit empêcher sa mere de faire un procès, mais quel qu'en sût l'événement, il lui promettoit de lui rendre tous ses biens; cette promesse ne contenta guéres Bourbon, qui ne vouloit pas être à la merci de Madame, ni réduit à n'attendre de foulagement, que lorsqu'elle seroit morte. Il répondit pourtant au Roi avec une profonde dissimulation, & ce Prince fincere qui croyoit aifément tout gagner par sa franchise, ne prit d'autres précautions, que d'ordonner au Connétable de le suivre, ce qu'il lui promit aussitôt qu'il le pourroit. Il continua son voyage jusqu'à Lyon, d'où il ne tarda pas de faire partir l'Amiral, avec ordre de l'attendre à Verceil avec l'Armée.

A l'égard du Connétable, quelque temps après le départ du Roi, il prit le chemin de Lyon en litiere, feignant toujours d'être malade. Sitôt qu'il fut arrivé à la Palice, il apprit que le Parlement avoit mis en seguestre les terres de la Maison de Bourbon; il sit semblant alors que son mal s'étoit augmenté, & qu'il ne pouvoit plus même supporter le mouvement de la litiere, il dépêcha un Gentilhomme pour faire

ses excuses au Roi, & s'en retourna à sa maison de Chantelle : il n'y fut pas plutôt, qu'il envoya Huraut, Evêque d'Autun, pour assurer le Roi que s'il lui plaisoit de casser l'Arrêt du Parlement, & de lui donner son abolition, il le ferviroit plus fidélement que jamais ; mais Madame , qui avoit de bons espions auprès du Connétable, le prévint, & obtint du Roi qu'il feroit arrêter l'Evêque, & affiéger le Connétable dans Chantelle.

Le Maréchal de Chabannes, & le bâtard de Savoie, Grand Maître de France, eurent ordre d'éxécuter cette entreprise. Ils marcherent en diligence avec quatre mille hommes qu'on leur donna, & ayant trouvé en chemin l'Evêque d'Autun, ils l'arrêterent; mais un de ses domestiques s'étant échapé, alla dire au Connétable ce qui s'étoit passé, il ne douta plus qu'il ne fût perdu, & quoique le Château de Chantelle fût affez fort, il n'ofa y attendre le siège. Il en partit en même temps, & alla par des chemins détournés à un autre Château qu'il avoit en Auvergne, dont un Gentilhomme nommé

Arnauld étoit Gouverneur.

On peut croire qu'il n'y passa pas une nuit tranquille. Environ sur le minuit, quand il crut que tous ses gens étoient profondément endormis, il se leva & éveilla Pomperan & Estanzane, deux Gentilshommes à lui, dont l'un lui devoit la vie . & l'autre étoit un vieux Gentilhomme en qui il s'affuroit absolument, quoiqu'il improuvât tous ses desseins. dont il lui avoit fait confidence. Il leur dit en deux mots qu'il alloit en Franche-Comté; qu'il avoit besoin de l'un d'eux pour l'accompagner, & de l'autre pour couvrir sa fuite. On dit qu'il les fit tirer au fort, & qu'il échut à Pomperan de suivre son Maître.

Quelque temps après son départ, & deux heures avant le jour, Estanzane donna les ordres pour partir à tout l'équipage, comme s'il eût été le Connétable, & marcha quelque temps en cet état. Comme il vit que le jour approchoit, & qu'il alloit être découvert, il se tourna vers les domestiques, & leur dit qu'ils avoient perdu leur maître, qu'il avoit été obligé de se retirer en diligence, & que le plus grand regret qu'il avoit eu étoit d'être parti fans leur avoir dit adieu; il leur déclara qu'ils pouvoient prendre parti : pour lui il tourna vers la Franche-Comté, où son maître s'étoit rendu peran, & après avoir fait ferrer ses chevaux à l'envers. Il alla ensuite à Mantoue chez le Duc de Gonsague son parent, & de-là à Génes, & enfin à Plaifance, pour conférer avec Lanoi, Viceroi de Naples, sur les affaires de la guerre : son intention étoit de passer en Espagne pour épouser la Princesse que l'Empereur lui avoit promise, mais l'Empereur avoit bien d'autres pensées, & il n'avoit garde de rien faire pour le Connétable, avant d'avoir tiré de grands avantages de sa rébellion. Il envoya le Comte de Reux pour lui dire qu'il pouvoit aller en Espagne, ou demeurer en Italie pour y commander l'Armée, mais ses ordres secrets portoient qu'à quelque prix que ce fût, il falloit l'obliger à prendre ce dernier parti.

Pour l'y engager, le Comte lui représenta qu'il hui seroit honteux de paroître à la Cour de l'Empereur comme un Prince dépouillé, & qu'il valoit mieux pour sa gloire qu'il eût auparavant éxécuté quelque chose de considérable. Il l'exhorta donc à prendre le commandement de l'Armée d'Italie, & d'envoyer cependant quelqu'un des siens pour foulever ses Provinces, avec les troupes que l'Empereur

avoit dans la Franche-Comté.

Il n'en fallut pas davantage pour persuader un homme qui se piquoit autant d'honneur que le Connétable; il demeura en Italie, & envoya la Motte des Novers pour lever des troupes en Allemagne, avec lesquelles il devoit tenter d'exciter quelque mouvement dans le Duché de Bourgogne ou dans les Provinces voifines, mais fes intelligences lui manquerent.

Aimart de Prie & les autres Conjurés furent arrêtés . &c. rien ne remua dans le Royaume. On fit le procès au Connétable, il fut condamné à mort, sa charge lui sut ôtée, & ses biens furent confisqués, & le Roi donna la vie à ses complices. On lui envoya redemander l'épée de Connétable, & le Collier de l'Ordre, il dir qu'il avoit laissé le Collier à Chantelle, sous son chevet, & que pour l'épée, on la lui avoit ôtée dès le temps qu'on avoit donné le commandement au Duc d'Alençon, quoiqu'il n'y ent aucune révolte.

Comme il y avoit plusieurs personnes soupconnées, le Mmm

Année 1524.

Confeil du Roi lui persuada de ne point quitter le Royanme en cet état, & ti le novya ordre à Bonnivet de marcher
droit à Milan. L'Armée étoit composée de quatorze à quinze
mille hommes d'armes, de six mille Allemands, & che douze
à quinze mille Sussifies, ce fut dans les premiers jours de Septembre: qu'il commença de passer premiers jours de Septembre: qu'il commença de passer les monts. Au bruit de
cette marche, Colonne, tout affioibil qu'il étoit par son grand
âge & par ses maladies, s'avança au bord du Tésin pour en
disputer le passage aux François; car Novare, Vigevano, &
tout ce qui est au-deçà de cette riviere, s'étoit déja rendu
fans résistance, mais comme les eaux étoient basses, la vigilance de Colonne sut trompée, & pendant qu'il gardoit
soigneusement un endroit, l'Amiral passa par l'autre.

Colonne craignit alors pour Pavie, où îl envoya Antoine de Leve avec des troupes, & pour lui îl fe reira à Milan avec le refte de l'Armée. Il trouva la ville en défordre; une longue négligence en avoit lailfé ruiner toutes les défenfes, la Bourgeoidie confletnée refuis de prendre les armes, on n'attendoit que le moment que Bonnivet artiveroit avec l'Armée, & on étoit prêt à lui ouvir les portes, mais il fut amusé par des négociations inutiles où il se laisse engager par Galéas Visconti, de l'ancienne famille des Ducs de Milan, qui lui faisoit espérer contre toute apparence de faire

chaffer les Impériaux par les Milanois.

Pendant qu'il écoutoit ces propositions, quatre ou cinq jours que l'Armée passa sans rien faire aux bords du Tésin. donnerent le temps à Colonne de raffurer les habitans, &c de réparer les fortifications; il fit plus, car il appella toutes les garnisons, hors celles de Crémone & de Pavie. Il ne fe foucia point d'abandonner les autres Places, il ne s'agiffoit que d'éviter la premiere impétuosité de l'Armée Françoise. Colonne qui espéroit tout du temps & de l'hiver qui étoit proche, se contenta de munir Milan, ainsi quand l'Amiral approcha, il trouva la Place en bon état, & dix mille hommes de guerre dedans, fans les habitans: ainsi il fut réduit à faire seulement un blocus, & il écrivit au Roi qu'il n'avoit pas voulu tenter la force de peur d'exposer au pillage une ville qu'il falloit garder pour en tirer des contributions, fa faveur fit passer ses raisons pour bonnes, & le Roi espéroit de grands fuccès de fa conduite.

Environ dans ce temps le Pape moutrut. A l'occasion de cette mort le Duc de Fertare, affisé des François, renta vainement de prendre Modéne & Plaisance. Bayard fut plus heureux à surprendre Lodi, après quoi il secourur la Citadelle de Crémone, affisée depuis vinge-deux mois, il n'y trouva plus que huit foldats, résolus de périr rous plutôr que de se rendre. Après avoir mis la Citadelle en état, il affiséea à son tour la ville, que les pluies l'empécherent de prendre, & l'Amiral le rappella pour presser de plus en plus le blocus de Milan.

La France cependant qui faifoit de si grands efforts conre l'Italie, étoit elle-même presse, è cen grand péril par trois endroits. La Motte des Noyers entra en Champagne avec douze à quinze mille hommes, è y prit quelques petites Places; les Espagnols avoient trente mille hommes du côté de Guienné, è e les Anglois, joints aux Impériaux, attaquerent la Picardie en pareil nombre, ce qui ressoit de troupes à la France étoit bien éloigné de ce qu'il en falloit pour réssiter à tant d'ennemis; mais la valeur è l'habileté de se Chefs la fauverent. Claude de Guise, Gouverneur de Champagne, tomba à l'improviste sur la Motte des Noyers avec sa cavalerie, l'envelopa & le désti. Les Espagnols qui croyoient enlever tout d'un coup la Guienne, e entérement dégarnie, sur arrêtés par Lautrec, Gouverneur de cette Province.

Ce Seigneur, maltraité à la Cour depuis la perte du Milanez, s'étoir terité dans fon Gouvernement, ét quoiqu'il fitt abandonné, il ne laifia pas de fe foutenir. D'abord il ravitailla Fontasable, ét s'enferma dans Bayonne, lorfqu'on alla l'affiéger, il y foutint un affaut terrible contre toute l'Armée Efpagnole, quoiqu'il n'eit pour tous foldats que les Bourgeois animés de la préfence. Les Efpagnols, contraints de lever honteufement le fiége, s'en vengerent fur Fontarable, que Frauget leur rendir d'abord, & fur quelque temps après pour fa làcheté dégradé fur un échafaud, par le jugement du Confeil de guerre.

La Picardie fut en plus grand péril que la Guienne, & la Trimouille eur befoin contr'eux de toute sa prudence; il avoit très-peu de monde, mais il sçut si bien s'en servir, que les ennemis les trouvoient toujours dans toutes les Pla-

ces d'où ils s'approchoient, en quoi il fut merveilleusement secondé par la vigilance incroyable & la valeur du brave Créqui de Pontderemi, qui se signala dans cette guerre; à la fin pourtant les Anglois passerent la Somme à Braye, ils prirent & brulerent Roye, Montdidier se rendit à eux trop facilement, & ils vinrent jusqu'à la riviere d'Oyse, à onze lieues de Paris.

En même temps le Roi y envoya de Lyon le Duc de Vendôme, avec quatre cens hommes d'armes. La faison étoit avancée, & les Anglois qui croyoient engloutir la France, furent contraints de se retirer sans pouvoir rien conserver de ce qu'ils avoient pris dans la Picardie. Il étoit environ la Toussaint, & la même incommodité de la faison, qui avoit chassé les Anglois, fatiguoit beaucoup notre Armée

d'Italie.

Colonne avoit foutenu Milan par sa vigilance & son industrie, car pendant que l'Amiral rompoit les moulins, & détournoit le canal, il fit faire dans la ville un si grand nombre de moulins à bras, qu'avec l'abondance de grain que le pays fournissoit, le pain ne manqua pas, mais l'argent manquoit tout-à-fait. Colonne, pour en avoir, s'étoit accordé avec le Duc de Ferrare, à qui il avoit promis de faire livrer Modéne, en donnant cinquante mille ducats. Le Collége des Cardinaux qui gouvernoit pendant la vacance, empêcha que cette Place ne fût enlevée au S. Siége : quoique cette affaire n'eût pas réuffi, les affiégés ne laiffoient pas de se défendre. & l'Armée Françoise dépérissoit tous les jours.

Il arriva encore un autre désordre dans les affaires. L'Amiral craignit que les ennemis ne se saississent du pont qu'il avoit fait à Vigevano, par où les vivres venoient dans son Camp, & il rappella Bayard pour le garder. Il ne confidéra pas que par ce moyen il abandonnoit Lodi, & laissoit les paffages tellement ouverts, que Milan recevoit avec abondance tous les secours nécessaires. Alors il fallut quitter Milan, qu'il n'y avoit plus moyen d'affamer, & Bonnivet décampa pour s'aller loger à Biagrassa. Ce poste éloigné de Milan de quatorze milles, lui parut avantageux, parce qu'il pouvoit de-là fatiguer la ville , & qu'il n'avoit rien à y craindre, étant le maître de tout le pays d'alentour.

Pendant qu'il se retiroit , Bourbon & les autres Chess

Année 1513.

pressoient Colonne de le poursuivre ; il ne le voulut jamais, disant qu'il n'y avoit qu'à laisser faire l'Amiral, qui achéveroit bien tout seul de ruiner son Armée. Un peu après la retraite, le Conclave qui sembloit attendre le succès du siége pour élire un Pape, se détermina au Cardinal de Médicis, qui prit le nom de Clément VII.

Colonne, après avoir délivré Milan, empêcha encore Bonnivet de prendre Arone , Place d'importance , mais il ne jouit pas longremps de la gloire qu'il s'étoit acquise; il mourut vers la fin de l'année, & ne quitta le commandement à Lanoi, que la veille de fa mort. Pescaire sut envoyé pour être son Lieutenant, & Bourbon à qui l'on avoit promis le commandement entier de l'Armée, fut trop heureux

de le partager avec Lanoi.

Cependant l'Amiral ne laissoit pas d'incommoder le Milanez dans les postes qu'il avoit occupés; mais le Pape, plus agissant que son prédécesseur, sit joindre ses troupes avec le Viceroi, en même temps que l'Armée Vénitienne & fix mille Lanfquenets arriverent aussi à Milan. Quand ces troupes furent arrivées, les Impériaux résolurent de se mettre en campagne, & se posterent à cinq milles de Biagrassa.

L'Amiral s'étoit retranché dans un logement très - fort ; où il avoit pour deux mois de vivres, & espéroit que les ennemis se ruineroient par eux-mêmes. Ils prétendoient le faire perir de la même forte, & Bourbon très-bien averti de ce qui se passoit dans le Camp de Bonnivet, les empêcha de combattre, car il sçavoit que l'argent commençoit à lui

manquer.

Les choses étant ainsi comme en suspens, le Château de Crémone fut pris par famine, la maladie se mit dans notre Camp, & l'Amiral fut contraint de quitter fon poste de Biagraffa en y laiffant garnison, pour défendre Vigevano que les ennemis alloient occuper. Il leur présenta la bataille qu'ils refuserent, Verceil d'où lui venoit la plus grande partie de ses vivres, se révolta, & il commençoit à craindre, mais un renfort qui lui vint releva ses espérances. Outre cela, Rance de Ceri, Baron Romain, Capitaine célébre en ce temps, avoit cinq mille Grifons dans le Bergamafque, qui devoient se joindre à la garnison de Lodi, ou faire une diversion dans les terres de Venise. Mais Jean de Médicis.

Année 1524

à la tête des Vénitiens, prit des postes si avantageux, qu'il empêcha la jonction des Grisons, & les dissipa.

À fon retour il fit averti par Bourbon que Biagrafa étoti en mauvais état, & le força en quatre jours. Il refloit encore une reflource à l'Amiral, c'étoit le fecours des Suiffes qui décendoient en grand nombre de leurs montagnes pour le joindre. Il les attendit quelque temps à Novarre, & voyant que fon Armée dépérifloit tous les jours, il réfolur d'aller au-devant d'eux. Ils étoient au nombre de huir mille fur les bords de la Selfia, qui les féparoit d'avec notre Armée, & ils héfirioient à la paffer, fur ce que le Roi ne leur avoir pas envoyé quatre cens hommes d'armes qu'il leur avoir promis.

Bonnivet espéciot qu'en les joignant, il les détermineroit à agir, mais il n'eut pas plusto décampé, que les Impériaux marcherent après. Lanoi n'en étoit pas d'avis, & vouloit qu'on sit un large passage à l'ennemi qui se retiroit; mais Bourbon, qui avoit avis du désordre de notre Camp, repréfentoit qu'il étoit aisé de désaire des sugitis, qui encore avoient à passe que l'entre en leur préfence, & il atrira Pescaire à son sentiment. Ils réfolurent de donner, & ils revuverent l'Amiral en désense à la queue du dernier bataillon.

En cet état il lui artiva un nouveau malheur; les Suiffes qui étoient dans son Armée se débanderent pour joindre leurs compagnons à l'autre bord. L'Amiral, sans perdre de temps, couvrir le désordre avec sa Gendarmerie, & soutier toigoureusement le choc des ennemis, mais étant blessé au bras droit d'une arquebusade, sa blessure se la crainte de tomber entre les mains de Bourbon son capital ennemi, lui fit remettre le commandement à Bayard, car le Maréchal de Montmorenci, qui avoit toujours commandé l'avant-gard en cette campagne, étoit demeuré malade. Bayard qui avoit souvent averti l'Amiral de ses fautes, avec une liberté digne d'un aussi brave homme qu'il étoit, lui dit en acceptant le commandement, qu'il étoit bien tard pour le lui donner, & que les affaires étoient sans remde, mais qu'il ferviroit sa patrie jusques au bout, aux dépens de sa propre vie.

Il donna ensuite ses ordres, & se joignit avec Vandenesse, frere du Maréchal de Chabannes; par leur valeur & par leur conduite l'Armée passa toute entiere. Il leur en couta la vie

à tous deux; Vandenelle romba tour roide d'un coup au travers du corps, & Bayard mortellement bleffé, après avoir vu la retraite heureusement achevée, se sit metre au pied d'un abre, le visage tourné vers les ennemis, attendant la mort avec un courage intrépide, & recommandant roujours son ame à Dieu.

Le hazard ayant conduit Bourbon au lieu où il étoit, il ui cria, Pauvre Chevalier Bayard, je te plaini d'être en un état si piùpyable; Cest vous, Monseigneur, repartit Bayard, c'est vous qui étet à plaindre, vous qui servez contre vorre Roi ècentre vorre ferment; pour moi je meurs en brave homme au service de ma patrie. Il mourut un moment après, également regreté des ennemis & des François. Pescaire étant aussi accouru au lieu où il étoit, lui avoit fait dresser une tente, & après sa mort il sit embaumer son corps, & le renvoya avec un grand convoi.

Cependant l'Armée continuoir fa retraite en bon ordre; quand elle fur en fureté, les Suiffes se retirerent dans leur pays, & Bonnivet marcha vers la France. Il trouva en son chemin les quatre cens lances qui devoient joindre les Suiffes fort completres & en bon état, mais venues trop tard, comme il arrivoit souvent en ces remps. Après cette retraite il fut aiss aux Impériaux de reprendre toutes les places du Milanez.

Cette nouvelle fut reçue en France avec une extrême douleur; Bonnivet n'en parut pas avec moins de confiance à la Cour. Il comparoit sa retraite aux plus belles actions qui eussent jamais été faites à la guerre; toure la Cour se moquoit de lui, mais il eut affez d'adresse pour ne point déplaire au Roi. Il appréhendoit pourtant qu'après avoir ruiné une Armée si considérable, on n'osat plus lui confier le commandement, & c'est ce qui l'obligea à persuader au Roi d'aller en personne en Italie. Il ne sur point difficile de faire entrer dans ce fentiment un Prince qui n'avoit rien tant à cœur que la gloire, & qui n'avoir été arrêté dans son Royaume en ces derniéres occasions que par des nécessités évidentes. Mais les ennemis étoient plus prêts que lui, & Bourbon les follicitoit sans cesse de ne point laisser inutile une Armée victorieuse, la saison leur étoit savorable, & la terre commençoit à se couvrir de verdure.

Année 1524.

Les Anglois étoient prêts à concourir avec eux à la ruine de la France, qu'ils croyoient à demi vaineue; Charles & Henri avoient fait un Traité par lequel ils partageoient entr'eux le Royaume; Bourbon y avoit fa part, & on avoit déja réglé que malgré le nom de Roi qu'on lui donnoit, il feroit tenu de faire hommage au Roi d'Angleterre. Ce Roi devoit donner à l'Empereur des fommes immenses, ou entrer dans la Picardie avec une puissante armée, auquel cas TEmpereur lui devoit donner des troupes, & fournir l'artil-lerie, mais dans de si grands objets, la principale espérance des deux Princes étoit su Bourbon.

Il étoit irtité qu'on cût fait sans sa participation un Tatiel on l'on décidioit de la fortune. Sa colere ne l'empécha pas d'accepter le commandement, & si l'en eût suivi ses confeils, la France eût eu peine à éviter sa ruine. Il étoit d'avis de passer le Dauphiné, sans assiéger aucune Place, & de desendre du côré de Lyon où il avoit ses intelligences. De-là il vouloit entret dans les Provinces de son domaine, & répandre par-tout dans sa marche des manisétes contre le Gouvernement, en promettant au Peuple de le foulager de tous impôts, artifice ordinaire dont on state la multitude

ignorante.

Comme il n'y avoit presque de troupes en France que les restes de l'Armée d'Italie, tout étoit à craindre d'un tel confeil, mais le bonheur de la France voulut qu'il ne sitt pas suivi, Moncade que sa souplesse & son habileté à la guerre avoit mis en grand crédit auprès de l'Empereur, lui représenta de quelle conséquence il étoit d'exposer toutes les forces de l'Empire au milieu de la France, sous la conduit d'un rebelle, qui seroit ravi de saire sa paix avec son Roi, aux dépens de l'Empereux, dont il étoit mécontent; il trouvir plus à propos d'assisser une ville maritime, où la nécessité d'avoit une Armée navale partageroit le pouvoir de Boutbon, & il espéroit d'avoir ce commandement. Il ne fut point trompé dans la pensée.

L'Empereur entra dans son sentiment, & ordonnant à Bourbon d'assiéger Marseille, il donna le commandement de l'Armée navale à Moncade; pour diminuer encore davantage le pouvoir de Bourbon, il voulus que les Espagnols fusient commandés par Pécaire, sous prétexte que cette

Nation

Nation ne fe résoudroit jamais à obéir à un étranger. Quoique l'Empereur envoyàr ses ordres à Bourbon avec beaucoup d'excuses & de complimens, il ne se payoit point de tant de belles paroles, & il ne pouvoit digérer qu'on lui donnât tant de compagnons, ou plutôt tant de surveillans, mais il n'étoit plus temps de reculer, & il n'y avoit qu'à obéir. Il partit donc avec cinq cens hommes d'armes, huit cens chevaux l'éges, & douze mille hommes de pied.

Comme il ne trouva point d'Armée qui s'opposât à la fenne, il entra fans peine en Provence, & prin d'abord Toulon & Aix. Là il apprit la mort de la Reine. Cette Princesse et citi adorée de tous les François, & par son propremérite, & par la mémoire toujours chérie du Roi Louis

XII. fon pere.

Bouton qui voyoit les Peuples affez mécontens, & encore aigris par ces bruits, se fetvit de cette occasion pour renouveller se premiers dessein. Il représenta aux Espagnols la France sans Armée, les Peuples énus & prêts à le révolter, & enfin tout le Royaume perdu, si on avoit le courage de l'attaquer. On le laissa raisonner, & Pescaire mit le siège devant Marcille, s selon les ordres de l'Empreur. Rence de Ceri étoit dedans avec deux cens lances, & trois mille vieux foldass, avec lesques lis se désendoit vigoureusement.

Le Roi cependant ne s'endormoit pas; après avoir rétabli fon Armée, il envoya avec l'avant-garde le Marcéchal de Chabannes, réfolu de le fuivre de près. Les Espagnols n'avoient osse entrer dans Avignon, & quoique le Pape sur peu s'aigneux de leut d'onner-te-feccuse qu'il leut devoit par les Traités, ils respecterent son domaine, mais le Maréchal qui n'avoit pas la même raison de l'épargner, e nert dans la

Place, sous prétexte de la garder au Pape.

Quand les Impériaux apprirent qu'il étoit fi proche, le trouble se mit dans leur Camp; d'ailleurs l'argent y manquoit; les Etats de Castille & des Royaumes voisins, loir d'octroyer à l'Empereur celui qu'il leur avoit demandé, ne dui avoient présenté que des Requêtes pour leur décharge, de sorte qu'il n'avoit pu entret en Guienne comme il l'avoit projetté; le Roi d'Angleterre n'étoit point entré en Picardie. Ces deux Princes failoient de grandes plaintes l'un de l'autre, & se reprochoient mutuellement de grands man-

Année 1 ; 24.

quemens de parole, ils avoient raison tous deux, mais le Roi d'Angleterre paroiffoit le plus dégouté. Le Cardinal d'Yorck, principal Ministre, commençoit à s'incliner vers la France, & tournoit de ce côté l'esprit de son maître.

Dans cette bonne disposition il recut les envoyés de Francois, qui n'ayant affaire qu'en Provence, vint avec toutes ses forces. A son approche le Maréchal s'avança à Salon de Craux, qui n'étoit qu'à huit lieues de Marseille. La terreur redoubla dans le camp des ennemis, & ils furent contraints de lever le siége en grande hâte, après avoir perdu beaucoup de monde, & tout leur butin. Le Roi ne se contenta pas de les avoir chassés de son Royaume, il crut qu'en marchant droit à Milan il réduiroit aisément tout le pays ; l'importance étoit d'y arriver le premier, & ce Prince, pour prévenir la diligence des ennemis, partit fans vouloir écouter personne que l'Amiral qui le pressoit. Il évita la rencontre de sa mere , qui voyant l'hiver approcher, car c'étoit la mi-Octobre. venoit exprès de Lyon pour rompre son voyage, & il lui manda d'aller à Paris faire vérifier les Lettres de Régence

qu'il lui laiffoit.

Durant les premiers jours les deux Armées firent prefqu'une égale diligence. Mais Pescaire qui connut de quelle conféquence il lui étoit de joindre promptement Lanoi, que les foldats qu'il avoit dans le Milanez avoient presque abandonné faute d'argent, tout d'un coup fit une marche de trente milles pour se jetter dans Pavie, où Lanoi le rencontra. Là ils délibérerent de ce qu'ils avoient à faire, & le Viceroi ayant laissé un grand renfort à Pavie, sous le commandement d'Antoine de Leve , résolut d'aller à Milan avec le reste de l'Armée, mais Moron qu'il y avoit envoyé quelques jours auparavant pour lui mander des nouvelles, l'empêcha d'entrer dans une ville que la peste avoit désolée, & loin d'y appeller du secours, il porta le Duc Sforce à l'abandonner. Le Roi ne tarda pas à s'en approcher, mais il n'y voulut jamais entrer. Il se contenta d'y envoyer la Trimouille, & d'y mettre une Gamison capable de faire le siège du Châ-

Cela fait, il assembla le Conseil de guerre, la fin du mois d'Octobre approchoit, & il lui étoit d'une extrême importance de bien employer le temps. Jean Stuard, Duc d'Al-

Année 1524.

banie, Jes Maréchaux de Chabannes & de Foix, avectous les vieux Officiers, étoient d'avis que, fans s'arrêter à un fiége, pas même à celui du Château de Milan, on fit marcher la Trimouille avec toutes les troupes pour accabler les Impéraiux pendant qu'ils étoient en délordre; mais Bonniver l'emporta fur tant de grands hommes, & contre la pluralité des avis, il fit entreprendre le fiége de Pavie.

Alors les Impériaux commencerent à fe rassure, Is teinent dispersés en divers endroits en grande crainte, & presque sans vivres, le Pape & les Florentins les amusoient de belles paroles, les Vénitiens n'en faisoient guéres plus. Dans un si triflé etta, ce suit pour eux un coup de salur que de leur donner le temps de respirer. Le Roi qui croyoit emporter sacilement Pavie, la fit battre avec tant de vivacité qu'il y eut bréche au bout de deux jours. Comme on alloit à l'assaut, on découvrit du haut des ruines un nouveau fossé au Leve avoit sita creuser, ganti d'arquebusses, de hors d'état d'être forcé. Il fallut se retirer, & le Maréchal de Foix sit une seconde tentative aussi inutile que la premiere; ainsi on résolut d'artaquer la ville d'une autre façon.

Un côté des murailles étoit défendu par un bras du Téfin, & parce qu'il n'étoit pas guéable, on n'avoit pas cru néceffaire de fortifier la ville de ce côté-là. On entreprit de led détourner, & on commença pour cela de grands travaux. Cependant le Duc de Bourbon qui vit que le fiége tiroit en longueur, crut qu'il auroit le loifir de faire des levées en Allemagne pour venir attaquer le Roi avec plus de forces; il n'avoit point d'argent; de l'Empereur n'étoit point n'etat d'en fournir, mais le Duc de Savoye engagea juf-

qu'à fes pierreies pour lui en faire trouver.

On ne sçait pas par quel intérêt ce Duc se laissaganer contre sa seur pas par quel intérêt ce Duc se laissaganer qu'il avoit jusqu'alors tendrement aimé; on sçait seulement que depuis qu'il eut épous l'Infante de Portugal, parente de l'Empereur, il changea bientôt pour la France. Avec l'argent que Bourbon eut par son moyen, il se sit bentôt considére en Allemagne, où il gagna aisément Fronsberg, Luthérien emporté, qui ne demandoit qu'à passer en Italie pour avoir occassion de faire la guerre au Pape. Par le moyen de ce homme qui avoir beaucoup de crédit, il levoit des troupes

Nnn ij

Année 1524.

en grande hâte, craignant toujours que les Espagnols, qui manquoient d'argent, n'abandonnaffent Pavie, ou que le Roi ne sur contraint de se retirer avant son retour, mais les affaires du siège alloient lentement, & le Roi ne s'opiniàtroit pas moins à le continuer.

On s'étoit tourmenté en vain durant trois femaines à détourner la riviere, qui enflée des pluies & des neiges, emporta tout-à-coup l'ouvrage de trente mille pionniers. Cette lenteur du fiége donna lieu à de grandes négociations; le Pape fit fonder les fentimens de Lanoi fur la trève, & comme il ne l'en trouva pas éloigné, il le fit confentir lui & fes Collégues qu'elle fe feroit pour cinq ans, en laissant au Roi les Places de deç l'Adde, excepté Lodi. Il n'y avoit rien de plus avantageux pour la France que cette trève, qui dégagorite Roi honnétement d'un fiége aus lin bazardeux que celui de Pavie, & lui laissoit la partie du Milanez la plus grande, la plus fertile, & la plus voisine de France, mais Bonniver s'y opposa.

Il ne cessoit de représenter au Roi qui n'étoit que trop aisé à piquer d'honneur, quelle gloire ce lui seroit de réduire une ville aussi importantes; ainsi, sans songer aux incommodirés de la saison & au dépétissement des troupes, on ne pensa qu'aux moyens de continuer le siège. Tout ce que pur saire le Pape, sur de s'accorder avec le Roi, qu'il croyoit le plus fort, en saisant ligue offensive & défensive avec lui, à condition qu'il protégeroit le S. Siége, l'Etat de Florence, & la Maison de Médicis. Le Traité étoit sait pour la vie des deux contractans, & devoit être tenu secret, jusqu'à ce qu'il plut au Pape de le découvrir : le Roi se tenant fort par cet

accommodement, conçut de nouveaux desseins.

Quoiqu'il cût befoin de toures fes troupes devant Pavie, il envoya le Duc d'Albanie vers le Royaume de Naples, avec fix cens hommes d'armes, & dix mille hommes de pied. Il prétendoir par-là, ou prendre ce Royaume au dépourvu, ou obliger Lanois du iabandonner le Milanez. En effet il fur tenté de quitter tour pour aller au secours du Royaume de Naples, qu'il appréhendoit de voir pétir durant qu'il en étoir Viceroi; car le Pape, après avoir fair ce qu'il pouvoir pour détourner le Roi de cette entreprie, avoit été obligé de donner passage à nos troupes, en s'excusant en-

vers Lanoi le mieux qu'il put, ce qui n'empêcha pas que Pescaire ne sit résoudre dans le Conseil qu'on s'attacheroit à la défense du Milanez, comme à l'affaire capitale, en envoyant ordre aux Gouverneurs dans le Royaume de Naples

de tenir le plus qu'ils pourroient.

Le même Pescaire sut cause qu'on resusa une trève que le Roi n'eût pu refuser. Elle lui laissoit les Places qu'il avoit prises, & séquestroit celles que tenoient l'Empereur & le Duc Sforce, jusqu'à ce que par une paix on eût affuré le Duché à un second ou troisiéme fils de François. Pescaire empêcha cet accord trop défavantageux aux affaires de fon Maître, & le Pape, à l'occasion de ce refus, déclara le Traité

qu'il avoit fait avec le Roi.

Ce Traité nous apporta de grands avantages. Les poudres nous ayant manqué, le Duc de Ferrare en fournit avec toutes les munitions nécessaires, & le convoi passa dans les terres du Pape, malgré les plaintes des Impériaux. Il arriva encore au Roi une chose heureuse; Moncade qui avoit pris Savone, & qui s'étant rendu maître de la riviere de Génes. empêchoit les secours de France tout préparés à Marseille, fut pris lui-même par André Doria, & sa flotte dissipée, après quoi Rance de Ceri joignit le Duc d'Albanie au-delà de l'Appennin.

Cependant les Impériaux n'étoient pas sans espérance; malgré les rigueurs de l'hiver le Duc de Bourbon s'approchoit avec cinq cens chevaux, & fix mille hommes de pied, en attendant de plus grandes troupes. Lanoi s'avança à Lodi, & y affembla fon Armée, composée de dix-neuf à vingt mille hommes, entr'autres de seize mille d'infanterie Espagnole & Allemande, des meilleures troupes du monde. Pour se donner le loisir d'attendre le Duc de Bourbon, ils firent par adresse entrer dans la Place quelques tonneaux pleins d'argent, & appaiserent les Lansquenets, qui commençoient à se mutiner.

Enfin Bourbon arriva avec ses Allemands, & austitôt après les Généraux résolurent d'attaquer les lignes. Ils prétendoient ou donner bataille, s'ils le pouvoient avec avantage, ou en tout cas forcer un passage, & rafraîchir les assiégés. La difficulté étoit d'engager au combat des troupes à qui on n'avoit point d'argent à donner. Il fallut user d'artifice ; Pescaire £ { 2 { .

Année 1524.

persuada aux Espagnols que les Allemands vouloient commencer l'attaque, & qu'il les falloit prévenir. Bourbon excite les Allemands par un discours semblable qu'il leur sit des Espagnols, & ces deux Nations alloient au combat à l'envi l'une de l'autre; pour prositer de leurs bonnes dispositions, les Généraux résolurent de camper à Lodi. Ils prirent en passant le Château S. Ange, poste important, qu'un Italien gagné leur abandonna, & vintent se loger près de notre Armée, qu'ils fatiguerent durant quinze jours par des escarmouches continuelles.

Le Roi commençoit à regreter les troupes du Duc d'Albanie, qui ne faisoient qu'un bruit inutile. Il payoit à la vérité une grande Armée, mais par la négligence des Officiers principaux, & l'avarice des autres, il s'en falloit beaucoup que ses troupes ne fussion tomplettes, il s'en falloit beaucoup que ses troupes ne fussion tomplettes, il su contraint de rappeller la Timouille, avec une partie de la Garnison qu'il avoit à Milan; mais en même temps six mille Grisons le quitterent, rappellés par leurs Supérieurs, à qui la surprise d'une de leurs Places donna l'alarme. Voila à quoi on s'exposée, quand on met sa confiance dans les étrangers.

Un peu après le Roi eut avis qu'un renfort de quatre mille hommes qui lui venoit de Savone avoit ét défait dans l'Aléxandrin par la Cavalerie du Duc de Milan. Après tant de fâcheufes nouvelles, la Trimouille, les Généraux, tous les vieux Officiers de l'Armée & le Pape, confeilloient au Roi de se retirer sans donner bataille, à & sans attendre les ennemis plus forts que lui : ils l'assurant que cette retraite ne servoir pas pour longtemps, parce que l'armée ennemie, composée de tant d'étrangers, que l'argent seul amenoit, le voyant manquer sans reslource, se dissiproti en quinze jours.

Le Roi qui avoit dit si souvent qu'à quesque prix que ce füt il prendroit Pavie, aima mieux hazarder toute son Armée & sa propre personne que de reculer. Bonnivet l'affermissoit dans cette résolution, disant que le moindre pas en arriése feroit tomber le courage aux François, accouramés à craindre l'ennemi, si on ne les obligeoit à le chercher, ou du moins à l'attendre. Cependant il étoit vrai que l'argent manquoit aux Impériaux, & qu'ils craignoient tous les jours que leurs troupes ne se débandassen; pour empécher ce malleur, ils crurent qu'ils vayoit point de temps à perdre, p

Année 1 (2 C.

& résolurent de donner pendant la nuir du 24 Février, sête de .

S. Matthias, jour que les Impériaux estimoient heureux, parce que c'étoit celui de la naissance & de l'élection de l'Empereur.

Ils marcherent contre notre Armée, qui étoit avanta-geulement possée, retranchée de toutes parts de bons soflés, & défendue de Forts vers les endroits les plus foibles. Le flanc droit avoit pour défense avec de grands sossées surs du Parc de Mirabel, maison de plassance des Ducs de Milan. Le Roi étoit logé dans le Parc, & tellement retranché, qu'il ne pouvoit être forcé; il avoit résolu dans le Confeil de ne point hazarder sa personne, & sans fortir de son Fort, d'envoyer de-là tous les ordres où il seroit nécessaire, du reste on ne vouloit point en venir à une bazaille, mais défendre seulement l'endroit que les ennemis voudorient sorcer. Ils commencerent à donner l'alarme par plusieurs feintes attaques dans les quartiers les plus éloignés de Mirabel, ayant des chemises blanches sur leurs armes, pour se reconnoitre.

A deux heures devant le jour ils rompirent foixante braffes des murs du Pare, & y entretent d'abord avec deux mille arquebusiers, & quelques compagnies de Chevaux-légers. Leur Armée étoit partagée en quatre brigades, dont la quatriéme faisoit le corps de réserve. Ils avoient trouvé moyen d'averit Antoine de Leve de leur dessein, è ils lui donnerent le signal dont on étoit convenu. Le choc commença par Ferrand de Castriot, Marquis de S. Ange, qui soutenu de trois bataillons gagnoit le Château de Mirabel, dont vouloit se saisse aguate le Roi trop fort pour être atraqué; deux compagnies des Gendarmes sortirent pour leur résifier.

Comme ils avoient à passer à la tête de notre Armée, & que notre artillerie les soudroyoit & leur emportoit des siles entiéres, ils se couchoient fur le ventre, sans éviter le canon qui les voyoit d'une éminence, & ils couroient à la sile, pour gagner un vallon qui les eût mis à couvert. Cependant le Marquis de S. Ange perdit son meilleur Officier, & sa brigade parut ébranlée. Pescaire vint le soutenir, mais le Maréchal de Chabannes qui commandoit l'avant-garde, étant forti en même temps, poussa un gros d'Espagnols, dont il forti en même temps, poussa un gros d'Espagnols, dont il

### 472 HISTOIRE DE FRANCE.

Année 1525.

encloua le canon, la Brigade du Duc de Bourbon fut encore plus maltraitée par les Bandes noires, qui l'ayant autrefois extrémement aimé, l'avoient en horreur depuis fa révolte. Notre canon faifoit de tous côrés un effet terrible, & Jacques de Genouillac, Seigneur d'Affier, maître de l'Artillerie, se promettoit lui seul de défaire les ennemis, quand le Roi, qui les croyoit ébranlés, se persuada qu'en paroissant il rendroit la visloire indubitable.

Il fortit donc de fon Fort, & se mit malheureusement entre son Artillerie & les ennemis. Ainsi le canon se tut, les Impériaux rassurés tournerent tête contre le Roi; sa Gendarmerie les pouffa d'abord, & le Marquis de S. Ange fut tué, quelques-uns disent de la main du Roi, mais il n'a pas besoin d'éloges douteux. Alors la mêlée fut âpre, & au milieu du tumulte, Pescaire fit avancer deux mille Arquebusiers choisis, qu'il avoit mis en croupe derriére la Cavalerie Espagnole; leur décharge sut surieuse, & les François virent à leur tour leurs rangs éclaircis. Leve sortit de sa Place, & les prit par derriére, l'aile droite deux fois poussée fut deux fois ralliée par le Maréchal de Chabannes. Au troisiéme choc tout plia, le cheval du Maréchal fut tué sous lui, & ce vieillard intrépide, abandonné des siens, se jettoit dans les bataillons Suisses pour combattre à pied avec eux. Il fut pris par un Italien, à qui un Espagnol se vouloit ôter, & plutôt que de le laisser entre ses mains, il le tua.

En même temps le Duc d'Alençon voyant l'aile droite défaire, se retira sans combattre, avec l'aile gauche qu'il commandoit, & alla mouiri à Lyon de honte & de désepoir. Sa retraite perdit l'Armée de France; les Suisses qu'il devoit couviri avec si Cavalerie, voyant qu'il tournoit le dos, se crurent trahis & prirent la fuite. Le Roi qui avoit perdu avec cux sa principale efsérance, restioit avec les seuls Lansquenets, au nombre de quarte ou cinq mille, avec lesquels il marcha être baisse contre l'ennemi; ils surent bien-

tôt accablés par la multitude.

Là péritent auptès du Roi un grand nombre de Seigneurs, parmi lefquels fe trouva la Trimouille, ce grand Capitaine àgé de foizante & quinze ans, heureux en tant de combats. Le Marquis de S. Severin, grand Ecuyer, porté par terre d'un coup morțel, yit Langei qui venoti à lui pour le relever, & lui cria qu'il allât au Roi, que pour lui il n'avoir plus befoin de rien. Le Maréchal de Foix, bleffé pareillement à mort, vouloit avant de mourir venger fur Bonniver les malheurs de la France; mais les ennemis l'avoient prévenu, & l'Amiral étoit rombé mort: tout le reste des Seigneurs sur pris ou tué.

Le Roi ayant eu son cheval tué sous lui, & érant blesé à la jambe, combatoit à pied avec une poignée de gens, & ne vouloit pas se rendre, jusqu'à ce que Pomperan l'ayant reconnu, malgré la poussiere & le sang dont quelques bles fuers l'avoient couvert ; il écarta la multitude qui l'entouroit, & sit approcher Lanoi, à qui le Roi se rendit; se Marchal de Montmorenci, envoyé la veille pour garder un poste, étoit retourné au bruit du canon pour servir son maitre, il arriva trop rard pour combattre, & seulement assez té pour l'accompagner dans la prison.

Parmi les prisonniers se trouverent le Roi de Navarre, le Comre de Saint Pol, Prince du Sang, Fleurange, la Roche du Maine, Montpezat & plusieurs autres qui s'étoient fignalés dans le combat. Trivulce, qui commandoit à Milan, n'eur pas plutôt appris certe nouvelle, qu'il s'ensuit avec ses gens, & le propre jour de la victoire, le Milanez sut

délivré de tous les François.

Un prisonnier de cette importance, tombé inopinément entre les mains des Impériaux, étonnoit ceux qui l'avoient pris. Son malheur lui attiroit du respect, & les Espagnols qui venoient avec empsessement pour le regarder, regretoient de râvoir point un tel Roi, & murmuroient contre l'Empereur, qui parmi tant de guerres demeuroit tranquillement dans son Royaume, se contentant de combattre par ses Lieutenans.

Pescaire l'aborda avec beaucoup de soumission & de modessie, environné des principaux Officiers. Le Roi l'ayant reçu avec un air plein de douceur & de Majesté, Joua hautement sa valeur, quoique fatale à lui & aux siens , & dir qu'il croyoit qu'un si honnête homme potreroit l'Empereur à user modérément de se savantages. Il déclara que pour lui il n'envioit pas à ce Pinnce les victoires que la fortune donnoit, mais l'occasion d'éxercer sur un Roi vaincu une générostité digne de deux si grands Princes.

# 474 HISTOIRE DE FRANCE.

Année 1525.

Tout le monde étoit ravi de voir un Roi de trente ans porter li conflamment une si mauvaise fortune. On le traita toujouss en Roi, & lui aussi ne rabartir tien de sa grandeur. Le Due de Bourbon s'étant approché à genoux à un souper pour lui présenter la ferviente, quelque-suns disent qu'il la reçur par politique, mais la plupart assurent qu'il la resus avec un juste détant, & le demire est plus convenable à son humeur stanche & à sa fetter naturelle.

Cependant le Viceroi étoit en peine où il renfermeroit fon prisonnier, il est bien souhaité qu'on est pu le tranfporter à Naples ou en Espagne, mais il n'osoit l'y faire passire par mer, dans la crainte que les Galeres & les Vaisseaux de la laisse en Italie, où il prévoyoit qu'il se service bientôt de grandes cabales pour sa délivrance: il ne trouvoit pas même de sureté à garder dans l'arinée un Prince dont l'abord ganoit tout le monde, & l'espérance de fauver un si grand Roi, dont la libéralité étoit si connue, pouvoit tenter les soldats mécontens saute d'être payés. Enfini il résolut de le sirre promptement conduire à Pizzichitone, c'haieau sort du Milanez, en attendant les ordres de l'Empereur, & les ouverrutes que le temps pouvoit donner.

La nouvelle de la défaite & de la prife du Roi vola bientôt de rous côtés; soure l'Italie en trembla, & craignir qu'une vicloire si complette ne lui donnât bientôt un maitre. Le Duc d'Albanie s'arrêta tout court, & lui qui auparavant menaçoit Naples, ne songeoit plus qu'à la retraite.

Dans une si terrible conjonêture, les Vénitiens furent les premiers à prendre une vigoureuse réfolution, « proposerent au Pape de se joindre à eux, pour tomber promptement sur les Impériaux, pendant que leurs troupes écoienaffoiblies par le combar, & qu'étonnés eux-mêmes d'un si

grand fuccès, ils ne fçavoient encore ce qu'ils avoient à faire pour en profiter. Le Pape, touché de leurs raifons, donna d'abord la parole pour l'union qu'ils lui propofoient; mais l'Archevêque de Capoue, son Nonce, revint en même temps d'auprès de Lanoi, chargé de belles promefies, & le Pape, qui craignoit tout des victorieux, sur vavi de finir so craintes par un accord. Il ne pur persuader aux Vénitiens de s'engager aux conditions que le Viceroi leur proposoit;

mais le refte de l'Italie suivit l'éxemple du Pape, & même acheta la paix par de grandes fommes que Lanoi employa à

Année 1525.

payer l'Armée. Toutes ces choses se firent bien vite, & furent presque rapportées en même temps à la Régente, avec la prise du Roi fon fils. Il n'est pas besoin de dire quelle sut la consternation de toute la France, le Roi pris, tous les chefs tués, la fleur de la Noblesse & des troupes taillée en piéces, le Royaume en alarme, épuifé d'hommes & d'argent, les vainqueurs puissans, l'Italie réduite à leur obéir, l'Angleterre unie avec eux faisoient craindre à la Régente une irruption, & mettoient l'Etat en péril.

A cela se joignoient les soins du dedans; elle n'étoit pas aimée, & le Chancelier sa créature, qui étoit hai au dernier point, rendoit le Gouvernement odieux. Elle avoit mandé les Princes du Sang & les Gouverneurs des principales Provinces, entr'autres Charles, Duc de Vendôme, Gouverneur de l'Iste de France & de Picardie, & premier Prince du Sang, par la mort du Duc d'Alençon, & par la

condamnation du Duc de Bourbon.

Ce Prince, passant à Paris pour se rendre à Lyon, sut sollicité par les principaux du Parlement de la Ville à prendre en main le Gouvernement comme lui appartenant de droit, & l'affuroient que Paris, qui donnoit le branle à toutes les villes, le reconnoîtroir; mais il vit les partialités qui naîtroient de cette entreprise, & déclara au contraire qu'il donneroit l'éxemple à tout le monde d'obéir à la Régente. Sa modération fauva l'Etat, & la Régente, qui en reconnut le mérite, régla les affaires par fes confeils.

La premiere chose qu'il conseilla sut fâcheuse, mais néceffaire; ce fut d'augmenter les impôts, parce que les finances étoient épuisées. L'argent fut employé à lever de nouvelles troupes, dont la Régente garnit les frontieres; elle envoya en même temps des Vaisseaux pour recevoir l'Armée du Duc d'Albanie, que l'Italie chassoit de tous côtés. & dépêcha en Angleterre, pour voir si la prodigieuse puisfance de l'Empereur ne donneroit point quelque ombrage à Henri. Tel fut l'ordre qu'on donna aux affaires du Royaume.

En Espagne on croyoit la France déja conquise, & on ne parloit que de la Monarchie univerfelle; mais plus les Oooli

Année 1525.

deffeins de l'Empereur étoient vastes, plus il témoigna de modération. Aussitôt qu'il sçut la nouvelle, il alla en rendre graces à Dieu, communia le lendemain, & sur en procession à l'Eglise de Notre Dame hors de Madrid; du reste il désendit toutes les marques de réjouissance, disant qu'on ne devoir se réjouir que des victoires remportées sur les Instadles, Il répondit dans le même sens aux complimens que lui faifoient les Ambassadeurs; il reçuit bien même ceux des Vénitiens, leur déclarant toutefois qu'il ne les croyoit passinceres. Enfin il témoignoit à tout le monde qu'il vouloit, en donnant la paix, rendre commune à toute la Chrétienté la victoire qu'il avoit gagnée en particulier.

Les avis furent partagés dans fon Confeil fur ce qu'il devoir faire de la perfonne du Roi; l'Evêque d'Ofma fon confesseur lai conseilloit de gagner le Roi en lui donnant sa liberté, & sa sœur Eléonore en mariage: il lui représentoir la gloire immortelle qui suivoir une si belle action, au lieur que la rigueur qu'il tiendroit à son passonnier mettroit route l'Europe contre lui, & donneroit moyen aux Luthériens

d'infecter le reste de l'Allemagne.

On dit que son Sécretaire Gatinat lui conseilla au contraire de tenir le Roi dans une perpétuelle prison, & de se rendre le seul maitre de la Chrétienté, pour opposer au Turc une plus grande puissance. Le Duc d'Albe proposa un avis mitoyen, qui sit suivi par l'Empereur, ce su de faire amener le Roi en Espagne, s'il se pouvoit, & de ne le relàcher qu'en tirant de lui quelques Provinces, avec une grosse range, capable d'équisse la France d'argent.

Sur cet avis l'Empereur fit partit le Contre de Bure, fils du Contre de Reux, pour vifitre le Roi de fia part, & lui propofer ces conditions, de lui céder la Bourgogne, de renoncer aux Souverainetés de Flandres & d'Artois, & toutes fes prétentions fur l'Italie, de donner la Provence au Duc de Bourbon par-deffus fon appanage, & de payer au Roi d'Angleterre tout ce que l'Empereur lui devoit. Voila à quoi abouiti cette grande modération & ce grand defir de la paix que l'Empereur avoit rémoigné.

Le Roi d'Angleterre avoit bien cru qu'il n'y auroit rien de modéré dans les conseils, & aussit aprise la prise du Roi, il avoit pris une secrette résolution de se tourner vers la France.

Année 1525.

Car quoiqu'il eût témoigné d'abord de la joie, & publié qu'il alloit descendre en Picardie, il ne le sit que pour contenter ses Peuples, & satisfaire en apparence à l'alliance

qu'il avoit avec l'Empereur.

Le Cardinal de Volsei n'étoit pas moins bien intentionné, l'Empereur qui jusqu'alors l'avoit extrêmement ménagé, jusqu'à lui écrire de sa main, & à se qualifier son fils dans toutes ses lettres, changea tout-à-fait de stile après la bataille de Pavie, ce qui piqua le Cardinal, & le fortifia dans le defsein de servir la France; ainsi l'Envoyé de la Régente sut bien recu, & il se conclut entre les deux Rois une alliance par laquelle le Roi d'Angleterre fit exprimer qu'on ne pourroit démembrer aucune partie du Royaume, sous prétexte de racheter le Roi.

Depuis ce temps il ne fit que chercher un prétexte de rompre avec l'Empereur, en lui proposant de faire un partage du Royaume de France entr'eux, mais comme ce qu'il choisissoit pour lui étoit sans comparaison le meilleur, l'Empereur comprit son dessein, & ne voulut rien conclure. Aussitôt le Roi d'Angleterre licencia l'Armée qu'il tenoit prête à descendre en France, & loin de demander aucun dédommagement à la Régente, il s'obligea à l'affister d'hommes & d'argent.

Si la Régente se sui avisée d'envoyer d'abord en Italie, elle eût pu empêcher le Traité du Pape, mais son Envoyé le trouva déja engagé avec le Viceroi. L'affaire demeura pourtant en quelque façon en suspens, parce que l'Empereur refusa de ratifier quelques articles, ce qui obligea le Pape à ne pas les ratifier de sa part.

À l'égard des Vénitiens, pendant qu'ils disputoient des conditions avec Lanoi, le jeune Selve, Envoyé de France, fils du premier Président, seur apprit le Traité conclu avec l'Angleterre. Auffitôt ils reprirent cœur, & loin de s'engager, ils rappellerent Pesaro, qui négocioit de leur part avec Lanoi.

Les affaires étoient en cet état, quand les propositions de l'Empereur furent apportées à Pizzichitone. Le Roi les rejetta avec une hauteur digne de lui , & répondit qu'il aimoit mieux mourir prisonnier, que de consentir à des propositions si honteuses. Il dit même qu'il s'étonnoit qu'on lui demandât des Provinces, puisqu'outre qu'il n'avoit pas la volonté d'en

### HISTOIRE DE FRANCE.

Année 1525.

céder aucune, il n'en avoit pas le pouvoir : que les Rois de France étoient obligés, par le serment de leur sacre, à ne rien aliéner de leur Couronne, & que de telles aliénations étoient nulles par les Loix fondamentales du Royaume.

Au lieu de ces conditions, il offrit de rétablir le Duc de Bourbon, & de lui donner fa fœur, veuve du Duc d'Alencon, d'épouser la Reine Eléonore, & de reconnoître le Duché de Bourgogne comme tenu en dot de cette Princesse. L'ouverture de cette proposition sut sâcheuse, & donna lieu d'insister sur l'aliénation de la Bourgogne ; le Maréchal de Montmorenci fut élargi, pour aller faire avec Bure ces propositions de l'Empereur, à qui la Régente les sit porter

en même temps de la part du Conseil de France.

Lanoi étoit cependant dans de grandes agitations sur ce qu'il feroit de son prisonnier. Il lui paroissoit impossible de le tenir plus longtemps dans le Milanez, & il ne sçavoit comment faire pour le transporter ailleurs. Il se défioit de Bourbon & de Pescaire, qu'il voyoit tous deux mécontens: l'un , parce que l'Empereur n'avoit encore accompli aucun article de son Traité, l'autre parce qu'on lui avoit refusé le Comté de Carpi après la bataille de Pavie, dans un temps où il croyoit qu'on ne pouvoit rien refuser à ses services. Ils se plaignoient hautement, & Lanoi, qui les soupconnoit de vouloir délivrer le Roi, ne se fioit point aux soldats dont ils étoient maîtres, de forte qu'il n'ofoit pas même mener François à Naples, loin d'être en état de le conduire en Espagne.

Pour se tirer de cet embarras, il se servit d'un expédient dont un homme, moins habile que lui, ne se seroit jamais avisé, ce sur d'insinuer au Roi que le moyen le plus court d'obtenir sa liberté étoit d'aller en personne pour la traiter en Espagne. Le Roi gouta ce dessein, & jugeant de l'Empereur par lui-même, il crut qu'il lui persuaderoit un acte de générolité, s'il pouvoit le voir, & traiter avec lui, non

de Prince à Prince, mais de cavalier à cavalier.

Quand Lanoi l'eut amené à son point, il lui proposa de prêter ses Galeres pour le voyage, parce que l'Empereur n'en avoit pas affez, le Roi accepta le parti avec joie, croyant sa liberté déja affurée. Il fallut tromper Bourbon & Pescaire, & le Roi entra encore dans la tromperie, il sir

plus. André Doria, qui commandoir les Galeres, les ayant amenées felon ses ordres, se mit en état de le sauver; sur cela Lanoi déclara qu'on se porteroit aux extrémités, & François parur pour empêcher ses gens de le délivrer. Ils furent contraints d'abandonner les Galeres aux Espagnols, après quoi François y entra, & un si grand Roi se fit lumême mener en triomphe à son ennemi, sur sa propre flotre.

Il partit au commencement du mois de Juin , la navigation fur heureuse, & le Roi arriva à Barcelone , a vant que
l'Empereur eut nouvelles de son départ; mais pendant que
Lanoi se réjouissoit d'avoir amens à son maître un tel prid'argent; jusqu'à tirer sur lui-même. Il étoir avec le Roi à
une senêtre , & la balle donna à l'endroit où le Roi étoit
appuvé; mais Lanoi ne put s'échaper qu'en grimpant de
maison en maison par les gouttieres: ce sut le Roi lui-même
qui appaisa les soldats, tant par ses discours que par l'argent
qu'il leur donna.

L'Empereur témoigna plus de joie de son arrivée en Espagne, qu'il n'avoit fait de sa prise. Il le sit recevoir par-tout avec honneur, mais il résolut de le renfermer au Château de Xativa, où les Rois d'Arragon mettoient les prisonniers d'Etat. Le Viceroi sit changer un ordre si rigoureux, Francois sit amende dans le Château de Madrid, avec permission

d'aller de jour où il voudroit, e nivironné de fes gardes.
L'Empereur refus de le voir jusqu'à ce qu'on fut convenu
de tout, & François, qui étoit venu sur cette espérance,
tomba dans une prosonde mélancolie. Le Maréchal de
Montmorenci qu'il avoit envoyé à l'Empereur', lui apporta
pour consolation un passeport de deux mois, pour Marguerite, Duchesse d'Alençon sa sœur, qui venoit traiter de sa
délivrance, avec une suspension d'armes pour le reste de
l'année.

Quand le bruit du départ du Roi se répandit en Ítalie, on eut peine à croiré une chose si surprenante. On ne pouvoit comprendre comment il s'étoir résolu à rendre lui-même sa prison plus sure, & à rompre toutes les mesures que ses amis prenoient pour sa délivrance; mais rien n'égala l'étonnement du Duc de Bourbon & du Marquis de Pescaire: ils

## HISTOIRE DE FRANCE. ne pouvoient souffrir que Lanoi les eût trompés en leur

enlevant le Roi, & en rendant leur fidélité suspecte. Pescaire en sit ses plaintes à l'Empereur, avec une véhémence & une hardiesse extraordinaire. Il lui remontra combien il étoit injuste que Lanoi eût tout l'honneur d'une victoire à laquelle il n'avoit aucune part. Bourbon écrivit aussi dans le même sens, & ajouta que le Viceroi avoit fait perdre tout le fruit de la victoire à l'Empereur, en les empêchant, Pescaire & lui, de faire entrer l'Armée victorieuse en France, pendant que tout y étoit en crainte & en confulion.

Charles répondit à l'un & à l'autre avec beaucoup d'honnêteté, & manda à Pescaire, entr'autres choses, que le service que Lanoi lui avoit rendu en lui amenant le Roi de France, ne l'empêchoit pas de reconnoître celui que Pefcaire même avoit rendu par la victoire de Pavie, dont Lanoi ne lui envioit pas la gloire. Il ajouta de grandes gratifications à ces paroles honnêtes, mais il ne fatisfit pas l'esprit ambitieux de Pescaire. Il étoit au désespoir de ce que les actions de son ennemi étoient approuvées, & il fit éclater son res-

fentiment dans toute l'Italie.

Moron, qui en fut bientôt instruit, conçut en même temps un grand dessein contre l'Empereur, dans lequel il espéra de faire entrer Pescaire, il vouloit lui persuader de tailler en piéces tous les Espagnols qui étoient dans le Milanez, & de se faire déclarer Roi de Naples. Il proposa l'affaire au Pape & aux Vénitiens, de la part du Duc de Milan, & de concert avec lui. Ils comprirent aisément que l'Empereur vouloit se rendre maître de ce Duché, ce qui leur étoit insupportable, car ils n'y vouloient non plus les Espagnols que les François, de forte qu'ils consentirent aux propositions que Moron se chargea de faire au Marquis.

Il l'aborda donc, en lui disant qu'il étoit né Italien, & qu'il lui étoit réservé d'affranchir sa Patrie; que si toute l'Italie avoit fait tant d'efforts pour chasser les François, ce n'étoit pas pour se mettre entre les mains des Espagnols, & que s'il vouloit les chaffer, on lui donneroit les moyens de se faire

Roi de Naples.

Pescaire écouta la proposition, & demanda seulement de quelle part on lui parloit, sur quoi Moron le sit assurer par les Ministres du Pape & des Vénitiens, que leurs maîtres étoient du complot. Il lui fit voir ensuite que l'investiture de Naples, accordée à Charles par le S. Siége, étoit nulle, comme avant été donnée à un Empereur contre les loix

fondamentales de l'inféodation, & fur ce que Pescaire objectoit que comme Napolitain il avoit juré fidélité à l'Empereur, on lui répondit qu'il devoit plutôt obéir au S. Siége, à qui appartenoit la souveraineté absolue, qu'à l'Empereur

qui en relevoit.

Le Marquis parut satisfait de ces réponses, & le Traité fut résolu entre lui, le Pape, les Vénitiens & Moron, qui agiffoit pour le Duc Sforce. La chose sut portée en France à la Duchesse d'Angoulème, qui entra dans la confédération, irritée des nouvelles difficultés que faifoit naître l'Empereur à la délivrance du Roi son fils, depuis qu'il le tenoit en Espagne. Le Duc de Milan étant tombé malade dans le même temps, l'éxécution du Traité fut différée, & Pescaire continuoit à tout écouter.

Le Roi fut attaqué dans le même temps d'une maladie dangereuse, causée par le chagrin où le jetterent ses espérances frustrées, & la dure perfévérance de l'Empereur à ne le point voir. L'extrémité où étoit le Roi, lui fit changer de résolution ; l'Empereur sçavoit la cause de son mal, & jugeant bien que sa présence en seroit le meilleur reméde, résolut de lui rendre une visite, tant il eut peur de le perdre sans pouvoir profiter de sa prise. Il vint donc en poste de Tolede à Madrid, & l'exhortant de songer à sa santé, il lui donna sa parole de lui rendre sa liberté aussirôt qu'il seroit guéri.

Ce discours lui redonna la vie, & la Duchesse d'Alençon fa fœur, étant arrivée dans ce temps, elle aida beaucoup à le rétablir; mais à mesure que les forces lui revenoient, la négociation devenoit plus épineuse, & les Ministres de l'Empereur proposoient toujours de nouvelles difficultés. Cependant comme il s'agissoit de donner au Roi la Princelle qui étoit promise au Duc de Bourbon, la bienséance ne permettoit pas à l'Empereur d'aller plus avant sans la participation de ce Prince, de sorte qu'il lui écrivit de fa propre main pour l'inviter à venir en Espagne. Il partir aussirôn qu'il eut reçu cette lettre, & un peu après le Duc de Milan,

Année 1525.

qui venoit de recouvrer sa santé, se vit en état de perdre entiérement son Duché.

L'Empereur avoit scu la conspiration, & Pescaire luimême lui en avoit donné l'avis, mais on doute s'il le fit de son bon gré, ou seulement parce qu'il apprit qu'il avoit été averti d'ailleurs. On dit que Leves, ayant pris du soupçon des entretiens fréquens de Moncade avec le Marquis, trouva moven d'arrêter Montebona, Ministre du Pape, qui jamais ne fut vu depuis, & qu'il découvrit la conjuration par ses papiers qu'il furprit.

On ajoute que la Régente, troublée de ce que Senti, Ministre des Vénitiens, qui remportoit les paquets, avoit été tué par des voleurs, donna ordre de tout déclarer à l'Empereur, de peur que sous ce prétexte il ne traitât le Roi plus rigoureusement, & que ce sut pour cette raison que Pefcaire de fon côté avertit fon maître, craignant d'être

prévenu.

Quoi qu'il en foit, l'Empereur ou crut, ou feignit de croire que Pescaire n'avoit écouté les propositions que pour tirer le secret des Confédérés, & ce qui est assuré, c'est qu'il ne parut point qu'il eut diminué sa confiance ; il agit au contraire comme obligé au Marquis de ce qu'il lui donnoit le moyen de s'emparer des Etats du Duc de Milan.

qu'il convainquoit de félonie.

Ainsi il lui commanda d'arrêter Moron, & lui enyoya des patentes de Gouverneur de Milan, avec ordre de s'en rendre maître. Il ne fut pas difficile de s'affurer du Chancelier, qui ne se défioit de rien; il vint avec joie à Novare où Pescaire l'avoit mandé, sous prétexte de conclure le Traité, & fut mis incontinent en prison. Après cela Pescaire surprit aisément toutes les Places du Milanez, & étant entré dans Milan, il obligea tout le Peuple à jurer fidélité à l'Empereur.

Il ne restoit au Duc que le Château de Crémone, & celui de Milan, dans lequel il se renferma avec huit cens hommes seulement, mais avec une résolution que Pescaire n'attendoit pas. Toute l'Italie prit l'alarme d'une usurpation si ouverte; les Vénitiens, qui n'espéroient plus faire un accord solide avec la Régente, depuis que François s'étoit mis luimême hors d'état de profiter de leur fecours, étoient sur le point de s'accommoder avec l'Empereur.

Cette invalion suspendir le Traité, & le Pape même, malgré ses engagemens précédens, ne vouloit plus de paix avec l'Empereur, s'il ne rétablisoit le Duc Sforce. Cependant le Duc de Bourbon artiva à la Cour d'Espagne, où il sur bien traité de Charles, mais il fur en horreur à tous les Grands, jusques-là que l'Empereur ayant demandé à l'un d'eux fa maison pour le loger, il répondit que l'Empereur pouvoir disposer de tout, mais qu'il mettroit le feu dans son logis aussifiet que le Duc en seroit sorti, & n'y demeureroit jamais après qu'un traitre y auroit logé.

La négociation pour la délivrance du Roi se continuoir, & n'avançoir pas. On lui demandoit toujours des Provinces, & ce Prince n'espérant plus aucune condition raisonnable, renvoya sa sœur, avec ordre de dire à sa mere qu'on ne penssa plus à lui, mais seulement au bien de FErat, & qu'on cou-

ronnât le Dauphin.

La Ducheffe partit quelque temps après avec une extrême diligence, fécrettement avertie que l'Empereur vouloit la furprendre, fur ce que le terme de son passeport alloit expirer. On croit que ce fur le Duc de Bourbon qui lui donna cet avis, touché d'amour pour cette belle Princesse, que le Roi proposoit de lui donner en mariage. Quoi qu'il en soit elle se rendit en un jour dans les terres du Roi de Navarre, à peu près dans le même temps que ce Prince s'étoit sauvé d'entre les mains des Espagnols, laissant à sa place un de ses Pages qu'il avoit mis dans son ist.

Par la rétraite de la Ducheffe, les affaires demeurerent eles mains des Ambafadeurs que la Régente avoit envoyés avec elle. L'Italie cependant fut délivrée d'une grande crainte, par la mort de Péleaire, arrivée au commencement de Décembre. Il donna ordre en mourant qu'on. délivrât Moron, honteux d'avoir emprifonné un homme qui étoir venu fur fa parole. Il s'avifa trop tard de lui faire cette juftice, & fes ordres demeurerent fans éxécution. Sitôt que l'Empereur fçar certe mort, il defiina au Duc de Bourbon le commandement de fes Armées en Italie, & il fit mine de le vouloir faire Duc de Milan. Voici ce qui le porta à ce défiein ou à cette feinte.

# 84 HISTOIRE DE FRANCE.

Année 1515.

Il s'étoit embarraffé entre deux Traités qu'on le pressoit de conclure : le Pape & les Italiens demandoient le rétablissement de Sforce, prêts à s'accorder avec la France s'il le resusoit. D'un autre côté, les Ambassadeurs de France s'etoient avancés jusqu'à céder la Bourgogne; il sembloit que le Roi ne s'en souciat plus, disant hautement que si on vouloit qu'il tint les conditions, on lui en sit d'équitables.

Ce difcours fut rapporté à l'Empereur, qui ne s'en mit guéres en peine, parce qu'il crut avoir trouvel les moyens de tenir le Roi obligé par de bons ôrages qu'il se seroit donner en le délivrant: ainsi la difficulté ne consistoit selon lui qu'à détenminer avec qui il sui convenoit le mieux de traiter. Les Ministres Espagnols étoient d'avis que ce sur avec les Italiens; Lanoi & les Flamans, ravis de voir réunir en la personne de Charles toute la succession de la maison de Bourgogne, vouloient qu'il Conclût avec le Roi.

Les uns & les autres foutenoient que leur fentiment étoit le meilleur, pour rendre l'Empereur maître d'Italie. Les Efpagnols prétendoient que pourva qu'il fint le Roi en prifon, ni Sforce, ni le Pape, ni les Vénitiens ne lui feroient pas un grand obstacle : les Flamans dissoient au contraire que pourvu que le Roi lui abandonnât l'Italie, par un bon traité,

elle ne lui feroit aucune peine à conquérir.

L'Empereur se détermina au dernier parti, ne pouvant se résoudre à rétablir Sforce, par la crainte qu'il avoit d'être obligé de relâcher Moron en même temps. Il craignoit ce rusé vieillard, qui remuoit toute l'Italie, & il aima mieue encore délivrer le Roi que lui; mais auparavant il appella Bourbon, & lui dit qu'il avoit voulu le faire Duc de Milan, du consentement des Italiens, mais qu'ils s'oblinoient à conferver Sforce, & cependant que malgré eux, il lui donneroit ce riche Duché. Pour être en état de le faire, il lui d'ul il distinci délivrer le Roi de France: & comme il ne le pouvoit qu'en lui donnant sa fœur en mariage, il lui en demanda son consentement.

Le Duc l'accorda fans peine, & à cause de sa nouvelle inclination pour la Duchesse d'Alençon: pour la cacher à l'Empereur, il le pria seulement qu'il ne su print présent aux fiançailles. L'Empereur l'envoya en Italie, à la place

de Pescaire, & peu de jours après il conclut avec les Ambas-

Année 1526.

Les conditions arrêtées le 14 de Février furent, qu'il y auroit amitié perpétuelle entre les deux Princes; que le Roi seroit remis en liberté le dixième du mois de Mars, & rendu fur les frontieres de ses Etats; que le 20 Avril suivant il consigneroit à l'Empereur le Duché de Bourgogne', avec toutes ses dépendances, affranchi de la souveraineré de France; qu'au même moment que le Roi seroit délivré, le Dauphin & le fecond fils de France, ou le Dauphin feul avec douze des principaux Seigneurs du Royaume, qui sont nommés par le traité, passeroient en Espagne, pour servir d'ôtages; que le Roi renonceroit à la souveraineté de Flandres & d'Artois, & à ses droits sur Naples, Milan, Génes & quelques Places des Pays-Bas, qui font dénommées; que le mariage du Roi avec Eleonore, fœur de l'Empereur, fe feroit en France, & que la fille de cette Princesse & du Roi de Portugal', seroit siancée au Dauphin, quand ils aurojent l'âge; que le Roi abandonneroit Henri d'Albret, Roi de Navarre, & ses autres Alliés; qu'il y auroit ligue défensive entre les deux Princes durant trois ans, & que quand l'Empereur passeroit en Italie pour se faire couronner, le Roi lui prêteroit & lui entretiendroit durant trois mois un certain nombre de Vaisseaux; que le Roi rendroit au Duc de Bourbon tous ses Etats & tous ses biens confisqués, sans l'obliger à retourner en France; qu'il accorderoit l'amnistie à tous les François qui l'auroient suivi, & conviendroit avec lui d'arbitres dans quarante jours, pour juger des prétentions que ce Prince avoit sur la Provence ; qu'il acquitteroit l'Empereur de cinq cens mille écus envers le Roi d'Angleterre; & que les deux Princes prieroient le Pape d'affembler un Concile général, pour exterminer les Hérésies, & unir les Princes Chrétiens contre les Infidéles.

Le Roi fut obligé de jurer qu'il retourneroit en prifon ; s'il manquoit à l'éxécution de ces articles; mais perfonne ne crut en Elpagne que des conditions si iniques pussent être accomplies, & Gatinara, Chancelier de l'Empereur, trouve ce traité de toutes façons si honteux à fon maitre, qu'il resus de le signer & de sceller, quelqu'ordre qu'il en reçur. Depuis ce Traité, les deux Princes étoient souvent de long-

# 486 HISTOIRE DE FRANCE.

Année 1526.

temps ensemble en particulier & en public. Ils allerent ensemble plusieurs fois à la promenade, & chez la Reine Eleonore. Les fiançailles furent célébrées avec la folemnité convensible; du reste le Roi demeura avec sa garde ordinaire, jusqu'au temps porté par le traité, & jusqu'à ce que la ratification de la Régente sur artivée.

Durant ce temps il négocioit avec le Pape, pour tâcher de lui faire agréer Bourbon pour Duc de Milan, au cas que Sforce se trouvât coupable, ou qu'il vint à mourir; mais le Pape ne voulur jamais d'un Prince que sa révolte rendoit irréconciliable avec le Roi, & abfolument dépendant de

l'Empereur.

La Régente n'eur pas plutôt appris la conclution du traité, qu'elle partit avec fes deux petits-fils , pout aller recevoir le Roi. Elle ne fitt pas long-temps à fe déterminer fur l'alternative qui lui éroit donnée pour les ôtages : car quelque tendrefie qu'elle eût pour Henri fon fecond-petit fils , dont l'enjouement faifoit fon plaifir , elle aima mieux le laiffe que les douze Seigneurs qui faifoient la force du Royaume.

A la premiere nouvelle de son départ, le Roi s'avança à Fontarabie. La Régente arriva à Bayonne le 16 Mars, deux jours avant que l'échange se dut faire. Enfin, au jour marqué, qui étoit le 18 de ce mois, Laurrec avec les deux Princes, se rendit sur le bord de la riviere d'Andare. Le Roi monta sur une barque, accompagné de Lanoi, & de huit hommes armés. En même temps on sit partir les deux Princes avec pareil nombre d'hommes.

On avoit affermi au milieu de la riviere une barque vuide, où de part & d'autre on devoit descendre en même temps. Le Roi passa dans la barque où étoient les Princes, & en même temps. Roi. Sirés qu'il sur à bord, il monta sur un cheval Turc, & courur sans s'arrêter jusqu'à S. Jean du Luz, d'où il arriva bientôt à Bayonne: il y sur tepe par la Régente sa mere, & par toute la Cour, avec une joie qui ne peut s'exprimer.

La premiere chofe qu'il y sit, sut d'éctite de sa main au Roi d'Angleterre, pour lui donner avis de sa délivrance, qu'il croyoit devoir à ses soins, l'assurant que dorénavant il ne seroit rien que par ses conseils. Lanoi & les autres Ambassachent de l'Empereur, eurent ordet de le suivre jusqu'à

Année 1 ; 26.

Bayonne, pour lui faire ratifier le Traité en lieu libre. Il dit qu'il ne pouvoit démembrer aucune partie de fon Royaume sans les Etats généraux, qui y avoient plus d'intérêt à le conserver que lui, qui n'en avoit que l'usufruit: il ajouta qu'il falloit scavoir encore plus particuliérement les sentimens de ses sujets de Bourgogne; qu'il tiendroit au plutôt les Assemblées nécessaires pour cela, & feroit sçavoir la réponfe à l'Empereur.

Il alla à Cognac, où il demeura quelque temps: il y trouva des Envoyés du Pape & des Vénitiens, qui venoient se réjouir de sa liberté. Ceux du Pape avoient ordre, s'ils trouvoient le Roi en doute de ce qu'il feroit, de lui insinuer les moyens de revenir contre son Traité; que s'il y étoit disposé de lui-même, d'écouter ce qu'on leur diroit. Les Vénitiens avoient, donné une pareille instruction à leurs Miniftres, avec cette différence, qu'ils devoient parler plus

franchement.

Ils n'eurent pas peine à découvrir les fentimens du Roi; il se plaignit hautement de l'inhumanité de l'Empereur, & déclara que le serment auquel on l'avoit forcé dans sa prison ne pouvoit rompre celui qu'il avoit fait à son Sacre, de ne jamais rien aliéner de sa Couronne; qu'il l'avoit bien dit àl'Empereur, & qu'il s'étonnoit que ce Prince, après la déclaration qu'il lui avoit faite, lui eût imposé des conditions non-feulement iniques, mais impossibles. Il proposa ensuite aux Ministres du Pape & des Vénitiens, une ligue, qui auroit pour fondement la délivrance de ses deux enfans, & l'expulsion des Espagnols hors d'Italie , leur ayant déclaré qu'il ne vouloit plus rien prétendre sur le Duché de Milan, mais seulement y maintenir Sforce.

Lanoi vint le trouver à Cognac, de la part de l'Empereur, pour scavoir sa derniere résolution sur l'éxécution du Traité. Il avoit tenu, pour la forme, une Assemblée de Notables, qui lui avoient répondu qu'il n'étoit pas en fon pouvoir de démembrer son Royaume; les Etats de Bourgogne avoient déclaré qu'ils ne vouloient point passer sous une domination étrangere, & que le Roi ne pouvoit les y contraindre. Il fit cette réponse à Lanoi, & ajouta cependant que si l'Empereur vouloit se contenter de deux millions d'or, au lieu de la Bourgogne, il étoit prét d'accomplir le reste du Traité.

## 88 HISTOIRE DE FRANCE.

Année 1526.

Pendant que ces choses se négocioient, Antoine de Leve pressoit et llement le Château de Milan, que Sforce fut obligé de déclarer au Pape & aux Vénitiens, que s'il n'étoit promptement secouru , il seroit contraint de se rendre. Cest equi obligea ces deux Puissances à presse les rance, ex l'Empereur ayant défendu aux Espagnols d'aler, plaider à Rome, ce fut une nouvelle raison qui aigiti le Pape contre lui; mais le Roi ne leur dissimula point qu'il artendoit encore une réponde de Chaeles.

C'est une chose étrange qu'il n'eut pas prévu eelle de François, quoique son Conseil d'Espagne lui eût souvent représenté que ce Traité, qu'il croyoit s'avantageux, n'étoit qu'une illusion. Il s'opiniâtra à vouloir absolument la Bourgogne, & entra dans un tel dépit de s'être abusé, que pour la premiere fois, il lacriss son intérêt à sa vengeance. Il envoya Moncade, pour donner au Pape la Carte blanche, avec ordre pourtant de passer en France, pour sçavoir si Lanoi perdoit toute espérance d'avoir la Bourgogne.

Sitôt qu'il eût appris qu'il n'y avoit plus rien à espéter, it aliare sa commission envers le Pape, qu'il trouva résolu à conclure avec la France. Une lettre de Leve interceptés lui avoit persuadé que les affaires des Impériaux étoient sans ressource. Annis Lanoi eut le déplaiss' d'entendes publier la Ligue entre le Pape, le Roi & les Vénitiens, à condition de conserver ssorce, & de délivers les enfans de France, avec une rançon, dont le Roi d'Angleterre seroit l'arbitre. François ne se réserva en Italie que Génes & le Comté d'Ast, ancien partimoine de ses ancêtres. Il devoit aidet la Ligue d'hommes & d'argent, & le Royaume de Naples devoit demeurer à la disposition du Pape, avec quelques réserves pour le Roi d'Angleterre, & pour le Cardinad e Vossei. En même temps on songea à faire lever le siège

du Château de Milan, & à reprendre la ville.

Les Peuples, accablés d'éxactions, étoient difposés à s'aider, & Moncade n'avoit pas calmé les Soldats, pour le peu d'argent qu'il avoit distribué aux Troupes, mais il falloit user de diligence, & les Consédérés alloient lentement. Ils surent assez les consédérés alloient lentement. Ils surent assez les consédérés alloient lentement dant ne voulut tien faire. Le Duc d'Utbin n pommé général par les Vénitiens, ne voulut point avancer qu'il n'est du moins.

Annés 1526.

moins cinq mille Suisses, de ceux que le Pape faisoit lever. Ces levées furent traversées par les Ministres du Roi, qui crurent qu'elles se faisoient pour l'Empereur, car le Pape cachoit son nom, appréhendant que le Roi ne le crût trop

engagé, & négligeat de le fatisfaire.

Durant ces retardemens, l'occasion de reprendre Milan échapa. Le Peuple ne pouvant plus souffrir les violences des Espagnols, fit un nouvel effort pour s'en affranchir, mais destitué de secours, il succomba & sut désarmé. Ceux de Lodi réussirent mieux dans le dessein de se rendre aux Confédérés. Le Duc d'Urbin & Guichardin l'Historien , qui commandoient les troupes Ecclésiastiques, se trouverent à propos devant cette Place, où ils furent reçus fans difficulté. Enfin le Duc d'Urbin, après beaucoup de délais, se résolut d'attaquer Milan par les Fauxbourgs : il fut prévenu par le Duc de Bourbon, qui se jetta dans la Place avec huit cens fantaffins Espagnols.

Ce Prince, après avoir quitté la Cour de l'Empereur, s'étoit long-temps amusé à Barcelonne, & le Roi avoit promis que ses Galeres empêcheroient son passage. La Ligue sit de grandes plaintes de ce qu'il n'avoit point tenu parole. On disoit hautement qu'il avoit un grand cœur, & des pensées dignes de lui , mais que les plaisirs lui faisoient souvent né-

gliger les affaires, qui périssoient faute d'être pressées.

L'arrivée de Bourbon empêcha le succès de l'attaque que méditoit le Duc d'Urbin ; il fit une seconde tentative, qui lui réuffit auffi peu; & cependant Sforce qui n'avoit plus dans le Château que pour un jour de vivres, fut contraint de capituler. Il n'y avoit guéres d'apparence qu'il dût faire un Traité supportable, dans l'extrémité où ses affaires étoient réduites, mais Philippe Salo, qu'il envoya pour traiter, ayant reconnu que les Impériaux craignoient les Confédérés, fit une capitulation affez raifonnable. Il conferva fon maître dans le Château de Crémone, qui tenoit pour lui. On lui donna de l'argent pour entretenir ses troupes, & Côme pour sa retraite, jusqu'à ce que son procès sur achevé. Il sut aussi convenu que ce Traité ne pourroit préjudicier aux droits de fa famille fur le Duché de Milan. Cet accord fut fait le 23 Juillet.

Sforce se prépara à aller à Côme, mais il vouloit y être Qqq

Annce 1526.

le maitre. Les Espagnols n'ayant pas voulu en retirer leur garnison, il se retire à Lodi, où il ratifa la Ligue. Tout le monde sur étonné de la joie que témosigna le Duc d'Urbin, de la reddition du Château. Il éxagéroit le danger qu'il y auroit à secourir une Place si bien assiège, quoique d'autres plus réfolus ne trouvassent pas l'affaite si disticile. Il témoigna qu'il vouloit bloquer Milan, & en attendant les Suisses, il envoya quelques troupes mettre le siège devant la ville de Crémone: s'il agissoit mollement, le Roi de son côté ne se pressoit pas. Il espéroit retirer ses enfans des mains des Espagnols, plutôt par un accord que par sorce.

Le Pape découragé lui faifoit offiri le Duché de Milan, s'il envoyoit une Armée contre le Royaume de Naples. Le Roi demandoit une permiffion de lever une Décime fur le Clergé de France; pendant qu'on traitoit ces chofes, rien es avançoit. Il vint pourant à la fin au Duc d'Urbin, treize mille Suiffes, que François lui envoyoit. Il n'attaqua pas pour cela Milan, aifée à prendre cependant à caufe que la garnifon étoit affoible, & il mena toutes les troupes au fiégée de Cré-

mone, qui jusques-là alloit fort mal.

Cependant l'Armée navale de France, commandée par Fierre de Navarre, prit Savone, & fe rendit maitreffe de toute la rivière du Ponent; puis s'étant jointe à celle des Vénitiens & à celle du Pape, elle ferma fi bien par me l'entrée de Génes, que quatre mille hommes avancés par terre l'eussent réduite, mais le Duc d'Urbin ne songeoit qu'au flége de Crémone, qui en effer fut contrainte de 6 rendre.

En ce même temps, le Pape se trouva dans un extrême embarras, par la trahison des Colonnes. Ils étoient artachés à l'Empereur, & l'ainé de cette maison étoit Connétable héréditaire de Naples. Les Ministres de ce Prince souleve-ent cette puissant en contre le Pape, qui se trouva le plus fort, mais qui ne put se garantir de la surprise. Vespadien Colonne, qui étoit le plus agrédable de tous les hommes, & qui paroissoir le plus surche de tous les hommes, & qui paroissoir le plus sincere, sçut sir bien persuader le Pape, de ses bonnes intentions pour son service, qu'il lui fit congédier ses troupes.

Lorque les Colonnes le virent dans une pleine sécurité, ils occuperent tous les passages, & ayant empêché par ces moyens qu'il ne vînt à Rome aucune nouvelle, ils y arriverent durant la nuit, avec six mille hommes, qui se faissirent de trois portes, & entrerent dans la ville, conduits par les Agens de l'Empereur, & par le Cardinal Pompée Colonne.

Année 1526.

Le Pape étonné ne vit d'abord autre chose à faire que de s'affeoir dans le siège de S. Pierre, avec ses habits Pontisicaux, pour y attendre la mort, & eut peine à se rendre à la priere des Cardinaux, qui le pressoient de se retirer au Château S. Ange. Dans cette conjoncture, il fut aifé à Moncade d'obtenir de lui une trève, en l'obligeant de rappeller ses Armées de terre & de mer, & de pardonner aux Colonnes.

Les affaires de l'Empereur ne laissoient pas d'être en mauvais état; les troupes qui manquoient d'argent, poussoient à bout la patience des Peuples par d'horribles inhumanités; ainsi il prétoit l'oreille aux propositions de paix que faisoit le Roi d'Angleterre, mais cependant il équipoit une grande flotte, que Lanoi devoit commander, & avec son secret aveu Fronsberg levoit quatorze mille Allemands: celui-ci difoit qu'il alloit secourir son fils, bloqué dans Milan ; le Roi d'Angleterre se laissoit amuser par des négociations ; & François, qui se flatoit de l'espérance d'un accord, ne songeoit qu'à fe divertir.

Le Sultan Soliman, Empereur des Turcs, ne fut point simple spectateur des divisions des Chrétiens, sans en profiter: il trouva dans celles qui troubloient en particulier la Hongrie, une belle occasion de partager ce Royaume. Le jeune Roi Louis avoit péri dans une révolte, où la fleur de la Noblesse sur tuée; & enfuire le plat pays ravagé par les Turcs. Pour comble de malheur, les Hongrois se parrage-

rent dans l'élection qu'il leur fallut faire d'un Roi.

Ferdinand, frere de l'Empereur, qui prétendoit avoir droit fur le Royaume du côté d'Anne sa semme, sœur du dernier Roi, fut reconnu par une partie de la Noblesse, & Jean de Zapol, Vaivode de Transilvanie, élu par l'autre, fut obligé par fa foiblesse à se mettre sous la protection du Turc ; ainsi ce malheureux Royaume se vit en même temps déchiré par deux puissantes factions, & en proie à l'ennemi commun.

Le Pape ne sçavoit que faire parmi tant de désordres, tantôt illui prenoit envie d'aller trouver tous les Princes Chrétiens,

Qqqij

Année 1 526.

pour les liguer contre les Turcs ; tantôt il délibéroit de le jetter entre les bras de l'Empereur , & puis entrant en défiance d'un Prince qui conduisoit se affaires avec une si prosonde dissimulation , il demeuroit irrésolu.

Les Colonnes, qui se sentoient soutenus, l'inquiétoient dans le cœur de son pays, & remportoient sur lui divers avantages. Il y avoit peu de ressource dans les forces des Consédérés: le Marquis de Saluces, qui commandoit l'Armée de France, n'avoit que très-peu de troupes. Le Duc d'Urbin, Général des Vénitiens, haissoit autant les Médicis que le Pape qui n'avoit songé qu'à le dépouiller: ét in se suivoit aucun dessent le commençoit à bloquer Milan, & puis il quittoit cette entreprise, sous prétexte de s'opposer aux Allemands, qui s'avanocient vers Mantoue.

Leschofes allerent ainfi jufques vers la fin de Novembre, & rien n'empécha les Allemands de joindre le Duc de Bourbon dans le Milanez. Il venoir de délivrer Moron, condanné à perdre la tête, & qui s'étoit racheté de vingt mille Ducass. Cet habile courtifan (qui fi bien s'infinuer auprès du Duc de Bourbon, qu'il devint premierement fon confeillet le plus affidé, & enfuite fon gouverneur abfolu.

Le Duc étoit alors recherché des deux côtés ; l'Empereur fembloit vouloir lui donner le Duché de Milan, & le Roi ne vouloit point consentir à une trève, que l'Empereur offroit aux Confédérés, si Bourbon n'y entroit. Il y envoya fécrettement un des aumôniers de sa mere, pour négocier avec lui, mais Moron lui représenta que ces deux Princes le jouoient également; que la France le traiteroit toujours de rebelle, & que la mere du Roi ne consentiroit jamais à lui rendre les terres dont elle l'avoit dépouillé; qu'il y avoit à la vérité de plus belles apparences, mais pas plus de solidité dans les offres de l'Empereur, puisqu'en faisant semblant de le vouloir faire Duc de Milan, il l'empêchoit en effet d'entrer le plus fort dans aucune Place : bien plus , il le laissoit sans argent, contraint, pour en avoir, de faire des véxations insupportables, & exposé à la fureur de la populace accablée, ou du foldat mutiné.

Sur cela il lui ouvrit un moyen, qu'il disoit être le seul pour assurer sa fortune, c'étoit de gagner ses troupes & les Allemands, pour se rendre maître de Naples, où il ne trouve-

493

Année 1526.

roit nulle réfifiance, & où toute l'Italie feroit ravie de le maintenir, pour se délivere du joug des Efpagnols. On dit que le Duc, défefjéré du mauvais état de ses affaires, préta l'oreille à ses discours, & qu'il alla joindre les Allemands dans ce dessein. Ils étoient dans le Plaisantin, avec dessein de se rendre maitres de Plaisance, mais le Duc d'Urbin étoit dans le pays, avec le Marquis de Saluces, qui avoit jetté du monde dans la ville, de sorte que Bourbon la voyant si bien pourvue, n'os l'attaquer.

Cependant le Pape & Lanoi méloient aux négociations de continuelles entreprifes l'un fur l'autre. Le Comte de Vaudemont, de la maison de Lorraine, qui commandoit les troupes du Pape, s'empara des terres des Colonnes, & entra dans le Royaume de Naples. Ses progrès furent arrêtés par une trève. Quelque temps après, le Viceroi affiégea Fruñon, Place forte dans les terres de l'Eglife. Le Pape pomit 150000 écus, pour avoir une trève de trois ans, pour lui & les Vénifies. Pendant que l'on en portoit l'avis à Venifie, & qu'on attendoit le confentement du Sénat, Rence de Ceri, un des Généraux des troupes Eccléfiaftiques, fit lever le fiéée au Viceroi.

Le Pape, ravi de ce succès, réfolut avec Guillaume de Langey, Officier général de l'Armée de France, d'attaquer le Royaume de Naples. Salerne se révolta ; Rence de Ceri pit Aquila, & quelques autres l'laces de l'Abruzze; Naples manquoit de vivres, & si François avoit noturi l'argent qu'il avoit promis sur la dime que le Pape avoit accordée, tout ce Royaume étoit en périly-suais Rence, de Ceri sur obligé, faute d'argent, d'abandonner l'entreprise, & de se retirer à Rome. Alors le Pape perdit tout-à-fait courage, & donna soit sante mille écus à Lanoi, pour avoit une trève de huit mois, mais cela ne l'assuroit pas contre Bourbon, qui avoit se dessens particuliers, & toutes les forces de l'Empereur

fous fon commandement.

Son armée étoit de trente à quarante mille hommes bien aguerris. Les Allemands, qui n'avoient touché qu'un ducat par tête en leur pays, & deux ou trois tout au plus en Italie, ne laifloient pas de s'engager dans le pays, fous l'efpérance du pillage. Bourbon qui avoit épuifé tout ce qu'il pouvoit avoit d'argent, ou fur fon crédit, o up par violence, leur

1527.

Année 152

avoit abandonné jusqu'à sa vaisselle d'argent, & sit marcher l'armée vers la Toscane, dans le dessein de piller ou Florence ou Rome même.

Le Pape cependant ne craignoit rien , les acles d'hofillité avoient cessé du côté de Naples , & le Viceroi étoit venu à Rome , ce qui l'avoit tellement confirmé , qu'il congédia toutes ses troupes , à la réserve de deux cens chevaux , de deux mille hommes de pied. Sur la nouvelle de la rève , le Duc d'Urbin avoit fait repasser le Pô aux troupes Vénitennes , & l'Etat Eccléssafique seroit demeuré sans défense, si Guichardin n'eût persuadé au Marquis de Saluces de le

garder avec le peu de troupes qu'il avoit.

Ce fui en vain qu'on fignifia la trève au Duc de Bourbon, & qu'on lui promit de l'argen pour celfer les hofilitiés qu'il éxerçoir pendant son voyage. Il étoit si peu maitre de ses foldats, que les Gentilshommes que lui envoya Langey purent à peine l'aborder. Lanoi vint en personne à Boulogne, pour s'aboucher avec lui, mais le Duc manqua au rendezvous qu'il lui avoit donné, & quoiqu'il promit au-Pape d'accepter la trève, il continua sa marche, pressé par la mistre, & entrainé par ses soldats avides du pillage, il ne gardoit plus de mesures.

Il n'y avoit d'espérance qu'au Duc d'Ubin, & Guichardin fit tout ce qu'il put pour obliger le Pape à lui donner fatis-faction, il le trouva implacable, & le Duc irité, au lieu de devancer Bourbon, qu'il eût pu arrêter étant maitre du pays fe contentoit de le fuivre en queue: Bourbon alloit droit à Florence, fur l'avis qu'il eut que la ville s'étoit révoltée contre les Médicis, à qu'il eut que la ville s'étoit révoltée contre les Médicis, à qu'il eut pape l'avoit de nouveau foumife.

La réfolution que prirent les Florentins de fecouer le joug, fit efpérer au Duc de Bourbon, qu'au milieu de ced divisions il pourrois furprendre la ville, pour la donner au pillage; mais Langey, averti de l'entreprife, en donna avis au Marquis de Saluces, & lui marqua un chemin par lequel il pouvoit prévenir les Impériaux. Le Marquis obligea le Duc d'Urbin à fe joindre à lui, & ils arriverent tous deux aux environs de Florence, Jong-temps avant le Duc de Bourbon.

Ce Prince, désespéré d'avoir manqué son coup, ne trouva aucun moyen de consoler ses soldats, qu'en leur proposant le pillage de Rome. Cette proposition sut suivie des cris de joie de toute l'armée, principalement du corps des Allemands que Fronsberg, Luthérien déterminé, avoit composé de gens de sa secte.

Année 1527.

L'angey partit en même temps, pour avertit le Pape de ce desfiein, & ne put jamais l'émouvoir, persuadé qu'il étoit que la trève le mettoit en sureré; jamais Rence de Ceri ne put obtenir de lui qu'il levât des troupes, jusqu'à ce qu'il squ' que Bourbon marchoir sans artillerie & sans bagage, avec une telle diligence, qu'il arrivoit toujours plutôt qu'on ne l'attendoit : il ne resta plus au Pape autre chose à faire que de se rensemer au Château S. Ange, & Rence de Ceri, aidé de Langey, leva à la hâte deux mille hommes de méchantes troupes, pour défendre la ville, en attendant le seconté dérés : il se tenoit s'assiré de gagner le temps mécessaire, qu'il ne voulut pas même qu'on rompit les ponts, & cependant le Duc de Bourbon étant arrivé près de Rome, le 5 Mai, sit sommer le Pape de lui donner passage dans la ville pour aller au Royaume de Naples.

Le lendemain un cas imprévu l'obligea de donner l'assau. Un enseigne de la gamislon se voulut sauver par la bréche, & ayant dans sa suite rencontré les ennemis, il retourna sur ses pas, il sur suivi, la bréche sur découverte, & le Duc de Bourbon, résolu de forcer la ville par cet endroir, marcha à la tère des siens: il sur jetté par terre à la premiere arquebusade, & expiria; le Prince d'Orange qui étoit près de lui fit couvrir son corps, pour ne point retarder l'ardeur des soldats. Sa trabison efface toutes ses vettus, & sait qu'on plaint moins

fes malheurs.

Le Pape qui étoit réfolu de le fauver du Château faint Ange, commença à respirer quand il fçut la mort de Bourbon, mais ses affaires n'en allerent pas mieux. Philibert de Châlon, Prince d'Orange, prit le commandement des troupes, & le jour même la ville sur forcée; il n'y eut cruauté ni insolence que n'éxerçassent les Allemands & les Espagols, aussi emportés qu'eux, jusqu'à trainer par les rues les Prélats & les Cardinaux, même ceux de leur Nation, revêtus de leurs habits de cérémonie, pour plus grande dérisson.

La pette causée par le pillage sut inestimable, & il n'y eut maux que Rome ne soussirit, à la réserve de l'incendie. Il vint du secours de Florence, mais trop tard, la ville étoit Année 1527.

déja prise. L'Armée des Confédérés s'avançoit, & le Duc d'Urbin avoit ordre des Vénitiens de rout hazarder pour dégager le Pape, il n'en fit pas davantage pour cela, & se feignant trop foible, il se retira, sans même vouloit écourer le Pape, qui le prioit d'attender quelques jours pour lui donner le moyen de capituler. Ainsi une Armée de plus de 15000 hommes de pied demeura intuil.

Le Viccroi vint à Rome à la priere du Pape, & croyant avoir le commandemen, il trouva le Prince d'Orange déja établi par les foldats, mais fans autorité. On ne pouvoir les arracher du pillage, & le Pape refla plusieurs jours au Château. S. Ange en grande frayeur. Quelle horteur pour lui d'être expolé à la sureur des Allemands! Ensin il fit son accord: Rence de Ceri & Langey capitulerent aussil, & sortetent avec armes & bagage, mais on impos au Pape de dures

conditions.

Ce fur de payer des fommes immenses à divers termes fort courts, & de rendre le Château S. Ange, à la Forteress (d'Osse, & publicurs autres Places pour sureté à ses ennemis. Il devoit demeurer prisonnier au Château S. Ange jusqu'au premier payement, & après être transporté à Gaête ou à Naples, pour y attendre la résolution de l'Empereur. Le Pape n'ayant pu trouver l'argent qu'il avoit promis ; il demeura au Château S. Ange, à la garde du même Espagnol qui avoit gardé François dans sa prison. Les soldats continuoient expendant à faccager Rome, qui fut deux mois entiers à leur merci. La plupart des villes cédees par le Pape ne voulurent pas se rendre; les Vénitiens s'emparerent de Ravenne & de quelques autres Places au nom de la Lique.

A Florence, le Cardinal de Cortone qui y commandoit au nom du Paup, cremit le Gouvernement entre les mains du Peuple, & fe retira à Luques. Les Florentins rétablirent les Magistrats populaires, & compirent les statues des Médicis. Quand l'Empereur squt la nouvelle du sac de Rome, il usa de sa dissiliant ainci et il difoit que Bourbon & Fronsberg avoient agi sans ses ordres, & fassoit sitier en Espagne des processions oftenmelles pour la liberté du Pape; c'est ainsi qu'il amusoit le Peuple, & cependant il renoit de secrets conseils pour faire transporter le Pape en Espagne, mais les Rois de France & d'Angletzere qui avoient résolu

d'agir

l'agir contre l'Empereur plus efficacement que jamais, après la détention du Pape, se liguérent encore plus étroitement

Année 1527.

entr'eux & avec les Vénitiens.

Le Roi d'Angleterre s'obfina à vouloir que Lautrec fût déclaré Général de la Ligue, contre le fentiment de François, qui le regardoit comme un Général auffi imprudent que maineureux, & contre cleui de Lautree même, qui n'efferoit aucun bon fuccès, parmi tant de profutions que faifoit François dans les chofes inutiles. Pour concerter les moyens d'éxécuter les deffeins des deux Rois, le Cardinal d'Yorck vint à Calais avec une fuite plus que Royale, & le Roi s'étant rendu. À Amiens, il fut arrêté qu'on envertoit de leur part offiri la paix à l'Empereur, s'il rendoit les enfans du Roi pour deux millions d'écus, s'il mettoit le Pape & fes pays en liberté, & l'Italie au même état qu'elle étoit avant que Charles VIII, entrât dans le Milanez; mais l'Empereur refus ces conditions, & la paix fur iurée entre les deux Rois le 8 Aos condi-

Peu après, Lautrec, quoiqu'il n'eût que la moitié de fes roupes, entra en Italie, où il pit le Boîco, Place forte du Milanez, auprès d'Aléxandrie : un peu après, la ville de Génes, jincommodée par les prifes continuelles que faifoient André Doria & les Galeres Françoifes, se remit sous la puisfance du Roi, & Lautrec, après l'y avoir reque, prit Aléxandrie, que les Consédérés Pobligerent de rendre au Duc-de Milan; il lui rendit aussi Vigeve, puis ayant passe le Tésn, il marcha droit à Milan; mais ayant appris qu'il y étoit entré du secours, il tourna court à Pavie, qu'il asségea du côté du Château, & l'Armée Ventitenne de l'autre.

Les François qui destroient avec une ardeur excessive prise de certe ville, pour effacer la honte de la baraille du pare, précipiterent l'attaque sans commandement, avant que la bréche sur raisonnable, & ils furent repoussés. Le lendemain la batterie ayant fait son esser l'autrec emporta la ville d'assaur de cut peine à empêcher qu'elle ne sur mise en cendre, mais il ne put empêcher le pillage ni les cruautés que firent les soldats, en vengeance de la prise de Franceis, & de la petre des plus grands hommes de France.

En ce même temps, Alfonse, Duc de Ferrare, entra dans la Ligue. Lautrec le gagna, sous promesse de lui faire rendre sout ce qu'il avoit possédé, & de faire donner en mariage à Année 1 c 27.

Hercule d'Efte, son fils ainé, Rende, fille de Louis XII. En l'état où étoient les choses, il étoit aisse de rétablir Sforce dans tour le Milanez, & même de prendre Milan, téduit à l'extrémité, fans qu'Antoine de Leve, dénué d'hommes & d'argenn pût la secourir; mais le Légat du Pape vouloir qu'on quirtât tour pour aller vers Rome délivrer son maire, & Lauttec résolute de répondre à les empressemens. Sa marche & les menaces du Roi d'Angleterre qui se préparoit à entrer dans les Pays-bas, obligerent ensin l'Empereur à traiter de la délivrance du Pape, qui suit conclue le dernier Octobre, à condition qu'il ne seroit parais rien qui sur contraire aux intérêts de l'Empereur: on évigea de lui plus de six cens mille ducats, & on l'obligea de donner des ótages pour sureté du payement, a verc quelques Forteresses.

L'Empereut fit femblant de ne point prendre part à cette honcuele réfolution, de mettre à rançon le pere commun de la Chrétienté, arrêté au préjudice d'une trève, & on difoit qu'onne lui demandoit de fi grandes fommes, que pour contenter l'Armée. Moron confeilla au Pape de tout figner, pourvu qu'il se retirât du Château S. Ange, où il étoit exposé atoutes fortes de maux, même à la pefte, qui ayant infedé la ville, ne tarda pas à incommoder le Château; car quoiqu'il edit donné des ôtages, on retenoit la personne jusqu'à ce

qu'il cût payé.

A la fin les Espagnols ayant honte de sa longue détention, se craignant les approches de l'Armée de France, qui s'avançoit vers le Royaume de Naples, reçurent ordre de l'Empereur de mettre le Pape en liberté; mais ce Ponite appréheudant de nouvelles difficultés de la part du Général Moncade, fe déguis en Marchand, & la cavalerie Espagnole le conduitit à Orviète, on il. Jenutes sins aucune suite, la nuir du 9 Décembre; il fallur payer sa rançon, dont les Espagnols profiterent aufs ibie nuel les Allemands, & pour faire trouver de l'argent, il consentit de vendre un chapeau de Cardinal.

Auffitôt qu'il fut mis en liberté, Lautrec partit de Boulogne, où il avoit perdu beaucoup de temps pour entrer dans le Royaume de Naples, avec une Armée de trente mille hommes. On traitoit durant tout ce temps de la pair générale qui n'étoit plus arfètée que parce que François vouloit qu'aussitôt qu'il auroit donné au Roi d'Angleterre des ôtages pour la retraite de ses troupes hors d'Italie, l'Empereur rendit ses enfans ; au contraire l'Empereur vouloit que le Roi retirât ses troupes, & il se chargeoit de donner des ôtages au Roi d'Angleterre; rien ne put vaincre la méfiance de ces deux Princes, & enfin les deux Rois se résolurent à déclarer

la guerre à l'Empereur par un Héraut.

Ils rappellerent leurs Ambassadeurs : l'Empereur retint en Espagne celui du Roi, qui en fit autant à celui de l'Empereur. La déclaration de la guerre fut faite le 21 Janvier. Comme Lautree faisoit des progrès extraordinaires dans le Royaume de Naples, & que les villes se rendoient à lui dès qu'il en approchoit de vingt à trente milles, les Impériaux marcherent sous les ordres du Prince d'Orange pour s'opposer à ses desseins, & Lautrec les poussoit toujours pour les obliger à un combat. Enfin ils se retirerent partie dans Naples, partie dans Gaête, qui furent les deux seules Places qu'ils garderent dans tout le Royaume, & on remarque que tous ces pillards, enrichis par tant de facriléges, périrent presque tous en moins d'un an. La peste en emporta dans Rome plus de deux tiers, & il y en eut à peine deux cens qui réuffirent à se sauver dans la suite de cette guerre.

Au lieu de pourfuivre les reftes de cette malheureuse armée, Lautrec s'amusa à prendre Melse, ville du Royaume de Naples , dont le Prince fut fait prisonnier. Cependant l'Empereur ayant relâché l'Ambaffadeur de France, François voulut aussi renvoyer Antoine Perrenot, appellé depuis le Cardinal de Granvelle, Ambassadeur de l'Empereur. Avant de le congédier, il voulut s'éclaireir avec lui d'une maniere éclatante, sur certains discours que l'Empereur avoit tenus, se plaignant que le Roi avoit manqué de parole, & qu'il n'avoit

pas répondu à un appel qu'il lui avoit fait.

Sur cela François affembla dans la grande fale du Palais sous les Ministres des Princes étrangers, avec tous les Princes & Seigneurs, en présence desquels étant revêtu de ses habits Royaux, il dit à l'Ambassadeur que l'Empereur n'avoit jamais eu de lui parole qui pût valoir, puisque jamais il ne l'avoit ni vu ni trouvé en aucun combat ; que s'il vouloit parler de sa prison, il déclaroit qu'un prisonnier gardé ne pouvoit être tenu à rien, & que jamais homme n'avoit été plus rigou-Rrr ij

Année 1628.

reusement gardé que lui, puisqu'étant au lit de la mort, on le tenoit entre les mains de quatre ou cinq cens Arquebusiers.

Comme l'Empereur se glorissoit d'avoir fait un appel au Roi, il déclara hautement qu'il n'en avoir nulle connoissance, & de peur que son procédé ne sur sujet à pateil reproche, il fit lire un cartel de dési qu'il faisoit à l'Empereur, dont

voici les termes principaux.

« Nous François, par la grace de Dieu, Roi de France : & Seigneur de Génes, à vous Charles, par la même grace. «élu Empereur de Rome, & Roi des Espagnes, sçavoir fai-. fons : qu'étant avertis que vous vous vantez d'avoir notre » foi & promesse, sous laquelle nous sommes sortis de votre »puissance, encore qu'il soit notoire qu'un homme gardé n'a » point de foi à obliger, nous ajoutons de plus qu'autant de » fois que yous avez dit & direz que nous avons manqué de » parole, ou fait chose indigne d'un Gentilhomme aimant . fon honneur, vous avez menti par la gorge, & mentirez, » fur quoi vous n'avez rien à nous écrire, mais feulement à o nous affurer le camp où nous vous porterons les armes ; protestant que tout ce que vous direz contre notre honneur, ≠aussi bien que le délai du combat tournera à votre honte ». Cet écrit eft daté du 28 Mars 1527. ( c'eft 1528. felon notre usage présent, mais alors en France l'année commencoit à Pâque ).

Après la lechure de l'écrit, le Roi reprit fon discours, & continua ses reproches contre l'Empereur; premiérement fur la détention du Pape, où ce Prince salioit semblant de ne prendre aucune part, mais le Roi sit voir que c'étoit trop grossifiérement abusce le monde, puisque loin de châter ses gens qui avoient commis un tel attentat, il leur avoit permis de titer rançen du Vicaire de Jétus-Christ, & avoit réduit le S. Pere à une telle extréminé, qu'il avoit été contraint de vendre jusqu'aux bénésices, choje harrible à dire, principalement en nos jours, distoit François, où il court tant détrèsles; il ajouta sur les enfans que l'Empereur se vantoit de tenir en son pouvoir, que c'étoit-là si grande douleur, de les voir entre les mains d'un Prince qui éxigeoit pour leur désivrance de plus dures conditions, que celles qu'avoient éxigées les Insidéles des Rois ses prédécesseurs, lossqu'ils avoient éxigées les

leurs prifonniers, mais que le destr qu'il avoir de délivrer ses enfans ne l'obligeroit jamais de manquer à ses alliés, & pareque l'Empereur reprochoit au Roi d'empêcher les Chrétiens de s'unir contre les Turcs, il répondit qu'encore qu'il n'est point le Turc sur les bras, comme l'avoit l'Empereur dans la Hongrie & sur les frontieres d'Autriche, il feroit toujours plus prêt à repousser cet ennemi de la Chrétienté, oue ne séroit l'Empereur.

Ce Prince dit ensuite quelque chosé du Roi d'Anglectre, qu'il appella toujours son bon frere & perpétuel allié, & l'Ambalsadeur ayant refusé de se charger d'aucune parole, fur ce-quil étoit sans pouvoir, François envoya porter le déstà Charles par un Héraut: l'Empereur en renvoya un pour faire réponse, à peu près sur le même ton, mais sans rien conclure; de forte que ces procédés n'aboutirent qu'à faire

du bruit inutilement.

Lautrec continuoir à s'avancer dans le Royaume de Naples, quoique l'argent lui manquât: il fe plaignoit que les bâtimens & les plaifirs du Roi épuifoient toutes les finances. Il amaffoit des vivres de toutes parts pour nourrir une Armée immenfe, mais dont les deux tiets étoient inutiles. Il étoit déja maître de tout le pays & de toutes les Places, & enfin le premier Mai il artiva devant Naples, où il mit le fiége; huit Galeres, commandées par le Comte Philippin Dotia, I'y vinrent joindre, elles furent détachées d'une Armée navale que le Roi avoit envoyée dais le même tempa en Sicile, dans l'efpérance que ce Royaume lui feroit livré par intelligence.

André Doria, oncle de Philippin, & Rence de Ceri; commandoient la flotte qui s'approcha de la Sicile felon le projet, dans le temps que Lautrec arriva à Naples, mais la tempète la jetta dans l'Îlle de Corfe, d'où elle palla en Sardai-gne pour avoit desvivres. Le Vicerol's y étant oppofic, elle prit Saffazi d'affaut, mais la maladie se mit dans l'Armée, & la messintelligence parmi les chefs. Rence de Ceri & Doria entrerent dans d'extrêmes jalousses l'un contre l'autre; il fallut revenir à Génes, d'où l'on envoya à Naples le Comte Philippin, pour fermer le Port du ôcôté de la terre.

Lautrec ayant fortifié quelques postes principaux autour de la Place, elle se trouva pressée, le dessein étoit de la prendre Année 1528.

par famine plutôt que par force, & les ennemis de leur côte n'oublioient rien pour s'ouvrir les passages par mer & par terre, repoussés à diverses sois devant les forts, ils espérerent de mieux réussir en attaquant les Galeres. Le pein nombre que nous en avions donna lieu à cette

Le petit nombre que nous en avions donna lieu à cette espérance. Les Vénitiens qui avoient promis d'y joindre leurs, étoient occupés à prendre quelques villes maritimes qui leur étoient cédées par le Traité. Ainst Hugue de Moncade, viceroi de Sicile, ét qui après la mort de Lanoi l'étoit encore de Naples par provision, se crut affez fort pour battre Philippin, pourvu qu'ill e pit furprendre. Iln avoit que six Galeres, è quatre autres moindres Vaisseaux, mais pour intimider l'ennemi, il sit suivre quantité de bateaux de pécheurs à vuide. Tout le succès dépendoit du fecret, mais Lautrec sut averti du dessein par les intelligences qu'il avoit à Naples, cari l'restoit dans cette ville beaucoup de bourgeois de la faction Angevine, fort affectionnés à la France. Lautrec donna l'avis à Philippin, & lui envoya quatre ou cinquens Arquebussers.

A l'abord de Moncade, Philippin fut furpris du grand nombre de Vailfeaux, & l'artaque des ennems fit vigoureufe, les Arquebusiers la soutinent, & Philippin ayant reconnu la tromperie, sondit avec cinq Galeres siu les ennemis; il en détacha trois autres pour les prendre de sianc, & arma une grande partie des forçats, promettant la liberté à tous ecux qui prendroient un ennemi pour metre à leur place. Son artillerie fit un effet prodigieux. Moncade, ayant eu le bras percé d'un coup d'arquebule, mourut pendant l'action; deux de ses Galeres surent, coulées à sond, il y en eut deux de prises, une cinquième se renditaprès le combat.

Les ennemis y perdirent l'élite de leur Armée, le Marquis du Gaß fur peis swec beaucoup de gens de qualité, & après un tel malheur, il s'en fallut peu que Naples ne perdit courage. Les vivres commencerent à y manquer, la pefie toivit la famine, & la Place étoit detous côtes menacée de fa ruine. Lautree, plein de confiance, commença à fe négliset; il avoit intercepté une lettre du Prince d'Orange, où il marquoir à l'Empereur qu'il n'y avoit de vivres que pour fix femaines, & que n'ayant point d'argent pour payer la montre courante, la révolte des Allemands étoit infailible.

Année 1528.

Sur cette aflurance il disperfa la Cavalerie en divers quariers pour lui faciliter les moyens de vivre, il ne songea pas que les ennemis eurent par-là occasion non seulement d'en défaire un grand nombre, mais encore de faire entrer de petits convois dans la Place, & même d'empéchet les vivres d'arriver dans notre camp, la maladie s'y mit aussi. Les ennemis infecterent les sontaines & les citernes, & l'Armée diminuoit tous les jours.

Cependant & l'Empereur & le Roi réfolurent dans le même temps d'envoyer du fecours à leurs gens. Le Duc de Brunfvick amenoit en Italie douze mille Lanfquenets, avec fix cens chevaux: François, Comre de S. Pol, de la maison de Bourbon, devoit s'oppofer à cette Armée avec 400 lances, 500 chevaux, & neuf mille hommes de pied, amais le Comre le préparoit encore à patrit de France, quand les Allemands arriverent dans le Milanez. Ils y trouverent Antoine de Leve, plein de grandes efpérances par la prife qu'il venoit de faire de Pavie. Ils se joignirent à lui pour affiéger Lodi, d'où ils furent repoulfés, & ils s'en retournerent en leur pays fans rien faire davantage.

On dit que l'Empereur les laifa exprès manquer d'agent, & qu'il s'étoit repent d'avoit envoyé au fecours de Naples le Duc de Brunfvick, qui avoit des prétentions fur ce Royaume du côté de fon bifaieul, comme donataire de la Reine Jeanne fa femme. En même temps que les Allemands fe retroient, le Comte de S. Pol entroit en Pièmont, & la flotte Véniteinne de 22 Galeres, arriva au Golfe de Naples,

après avoir pris Brinde & Otrame.

Pendant que les affaires paroifloient en si bonne disposition pour la France, elles changerent tout d'un coup par la détection d'André Doria. Il avoit de grands mécontentemens, & dans ses démêlés avec Rence de Ceri , il avoit trouvé la Cour peu savorable ; il ne plaisoit point aux favoris, dont il ne vouloit point dépendre. Ainsi ils étoient toujours à chercher des occasions de le faire passer ans l'ésprit du Roi pour un homme pointilleux & disticile. Au surplus ils lui donnoient de grandes louanges , afin que le blame füt moins suspect.

Cependant comme il n'y avoit rien de plus important pour les affaires d'Italie que de le maintenir dans le service, \_\_\_\_

Lautrec envoya Langei, pour repréfenter au Roi que c'étoit tout perdre de mécontenter Doria, fans qui il n'y avoit rien à efipérer du côté de Naples. On fit peu de cas de cet avis. Doria étoit touché des miferes de son pays qu'on ruinoit; on faitoit accommoder le port de Savone pour y transporter le commerce, & l'ôter tout-à-sait à Génes; on avoit aussi ôté à cette ville la Gabelle du sel, qui faisoit un de ses meilleurs revenus.

Doia faifoit infunce auprès du Roi pour l'obliger à donner fatisfaction à fon pays ; pour lui il demandoir feulement qu'on lui fit raifon de la tançon de quelques prifonniers d'importance qu'il avoit faits, & de ce qui lui étoit dù pour l'entretien de fes Galeres. L'intrét du Marchal de Montenrenci, à qui le Roi avoit donné l'impôt du fel à Savone, fit rejetter ses propositions. Le Chanceller, ami du Maréchal, les s'luda voutes, & pendant qu'on le traitoit si malà la Cour, le Marquis du Gast qu'il tenoit prisonnier , n'oublioit rien pour l'aigrit. Doria, fous prétexte qu'on lui avoit ôté se prisonniers, s'étoit fervi de ceux qu'on avoit pris à la demiere bataille navale, & entréaures du Marquis, qui ne songeoir qu'à le détacher des intrétes de la France, les nouvelles qu'il eut de la Cour acheverent de le déterminer.

Au lieu de le faisfaire, on nomma pour commander fur la Mer de Levant, Barbezieux, cadet de la Maison de la Rochesoucauld, homme de cœur, mais sans expérience & sans crédit parmi les troupes, à qui on donna des ordres sercets de sais fins non feulement des Galeres de Doria, mais encore de sa personne s'il le pouvoir. Ses ordres ne purent être si cachés, que Dorian'en eût lavis, & il conclut auslitot fon Traité avec l'Empereur, par l'entremise du Marquis du Gast, à condition que Géses seroir remise en pleine liberté sous la procession de l'Empereur, Savone rendue aux Génois, à vui entretenu avec douze Galeres, à foixante mille

ducats de pension.

Quand Barbezieux arriva à Génes, il tâcha vainement de furprendre Doria, trop averti de ses desseins, mais un peu après le Comte Philippin, qui par ordre de son oncle laifsoit entrer des vivres dans Naples, s'en retira tout-à-sait, et les Galeres de Venise, dépourvues de bissuit, suren de gées dans le même temps d'en aller charger yets la Calabre,

Année 1518.

craignit plus de périr fitôt par la famine. Cependant la maladie ravageoit l'Armée de Lautrec; luimême fur frapé, & les affaires alloient tous les jours en dépérissant; nos troupes diminuées par la pesse, helvovient de fe ruiner par le travail prodigieux que demandoit la garde du Camp. Le circuit en étoit si grand, qu'il falloit que toute l'Armée, sans excepter les malades, sût toujours en armes. Les Vénitiens retournerent si mal pourvus, qu'ils furent contraints de laisser les pourvus qu'ils furent vivre.

Au milieu de tant de maux, on ne put perfuade à Lautrec de lever le blocus pour rafraichir fes troupes dans les pays voifins qui étoient à lui. Il s'étoit vanté au Roi d'obliger la ville de fe rendre à diferétion, & plutôt que de changer, il fe flatoit de vaines efferances. De peur de l'accabler tout-à-fait pendant fa maladie, on n'ofoit lui rapporter le trifte état de l'Armée. Enfin, comme il commença à fe mieux porter, il força deux Pages à lui dire ce qui fe paffoit. Il apprit que le Camp n'étoit plus qu'un cianetiere, il en eu le cœur li ferté, que fon mal reprit fa force, «& l'emporta,

Un grand nombre de Seigneurs, & entrautres le Comte de Vaudemont, périrent de la même forte, & le Marquis do Saluces prit la charge de ces troupes ruinées; il ne fut pas longtemps fans tomber lui-même malade. La plupart des Officies l'écoient auffi, il reficie à peine cent hommes d'armes, de huit cens qui avoient commencé le liége, & vingeinn mille hommes de pied fe trouvoient réduis à quere mille. Les ennemis cependant ne s'oublioient pas, ils pri-rent Capoue & Nole, d'où les vivres venoient aux François; il fallut enfin lever le liége. Pierre de Navarre, ayant été pris dans la retraite, mourut à Naples, & ce fut un grand bonheur au Marquis de le retiter fans grande perte dans Averfe. Il y fut bientôt affiégé, & contraint de le rendre à difertétion le trente d'Août, avec tous les Officiers, il fut transforté à Naples, où il mourut peu de temps après.

Les affaires alloient d'abord un peu mieux dans le Milanez. Le Comte de S. Pol s'étoit joint avec le Duc d'Urbin, & Année 152

avoit repris Pavie, mais la peste étoit si surieuse à Génes, que la Garnison l'avoit abandonnée, en sorte que Théodore Trivulce qui en étoit Gouverneur, sut contraint de se retirer au Château.

Comme Doria étoit averti de ce qui s'y paffoit, il ne tarda saà s'y tendre, se y étant recu fans réfilance, il rendit le Gouvernement à la Noblesse, content de vivre en sa maison en simple particulier, après avoir métiré le ritre de Libérateur de sa Patrie. On dit que le dessir qu'ent Trivulce de saver son argent, l'obligea à rendre trop tôt le Château, se il et certain d'alleurs, que le Comte de S. Pol, dont l'Armée diminuoit tous les jours, faute d'argent, n'os approcher de Génes. Tout ce qu'il fits, fut de jetter dans Savone quelque secours qui ne la désendit pas longtemps. Les Génois la prirent, comblerent le port, & raferent les murailles.

1529.

L'hiver empécha S. Pol de faire aucune entreprife. Au printemps fuivant les Confédérés firent des projets inutiles fur Milan, & le Comte de S. Pol tâcha de reprendre Génes, Comme il marchoit dans ce dessein, le débordement d'un fortent, enssé d'une pluie foudaine, l'obligea à passer un jour à Landriane, où Antoine de Leve le vint surprendre. Il fut abandonné par les siens, & fait prisonnier; un petit reste de son Armée se réfugia à Pavie: les Espagnols, maitres du pays, reprenoient tous les jours de nouvelles Places, & les Consédérés demeurerent fans espérance a

Durant tout ce temps on fuifoit de grandes négociations pour la pair. La Duchellé d'Angouléme, & Marguetire d'Autriche, rante de l'Empereur, Gouvernante des Pays-Bas, s'étoient rendues à Cambrai pour la traiter, vers la fin du mois de Mai, & le Pape, qui voyoit les affaires des Confédérés ruinées, travailloit de toute fa force à fe concilier PEmpereur, dont il préchedioit fe fevrir pour établir à Florence la domination de fa Maifon: une conjonêture importante lui donna un puiffant moyen de ragner ce Prince.

Le Roi d'Angleterre s'étoit dégouit de Catherine d'Atragon fa femme, taute maternelle de l'Empereur, & le Cardinal de Volfei lui avoit mis dans l'esprit qu'il pouvoit fâtre dissourée e mariage. Sa raison étoit que Catherine, veuve d'Artus, frere ainé de Henri, n'avoit pu devenir la semme du cadet, & que la dispense que le Pape avoit donnée pour ce mariage étoit nulle, comme accordée au préjudice des loix divines.

Année 1529.

Ce fondement eft si faux, que même la Loi de Dieu ordonne en certains cas à un frere d'épouser la veuve de fon
frere. Cependant le Cardinal flatoit par cette raison la pasfion de son maître; il contentoit aussi la sienne propre, en
prétendant marier avec Henri, Marguerite, sour de François, & en obligeant le Roi à se venger de l'Empereur,
qui avoit changé en mépris l'extrême considération qu'il
avoit eue autrefois pour lui. Henri avoit d'autres pensées, & son dessein étoit d'épouser Anne de Boulen, sille
d'honneur de sa femme, dont il étoit devenu éperdument
amoureux, mais il se gardoit bien de découvrir d'abord
cette pensée, qui auroit trop sousser de contradiction. Il
failoit semblant d'entrer dans les sentimens de son favori
pour la France, & il pressa le Pape de lui donner des commissaires pour éxaminer la validité de son mariage.

Les affaires des Confédérés étoient alors florissantes, & le Pape étoit disposé par cette raison à favoriter le Roi d'Angleterre; a insi fil lui donna pour commissire son propre Ministre le Cardinal de Volsei, avec quelques autres Prélats de fon Royaume. Il fit plus, il donna au Cardinal Campége son Légat, une Bulle qu'il pourroit montter au Roi d'Angleterre pour dissouré son mariage, avec défenses toutefois de la délivrer sans un nouvel ordre signé de la main du Pape, mais quand l'Empereur eut repris le dessus, il changea bien de maniere; il ordonna au Cardinal de bruler la Bulle, & évoqua l'affaire à Rome, résour de favoriter l'Empereur, autant que ce Prince entreroit dans ses intrêts. C'est ainsi que ce Pape intérests Cats straires

de la Religion.

Cependant la passion du Roi d'Angleterre pour Anne de Boulen, s'augmentoit tous les jours. Cette mairtels impérieuse l'aigrit contre le Cardinal de Volsei, à qui il se prit de ce que la Bulle avoit été brulée, il le chassia de la Cour. Le chagrin que lui causs si disgrace, lui sit perdre peu de temps après la vie, & l'Angleterre se réjouit de voir périr missrablement le plus superbe des favoris.

L'Empereur, qui se regardoit comme insulté personnellement par le dessein que le Roi d'Angleterre avoit sormé contre

Sff ij

## co8 HISTOIRE DE FRANCE.

Année 1529.

la Reine fa femme, prit le parti de rechercher l'amitié du Pape, dont l'autorité donnoit le branle aux affaires d'Italie: ce Prince lui fit.offrit des conditions fort avantageuses. Il promettoit de rétablir les Médicis dans Florence, & de donner Marguerite, fa fille naturelle avec une grande dor à Aléxandre, tils de Laurent de Médicis, à qui le Pape definioit la puissance deculiere de fa Maison. Il s'engageoit auß à 'faire rendre au S. Siége Ravenne, Modéne, Regge, & quelques autres Places importantes : en reconnoisiance de quoi le Pape accorda l'investiture de Naples à l'Empereur, & réduist le cens annuel dù au S. Siége par les Rois de Naples, à fix mille ducars par an.

Pendant que ce Traité se négocioit, la mere du Roi & la tante de l'Empereur avançoient en grand secret à Cambrai les affaires de la paix. Marguerite se cachoit du Pape, avec qui son neveu traitoit, & la Duchesse d'Angoulème avoit encore plus d'intrété à le cacher des Alliés, que le Roi tâchoit de tenir en bonne disposition, en leur proposant

toujours de nouveaux desfeins de guerre.

Énfin, après beaucoup de difficultés, la pair fut conclue par l'entremife du Pape. Le Roi payori à l'Empereur deux millions d'or pour la rançon de fes enfans, & acquittoti l'Empereur envers le Roi d'Angleterre des grandes fommes que lui devoir la Maifon d'Auriche; il prometroir d'époufer Eléonore, fœur de l'Empereur, & de donner Duché de Bourgogne au fils qui naîtroir de ce mariage. Il renonçoir à la Souveraineté de Flandres & d'Artois, & à fon droir fur Naples, fur Millan & fur Salins. La politique d'Efpagne n'oublia pas les héritiers de Charles de Bourbon, à qui il fut flipulé qu'on rendroir les biens de ce Prince.

François n'eur pas les mêmes égards pour les Barons de Naples qui avoient nivil fon parti; il n'en fit nulle mention dans le Îraité: il y comprit à la vérité les Vénitiens & les Florentins, à condition cependant qu'ils régleroient leurs différends avec l'Empereur, ce qui au fond ne difoir rien; pour Sforce, il demeura abandonné. Voilà à quoi fur réduit un Roi fi puillant & fi généreux, moiss par le malheur de fes affaires, que par le desir de revoir ses enfans qui étoient capitis depuis si longremps.

Ce Traité, signé vers la sin du mois de Juillet, demeura

Année 1 cz o.

sectet, de concert entre les deux Princesses qui vouloientempêcher les nouveaux dessensieres qui vouloientempêcher les nouveaux dessensieres furent publiés le septiéme
Août, au grand déplaissir des Constédérés, dont le Roi durant
quelques jours évitoit les Ambassadeurs: il fit ce qu'il put
pour les appaiser par des promesses en l'air, dont aussi lis paruent peu latissirs, sis-tout le Roi d'Angleterre, qu'on avoit
grand intérêt de ménager, car on s'obligeoit par le Traité
à lui payer 500000 écus, sans qu'on stoft sur quoi les prendre, & le Roi ne s'y étoit engagé que dans l'espérance que
le Roi d'Angleterre ne presseron pas le payement; c'étoit
une chose alsez difficile à obtenir, & Langei fut chargé
d'une négociation si embarrassante: il y réussit pourrant, parce
qu'il squ'entre avec lui dans l'affaire de son mariage.

Langei étoit homme de lettres, & le Roi d'Angleterre fçavoit qu'il footi confidéré dans les Univertités de France, d'Italie & d'Allemagne. Il crut donc qu'il obtiendroit aifément par son moyen des consultations favorables pour son affaire, d'autant plus que Langei lui en apportoit par avance, sous noms empruntés, qui furent à son gré, & le gagnerent tellement, que non seulement il donna terme de cinq ans pour le payement, mais il sit encore présent à Henri d'Ordeans son filleul, d'une seur de lis d'or, que le pere de l'Em-

pereur lui avoit engagée pour 50000 écus.

L'Empereur s'étoit cependant rendu à Génes. Il avoit un grand dess de ceveroir la couronne Impériale de la main du Pape, & de se montrer à l'Italie, o û se victoires l'avoient rendu si glorieux et s' redouable. Il crut que sa présence acheveroit d'y établir son autorité, ainsi il n'eur pas plutôt fait son accord avec le Pape, qu'il se résolut partit.

Il reçur à Génes une Ambassad des Florentins, contre lesques il avoit donné des ordres stacheux au Prince d'Orange, moins pour fatisfaire le Pape, que pour ruiner les plus siddles Alliés de la France. Le Prince devoir les assistant de la comparation de la France. Le Prince devoir les assistant de la comparation de la

Année 1 (29.

Les Vénitiens virent bien alors qu'il n'y avoit plus rien à faire du côté de Naples, & ils retirerent leur Armée navale pour diffibier leurs troupes dans les villes de Lombardie. Ils tirerent parole de Sforce, qu'il ne s'accorderoit pas fans eux; mais le Duc un peu après perdit Pavie, & demeura fi foible, qu'à peine lui reflat-il aucune efpérance. Environ dans le même temps, Péroufe fur rendue au Prince d'Orange. Tout cédoit à l'Empereur, & le faceau de la guerre alloit tomber tout entier fur les Florentins. Ils furent affiégés par le Prince d'Orange, ¿ & abandonnés par François, en qu'ils avoient mis leurs efférênces.

On croit qu'il y fut porté par le Chancelier, qui en obtin de Pape pour la récompenfe le Chapeau de Cardinal, qu'il avoit jufqu'alors inutilement pourfuivi. L'Empereur s'occupoit en Italie à négocier avec le Pape & avec les autres Porentars, pendant que fon firer Ferdinand perdoit les plus belles villes de la Hongrie, fous prétexte de fecourir le Roi Jean. Solimans étoit rendu maitre de Cinq-Eglifes, de Bude, d'Albe royale, & d'Altembourg, Il affiégea Vienne en Autriche avec une Armée immenfe, fans que l'Empereur se remuât pour défendre ni le Royaume de son fiere, ni les pays héré, d'alter de la Place, d'alter d'alter de la Place, d'alter de la Place, d'alter d'alter de la Place, d'alter de la Place, d'alter d'alter de la Place, d'alter d'alter

Cette conjoncture fervit au Pape & aux Princes d'Italie à misseuménager leurs intécêts, & la négociarion étoit déja fort avancée, quand on feut que Soliman, après un mois d'atraque opiniâtre, avoit été contraînt de lever le siége avec petre de foixante mille hommes. Il menaçoit de retourner bientôt avec de plus grandes forces.

L'Empereur, heureux par tous, alla à Boulogne, où le Pape le couronna avec la même folemnité que s'il avoit été à Rome. Il fit la paix des Vénitiens & de Sforce. Ce malheureux Duc fut obligé de fe reconnoître coupable, & d'implorer à genoux la clémence de l'Empereur, à qui il fallur promettre des fommes immenses, que les Milanois, tout cpuissé qu'ils étoient, trouverent moyen de fournir, tant ils avoient en horreur la domination étrangere; ainsi il sur rétabli.

Les Vénitiens rendirent Ravenne & Cervie au S. Siége,

& tous les Ports de la Pouille à l'Empereur, qui fit ligue avec eux, avec le Pape, & avec le Duc de Milan, pour la défense de l'Italie. Après cette paix conclue il passa enfin en Allemagne, pour chercher quelque reméde aux maux extrêmes dont la menaçoient & le Turc & l'hérésie de Luther, qui faifoit de si grands progrès, qu'elle sembloit devoir bientôt être la maitresse. Il laissa ordre en partant d'employer contre Florence toute son Armée d'Italie, qui désormais

n'avoit plus que cette affaire.

Les Florentins se désendoient au-delà de toute espérance. & François qui les avoit abandonnés, ne songeoit qu'à délivrer ses enfans. Il alla dans ce dessein à Bourdeaux, avec la fomme destinée à leur rançon, qu'il avoit ramassée avec une peine extrême. Le Maréchal de Montmorenci, Grand Maître de France, se rendit à Bayonne le 10 Mars pour faire l'échange des Princes, qui à peu près dans le même temps avoient été amenés à Fontarabie; mais il y eut des difficultés qui durerent près de quatre mois, enfin l'argent fur compté. On donna au Connétable de Castille tous les papiers concernant les Souverainetés de Flandres & d'Artois. Les Princes furent échangés au milieu de la riviere de Bidassoa. La Reine Eléonore sut amenée, & le Roi l'épousa près Mont-Marsan, où il s'étoit avancé pour la recevoir.

En ce même temps François & Henti firent quelques tentatives auprès de l'Empereur, pour l'accommodement des Florentins. L'entremise de deux si grands Rois leur sut inutile. Un grand secours qui leur venoit sur défait par le Prince d'Orange, mais il fut tué dans le combat, & Ferrand de Gonzague, Marquis de Mantoue, eut ordre d'achever le siége. Le Roi cependant jouissoit d'un repos qu'il n'avoit jamais goûté depuis le commencement de son regne, car il n'avoit vu que des guerres presque toujouts malheureuses, & sa prison, dont il n'avoit été délivré que par celle de ses enfans, lui avoit causé des chagrins qu'on peut aisément imaginer.

Il avoit le plaisir de revoir ces aimables Princes, dont il avoit été privé durant quatre ans, & son nouveau mariage donnoit lieu à des magnificences extraordinaires ; il mêloit à ces plaisirs celui des Belles-lettres qui lui étoit naturel ; car quoiqu'il n'eût pris dans sa jeunesse qu'une teinture assez Année 1 5 29.3

1530.

Année 1530.

légere des études, il avoit acquis depuis beaucoup de belles connoilfances, par les difcours des habiles gens à qui il donnoit grand accès auprès de fa personne, & qu'il prenoit plaisit d'elever: ainsi les sciences steurirent de son temps.

Il s'appliqua à les cultiver, principalement pendant la paix, en appellant de tous côtés les plus célébres Professeurs, à qui il donnoit des appointemens magnisques, s sur-vour à ceux de la langue Sainte & de la langue Grecque, les plus belles & les plus utiles de toutes les langues. Il enrichit aussi beaucoup sa Bibliothéque; s'es libéralités é étendirent ben loin hors de son Royaume, tellement que tous les gens de lettres de l'Europe louoient à l'envi la générosité de François, qu'ils appelloient d'une commune voix le Pere & le réplaurateur det Sciences; s'à à peine les victoires même l'auroient-elles rendu plus célébre qu'il le sut parmi ses malheurs.

Il étoit malaifé que la paix fut flable entre les deux Princes. Les vastes prétentions de Charles, son bonheur, sa puisfance, fa profonde diffimulation ne laissoient guéres de repos à François. Il ne pouvoit fouffrir que l'Empereur lui détachât tous les jours quelques-uns de ses Alliés. Il avoit perdu le Duc de Savoye, que le fang lui rendoit si proche ; l'Empereur ayant donné à ce Duc le Comté d'Ast pour sa récompense. François étoit indigné de voir entre les mains d'un ennemi presque déclaré l'héritage de ses ensans. Il voyoit de plus quelques-uns de leurs domestiques, qui les avoient servis pendant leur prison, retenus en galere, sans que l'Empereur voulut les relâcher, & il n'ignoroit pas les pratiques que faisoit Ferdinand pour rompre l'alliance des Suisses avec la France; de son côté il ne manquoit pas de moyens de nuire à l'Empereur, & l'état des affaires d'Allemagne lui en fournissoit des occasions favorables.

Au fortir d'Italie, Charles s'étoir rendu à Aughourg, où la diéte de l'Empire étoir convoquée, les Luthériens s'y trouverent en grand nombre: là fur préfenté à l'Empereur, aunom des Princes & des villes de leur parti, leur confession des foi, appellée pour cette raifon la confession d'Aughourg.

Les Zuingliens présenterent aussi celle que Zuingle seur avoit dressée. Il avoit commencé à prêcher de nouveaux dogmes en Suisse, en même temps que Luther troubla.

l'Allemagne.

Année 1530.

l'Allemagne, mais il différoit d'avec lui fur le point de l'Eucharifite, où Zuingle croyoir le Corps de Jefus-Chrift préfent feulement en figure & en vertu, au lieu que Luther le tenoir préfent réellement & en fubfance, ninat feulement la tranfubfantairon, c'ét-à-dire, que le pain foit changé au Corps de Jefus-Chrift. Dieu permit cette division entre les ennemis de l'Eglife pour affoiblir leur parti.

Carloflad, autrefois maître de Luther, & devenu son disciple, depuis qu'il avoit dogmatiss, avoit abandonné son sentiment pour suivre celui de Zuingle, & il avoit en plusieurs Luthériens pour sectateurs; mais ceux de la Confession d'Augsbourg étoient demeurés sans comparation les plus forts, & ils se rendoient tous les jours plus redoutables. Ils prient le nom de Protestans, parce qu'ils protesterent contre

les décrets d'une diéte tenue à Spire.

Les Catholiques qui les voyoient s'agrandir, se liguerent contr'eux dans une Assemble faite à Nuremberg, & vers la fin de l'année, l'Empereur commença à se déclarer sur le dessein qu'il avoir conçu de faire clire son frere Ferdinand, Roi des Romains, a sin d'avoir un autre lui-même en Allemagne, pendant que tant de Royaumes qu'il avoir à gouver-

ner l'appelloient ailleurs.

Tou cela fit trembler les Protefians, qui s'assemblerent aussirés après à Smalcalde, où ils se liguerent pour désendre leur Religion, & empêcher, (disoient-ils) les entreprises de l'Empereur sur la liberté Germanique. Cente Lique évoit composée des Princes de Saxe, de Lunebourg, d'Anhalt & de Hesse, tous Luthériens. Les villes de leur Religion des plus puissantes de l'Empire y étoient entrées, & se sou de Baviere, quoique Catholiques, y avoient été atrités par l'intérêt commun des Princes de l'Empire, persuadés qu'ils étoient que la Maison d'Autriche les opprimeroit tous sans peine, en s'appropriant l'Empire comme héréditaire, à quoi elle tendoit ouvertement.

Les Princes n'eurent pas plutôt conclu leur Ligue, qu'îls envoyerent à François, pour lui demander fa protection, fans entrer avec lui dans l'affaire de la Religion; ils lui repréfentoient feulement qu'îl étoit digne de lui de les aider à fauver les refles de la liberté de l'Empire, & de s'oppofer à un Prince qui s'établissant en Allemagne une puissance sans Année 1530.

1531.

bornes, s'ouvroit manisestement le chemin à la Monarchie universelle, mais parmi ces difficultés qu'on suscitoit à l'Empereur, il ne laissoit pas d'avancer toujours ses desseins.

Cc fut en vain que les Princes de la Ligue de Smalcalde écrivirent aux Eledeurs que pour faire un Roi des Romains il falloit le confentement de tout l'Empire. Ils étoient déja gagnés, & malgré les oppositions du Duc de Saxe, l'élection de Ferdinand patfa le cinq Janvier, de l'avis de rous les

autres Electeurs.

Les Princes fentirent bien qu'après une action si hardie; l'Empereur ne tarderoit pas à marcher contr'eux, & ils solliciterent François de se déclarer. La formidable puissance de la Maison d'Autriche sit qu'il écoura les propositions, resolu touterfois de ne rien faire contre le Traité de Cambrai, & afin de n'oublier rien pour entretenir la paix, il fouffirit que la Reine Eléonore sa semme, avec la Duchesse d'Angoulème sa mere, négociassent sécrettement une entre-vue entre l'Empereur & lui, où l'on chercheroit les moyens de les unit par une serme alliance.

Le Roi la defroit plus qu'il ne l'espéroit, & à vrai dire, les deux Princes ne songeoient qu'à s'amuser l'un l'autre par cette négociation, pendant que chacun de son côté tâ-choit de le faire de nouveaux amis. Durant ce temps l'Empereur se préparoit à aller A Ratissonne tenir la Diéte qu'il y avoit indiquée, & comme les Princes de la Ligue voyoient bien qu'il y feroit prendre des trésolutions extrêmes contr'eux, ils presser tellement le Roi, qu'il se résolut à conclure. Il avoit un homme en Allemagne qui ménageoit cette affaire, mais il étoit trop uni avec le Roi d'Angleterre pour lair sais la la participation de ce Prince, à qui la Ligue avoit aus député; il le trouva disposé à faire plus au'il ne vouloit.

Le Roi d'Angleterre voyoit bien que l'Empereur ne lui pardonneroit jamais l'affront qu'il lui failoit, en répudiant fa tante; & quoiqu'il eût autrefois écrit contre Luther, il haiffoit un peu moins les Luthériens, depuis les fujets de plaintes qu'il croyoit avoir contre le Pape. Ainfi il vouloit qu'on fit une Ligue offensive & désensive avec les Princes de Smalcalde, & on avoir peine à le réduire au sentiment de François, qui n'en vouloit faire qu'une désensive.

L'Ambassadeur de l'Empereur eut vent de cette menée.

Année 1531.

& en fit ses plaintes au Roi, qui répondit qu'il garderoit inviolablement les Traités, mais que pour prendre plaisir à obliger son Maître, il lui en donnoit trop peu de sujet: ainsi il dépêcha Langei en Allemagne, avec ordre de déclarer aux Princes qu'il étoit prêt de les secourir s'ils étoient attaqués, & qu'au refte il n'avoit tardé à s'expliquer avec eux, que dans l'espérance d'attirer le Roi d'Angleterre dans ses fentimens.

La liaison que François prenoit avec les Princes de la Ligue, invita Jean, Roi de Hongrie, à rechercher, à leur exemple, la protection de la France, par une Ambassade solemnelle. François crut, que sans violer la paix de Cambrai, & fans rompre avec la Maison d'Autriche, il pouvoit faire le mariage de ce Prince avec la sœur du Roi de Navarre, & lui payer argent comptant une dot confidérable, qu'il lui feroit libre d'employer à se désendre. Des affaires si importantes qui se tramoient contre l'Empereur, l'obligerent d'envoyer de Ratisbonne, où il tenoit la Diéte, le Marquis de Balançon, pour prier François de prêter ses Galeres, sa Gendarmerie, & de grandes fommes d'argent qui le missent en état de réfister au Turc, dont les mouvemens menaçoient la Hongrie, que la maison d'Autriche feroit le reste, & qu'elle espéroit opposer à Soliman une Armée de gens de pied du moins

aussi forte que la sienne.

Son intention étoit de rejetter sur François la haine de l'invasion du Turc, s'il refusoit ce secours, ou de l'épuiser d'hommes & d'argent s'il étoit affez facile pour l'accorder. François répondit avec hauteur, difant qu'il n'étoit pas Banquier ni Marchand, pour ne faire que fournir de l'argent, mais Prince Chrétien, qui dans une telle affaire vouloit bien avoir sa part dans le péril, pourvu qu'on lui en donnât dans la gloire; que son armée de mer étoit destinée à garder ses côtes, & que pour sa Gendarmerie, qui étoit la force de son Royaume, elle ne marchoit point qu'il ne fût lui-même à la tête, qu'au reste, il voyoit bien par les discours de l'Ambassadeur, que l'Allemagne, munie d'un armée aussi puissante que celle dont il lui avoit parlé, n'auroit pas besoin de secours, de forte qu'il valoit bien mieux garder l'Italie abandonnée, ce qu'il offroit de faire avec cinquante mille combattans, & de conduire encore de plus grandes forces par tout où il

Ttt ii

Année 1531.

feroit befoin, avec son bon frere le Roi d'Angleterre.

Il (avoit bien que l'Empereur n'auroit garde d'accepter ses offres, mais il voulut opposer artifice à artifice, & faire une réponse aussi caprieuse que la proposition. L'Empereur s'en servit pour persuader aux Allemands que le Roi ne tenoit aucun compre de leurs périls, & ne songeoit au contraire qu'à s'en prévaloir, pour enlever à l'Empire ce qui sui restoit en Italie.

Ce discours fit fon effet, même fur les Princes de la Ligue, tellement que Langei, qui les vit ébranlés, ne tarda plus à conclure abfolument le Traité, par lequel il prometoir de les secourir, s'ils étoient atraqués contre les droits de l'Empire. François eut nouvelle en même temps que le Roi d'Angleterre consentoir à la Ligue désensive, & prometroit de plus de contribuer de 50000 écus, à la conservation des libertés du S. Empire.

Ge Traité, conclu dans la Baviere, fut apporté au Roi comme il étoit en Bretagne, où François Dauphin, avoit été déclaré Duc dans les Etats de cette Province, à condition que venant à la Couronne, la Bretagne y feroit réunie, et que les fils ainés de France porteroient avec le titre de Dauphin, celui de Duc de Bretagne, avec les armes de cette Province, jointes à celles de France & de Dauphiné.

Aussitôt que le Traité d'Angleterre eut été porté à Langei, l'union des deux Rois avec la Ligue sut conclue, & ci îfut artêté entre tous les Princes qu'ils ne pourroient faire aucun Traité sans communication mutuelle. Le Roi s'obligeoit de donner cent mille écus, qui ne pourroient être employés à aucune invasion, mais à la simple défensé des droits de l'Empire, & la somme sit déposée entre les mains des Ducs de Baviere, à qui le Roi se fioit de l'entier accompissiement de se sintentions.

Langei revint en France, glorieux d'avoir achevé une affaire fi délicate, & paffa en Angleterre, pour régler l'entrevue qui devoit se faire en Angleterre. Rois. On parloit toujours de celle de l'Empereur & du Roi, qui laissoit faire fa mere & sa semme, jusqu'à ce que la mort de la premiere mit sin à tout cet amussement.

L'Empereur qui sçavoit profiter de tout, s'en étoit servi pour rendre suspect au Pape tout ce qu'on lui proposoit de

Année 1531.

la part du Roi. Pour se l'acquérir tout-à-fait, il mit les Flórentins sous la puissance de la Maison de Médicis. Ils avoient soutenu toutes les incommodités d'un long siège, de trahis par leurs proptes Capitaines, ils avoient éré contraints de rendre à l'Empereur, qu'ils supplioient de régler dans un certain temps le gouvernement de leur ville. Il leur dra leur liberté, comme à des gens qui avoient pris les intérêts da France contre l'Empire, de leur donna pour Prince absolu Alexandre de Médicis, révoquant ce qu'il leur laissoit de privilèges, aussistiqu'ils attenteroient quelque chose contre l'autorité des Médicis.

Il se préparoit cependant des affaires plus importantes du côté d'Allemagne. Soliman avoit traversé la Hongrie, & Charles étant à la Diéte de Ratisbonne, apprit par les lettres de son fiere Ferdinand, que Vienne étoit menacée par une armée de six cents mille hommes. Sur ces nouvelles les affaires de la Religion, qui occupoient la Diéte, furent

remises à une autre Assemblée.

L'Empereur demanda 30000. livres aux Erats de l'Empire, eq u'ils accorderent fian peine. Le Pape promit 4000. écus par mois, & envoya ses meilleures troupes sous le jeune Cardinal Hypolite de Médicis, qui ne respiroit que les armes. Pour la Maisson d'Aurtiche, jamais elle ne parut plus puissante, ayant levé elle seule 20000 hommes de pied, & 30000 chevaux, qui attendirent sous le canon de Vienne Soliman qui s'approchoit; il mit le sége devant Lints, qu'il leva au bout d'un mois, sous prétexte d'aller combattre l'Empereur.

Cétoit un grand spedacle de voir en présence les deux plus puissants Princes du monde: Charles d'un côté, & Soliman de l'autre, avec deux armées si redoutables; mais ils ne firent que se regarder, & tous deux parurent craindre l'événement d'un combat, qui eût décidé de la fortune de

deux grands Empires.

Soliman se retira surieux, après avoir détaché deux partis de 20000 Chevaux chacun, pour tavager les Provinces hérédiaires, & Charles qui le pouvoir forcer à combatre, sut plus circonspect que ses Capitaines, qui le pressoine de donner. Il crut que, s'ans mettre tout au hazard, il devoir se contenter d'avoir rendu inuties de si grands essorts du Ture,

1532.

Année 1532.

mais il est mal aisé d'entendre pourquoi il manqua l'occasion d'abattre en Hongrie le parti de Jean Sepusie. Soliman s'étoir retirés des deux détachemens qu'il avoir faits, l'un avoir été taillé en piéces, & l'autre s'en retournoit chargé de butin: il n'y avoir, ce semble, qu'à se montreraux Hongrois; Ferdinand le presson et le put arrêter, il voulut repassier en Espagne, sans sileguer d'autre raison que le desir de revoir l'Impératrice.

Pour éviter le blâme qu'une retraite si soudaine lui attioit, il laissa à Ferdinand une grande partie des troupes, mais en si mauvais ordre, qu'il n'en tira nulle utilité. On publia dans toute l'Europe qu'il étoit jaloux de son propresserse, qu'il craignoit de le voir en état de se fourenir

par lui-même en Allemagne.

. Vers la fin du mois d'Octobre, les Rois de France & d'Angleterre fo rendirent à Boulogne fur mer. Ils publierent qu'ils s'affembloient pour chercher les moyens de repouffer le Turc. Le Roi d'Angleterre faisoit de grandes plaintes du Pape, sur ce qu'il vouloit l'obliger de traiter à Rome l'affaire de son divorce, contre l'usage toujours observé d'envoyer des Juges sur les lieux, pour entendre les parties, qui dans de telles affaires ne peuvent guéres s'expliquer par Procureur.

Îl fe plaignoir aufii des grandes éxadions que faifoit IPglife Romaine fur le Peuple & fur le Clergé d'Anglererre. Il prétendoit, porter fes plaintes au Concile univerfel, & vouloir que François fe joignit à lui pour fommer le Pape de l'affembler. S'il en cui tété cru, on n'autori pas épagné les menaces, mais le Roi ne vouloir pas aller fi vite; c'étoit erriblement choquer le Pape que de lui parler de Concile.

L'Eglife n'en avoit jamais eu plus de befoin ; il n'y avoit que ce feul reméde contre l'héréfie de Luther, 8 contre tant d'abus qui s'étoient gliffés. Le fcandale qu'ils causoient étoit le prétexte le plus plausible que les hérétiques pussent donner à leur féparation ; ils n'avoient encore ols s'élever ouvertement contre l'autorité des Conciles, & au contraite ils demandoient eux-mêmes qu'on en tint un faifant femblant de vouloir se foumettre à les décisions; mais le Pape, occupé de la grandeur de sa famille, n'écoutoit point carisions. Il regardoit le Concile comme un obsacle à se sef-

feins, craignant toujours que fi l'on venoit à réforme; l'Egilie, à la fin il ne fût tenu de réformer & lui-même & la Cour de Rome. Ainfi, quoiqu'il eût promis un Concile aux follicitations de l'Empereur, il ne manquoit jamais de prétextes flécéturs pout en éluder la convocation.

François, qui connoissoit cette répugnance, croyoit qu'il falloit servi le Roi d'Angleterre par des moyens plus conformes à l'humeur du Pape. On traitoit le mariage d'un des cadets de François, avec Catherine de Médicis, niéce du Pape, qu'on appelloit la Duchesse d'Urbin.: C'étoit le Duc d'Albanie son oncle qui négocioit cette affaire, & le Ravoit tant de passion de détacher le Pape d'avec l'Empereur, qu'il y étoit entré bien avant. Il croyoit que ce mariage le lieroit étroitement avec le Pape, à lui donneroit moyen

d'agir utilement pour son ami.

Pendant que les deux Rois étoient ensemble, l'a nouvellé leur vint que Charles, en retournant en Efragne, repassioi par l'Italie, & qu'il devoit revoir le Pape à Boulogne. Cette nouvelle entrevue jetta de la défiance dans leurs elprits. Ils réfolurent ensemble que les Cardinaix de Toumon & de Grammont fe trouveroient à Boulogne-la-Grassie au temps que le Pape y arriveroit, fous prétexte de l'accompagner dans une cérémonie si considérable; mais en esse les parents de voient ordre de parler au nom des deux Rois, & comme ils présumoient que le l'ape feroit plus fier par l'union qu'il paroissioit avoir avec l'Empereur, ils crurent qu'il falloit agir avec un peu de hauteur.

Ainsi l'instruction des Cardinaux les obligéoit à représenter combien le Pape avoir d'intérêt à ne point choquer deux si grands Rois inséparablement unis. Ils devoient parler des Conciles nationnaux qu'ils pourroient assembler dans leurs Royaumes pour remédier aux désorders, & du Concile général qu'ils pourroient aussi lui proposer, sans donner lieu aux délais dont il amusoit le monde depuis si longremps; qu'au reste in n'étoir plus de saison de les menacer de censures, qu'il avoit déja assez d'affaires du côté de l'Allemagne & des Suisses, & qu'en cas qu'il les maltraitàt, ils iroient à Rome si bien suivis, qu'il seroit trop heureux de révoquer ses sentences; qu'ains le plus court pour lui étoit de traiter plus doucement les affaires d'Angleterer, & de

## 120 HISTOIRE DE FRANCE.

Année 1 ( 3 3 .

regarder ce qui arriveroit, s'il pouffoit les chofes à l'extrémité.
Ces paroles étoient dures, aussil l'intention de François n'étoir pas d'en venir aux effets, & les Cardinaux avoient ordre à la fin d'adoucir le Pape, en lui propofant une conférence des deux Rois avec lui à Nice, où les affaires s'accommoderoient à l'amiable. Les choses ayant été ainsi disposées, Henri & François se séparenen, & celui-ci vint passer l'hiver à Paris; les Cardinaux arriverent à Boulogne-la-Grasse au commencement de l'année suivante. Il y avoit quelques jours que le Pape & l'Empereur conféroient ensemble; il s'agissoir de continuer la Ligue d'Italie, où l'Empereur voulut faire comprendre la Seigneurie de Génes, quoique la France n'y est pas renoncé.

Le Pape inclinoit à les fentimens, parce qu'il fçavoit les mauvaifes difpolitions du Roi d'Angleterre, & qu'il vouloit fe faire un appui contre un Prince dont les intérêts feroient portés par François. Dans cette conjonêture les Cardinaux jugerent dangereux d'irriter le Pape, & craignirent qu'en le pressant dangereux d'irriter le Pape, de craignirent qu'en le pressant de la part des Rois, ils ne l'obligeassent d'autant plus

à se livrer à l'Empereur.

Ainfi, laiffant à part toutes les mefures dont on avoit chargé leurs inftructions, ils remontrerent au Pape que le Roi le vouloir prendre pour juge du droit qu'il avoit fur Génes, ils lui propoferent une entrevue pour y traiter les affaires, fur-tout celles du mariage de Catherine de Médicis, Ducheffe d'Urbin, & le conjuroient en même temps, tant pour le bien de la Chrétienté, que pour fon intérêt particulier, de tenir tout en état en attendant. A ces paroles le Pape commença à se rassurer de la crainte où il étoit de se voir réduit à dépendre tout-à-fait de l'Empereur.

Ce Prince le trouvant plus froid, ne sut pas longremps à découvrir la cause de ce changement, & il se mit à représenter au Pape que le Roi ne vouloit que l'amuster en lui parlant d'un mariage qui avoit si peu d'apparence. Il lui proposa en même temps une affaire plus vraisemblable, qui étoit de donner sa niéce au Duc Sforce, mais le Pape répartit que le moins qu'il pouvoit faire étoit d'écoucte un Roi de France, qui lui faisoit rant d'honneur, & qu'il ne falloit pas le choquer dans un temps où le Roi d'Angleterre le sollicitoit à se séparer du S. Siège.

Cependant

Année 1 133.

Cependant, pour ménager toutes choses, il consentit à la continuation de la Ligue d'Italie, en faisant toutefois entendre au Roi qu'elle tourneroit à la fin à son avantage, puisqu'elle obligeoit l'Empereur à licencier ses troupes si aguerries, qui lui avoient gagné tant de victoires: fur de si vaines

apparences, François avançoit le mariage.

L'Empereur, qui ne crut jamais qu'il voulût de bonne foi une alliance si inégale, déclara au Pape qu'il ne prétendoit point l'empêcher de procurer à sa nièce & à sa Maison un avantage si considérable. Lui-même il lui conseilla de demander aux Cardinaux François s'ils avoient pouvoir de conclure : ils ne l'avoient pas, mais ils offrirent de le faire venir, & ne demandoient que le temps qu'il falloit pour avoir réponse d'un Courier qu'ils dépêcheroient.

Quand le Pape vit la procuration en bonne forme, il ne fut pas moins furpris, que s'il eût vu un enchantement, & l'Empereur étonné n'eut plus autre chose à faire que de le prier d'insérer en sa faveur quelques conditions dans le Traité qu'il feroit avec le Roi, à quoi le Pape répondit que l'honneur que recevoit sa Maison étoit si grand, que c'étoit au Roi, & non pas à lui, de faire les conditions. Il fut pourtant si heureux, qu'une si haute alliance ne lui couta que des

paroles.

Il sçut persuader à François, que pour ménager sa dignité, il ne falloit rien éxiger de lui avec le mariage, & qu'enfuite il feroit si bien de lui-même, que le Roi répareroit, par son union avec le S. Siége, les pertes que lui & son prédécesseur avoit faites pour n'y avoir pas été assez unis. Tels étoient les discours du Pape.

François, qui connoissoit combien étoit grand ce qu'il faisoit pour lui, crut qu'il auroit autant de reconnoissance. qu'il recevoit d'honneur, & donna son fils sur cette espérance, encore le bonheur du Pape voulut-il qu'on aimât mieux en France lui donner pour sa niéce le Duc d'Orléans que

le Duc d'Angoulême son cadet.

On s'imagina qu'il procureroit tant d'élévation à celui desenfans de France qui deviendroit son neveu, qu'il y auroit de quoi donner de la jalousse à l'autre, & on crut qu'en préférant le Duc d'Angoulême, on feroit au Duc d'Orléans un tort qui mettroit une division éternelle entre les freres.

## 122 HISTOIRE DE FRANCE.

Année 1533.

Un fondement si léger fit qu'on chossit pour Catherine le fecond fils de France, fans considérer combien il étoir proche de la Couronne, que les temps suivans nous feront en esset voir sur fa tête. Pour achever le mariage, il su réfolu que le Pape & le Roi se rendroient à Nice. Cette réfolution fut tenue secrette, & l'Empereur partit de Boulogne sans en tien squovir. François en sit avettir le Roi d'Angleterre, afin qu'il se trouvât à l'entrevue, & qu'il y sollicital lui-même fon divorce, mais les affaires avoient pris un autre cours.

Henri impatient avoit obtenu de Thomas Cranmer ; Archevêque de Cantorberi, Primat d'Angleterte, qui prenoit la qualité de Légar né du S. Siége, qu'il déclarât nul fon mariage avec Catherine d'Arragon, & le mariât avec Anne de Boulen. Il tenoir l'affaire fectette, en attendant le fuccès de l'entrevue, réfolu de se sépare de l'Eglise Romaine, si le Pape lui ressoit si demande. Henri avoit sait dire ce fecret à François, qui n'oublia rien pour lui obtenir des Juges sur les lieux, avant qu'on vint à sçavoir ce qui s'étoit passée nu festieux, avant qu'on vint à sçavoir ce qui s'étoit passée nu festieux, avant qu'on vint à sçavoir ce qui s'étoit passée nu festieux à le Cape remettoit tout à la Con-

férence de Nice.

Le temps definé à la tenit s'approchoit, & le Pape n'attendoit que l'éloignement de l'Empereur pour la déclarer. Aufliné qu'il fur parti d'Italie, & qu'il eut pris le chemin d'Étpagne, il la fit agréer aux Cardinaux. Les empêchemens qu'y voulur mettre l'Empereur furent insuiles, & le refus que fit le Duc de Savoye de prêter Nice, fit réfoudre le Pape à venir en France; mais avant le temps convenu, on fout à Rome & en Espagne la sentence donnée par Cranmer contre la Reine d'Angleterre: les Cardinaux, persuadés par diverses consultations de la validité de son mariage, & excités par les sollicitations de l'Empereur, presserent tellement le Pape, qu'il prononça l'excommunication contre Henri, au cas que dans un certain temps il ne réparât l'attentat qu'il avoit commis.

Quoique le Roi su touché de cette Sentence prononcée contre son ami, il ne désepéra pas d'a apporter du reméde, parce qu'elle n'étoit que comminatoire, de qu'elle donnois du temps au Roi d'Angleterre, mais il lui vinte en même temps de Milan une autre nouvelle qui lui causa bien plus

d'émotion

Année 1533.

Le Duc de Milan, accablé par la puissance de l'Empereur, & n'espérant plus de liberté que par le support de la France, souhaita d'avoir auprès de lui un Ministre du Roi, mais si caché, que les Espagnols n'en pussent rien soupconner. avoit demandé pour cet emploi François de Merveille, natif de Milan, Ecuyer d'écuries du Roi, qui avoit fait grande fortune en France en dressant des chevaux, & apprenant la jeune Noblesse à les monter. Il avoit été connu du Duc dans un voyage qu'il avoit fait en son pays, où il s'étoit signale par ses libéralités.

Le Roi l'avoir renvoyé avec deux fortes de lettres au Duc; les unes fecrettes, où il paroifioit Minifire du Roi; les autres qu'on pouvoir montrer en cas de befoin, qui étoient de sin-ples lettres de recommandation, afin qu'il für favorisé dans fes affaires particulieres. Cette finesse n'empêcha pas que l'Empereur ne soupçonnât ce qui étoit: il fir de grandes maces au Duc de Milan, & ne se paya pas de l'excuse qu'il bui donnoit, que ce Gentilhomme n'étoit à Milan que pour fes affaires, ni des lettres qui s'emblont le faire voir. Il failut venir à des preuves plus réelles, & Sforce; intimidé par l'Empereur, résolut de lacrifier Mervelle à la jalouité par

Il lui sufeita Cassillon, Seigneur Milanois, qui lui sit une querelle, & quelque soin que prit Merveille pour l'appasier, elle sut poussée si avant, qu'on en vint aux mains. Cassillon prit mal ses mesures, il sut rué par les François. Le Duc si arrêter l'Envoyé ravi de pouvoir se justifier sans laisser aucun soupcon de sa conduire; après qu'il lui eur sait saire son procès avec une étrange précipitation, contre coutes les formalités observées dans le Milanez, il lui sit couper la rête dans la rête.

dans la prison.

Il est aiss de juger combien le Roi su sensible à cet affront. Il en sir se plaintes à tous les Princes Chrétiens, comme d'un attentat commis contre le droit des gens; mais sur-tout il en demandoir réparation à l'Empereur, protessible de se la faire lui-même, si elle lui étoir resusée, & l'assurant toutesois que ce seroit sans remouveller ses prétentions sur le Milanez, qu'il ne vouloit point avoir par cette voie.

L'Empereur fut ravi d'avoir rendu le Duc irréconciliable avec le Roi, & non content d'excuser son action, il lui donna aussitée en mariage une fille de sa sœur, & de Chris-

## 124 HISTOIRE DE FRANCE.

Année 1533.

tieme, Roi de Dannemarc. Le Duc tenta vainement de se justifier auprès du Roi, à qui il envoya son neveu, dont les raisons surent aussi mal reçues que la conduire de son oncle étoit mauvaise. Un peu après le Pape sur porte sur les Galeres de France à Marfeille, qui avoit été choisie pour l'entrevue, Il logea le premier jour hors de la ville, & sit son entrée le lendemain avec beaucoup de magnificence, en habits Pontificaux, porté dans une chaire sur les épaules de deux hommes.

Un jour après le Roi vint lui rendre l'obédience, où Jean du Bellei, frere de Langei, alors Evêque de Bayonne, & depuis de Paris, commença à faire connoître son grand génie; car Guillaume Poyer, Président au Parlement, qui passioit pour un des plus éloquents hommes de son temps, ayant préparé une harangue latine, dont le sujet ne plut pas au Pape, à qui elle sur communiquée la veille de la cérémonie; le Président n'os entreprendre d'en faire une autro pour le lendemain, & l'Evêque de Bayonne qui prit sa place, sit admirer son éloquence.

On commença à traiter les affaires, & le Roi étoit si pertuadé des bonnes intentions du Pape, que sans rien éxiger pour ses intérêts, il parla seulement de la conclusion du mariage. Il sur fait & consommé. Le Pape en sut quitte pour faire quatre Cardinaux François, & pour de belles paroles qu'il donna sur le Milanez. François sit bien plus d'instance pour le Roi d'Angleterre que pour lui même. Il n'en obtint pas davantage, la chofe furtemisse à Rome, pour y être traitée

en plein Consistoire.

Le Roi & le Pape se séparerent le 20 Novembre, après avoir été plus d'un mois ensemble, & avoir consumé un temps si considérable en cérémonie ou en vains discours. Au retour de Marseille le Roi reçur à Avignon le jeune Duc de Vittemberg, qui lui demandoit sa protection pour être rétabil dans ses Etats.

Son pere Ultic en avoit été dépossééé par les Princes de la Ligue de Suabe à causé de a cuauté, & sur-tout pour avoit traité avec des violences inouies sa semme Sabine, sœur des Ducs de Baviere, qui étoient des principaux de la Ligue. L'Empereur avoit investi de ce Duché Ferdinand son frere, qui en étoit en possession, mais le jeune Prince Christophe

Année 1533.

ne fut pas plutôt arrivé à l'âge de dix-huit à vingt ans, que fon métite attira la compassion de tous les Princes. Ses oncles les Ducs de Baviere furent fachés de lui voir porter l'iniquité de son pere, qui sembloit de son côté s'être corrigé, & il y avoit une diéte convoquée à Augsbourg, pour traiter de leur rétabilisément.

En l'éat où étoit le Roi avec l'Empereur, il fut ailé au jeune Prince d'obrenit fa protection. Il envoya en Allemagne Guillaume du Bellei, Seigneur de Langei, qui y avoit déja fait de fi grandes & de fi heureusen ségociations. Il eur ordre non seulement de folliciter les intérêts des Princes dépossédés, mais encore de faire tous ses efforts pour rompre la Lique de Suabe, qui étoit toute à l'avantage de

la Maifon d'Autriche.

En même temps qu'il partit pour l'Allemagne, son frere Jean du Bellei, Evêque de Paris, fut dépêché en Angleterre, pour empêcher Henri de rompre avec le S. Siége. Ce Prélat agréable au Roi d'Angleterre, à cause de sa doctrine & de la beauté de son génie, lui perluada de siféchi le Papepar quelque soumisson. Il s'offirit d'aller à Rome, & le Roi promit de lui envoyer sa procuration pour se soumette, en cas qu'il put appasser le Pape. Il partit sur cette parole, & trouva le Pape irrité contre Henri, qui sembloit ne se plus désendre qu'en menaçant de faire schisme.

"L'Evêque l'adoucit un peu, en lui promettant d'obtenit du Roi d'Angleterre un ample pouvoir de traiter. Il convint d'un terme préfix, dans lequel il devoit recevoir réponfe; le terme vint, & il n'eur aucune nouvelle. On étoit au cœur de l'hiver, & l'Evêque crut que le courier étoir terardé par le mauvais temps, mais les créatures de l'Empereur firent ant de bruit, que le Pape ne pur réfiltér à leurs inflances. Il renvoya l'affaire au confiftoire où ils étoient tout-puissants. Ce fut en vain que l'Evêque se jetta aux pieds du Pape, pour obtenit seulement six jours de délai. La sentence définitive d'excommunication sur prononcée; le courier vint deux jours après avec la procuration.

Le Roi d'Angleterre offroit de se soumettre au S. Siége, pourvu seulement que quesqueues Cardinaux suspects ne suffert point de ses Juges, & qu'il plût au Pape de déléguer quesqu'un à Cambrai, pour écouter les témoins qu'il proquelqu'un à Cambrai, pour écouter les témoins qu'il pro-

1534-

#### HISTOIRE DE FRANCE.

4,148

duiroit. Il nommoit Cambrai comme un lieu qui ne devoit pas être suspect, & où les témoins ne pourroient être forcés. Alors le Pape & les Cardinaux se repentirent d'avoir tant hâté leur décision, mais l'affaire sut sans reméde. Le Roi d'Angleterre, indigné d'une telle précipitation, se retira de l'Eglife, qu'il avoit si bien défendue, & malgré les anciennes traditions, il se déclara lui-même chef de l'Eglise Anglicane; ainsi changea un Royaume autrefois si Catholique,

La passion d'un Roi emporté le sépara du S. Siége, d'où la foi y étoit venue, & la sentence du Pape, juste dans le fond, mais précipitée dans la procédure, fut l'occasion d'un si grand masheur. La négociation de Guillaume de Langei eut un meilleur succès ; les Princes de la Ligue surent perfuadés par ses discours qu'il n'étoit plus temps de s'unir pour foutenir la Maison d'Autriche, dorénavant trop puissante; au contraire qu'il valoit mieux diminuer un pouvoir capable de les accabler.

Ainsi la Ligue de Suabe qui avoit duré 70 ans fut rompue, & Ferdinand s'étant opposé au rétablissement des deux Princes de Vittemberg, les Ducs de Baviere, le Landgrave de Hesse, & leurs alliés, résolurent de l'entreprendre de force. Ils avoient besoin de l'argent du Roi, qui ne vouloit point en prêter contre la Maison d'Autriche, à cause du Traité de Cambray. L'expédient qu'on trouva fut que le Duc lui vendroit le Comté de Montbéliard , à charge de rachat. Avec ce secours, les Princes armerent, & par une grande victoire ils reprirent le Duché de Vittemberg, où ils rétablirent Ulric. Il fit ensuite sa paix avec la maison d'Autriche. & retira fon Comté.

Le Landgrave de Hesse, qui avoit conduit cette guerre, avoit promis par le Traité fait avec Langei, 'qu'après qu'elle feroit achevée, il méneroit les Troupes dans le Milanez, pour venger la mort de Merveille. Il ne se vit point en état d'éxécuter sa promesse, pour être trop exposé à la maison d'Autriche, qui ne manqueroit pas à le dépouiller pendant son absence; mais François ne laissa pas de persister dans fon dessein : outre qu'il faisoit lever en Allemagne vingt Enseignes de Lansquenets, sous la conduite du Comte Guillaume de Furstemberg, il ordonna qu'on format fept Légions, chacune de six mille hommes, & désigna les Provinces où

Année 1534.

elles seroient levées. Ces Légions furent divisées en six Compagnies de mille hommes, qui avoient chacune un Capitaine pour les commander. Il trouvoit belle cette imitation des anciens Romains. Avec ces forces il se croyoit en état d'attaquer le Milanez, mais il ne falloit pas laisser derriere les terres du Duc de Savoye, qui paroissoit ennemi, & même le plus fûr chemin étoit de les traverfer.

Charles, ('c'étoit le nom du Duc ) quoique proche parent du Roi, lui refusa le passage dans le Piemont, disant qu'il vouloit vivre dans une éxacle neutralité. Le Roi étoit déja piqué contre lui : il avoit toujours sur le cœur l'argent qu'il avoit prêté au Duc de Bourbon révolté pour lever des Troupes contre son Roi, & l'attachement qu'il avoit montré depuis si long-temps à favoriser l'Empereur. Ainsi il se sentoit porté à lui faire la guerre ; & afin d'en avoir une raison plus plausible, il résolut de demander dans le Duché de Savoye la part qu'il prétendoit lui appartenir du chef de fa mere, pour le respect de laquelle il disoit avoir différé d'inquiéter sa maison.

Quoiqu'il espérât peu de secours du côté du Pape, il croyoit que le moins qu'il pouvoit faire étoit de demeurer neutre, & il comptoit pour quelque chose de n'avoir pas dans cette guerre le même obstacle du côté de Rome, qu'il avoit eu dans les autres. Mais pendant qu'il se préparoit à son entreprise, il apprit la mort de Clément. Il mourut le 5 de Septembre, âgé de 56 ans, au milieu de ses desseins ambitieux. Le Cardinal du Prat, Chancelier, aspira à la Papauté, & s'en étant expliqué au Roi, à qui il offrit des fommes immenses, pour avancer ce dessein, il fut premierement méprifé, & ensuite chassé de la Cour. Le Roi sit faisir ses biens, qu'il avoit étalés si hors de propos.

A Rome, les Cardinaux qui vouloient la paix, se hâterent d'élire un Pape qui ne fut point partial, avant que les créatures de l'Empereur & du Roi fussent arrivées. Ils élurent unanimement Aléxandre Farnese, âgé de 77 ans, Doyen du facré Collége, qui prit le nom de Paul III. Une des raisons de l'élire fut le zéle qu'il avoit toujours témoigné pour la tenue du Concile que tous les gens de bien desiroient.

Ce fut un peu après son éxaltation que la secte Luthé-

### 728 HISTOIRE DE FRANCE.

Année 1535.

rienne, après avoir renversé toute l'Allemagne, commença à troubler la France. De faux zélés de cette seche sirent des affiches facrisséges contre la croyance de l'Egisse, de sur-rout contre le Sacrisse de la Messe. A près les avoir attachées à toutes les rues, ils curent la hardiesse de les répandre dans la propre chambre du Roi.

On avoir tente divers moyens de le rendre favorable à la nouvelle Doctrine; quand le Roi d'Angleterre rompir avec le Saint Siége, pour rendre fa vengeance plas illulire, il s'efforça d'entraîner François avec lui. La nouveauté avoir aggné quelques Princeffée de la Maifon Royale. Le Roi recevoir tous les jours de nouvelles atraques fur ce point par des moyens délicats & imperceptibles. Marguerite, fa fœur bien-aimée, connoifiant fon inclination pour les gens de lettres, s'en fervir pour l'obliger à faire venir Mélanchino, l'un des plus fçavans hommes & des plus polis de fon temps, mais auffi un des Chefs des Luthériens.

Le Cardinal de Tournon rompit ce coup: on dit qu'il entra dans la chambre du Roi avec un livre sous son bras. Le Roi qui aimoit les livres, ne manqua pas de lui demander ce que c'étoit, & le Cardinal répondit que c'étoit un ancien Evêque de l'Eglise Gallicane, le Roi l'ouvrit aussitôt, & trouva les ouvrages de S. Irenée, Evêque de Lyon & Martyr, qui vivoit dans le II. siécle de l'Eglise. Il lui demanda auffitôt de quel avis il étoit fur les nouvelles Doctrines; & le Cardinal qui avoit prévu cet effet de sa curiosité, lui lut des passages importans sur le point de l'Eucharistie, sur l'autorité de la Tradition, & sur la prééminence de l'Eglise Romaine, tenue dès les premiers temps pour le centre de la Communion Ecclésiaftique. Il s'étendit ensuite à faire voir que Luther & ses sectateurs avoient renversé, avec les anciennes maximes de l'Eglise, les sondemens du Christianisme, & fit tant d'impression dans l'esprit du Roi, que depuis il n'écouta jamais les nouveautés fans horreur.

Il fit faire le 19 Janvier une Proceffion folemnelle, où il affitta en perfonne. Là, dans un concours incroyable de peuple, il reprefenta les malheurs que l'Héréfie avoit rou-jours caufés dans les États. Il fit voir en particulier, que depuis que Luther & Zuingle s'écoient révoltés contre l'E-

glife,

Année 1535.

glife, il s'étoit répandu parmi les Peuples des opinions fédirieuses, qui avoient armé les sujets les uns contre les autres & contre leurs Princes, & avoient sapé les fondemens de la respectifié publicue.

tranquillité publique. De-là étoient nées les fureurs des Anabatiftes, qui venoient de faire encore nouvellement dans Munster des révoltes & des carnages infinis: il fitvoir que ce n'étoit pas ainsi que la Doctrine Evangélique s'étoit établie, qu'elle n'avoit excité dans l'Empire Romain ni troubles, ni révoltes, ni fédition, mais qu'elle avoit au contraire augmenté la concorde des citoyens, & l'obéissance envers les Princes, qui n'avoient point de meilleurs sujets que les premiers Chrétiens: au lieu que ces Docteurs nouveaux, qui se disoient réformateurs, suscitoient tous les jours mille Fanatiques capables de tout entreprendre sous prétexte de piété; d'où il concluoit que ces nouveautés n'étoient pas moins pernicieuses à l'Etat qu'à la Religion : & il exhorta ses sujets à persévérer aussi constamment dans la foi de leurs ancêtres, qu'il étoit résolu à suivre cette même foi à l'éxemple des Rois ses prédécesseurs, parmi lesquels depuis Clovis, il n'y en avoit pas un seul qui se sût séparé de l'Eglise.

À ce pieux & éloquent discours, il joignit de rigoureux Edits, par lesquels il condamnoit au feu les Hérétiques. Ces Edits furent éxécutés durant long-temps avec une sévérité excessive, mais l'expérience les lui sit tempérer, & lui aprit qu'il ne falloit pas donner à des entrés une occasson de contrelaire les Martyrs. L'Empereux, qui faisoit tout servich a prosonde politique, ne manqua pas à tirer avantage de les françois: il faisoit représenter sous main aux Princes de la ligue de Smalcade, combien peu ils devoient se sie à un Prince qui faisoit bruler ceux de leur Religion, & en même temps il disoit aux Catholiques que l'amour, que françois témoignoit pour la Religion, n'étoit que seine ou politique; puisqu'en même temps qu'il persécutoit les Hérétiques dans son Royaume, il tachoit d'introduire les Turcs au milieu de la Chrétienté.

Ce qui donnoit sujer à ce reproche, c'est qu'il y avoir à la Cour de France un Ambassadeur du Grand-Segneur, sevoir ce qu'il y traitoit, c'est une chose difficile, à sous prétexte d'ajuster les affaires du commerce, il n'y avoir rien.

## 30 HISTOIRE DE FRANCE.

Année 1535.

que l'on ne pût metrie aissement sur le tapis. La suire put donner quelque soupcon de ce qui se commençoit peur-être alors; mais comme il n'éclata rien dans ce remps qui marquat une grande liaison, Langei persuada aissement aux Princes d'Allemangne, que son maitre en recevant bien l'Ambassadeur du Grand-Scigneur, avoit eu un dessein aussi innocent que le Roi des Romains, lorsqu'il avoit sait à de semblables Envoyés une pareille réception.

A l'égard des Proteitans, il fallut leur dire que ceux qui avoient été condamnés au feu étoient des sédirieux, dont on ne pouvoir fouffir l'audace, à moins que de vouloir mettre la division dans tout le Royaume. En ester, les Hérériques jetroient les éspiris dans étranges dispositions, éx, il fallut avoir la main serme pour empêcher que les désordres que la foiblesse des regnes suivans sit éclater, ne commençassent dés-lors : car ce sut en ce temps que Jean Calvin, natif de Noyon, publia en latin & en françois son livre de l'Institution, où il n'a voir pas moins de maliègnié que d'éclouence.

Jamais homme ne couvrit mieux un orgueil indomtable, fous une modération apparente. Il ne fe foucioir point des biens du monde, & la feule ambition qui le possibédoit étoit celle d'exceller par les talens de l'esprit, & de dominer sur les autres hommes par le séavoir & par l'éloquience. C'est ce qui le rendit à la fin insupportable à ses meilleurs amis. Il remplissoir ses écrits d'une aigreur extreme, qui passion se se les ornemes de son discours. Aint son Institution remua toute la France.

Le Roi qui prévir les suires d'un livre si penticieux, ne put, avec tout son zéle, venir à bout de le supprincer. Le seul avantage qu'en tira l'Eglise, sut que Calvin combattant le sentiment de Luther sur l'Eucharistie, i la uagmenta les vissons qui éroient dans le parti Protessant, ensorte que la divine Providence se servir du plus dangereux Hérésiaque de son temps pour affoibil l'Hérésie, Pendant que les levées, que le Roi saisoir en Allemagne, a vançoient par l'adresse de Langei, il travailloit à mettre en érat dans son Royaume les Légions dont il avoit délivré les commissions; il visita les Provinces pour voir en quel état évoient les Places, & pour faire la revvu ede troupes qu'on y levoir.

L'Empereur faisoit aussi de grands préparatifs par mer &

par terte, & comme il avoit déja 50000 hommes fur pied, il réfoltu de les employer à une entreprife digne de lui. Le Corfaire Barberouffe, après avoir ôté le Royaume de Tunis à deux fieres qui le difputoient, sous prétexte d'affifter l'un d'eux, s'étoit rendu maître de la mer, & travageoit les côtes du Royaume de Naples & de l'Italie. Muley Affan, l'on des deux freres, se réfugia auprès de l'Empreur, qui pri cette occasion de purger les mers. Il s'engagea dans cette entreprife, dans l'elpérance qu'il eut de l'achever promptement, & avant que l'rançois fut prêt.

En effer, s'étain embarqué au mois de Juin, en trois mois de temps il prit la Goulette, Place importante d'Afrique, il battit une flotte confidérable de Barberousse, il rétablit dans Tunis Muley Assan, & délivra gratuitement vingt mille Ecelaves Chrétiens, de toutes les Nations. Il sortissa la Goulette,

& la gatda:

Durant ce temps, François négocioit avec le Duc de Savoye. Outre le partage de fa mere qu'il demandoit, il lui fit voir par d'anciens titres que plus leurs Villes de Savoye & de Piémont avoient. été uturpées fur le Dauphiné ou sur la Provence, & que le Comté de Nice n'appartenoit au Duc que par un engagement des Rois de Sicile de la mais not Apou. François qui avoit leurs droits, y pouvoit rentter, en remboursant 14000 écus, donnés par les Ducs de Savoye, avec les intérêts depuis le temps de l'engagement.)

Le Président Poyer avoit donné tous ces Mémoites, & commençoir à gagner la confiance du Roi. Anne du Bourg; sait depuis peu Chancelier de France, à la place de Du Prat, n'entroit guéres dans ces affaires. Poyer qui conduitôit tous fur envoyé au Duc de Savoye, chargé des instructions qu'il avoit lui-même dresses. Tant que l'Empereur sur en Afrique, le Duc qui fentoit son protecteur éloigné, étoit contraint de temporiter, mais il se trouva beaucoup plus embarrasses d'an retour. L'Empereur revint, à la vérté, chargé de gloire, mais ses Troupes étoient ruinées, & il sui falloit beaucoup de temps pour les rétablir. Celles du Roi cependant se grossification de la company de la company

L'Empereur qui appréhendoit une foudaine irruption dans le Milanez, eur recours à ses artifices ordinaires. Il se mit à amuser par mille propositions Velly, Ambassadeur de France, Année 1535.

en lui parlant de divers mariages pour le Dauphin; mais ce n'étoit pas ce que François prétendoit. Il vouloit qu'on le satisfit fur le Milanez, & il ordonna à Velly d'en faire la demande à l'Empereur dans le temps qu'il étoit à Palerme, au retour d'Afrique : ce Prince scut si bien dissimuler ses sentimens, sans néanmoins s'engager, que Velly conçut dès-lors l'espérance. qu'il ne perdit jamais depuis, d'achever cette affaire à la fatisfaction de son maître. Ses espérances augmenterent par la mort de Sforce, arrivée vers la fin de cette année.

1536.

A la nouvelle de cette mort, le Roi fit redoubler ses inflances, & l'Empereur déclara que, Sforce étant mort fans enfans, le Duché lui étoit dévolu ; il témoigna toutefois qu'étant en état d'en disposer de plein droit, il vouloit bien en gratifier, non le Roi, car l'Italie ne pouvoit souffrir qu'il fût incorporé à la Monarchie Françoise, mais un de ses en-

fans puînés.

On demandoit en même temps au Duc de Savoye une réponse précise; & ce Prince, qui ne voyoit rien de prêt du côté de l'Empereur, étoit résolu à rendre Nice. L'Empereur le menaça, s'il le faisoit, de lui redemander Vercett & d'autres Places qui étoient de l'ancienne dépendance du Milanez; il lui fit même propofer un échange de la partie du Milanez, qui étoit le plus à la bienséance du Piémont, contre ce qu'il possédoit en deca des Alpes, c'està dire, la Bresse & la Savoye. Par ce moyen il rompoit la communication de la France avec les Suisses, d'où elle tiroit sa meilleure Infanterie; & le Roi, environné de tous côtés de la domination d'Autriche, étoit réduit à se soutenir par lui-même. Il vit bien la conséquence de ce projet, & il fit presser de nouveau l'Empereur & le Duc; mais ils ne fongeoient tous deux qu'à gagner du temps.

L'Empereur amassoit de tous côtés de grandes forces, & il agissoit en attendant comme s'il eût de bonne foi voulu restituer le Milanez. Il sembloit qu'il n'y eut plus qu'une seule difficulté : c'est que l'Empereur l'offroit à Charles, Duc d'Angoulême, & que le Roi s'obstinoit à le vouloir pour le Duc d'Orléans. Il craignoit de mettre dans sa maison une fource éternelle de division , s'il préféroit le cadet à son aîné ,

& renversoit l'ordre de la nature.

Plus le Roi appuyoit sur cette raison, plus l'Empereur

témoignoit qu'il vouloit gratifier le Duc d'Angoulême. C'étoit, disoit-il, mettre de nouveau le feu dans l'Italie, que d'y établir le Duc d'Orléans, avec les prétentions qu'il pouvoit avoir du chef de sa femme, sur les Etats de Florence & d'Urbin. De plus, il étoit marié, & l'Empereur disoit qu'en faisant un présent si considérable à la maison de France, le moins qu'il put faire pour la sienne, étoit de donner au Prince une de ses niéces.

L'affaire demeura long-temps en cet état, & l'Empereur, qui vouloit passer à Rome, s'avança à Naples, où les négociations continuerent. L'Empereur n'avoit d'autre dessein que d'amuser le Roi par de belles paroles, afin de l'engager à rompre les mesures qu'il prenoit avec les Vénitiens. Il se mettoit en état de faire avec eux de nouvelles liaisons, il continuoit fourdement les préparatifs d'une grande guerre, où il ne prétendoit rien moins que d'envahir toute la France.

& il reculoit la perte du Duc de Savove.

Ce Duc, comme s'il n'eût pas eu assez d'affaires, avoit entrepris de foutenir Pierre de la Baume, Evêque & Prince de Geneve, contre ses sujets révoltés. Il en étoit venu jusqu'à mettre le siège devant cette Ville, sur laquelle il avoit des prétentions. François y jetta quelque secours, mais ceux de Berne, leurs anciens Alliés, agirent bien plus fortement. Ils firent dire au Duc que s'il ne laissoit Geneve en repos, ils marcheroient au fecours avec toutes leurs forces, & qu'apparemment la France se mêleroit bien avant dans cette querelle.

Ces menaces ne furent pas vaines. Le Duc, qui s'obstinoit à continuer le siège, se vit bientôt contraint de le lever par l'approche de douze mille Bernois : il n'en fut pas quitte pour si peu, les Bernois lui prirent Lausane, d'où ils chafferent l'Evêque. Son Etat fut entamé de plusieurs autres côtés par ses voisins. Ceux de Geneve, si bien secourus par les Bernois leurs amis, embrafferent leur Religion, & appellerent Farel & Viret, disciples de Calvin, qui n'étoit pas éloigné des sentimens de Zuingle, qu'on suivoit à Berne; ainsi le Duc de Savoye, avec beaucoup d'autres pays, perdit encore ses espérances sur Geneve.

Cependant, ou il ne voulut pas, ou il n'osa donner satisfaction à la France. Poyet l'écrivit au Roi, qui déclara la

Annoe 1536.

guerre au commencement de Février, & donna le commandement à Philippe de Chabor, Comte de Brion, Amiral de Franços, Pour détourner la tempéte de dessus le Milanez, El mpereur se sit obligé de se déclarer en faveur du Duo d'Orléans, mortres

Al Tentendre, il ne falloit plus que faire venir l'Amiral ; déja avancé vers l'Ingle, & qui devoit faire un voyage vers l'Empereur, pour réfoudre la forme de l'invefinire; mais malgré fes belles paroles; le Roi découvit que l'Empereur venoit de conclure une L'igne défeniré avec les Vénitiens, & qu'il pratiquoit contre lui le Roi d'Angleterre, Il recevoit des avis, qu'il paroiffoit de tous côtés dans les pays de l'Empereur de grands préparatifs de guerre: Doria étoir fur mér avec fa flotte, & le prétexte de l'entreprise d'Alger ne, couvroit pas affez le vrai deffiein d'attaquer la France, ainfi le Roi fe réfolut d'entrer fans retardement dans la Savoye.

Cet Etat ne fit nulle résistance, non plus que la Bresse, Pigneros se rendit d'abord, & les troupes commencerent à désiler dans le Piémour, envirou le six de Mars. Un peu après, l'Amiral passa la grande Doaire. Les ennemis qui gardoient cette riviere, au nombre de quatre à cinq mille hommes, voyant avec quelle ardeur nos gens se jettoient dans s'eau,

fe retirerent à Verceil.

Un des Légionnaires passa la tiviere à la mage pour aller querir un baseau de l'auric. còrd.). & l'amena au travers des arquebusades. L'Amiral lui donna un anneau en présence de toute l'Armée, fuivant l'Ordonnance du Roi , qui avoit établi, à l'éxemple des Romains, ces récompenses militaires. Cependant l'Empereur avoit envoyé quelques trouges abus forces, fois le codimandement d'Antoine de, Leve, qui ayant juée que l'unio étoit pas en état de se fendre, o bligne luc d'un à l'abandonner. La l'lace se rendie le troisséme d'Avril, & Leve alla camper. sou Verceil, avec, 1200 hommes de pied & 600 chevaus.

L'Amiral étoit plus fort, mais Velli, perfuadé que la guerre de Savoye étoit un obflacle à l'affaire de Milas, fit rant auprès du Roi, qu'il révoqua l'ordre donné à l'Amiral, de ne plus rien ménager, & lui manda au contraire d'aller lentement. L'Empereur, en partant de Naples, s'étoit plaint

# FRANÇOIS E Livo XV. 1 335

aigrement à l'Ambassadeur, de l'ehtreprise saite contre le Due son beau-frere & son Vassa: & poursuivant son voyage à Rome, il lui sit dier que le Roi pouvoir envoyet l'Amiral pour conclure l'affaire du Milanez, comme entierement accordée, pourvu seulement qu'il tirât ses troupes du Piémont.

Velli le crut bonnement, sans considérer combient d'incidens il y avoit à essuyer entre la promesse & l'éxécution. En esser l'Empereur, loin d'avoir envie de donner le Milanez à un des Princes de France l'avoit déclaré aux Légats du Pape, qu'il ne souffiroit janais que la France cur un pied de terre en Italie, & lui-meme il pressoit sous main les Vénitiens de s'opposer à l'invessiture de toutes personnes étrangeres.

Le Roi sçavoit ces chofes, & comme il espéroit-peu de négociation, il avoit de nouveau liché la main à l'Anmirali, loit ordonnant de combatte les Impériaux, s'il les trouvoit à fon avaitage dans les terres doi Duo de Savoye Mais, asín de no-rien ometire, il-réfolut d'envoyer à Rome le Cardinal de Lorraine, l'homme du monde le plus capablé de traiter avec-de grands Princes, & de s'en faire considérer : dans le temps qu'il partit de France; l'Empereur s'approchoit de Rome, ò ii lis froit-entré lety d'Avril.

Quelques-ons prirent à mauvaile augure, que pour élagir les chemins (ur fon paffage, il fallur abatrue les reftes du Temple de la Paix, Il eutravec le Pape, le lendemain de fon artivée, une conférence de fix à l'ept. heures; après laquelle le Pape donnà andiencos à Velli ét. à l'Ebèquei de Macon; Ambalfadeurs de François auprès du Saint Siège. Ils bis joulerent avec grande précaution fius l'affàire du Milante; car entre les autres difcours dont l'Empereur avoit amulé Vells; il lui avoit fur-tour recommandé le fection de Affaire- du Milanez, principalement avec le Pape, quil étoit yétiofici-li Le lubris opolé à l'établifement du Doud Orlélans.

La crédulité de l'Ambaffadeur fut fi grande; qu'il demanda permiffion à l'Empereur de rendre compte au Pape de les bonnes dispositions, se de le prier d'étre favorable u Roi, dans une affaire que l'Empereur faifoit dépendre de fa Sainteté; l'Empereur le permire L'Ambaffadeur fifs à priere, se le Pape, après avoir fair, fur le fujet du Due d'Orléans, les

Annee 1536.

## 536 HISTOIRE DE FRANCE.

Année 1 1 2 4 6 .

mêmes difficultés que l'Empereur, peut-être de concert avec lui; à la fin, pressé par Velli, comme si l'affaire n'estr dépendue que de lui seul, il lui dir qu'il craignois bien que tous ces discours ne susent qu'amusemens.

Velli eur peine à le croire, tant l'Empereur & fes Mimiftre l'avoient enchanté par leurs promeffes flateufes; mais son Collégue, plus éclairé, lui ouvrit les yeux. Il senti que l'Empereur le jouoit, & il alla tout en colere lui faire ses plaintes. L'Empereur ne demeura pas sans réparte : il avouoit d'avoir offert le Duché au Duc d'Orléans; mais il difoit que le Roi n'avoit pas accepté ses offres, puisqu'au lieu d'envoyer l'Amiral pour ratisfer le Traité, il l'avoit en voyé faire la guerre au Duc de Savoye. Velli foutint au contraire que le Roi avoit accepté par Lettres expresses, & qu'il avoit eu raison de ne point laisser son mée sans chef, en envoyant l'Amiral fur une espérance de paix incertaine, mais qu'il envoyoit le Cardinal de Lorraine, pour applanie les difficultés, afin que l'Amiral n'eut plus qu'à ratisfier.

Il ajoutoit que le Roi avoit interrompu, pour l'amout de PEmpereur, tous les Traités commencés, & fuspendu l'action de fes armes, pendant que l'Empereur ne cherchoir que des prétexres pour ne point tenir sa parole, & se jouoit de la crédulité de son màtre. Sur cela , l'Empereur, ou las ou presse, jui demanda s'il avoit pouvoir de conclure. Ce nétoit pas de quoi il s'agrissio, e & Velli: répondit que non.

L'Empereur rompit là-deffus, difant qu'il n'avoit donc plus rien à traiter avec un homme fans pouvoir, & tourna le dos à Velli, qui le fuivit inutilement. În ne fe rebuta pas, & il retourna chez l'Empereur, dès le lendemain, fous prétexte d'accompagner l'Evêque de Mâcon, qui alloit faluer ce Prince pour la premiere fois. Il fut ravi de les voir, parce qu'il vouloit les avoir pour témoins d'un dificours qu'il médiout contre le Roi. Il, devoit entrer dans le Conffioire où les Cardinaux étoient déja affemblés avec les Ambaffadeurs, & tout co qu'il y avoit de plus illustre dans Rome. L'Empereur obligea nos Ambassadeurs à le suivre dans cette auguste Assentier de plus illustre dans cette auguste Assentier et place de les faire entre s'e placer.

Le Pape arriva un quart-d'heure après, foit qu'il fût de sa dignité de se faire attendre, ou qu'il voulût laisser l'Empereur

recevoir

Année 1536.

recevoir quelque temps tous les respects. Austinch qu'il tur assis, l'Empereur, le bonnet au poing, témoigna qu'il vouloir parler, & commença un long discours, qu'il prononça avec beaucoup de dignité & de véhémence. Il dit qu'il étoir venu à Rome pour deux raisons: l'une, pour baifer les pieds au Pape; l'autre, pour exposer le destir qu'il avoit eu de tout temps d'être en amité avec le Roi de France, à quoi n'ayant pu réussir, il se voyoit contraint de rendre compte de ce qui s'étoit passé entr'eux, afin que tour le monde plu juger qui avoit raison.

Là, il reprit tous les différends de la maison d'Autriche avec celle de France, dès le temps de Maximilien & de Louis XII. Il vint à son élection à l'Empire : la premiere cause, d'isoiril, de la jalouse que François avoit eue contre lui, & des guerres qu'il lui avoit fuscirées. Il reprochoit à ce Prince, qu'il avoit violé tous les Traités, premierement celui de Madrid, & ensuite celui de Cambrai: & n'avoit jamais voulu entret dans les propositions que lui, Empereur, hui avoit faires, tant contre les Turcs, que pour l'extiparion de l'Hérésie; qu'il n'avoit néanmoins sien oublié pour le faisfaire, & qu'après la mort de Storce, il lui avoit promis le Duché de Milan pour son troisiéme sils, le Duc d'Angouléme, ne jugeant pas expédient, pour le repos de l'Italie, de le donner au Duc d'Orléans, qui avoit trop de-prétextes pour la troublet, par les prétentions de sa femme de l'arbent de la contra de la prétextes pour la troublet, par les prétentions de si femme de l'arbent de la contra de la prétextes pour la troublet, par les prétentions de si semme de l'arbent de la contra de l'arbent de l'arbent de la contra de l'arbent de l'arbent de la contra de l'arbent de l'arbent

Il ajoura, que pendant que François, contre fa promeffe, bui fufcitoit, autant qu'il pouvoit, d'ennemis en Allemagne & en Italie, & qu'il attaquoit fans raifon le Duc de Savoye fon allié, & fujet de l'Empire, il n'avoit de fon côté que trois partis à lui propofer: le premier étoit celui de la paix, pour laquelle il offroit Milan au Duc d'Angoulême, à condition que le Roi fon pere concourût à l'extirpation de l'Héréfie, à la tenue d'un Concile que le Pape lui avoit accordé, au repos de l'Italie, & fecourir la Chrétienté contrele Turc.

Au refus d'un parti il raifonnable, il lui en offroit un fecond : c'étoit de vuider entre us deux leur querelle, par un combar de perfonne à perfonne, & d'éviter par ce moyenplus grande effusion de lang. Il laiffoir le choix des armesau Roi, & proposoir le combar ou dans une Ille, ou fur Année 1536.

un Pont, ou sur un Bateau : car il descendit à ces particularités, comme si la chose eut du se faire, & il vouloit pour condition nécessaire de ce combat, que le Duché de Bourgogne fût mis en dépôt d'un oôté, & celui de Milan de

l'autre, pour être livré au vainqueur. Le dernier parti qu'il offroit, étoit la guerre ; il dit qu'il voudroit pouvoir l'éviter; mais que s'il étoit contraint de prendre les armes, rien ne les lui feroit quitter, jusqu'à ce que lui ou fon ennemi fut entierement dépouillé; au reste, il ne doutoit pas que ce malheur ne regardât François, aggresseur injuste, qui attaquoit la maison d'Autriche, dans le temps qu'elle étoit la plus puissante en hommes & en argent. Là, il se mit à vanter les victoires, le zéle & l'expérience de ses Capitaines & de ses Soldats, tellement supérieurs aux François, que s'il fentoit à fon ennemi le même avantage, il iroit la corde au cou lui demander miséricorde. Il déclaroit cependant qu'il vouloit la paix par tous les moyens honnêtes. Il finit en disant, d'un ton plus haut, qu'il la conseilloit, qu'il la desiroit, qu'il la demandoit, & après une légere interruption, durant laquelle il jetta les yeux fur un écrit qu'il tenoit, il pria le Pape de juger lequel des deux avoir

Le Pape en deux mots loua l'Empereur de l'amour qu'il témoignoit pour la paix, à laquelle il espéroit que le Roi ne seroit pas moins disposé ; il détesta le combat qui feroit perdre à la Chrétienté un de ses appuis; & après avoir déclaré qu'il étoit résolu de demeurer neutre, il conclut, en disant qu'il ne pourroit s'empêcher d'employer l'autorité de l'Eglise contre celui qui se montreroit déraisonnable.

Ce fut une chose étrange que la foiblesse des Ambassadeurs de François : non-seulement ils laisserent l'Empereur déchirer tranquillement la réputation de leur maître : mais après qu'il se fut tu, l'Evêque de Mâcon se contenta de dire un mot de la paix, & crut au surplus s'être assez acquitté de son devoir, enrépondant qu'il n'entendoit pas la langue Espagnole, dans laquelle l'Empereur avoit parlé.

A l'égard de Velli, il s'approcha comme pour demander d'être oui , & donna lieu à l'Empereur de lui marquer plus de mépris, en lui répondant durement qu'il étoit las de paroles, & qu'il vouloit des effets: au reste qu'il donneroit son discours par écrit à l'Ambassadeur; & que pour l'heure il n'auroit point d'autre audience: cela dit, il se leva, & laissa

Année 1536.

la compagnie fon éconnée.

Le défi, dont l'effet étoit impossible, parut une vanterie peu digne d'un si grand Prince, mais le peu de mesures qu'il avoit gardé dans son discours, sit ctoite qu'il avoit des sorces capables d'accabler la France. Il s'en vantoit publiquement, & il remplit toute l'Europe du bruit de ses prodigieux préparatis. Il craignit cependant lui-même de s'être trop déclaré, & le lendemain il sit ce qu'il put pour adoucir sa harangue en présence du Pape, de toute la Cour de Rome, & de Velli.

Le Pape même prit soin d'appaiser nos Ambassadeurs, & leur fit promettre que pour le bient de la paix ils manderoient se choses au Roi avec toute la douceur possible. Le crédule Vellit int parole, & touché des nouvelles promesses que l'Empereur, partant de Rome, lui sit saire par ses Ministres, qu'il y Jaissa, il crut rendre service à son maitre de lui déguiser ce qu'il y avoit de plus piquant dans la harangue: sur-tout il de garda bien de lui mander les paroles méprisantes que l'Empereur avoit dites contre les François, scachant bien que le Roi ne soustier les François, scachant bien que le Roi ne soustier les saissement cet effitors fait son Royaume, & la foiblesse proposale qu'on luireprochoit.

Pendant que l'Empereur éxagéroit la puissance par des paoles, peu s'en fallut qu'il ne ressent de sacheux esses de celle de l'Armée de France, plus sorte alors que la ssenne. L'Amiral s'étant avancé sur les ordres qu'il avoir reçus présolut de donne l'assaut d'verceil, mais le Cardinal de Lorraine, survenu dans le même temps, l'arrêta tout court. Il apprit, par une lettre de Velli, ce qui s'étoit passié dans le Conssistire; mais Velli diminuoit tout, le plus qu'il pouvoit,

& il exhortoit le Cardinal à ne fe pas rebuter.

Il n'avoir pas befoin de ce confeil l, car il fe confioit tellement à fon éloquence & à la force de fon raifonnement; qu'il ne doutoit prefque point qu'il ne perfuadà l'Empereur. Ainfi il fit ceffer l'Amiral, en vertre de l'ordre qu'il lui poroti de déférer à fes fentimens; à c'il condità à une softpension d'armes avec Antoine de Leve, qui étant encore plus foible de moité que les François, fut ravi de fortir d'affaire d'une maniere si avantageuse.

Yyy ij

Année 1536.

Le Cardinal n'eut plus qu'à pourfuivre son voyage auptès de l'Empereur, qu'il joignit à Sienne. Il le trouva instérible sur le sujet du Duc d'Orléans. Il persistoir à proposer le Duc d'Angoulême, en le mariant à une de ses niéces, oc à condition qu'il strie le Duché, onn comme un bien veau de ses ancêtres, mais par une nouvelle investiture, comme un Fief échu à l'Empire, par la mort de Sforce, sans que le Roi put jamais se mêter de cer Etat.

C'êt une chofe furprenante qu'on ne l'air pas pris au mot, il en formé apparemment d'autres incidens; imais du moins celui-la eût été fini, & on l'eût mis dans son tort, mais on ne voulut jamais en France, que les Enfans de France pufent efpérer quelque bien, autrement que par leur pere, & peut-être qu'on avoit déja senti dans les deux freres ce sond

de jalousie qui se déclara davantage dans la suite.

Quoi qu'il en foit, le Cardinal ne parla que du Due d'Orléans, & l'Empereur demeura ferme à ne vouloir entendre parler que du Due d'Angouleme. Une partie de ces conférences se passerent en altercations, sur ce que l'Empereur avoir promis; il n'en convenoir pas, & parloir toujours plus haur, à mesure qu'il sentoir ses forces s'assembler. Enfin le Cardinal désfepéra de le pouvoir vaincre, il fallur mander au Roi qu'il y avoir peu d'espérance à la paix; & à l'Amiral, qu'il eux à le tenis sur ses gardes.

Il lui refloit à tenter ce qu'il pouvoit faire par la médiation du Pape: il fut à Rome, & le Pape lui avous fans peine, que l'Empereur tendoit ouvertement à la guerre; mais il n'y sçavoit aucun reméde: seulement il envoya deux Légar, pour concilier les deux Princes, & il conseilla au Roi de céder au temps qu'il croyoit contraire à la France.

L'Armée de Levé se fortifioti, & la nôtre, qui commencot à être plus foible, ne songeoit qu'à tenit dans les Places, en attendant que le Roi eût envoyé du renfort. L'Amiral le conjuroit d'amuser à son tour l'Empereur autant qu'il pourroit, & du moins de gagner un mois, pour lui donner le loifit d'achever les sortifications de Turin, & le Roi vouloit au contraire qu'on tint serme dans le Piémont, pour lui donner le loifit de lever des troupes.

Cependant l'Empereur fit montrer au Roi, par Leidekerque fon Ambassadeur, sa harangue au Consistoire avec

Année 1536.

des adoucissemens. Leidekerque avoit désense d'en laisse ropie, mais le Roi ne laissa pas de dicter lui-même une réponse adresse au Pape & aux Cardinaux. Ce qu'il y avoit de plus remarquable étoit la maniere dont il traitoit le duel, chosé déja proposée & reconnue pour impossible. C'est pourquoi il ne sit pas sur cela le brave, & ne répondit point sérieusement à un appel qu'on sçavoit bien qui n'auroit jamais d'esserse de la commentation de la commentation de l'est per des los mais jons approboit dans quelque bataille où l'Empreure C' moi nous nous trovassons que momerteris dispos à la statifaire.

C'étoit peu de bien répondre aux parofes, il falloit se preparer à des combats plus sanglans. L'Empereur avoit trois Armées i lune de cinquante mille hommes, qu'il vouloit commander en personne, & avec laquelle il prétendoit faire une irruption en Provence; l'autre, qui ne devoit pas être moindre, s'assembloit dans les Pays-Bas, sous le commandement du Contre de Nassun, pour entrer dans la Picardie; & une troisseme en Progne, qui menaçoit e Languedoc.

Avec de si grandes forces, il ne se proposoir rien moins, que d'englouit rour-à-coup la France, d'aurant plus qu'il croyoit avoir empêché que François ne pût faire aucune levée ni en Suisse nie n'Allemagne; il vouloir qu'en même temps qu'il entreroit en Provence, Nassau entrà en Picardie. Il avoir pour cela besoin d'un peu de temps, & il tâcha de le gagner, en continuant d'amuser Velli qu'il engagea à écrite au Roi d'envoyer l'Amiral, afin de conclure l'affaire du Milanez.

Quand le Roi apprit cette nouvelle, lui qui étoit averti que tout étoit en atmes contre la France : Quoi! divil, l'Empereur nous veut encore flater de quelqui espèrance? sans doute il veut avoir mon Genéral pour Amballadeur, afin de tomber di l'improvisse sur le sur l'apprent es que front-nous à cet homme ci? si nous ne lui envoyons past l'Amiral, celui sera un sigiet de plainte : et si nous l'envoyons, nous n'en tirerons aucun prosit; mais arrive ce qui pourra, & ce que Dieu a résolu, s'aisons comotire de notre part à amis & ennemis, que nous avons s'ait tout le possible pour empêcher la querre.

Cela dir, il envoya à l'Amiral tous les ordres nécessaires pour mettre le Piémont en état. Il lui commandoit de jetter dans les Places ce qu'il y faudroit de monde, & après de se Année 1536.

etiter, avec le refte de l'Armée, en lieu für, vers la France, où il pût attendre de nouvelles forces. Il devoit laisser le commandement des troupes qui restoient en Italie à François, Marquis de Saluces, homme entendu à la guerre, en qui le Roi avoit une confiance particuliere: & por lui, il avoit ordre de se tenir ptêt à aller vers l'Empereur, si le Cardinal de Lorraine le mandoit.

En même temps que le Roi fit ces dépêches, il pourvui à la fureté de la Picardie & de la Champagne, & fit lever des foldats de tous côtés avec une extrême diligence. Il envoya auffi le Marquis d'Humieres dans le Dauphiné, pour fortifier les Places. & raffurer les Peuples effrayés. Il donna quelques troupes au Roi de Navarre, Gouverneur de Guienne, pour tenir les Espagnols en crainte, & il fit patrit Langei pour regagner la confiance des Princes d'Allemagne, a liénés de la France, par les mauvaises impressions que l'Empereur leur avoit données.

Comme on leur avoit persuadé que le Roi vouloit la guerre, & qu'il prétendoit ôter le Milanez à l'Empire, Langei eut ordre, au contraire, de sounette l'affaire qu'il avoit avec l'Empereur, au jugement de la Diéte; parce que c'étoit à elle à connoitre des prétentions de tous les vassaux de l'Empire, et les que lui & ses enfans se reconnossionent, à

cause de ce Duché.

Après avoir donné ses ordres, il délibéra dans son Confeil de la maniere de faire la guerre, & réfolut d'abord d'aller avec t. ures ses forces, du côté où seroit l'Empereur, jugeant bien que ce feroit-là le grand esfort. Il déclara toutefois qu'il ne vouloir point hazarder de bataille, mais seluement ruiner le plat pays, sur son passage, pour le consumer: & que pendant ce temps-là il viendroit tous les jours de nouvelles sorces à l'Armée de France, & celle de l'Empereur se ruiner d'elle-même; avec ces résolutions, il attendoit de pied serme que l'Empereur commencât; il n'eur pas long-temps à attendre, Antoine de Leve avoir déja passife la Sésa, avec vingt mille hommes de pied, & six cens chevaux. L'Empereur le devoit suivre avec le reste de l'Armée, & il lui sit afliéger l'urin.

L'Amiral, en se retirant, selon les ordres du Roi, y avoit laissé cent hommes d'armes, trois cens chevaux légers, & cent hommes de pied. Il y avoit d'autres troupes dans le Piémont, capables d'incommoder les Impériaux; mais le Marquis de Saluces, qui en avoit le commandement, tra-hissoit les intérêts du Roi, & s'entendoit avec Leve.

Année 1536.

Il avoit oublié que le Roi lui avoit donné en pur don le Marquifa de Saluces, fief du Dauphiné revenu à la Couronne, & qu'encore depuis peu il l'avoit comblé de nouveaux bienfaits. Cependant il lui préféra l'Empereur, ébloui des prédictions des Afriologues, qui pronoftiquoient à ce Prince l'Empire du monde, & des promeffes encore plus vaines d'Antoine de Leve. Il fut affez l'âche, pour gardet le commandement de l'Armée, afin de tout perdre, s'il eût pu. Il vouloit d'abord qu'on abandonnât toutes les Places, à la réferve de Turin. Sur la réfifiance qu'il trouva dans les Capitaines François, il fit femblant de vouloir défendre Folfan & Coni; mais il fit inutilement consumer les vivere qui étoient dans Fossan, & Gous prétexte d'y faire transporter le canon & les munitions de Coni, il les fit conduire à Revel, une de se Places.

Il se déclara ensuire ouvertement pour l'Empereur, & en prevint que de peu de temps les ordres qu'on avoit donnés pour l'arrêter. Il dit, pour excusse de sa défection, que son Marquisar relevoit naturellement de l'Empire, & que c'étoit par ulirpation que les Dauphins s'en étoient attribués l'hommage. En même temps, Antoine de Leve, qu'il avoit averti du mauvais état de Fossan, y vint mettre le siège & laissa s'eulement dix mille hommes pour continuer celui de Turin Cette entreprite sauva la France: cae le siège de Turin alla lentement, & Leve trouva dans Fossan une rési-

stance inespérée.

Montpeat, qui y commandoit, étoit accompagné de Villebon & de la Rochedumaine, Officiers expérimentés. Tous ensemble ils considererent de quelle importance il étoit d'arrêter les premiers progrès des armes de l'Empereur, & de donner du temps au Roi, ainsi ils réfolutent de se désendre jusqu'à la demière extrémité. Ils commencerent par une fortie où Leve, qui avoit la goutre, se sit pietre dans un bled pour se sauver, & la terreur sur si grande, qu'on ne songea à l'en tier que le lendemain.

Comme le Marquis lui avoit donné un état des vivres de

Année 1416

Foffan, il ne pressa pas le siège durant douze jours, & s'étonnoit que la Place ne se rendit pas. Il étoit si persuade que nos gens l'abandonneroient, qu'il leur avoit laissé un passage libre, pour se retirer dans Coni, ils s'en servirent pour se fournir d'eau; & an restre, par le grand ordre qu'on donna aux vivres, cetter Blace que Leve esséroit emporter d'abord, ne parloit pas encore de capituler au bout de vingesix jours : car encore qu'il y est bréche, Leve apprésendoit de perdre trop de gens à l'assaur, & il invita Montpezat à traiter, par le moyen de la Rochedumaine, qui étoit de fon ancienne connoissance.

La plupart des Officiers vouloient plutôt mourir que de ferendre, mais Villebon, qui ne cédoit à aucun autre ni en valeur ni en zéle, leur remontra que ce ne feroit pas bien fervir le Roi, que de lui faire perdre, dans une Place qui me pouvoir plus tenir, ce qu'il avoit de meilleures troupes. Son avis fur fuivi, & la Rochedumaine agit fi bien, que par la capitulation il gagna dix ou douze jours, qui étoient le refte du mois de Juin, au bout duquel on devoit fe rendre,

s'il ne venoit point de secours.

Huit jours après qu'on eu compos , l'Empereur vinc vistre son camp; il y trouva la Rochedumaine qui servoir d'otage, & il eut avec lui un entretien que les Historiens ont jugé digne de remarque, particulierement la réponse qu'il fit, lorsqu'interrogé par l'Empereur, combien de journées il pouvoit bien y avoir encore jusqu'à Paris, il lui di que s'il prenoit journées pour batailles, il pouvoit bien y en avoir douze, si l'aggresseur vavoit la tête rompue des la premiere. Il repétentoit à l'Empereur , que lui & son maître étoient trop puissans pour se ruiner l'un l'autre; & au surplus, il solunistoir qu'une aussi belle Armée que la sienne, sit employée à une entreprise où elle pût espérer un meilleur succès.

L'Empereur eftima ce Gentilhomme; mais il attribua fesréponfes au zéle qu'il avoit pour fon Prince. Au refte, il n'yavoit rien qu'il craignit moins que les armes de François ; c'eft pourquoi, quand les deux L'égas lui parlerent de la pard du Pâpe, ils le trouverent peu difpofé à entendre parler de la paix; mais comme ils avoient ordre de lui intimer, auffibien qu'au Roi, Ja convocation du Concile général, indiqué

Année 1 ( 36.

à Mantoue pour l'année suivante , il répondit qu'il s'y trouveroit en personne, & qu'il n'y avoit que Dieu qui pût l'en empêcher; (il crovoit qu'il seroit alors maître de la France) & pour la paix, il dit au Légat qu'il y entendroit, lorsque le Roi, après avoir rétabli le Duc de Savoye, la lui feroit demander. Charles V. avoit continuellement devant les yeux une car-

te de Provence, que le Marquis de Saluces lui avoit donnée, & fâché que Fossan ent arrêté si long-temps le cours de ses victoires, il résolut d'entrer dans cette Province sans attendre qu'il eût réduit les autres Places de Piémont: les plus sages de son Conseil lui remontrerent en vain le danger qu'il y avoit, de laisser derriere tant de garnisons Francoifes, & de s'engager dans un pays, où ils ne seroient pas long-temps fans manquer de vivres ; il répondoit qu'il valoit bien mieux que la France servit de théâtre à la guerre que l'Italie; que François seroit attaqué de tant d'endroits, par mer & par terre, qu'il ne sçauroit de quel côté se tourner; qu'il n'auroit ni Suisses ni Lansquenets, & qu'ainsi il seroit réduit à n'avoir pour toute infanterie que des François, méchans foldats à pied ; cependant, disoit-il, vaillant comme il est, il ne souffrira jamais d'être attaqué sans donner bataille, & il faudra qu'il succombe; ainsi il se promettoit une victoire non-seulement assurée, mais prompte & facile.

On dit que Leve, qui l'incitoit sous main à cette entreprise, faisoit semblant en public de l'en détourner, pour lui faisser la gloire d'avoir concu seul une entreprise aussi incertaine que hardie; chose étrange que les prédictions des Astrologues ayent été en cette occasion une raison d'entreprendre. Leve se laissa flater des grands succès qu'ils lui promettoient; mais l'Empereur, pour faire les choses avec plus d'éclat, assembla l'Armée dont il vouloit, disoit-il, prendre les derniers con-

feils.

Il harangua ses Soldats, qu'il appelloit ses compagnons, dont les François avoient tant de fois éprouvé la valeur. Il leur représentoit la France déja vaincue, & leur infinuoit qu'outre la force il avoit des intelligences secrettes, par lesquelles il espéroit se voir obéir à Paris dans peu de jours ; les Soldats répondirent par des eris de joie, & l'Empereur aussitôt fit marcher vers la Provence. Il partagea fon Armée en quatre, la moindre partie demeura pour continuer le siège

Année 1536.

de Turin, & conquérir le Piémont, le reste marcha en trois corps du côté de Nice. Le bagage & l'artillerie surent envoyés par mer sous la conduite d'André Doria qui commandoit l'Armé navale.

L'Empereur prit à bon augure d'arriver à S. Laurent, premiere Place de France, le 25 Juillet, dédié à S. Jacques patron d'Efpagne, jour que d'ailleurs il tenoit heureux pour l'avantage qu'il avoit eu, l'année précédente en pareil jour en Afrique, fur les Infidéles. Cette rencontre lui donna fujet d'haranguer ses Soldats encore une fois, & de leur dire qu'ils auroient affaire à un Roi qui n'étoit Chrétien que de nom, & qui avoit renoncé à la foi de ses ancêtres par l'aliance qu'il avoit faite avec les Turcs. Sa harangue fur longue & vigoureuse: il la conclur en affurant ses Soldats qu'une seule baraille alloit les rendre maitres de tour le Royaume de France: ou plutôt qu'en se montrant seulement à des Troupes déja défaites par la terreur, ils feroient une aussi grande conquête.

Dès-là on ne parla plus dans l'Armée de l'Empereur que des dons qu'il feroir à fes ferviteurs, des charges, des terres, & des Gouvernemens de France. Il attendoit tous les jours des nouvelles du Comte de Naffau, qui devoit entrer en Fleardie, & qui paffa en effet la riviere de Somme dans le

même temps.

Le Roi cependant étoit à Lyon, & prévoyant que l'Empereur s'affureroit d'Avignon, pour avoit un paffage fur le Rhône, il envoya le Maréchal de Montmorenci, grand-Maître de France, avec ce qu'il avoit de troupes plus prêtes. Il lui ordonna feulement de ne tien hazarder, & de faire faire

le dégât par-tout sur le passage de l'Empereur.

Le grand-Mairre alla visiter les Places de Provence, fortifa les bonnes & abandonna les foibles, entr'autres Antibes & Aix, capitale de la Province, & siége du Parlement. On peur juger quelle étoit la considerantion des Peuples, & combien ce trife état des affaires enfloit le cœur aux ennemis. On ne songeoit pas même à les harceler sur les passages. Le Roi avoit seulement partagé ses Troupes en deux : une partie s'étoit avancée avec le grand-Maître, qui la fit retrancher vers Cavaillon, entre le Nône & la Durance. Lautrec campoit sous Valence, où le Roi ne tarda pas à se rendre; il y de-

Année 1536.

meura ferme; afin que si l'Armée du grand-Maître étoit sorcée, celle de Valence lui servit de retraite, & que l'Empereur trouvât une seconde Armée, aussi sorte que la premiere, sur son passage.

On eut bien de la peine à tenir ainfi les François renfermés dans un camp, contre le génie de la Nation, ils demandoient qu'on les mentà à l'ennemi , fur-touc ceux qui en étoient le plus proche, & ils pressoint le grand-Maître de marcher hardiment contre l'Empereur, avant que toutes for Troupes fussent assemblées. Il les arrêta en leur remontrant que c'étoit hazarder le Royaume que de hazarder une bataille: ainsi on se tint sur la désensive, & ceux qui faisoient le dégât devant l'Armée de l'Empereur, avoient ordre de se reculer à mesture qu'elle avanceroit, pour ne lui point donner de prisse.

Il n'y cut que Montéjan, qui à force d'importuner le grand-Maitre, obtint permiffion d'efcarmoucher contre l'avant-garde ennemie, commandée par Ferrand de Gonzague. Boifi fe joignit à lui; & comme ils avoient deux mille homes fortis de Foffan, ils current qu'avec de fi bonnes Troupes, ils remporteroient quelques avantages, en attaquant l'ennemi dans des défilés fur les montagnes du côré de Graffle; mais ils furent furpris à Brignole, d'où faifant leur retraitre par des chemins creux, ils curent l'avantage, quoique platoibles, juíqu'à ce qu'étant pouffés en pleine campagne, ils foilses, juíqu'à ce qu'étant pouffés en pleine campagne, ils

succomberent à la force.

Montéjan & Boilfi furent pris avec la plupart de leurs gens, & à peine se fauva-t-il trois hommes d'armes. Ça éré de tout temps une adresse des Espagnols d'éxagérer leurs avantages; ils publierent qu'ils avoient taillé en piéces l'avant-garde du Roi de France, & pris ses deux savoris, ce qu'ils firent sonner si haut, que plusieurs Princes se déclarerent pour eux, & qu'ils jetterent l'effroi jusques dans notre Armée.

Le grand-Maître, après avoir mis ordre aux fortifications de la ville d'Arles, revinten diligence à Avignon, pour remettre les esprits. La maniere ferme & agréable dont il agissoir, lui gagna le cœur de toute l'Armée. Tous les manins, au soleil levant , après avoir oui la Messe, (car on remarque qu'il commençoit par cet acte de piété, ) il ne manquoir pas Zzzi Zzzi Zzzi

à donner audience à tout le monde : il visitoit les fortifications, & pressoit tellement les travaux, qu'en peu de jours son camp fut presque imprenable: il eut un soin particulier . non feulement qu'il fût fort, mais qu'il fût net, pour empêcher les maladies, & pour tenir les Soldats en bonne humeur, par l'agréable disposition de leurs logemens.

On apprit en même temps que le Comte de Nassau s'étoit rendu maître de Guife, par la lâcheté de la garnison & du Gouverneur, qui ne firent nulle résistance. Cette nouvelle vint au Roi le même jour que celle de la défaite de Montéjan. De si mauvais commencemens ne firent que le rendre plus attentif à ses affaires; mais il apprit peu de jours après une nouvelle bien plus fâcheuse : ce sut la mort du Dauphin François, jeune Prince dont la prudence étoit au-dessus de fon âge, & qui avoit le cœur de toute la Cour. Il étoit demeuré malade pendant le voyage de Valence, & quatre jours après il mourut à Tournon avec des douleurs & des convulfions étranges, ce qui fit soupconner l'empoisonnement.

La douleur du Roi fut extrême, & sa constance fut admitée de tout le monde. Il avoit de grandes foiblesses sur le fujet des femmes : mais Dieu par sa bonté n'avoit pas permis que cette passion étoussat tout-à-fait en lui les sentimens de la Religion qui se réveilloient de temps en temps dans les occasions extraordinaires. A celle-ci on lui vit d'abord jetter de profonds foupirs; mais tout d'un coup, après un peu de réfléxion, il leva les mains & les yeux au ciel, se soumettant humblement aux ordres de Dieu , & reconnoissant que lui seul pouvoit lui donner la force nécessaire pour sou-

tenir un si grand malheur.

Après qu'il se fut ainsi résigné à la volonté de Dieu, il se mit à consoler les autres, & ayant fait venir le Duc d'Orléans, devenu Dauphin, il lui dit que c'étoit à lui de le consoler, en faisant revivre les vertus & les bonnes qualités de son frere, qu'il devoit non seulement imiter, mais surpasser. Il se remit ensuite à travailler à ses affaires, & soulagea fon affliction par le foin qu'il en prenoit. Jamais elles n'avoient été plus pressantes, & depuis la mort du Dauphin. tous les jours le Roi apprenoit quelque nouvelle entreprise des ennemis. Après la prise de Guise, Nassau s'étoit avancé dans la Picardie. Il brula toute la campagne, & jetta l'épouvante jusques dans Paris. Enfin le 12 d'Août, (ce fut à ce même jour que le Roi perdit le Dauphin, ) il vint tomber fur Péronne, qu'il croyoit emporter d'abord, parce qu'il n'y avoit qu'une foible garnison.

En même temps l'Empereur s'étoit emparé de Toulon, & avoit saccagé la ville d'Aix , d'où il partit le 15 Août pour assiéger Marseille. Il pensa y être tué d'un coup de canon, allant reconnoître la Place avec le Marquis Du Guast. Il donna ordre aux affaires, & retourna à Aix, dont il avoit fait sa Place d'armes. En partant, il envoya le Marquis Du Guast pour tenter la prise d'Arles, & il laissa au Duc d'Albe le soin du siège de Marseille, mais les choses n'alloient pas

si vîte qu'il s'étoit proposé.

Le Maréchal de la Mark trouva moyen d'entrer dans Péronne, avec cent hommes d'armes, & mille hommes de pied, ce qui la mit en état de défense. Pour Paris, le Cardinal du Bellei qui en étoit Evêque, & que le Roi avoit fait fon Lieutenant-Général, donna si bon ordre à tout, qu'en peu de temps cette grande ville se trouva fournie de vivres pour un an. L'entreprise d'Arles manqua, par la diligence incroyable que le Grand Maître avoit apportée à la fortifier; elle se trouva en si bon état, qu'on n'osa l'attaquer. Marseille ne craignoit rien, forte par elle-même, & munie de Chefs, de soldats, de vivres & de toutes sortes de provisions.

Les Impériaux au contraire souffroient beaucoup; en pasfant les montagnes, les Paysans leur avoient tué beaucoup de gens, & la personne de l'Empereur avoit été plusieurs fois en péril. Les garnisons de Piémont les incommodoient extrêmement, en défaisant leurs convois, & en brulant leurs magazins. Depuis qu'ils furent à Aix, ville éloignée de Toulon, d'où l'Empereur faisoit amener ses vivres, ils manquerent presque de pain, & on n'en voyoit qu'à la table des

Officiers Généraux.

Dans cette disette, les foldats, principalement les Allemands, se souloient des délicieux raisins que porte cette contrée, & périssoient par la dyssenterie. L'Empereur avoit vainement tenté d'engager le Pape & les Princes d'Italie à l'aider dans une guerre qu'il disoit n'avoir entreprise que pour leur commun intérêt. Le Pape avoit répondu que le Turc seul tireroit avantage de cette guerre, & qu'il étoit bien

Année 1536.

éloigné d'entretenir un feu qu'il voudroit éteindre de son fang. Les Potentats d'Italie s'étoient excusés par de semblables raisons.

Cependant les forces du Roi croiffoient tous les jours. Boisrigauld, son Ambassadeur auprès des Suisses, malgré les violenes follicitations des Ministres de l'Empereur, seur persuader aux Cantons qu'ils se ruinoient eux-mêmes en laissant ruiner la France, & qu'ils perdoient non-seulement leurs grosses pensions qu'ils itroient d'un si grand Royaume, mais encore tous les moyens de désendre leur liberté contre la puissance d'autriche. Touchés de ces raisons, ils permirent des levées considérables. Il est vrai qu'elles ne se firent pas ouvertement, les foldats venoient à la sile, par des chemins détournés, joindre leurs camarades qui étoient déja en grand nombre dans l'armée du Roi. Il les reçut à Valence, & donna lui-même une châne d'or à chacun de leurs Capitaines.

Ses forces étoient déja presque égales à celles de l'Empereur, & il attendoit encore de nouveaux rensforts. Le Comte Gui de Rangon, avoit rassemblé en Italie dix mille hommes de pied, & tix cens chevaux, que le Roi hui avoit fait congédier, pour contenter l'Empereur, un peu avant qu'on en fait venu à la force ouverte. Il envoya le Dauphin, avec titre de Général, dans l'Armée que commandoit le Grand Maitre. Il lui dit en partant qu'il l'envoyoit non pour commander, mais pour apprendre à commander, sous un si grand Capitaine; Alles, lui dit-il, & condusser-vous de telle sorte, que si vous n'étiez pas ce que vous ste viets, on despris que vous s l'ausser.

A l'arrivée du Dauphin, la jeunesse qui le suivoir ne parloit que de combattre, & accusoit le Grand Maitre de lâcheté. A les entendre, il n'y avoit rien de si facile que de faire lever le siège, & ils répondoient du succès; mais le Grand Maitre qui sçavoit qu'une des plus grandes qualités d'un Général, étoit de ne pas se laisser émouvoir aux discours & aux reproches des siens, demeura serme dans son dessein en et ien hazarder. Il connosissoit le triste état des troupes de l'Empereur, qui dépérissoint tous les jours; ainsi il se contentoit de leur donner des alarmes continuelles, de battre leurs fourrageurs, & de le leur couper les vivres.

Ce n'étoit pas lui seulement qui les leur ôtoit, un convoi, que l'Empereut avoit fait préparer à Toulon avec grand soin,

fur défair en chemin par les payfans. Le Duc d'Albe ne voyoir que famine & mortalité dans fon Camp. Le refte de l'Arnnée, qui campoir aux environs d'Aix, n'étoir pas en meilleur état. Antoine de Leve y mourut de maladie, à quoi conrtibua beaucoup le chagrin qu'il eut du mauvais état des affaires que tout le monde imputoit à les confeils.

Cependant Gui de Rangon sit, avec César Frégose, un des Chess de son Armée, une entreprise sur Génes; elle ne téufsit pas, parce que l'artillerie leur manquoit. Ils prirent le chemin de Piemont pour ne point demeurer inutiles. A leur approche les Impériaux quitterent le siège de Turin, ce sur le 3 de Septembre. Ces troupes victorieuses reprirent tout le la qui des vivres pour l'armée d'Aix; ains la mistre y croissant tous les jours, l'Empereur commençoit à songer à la retraite, de rien ne le retenoit, que la honte de retourner en arriere sans rien faire, a près tant de bruit. A la fin il failur céder à la nécessiré, car encore que se stotte, a la fin il salur céder à la nécessiré, car encore que se stotte, a la sin il salur céder à la nécessiré, ca encore que se stotte, a la sin il salur céder à la achevité ou entreprise.

Il fit embarquer fon artilletie, & pour couvrit fa retraite, il commanda à fes foldats de fe renir prêts à marcher, comme s'il eût eu quelque grand delfein. Le Roi, qui ne pouvoir fe perfuader qu'il s'en retournât fans rien entreprendre, ne doura pas qu'il ne vint attaquer le Grand Maître, il accourut en diligence, mais auflirôt qu'il fivt artivé au Camp, il apprit que l'Empereur avoir repris le chemin d'Italie; par tour ob paffoir fon Armée, elle laiffoir tout le pays plein de morts ou de mourans, & de cinquante mille combattans, à becine en emmena-ei vingre-cinq ou trente mille.

On blâma le Grand Maître & le Roi même, de n'avoir pas pourfuivi une Armée qui se retiroit en si mauvais état. Le conseil de ne point combattre ne paroissoir plus de saison, dans un temps où il n'y avoit rien à hazarder, & l'Empereur lui-même a dit souvent depuis, qu'il devoit son saiut à la citconspection du Grand Maître; mais on sur si aise d'être délivré de la crainte qu'on avoit eue de tout perdre, qu'on ne songea pas à prositer d'une occasion si favorable. On prit pour prétexte qu'il falloit aller secouir Péronne, que l'on supposite presidée. Elle n'avoit plus bessoin de secours.

Année 1536.

Le Maréchal de la Mark, après avoir foutenu quatre furieux affauts, réduifit les ennemis à ne pouvoir rien entreprendre. Ainfi il fallut lever le fiége, & le Roi en appir la nouvelle incontinent après la retraite de l'Empereur, c'eft-à-dire, environ le 13 de Septembre. La levée du fiége de Péronne ne donna pas moins de joie à toute la France, que celle du fiége de Marícille; car comme le Roi avoit opposé de grandes forces à l'Empereur vers la Provence, il y avoit moins à craindre de ce côté-là, mais tout étoit en péril du côté de la Picardie, où Nassau n'avoit à combattre que les garnisons des Places.

Langei fut cause en partie du bon succès de nos affaires, en détournant les troupes qui devoient venir d'Allemagne grosse les Armées ennemies. Il étoit parti de France au commencement de Juin, aussitiot qu'il avoit requi fes ordres. Les traverses qu'il eut dans son voyage & dans ses négociations sont incroyables; car l'Empereur, qui se souvenui des grandes chosse qu'il avoit saites contre lui en Allemagne, n'eur pas plutôt appris que le Roi l'y reavoyoit, qu'il résolut de troupes sur les bords du Rhin, & ceux qui les commandoient avoient tous les portrait de Langei, qu'on avoit trouvé moyen de faire si ressentant y qu'il étoit impossible de le méconnoître.

En effet, comme il étoit prêt à paffer, si bien déguifé, qu'il croyoit pouvoit romper les plus clairvoyans, il se vit tout d'un coup reconnu. Un Officier qu'il ne connoissoit point, après l'avoit salué en François par son nom, à bassile voit, a lui dit de même ton qu'il avoit deux mots à lui dite, dans une maison qu'il lui montra. Langei entra, & il apprit que ce Gentilhomme, qui avoit ordes de l'arêter, ne dessoit ne des contra de l'arêter pe dessoit de l'arêter pe dessoit de l'arêter pe dessoit de l'arêter pe dessoit de l'arêter pe de l

rien tant que de lui faire plaisir.

C'étoir un Officier Allémand, qui avoit autrefois fervi en France fous le Centre de Furfiemberg, & qui dans une grande nécessité où il s'étoit trouvé par la petre de fon bagage, avoit reçu de Langei quelque libéralité. Il s'étoit tous fouvenu combien il l'avoit obligé de bonne grace, & pour lui en témoigner sa reconnoissance, il lui montra ses ordres, & lui sit connoître combien d'Officiers en avoient de s'emblables. Pour conclusion il lui conscilloit de s'en

retourner

Année 1536.

recourner en France, & lui offroit pour cela toutes fortes de facilités; mais Langei lui répondit en peu de mos, felon fa coutume, que fa vie étoit à fon pays, qu'il alloit pour fervir fon Prince, & que rien, exceptel aprifon ou la mort, a écut capable de l'arrêter. Il fe mit à racouter à ce Gentilhomme le tort qu'on faifoit à fon maître en Allemagne, & combien on y déguiôtir fes bonnes intentions. Enfin il lui expliqua les ordres qu'il avoit de donnet toute faitsfaction au cops de l'Empire, & fit tant par fes difcours qu'un Officier, qui étoit chargé de l'arrêter, crût fervir fon Prince en facilitant fon passage.

Ainfi Langei artiva dans les terres de Saxe où il étoit en fureté, & paffa de-là à Munic auprès du Duc de Baviere. Il n'eut pas moins de peine dans la négociation, qu'il avoit eu dans son paffage; on avoit persuadé aux Allemands que le Roi ne faisoit la guerre que pour faciliter au Turc Pentrée dans les pays Chrétiens. On avoit fait mille fausse shi ciries des traitemens cruels qu'il faifoit en France aux Marchands Allemands, & même aux François qui avoient commerce en Allemagne; qu'il faifoit, disoit-on, mourit commerce en Allemagne; qu'il faifoit, disoit-on, mourit commerce na flemagne; qu'il faifoit, disoit-on, mourit commerce na flemagne; qu'il faifoit, disoit-on, mourit comme s'ans écouter leurs désenses. On ne se contentoit pas de rendre le Roi odieux, on le rendoit méprifable.

fable.

Les Miniftres de l'Empereur avoient répandu une infinité de copies de la harangue que ce Pince avoit faite dans le Confiftoire, mais ils l'avoient ajuftée à leur mode, & ils y faifoient parler l'Empereur avec et ant de hauteur, qu'on etit dit que le Roi de France n'étoit auprès de lui qu'un peit Prince. On avoit même débité un cartet de défi qu'on ditoit avoit rét préfenté au Roi, environné de fes Princes & de les Barons, pat un Héraut qui lui portoit une épée émaillée d'annois que couleur de fang, & de l'autre en forme da flammes, pour lui dénonces la guerre à feu & à fang, s'il ne fe défificit de celle qu'il faifoit avec le Turc à la religion Chrécienne.

Des chofes si vaines avoient fait une si puissante impression sur l'esprit des Peuples, qu'ils couroient à l'envi s'enroller contre le Roi, le regardant comme perdu, & la France comme leur proie. Langei au commencement n'étoit pas même écouté, mais il sit imprimer tant de lettres & tant

#### 554 HISTOIRE DE FRANCE. de mémoires en latin, en allemand & en françois, qu'à la

Année 1536.

fin plusieurs ouvrirent les yeux. La protestation qu'il faisoit au nom du Roi de soumettre tous ses différends à la diéte de l'Empire, fit un grand effet, mais ce qui acheva de désabuser le Peuple, ce sur les Marchands qui arrivoient des foires de Lyon, & qui au lieu de fe plaindre d'aucun mauvais traitement, ne cessoient au contraire de se louer des offres magnifiques que le Roi leur avoit faites pour faciliter le commerce, même en cas de tupture, s'engageant à leur fournir jusqu'à quatre & cinq cens mille écus, à rendre en France ou en Allemagne, après ou durant la guerre. Langei répondit de même sur tous les autres articles, & fatisfit tellement les Princes & les Peuples, qu'au lieu de 13000 Lansquenets qui devoient descendre en Champagne, à peine en demeura-t-il deux ou trois mille fous les étendards du Roi des Romains. Il en envoya une partie en Italie, & l'autre au Comte de Nassau; mais un si foible renfort n'eut aucun effet remarquable, & ainsi

Quoiqu'on cût réfolu de ne pas pourfuivre l'Empereur en corps d'Armée, on avoit détaché de la Cavalerie après lui; elle lui tua beaucoup de monde, & il fut contraint d'abandonner une infinité de malades. Il eur une peine extrême à fe tirer des montagnes, mais enfin il gagna Génes, où fes Galeres l'attendoient pour le tamener en Espagne. Il en vier périr deux devant le port de Génes, & il en perdit fix autres pendant le voyage. Il crut diminuer les petres qu'il avoit faites par mer & par terre, en disant par tout qu'il rentreroit bientôt en France avec tant de forces, qu'elle ne pour-

toutes les mesures de l'Empereur furent inutiles.

roit y résister.

A l'égard du Roi, il retourna à Lyon, où on fit, durant fon Éjour, le procès à un Italien qui avoir empoisonné le Dauphin. Il s'appelloit Sébafiten Montécuculli, on l'avoit arrêté fur des soupçons affez légers : on l'avoir vu feulement tourner autour d'un vaiffeau où l'on portoit de l'eau fraiche à boire au Dauphin. Il confessa son crime à la question, & déclara de plus qu'il avoit cés subvoir par Antoine de Léve, & par Ferrand de Gonsague, ajoutant qu'il avoit promis de faire périr le Roi & ses deux autres ensans par la même voie.

Année 1536.

1537.

Les Impériaux se moquérent d'une déclaration extorquée par force, & qui avoit si peu de vraisemblance, Ils attribuérent la mort du jeune Prince à des excès de jeunesse qui n'étoient que trop véritables, & que le Roi eût eu peine à réprimer. On soupçonna depuis Catherine de Médicis, comme intéressée à une mort qui lui assuroit la Couronne. Quoi qu'il en soit, le coupable sut tiré à quatre chevaux, & on fut bien aise à la Cour d'avoir imputé la mort du Dauphin aux Impériaux.

François, parti de Lyon, rencontra le Roi d'Ecosse sur le chemin de Paris. Au premier bruit de la guerre, ce Prince avoit levé seize mille hommes dans ses Etats, il s'étoit embarqué avec eux pour venir au secours du Roi, & quoique repoussé deux fois par la tempête, il ne s'étoit point ralenti, & avoit pris terre en Normandie avec une partie de ses troupes : il prit la poste pour se trouver à la bataille qu'on croyoit que Empereur devoit donner; mais ayant appris sa retraite, il attendit le Roi sur son passage, pour lui demander en maria-

ge sa fille Magdeléne, qu'il lui avoit sait espérer,

Après quelques difficultés, le mariage se fit à Blois avec grande satisfaction du Roi d'Ecosse, qui se tint honoré par cette alliance. Il y avoit une éternelle jalousie entre les Rois d'Angleterre & les Rois d'Ecosse, ainsi ce mariage donna du chagrin à Henri, & peu s'en fallut qu'il ne s'unît de nouveau avec l'Empereur. Catherine, qui avoit été le sujet de la rupture, étoit morte un an après la sentence du Pape; elle avoit vu avant sa mort sa rivale odieuse au Roi fon mari. Il aima une autre maitresse, & dans la suite il sit

mourir Anne de Boulen pour ses impudicités.

L'Empereur, ainsi déchargé de la protection qu'il devoit à fa tante, & délivré des mauvais offices que lui rendoit Anne son ennemie, invita Henri à rentrer avec lui dans leurs anciennes confédérations contre la France. Il y étoit disposé, & ne pouvoit pardonner à François le refus qu'il lui avoit fait de suivre ses emportemens contre le S. Siége; mais son schisme & les cruautés qu'il avoit éxercées pour le maintenir, avoient brouillé tout son Royaume.

Il avoit fait couper la tête à Thomas Morus son Chancelier, & à Jean Fischer, Evêque de Rochestre, que le Pape avoit fait Cardinal dans la prison. C'étoient les deux

Aaaaij

plus grands hommes d'Angleterre, que le Roi n'avoit jamais pu gagner. Ceux qui suivoient leurs sentimens craignirent d'avoir le même fort, & comme ils étoient en grand nombre, ils firent un parti considérable. Henri qui avoit eu peine à les appaifer, les appréhendoit, & n'osoit s'engager dans de nouvelles affaires. Mais François connoissoit son inconstance ; il étoit d'ailleurs aigri contre l'Empereur, qui en l'amufant de belles promesses sur le Milanez, s'étoit presque mis en état de l'accabler tout-à-coup, & il songeoit combien il auroit à craindre, si le Roi d'Angleterre se joignoit encore à un ennemi si puissant.

Ainsi ses défiances, ses jalousies & sa colere contre l'Empereur, qui l'avoit traité avec tant de mépris, la honte d'avoir été trompé, & sur-tout l'ardente passion de recouvrer un si beau Duché, l'ancien héritage de ses ancêtres, lui firent prendre un dessein qu'on n'auroit pas attendu de son courage. Ce fut de s'allier avec le Turc, & même de l'exciter contre la Chrétienté; ceux qui veulent l'excuser disent qu'il ne tint pas à l'Empereur qu'il ne se procurât un pareil appui. & l'accusent de ne s'être pas opposé, autant qu'il pouvoit, aux entreprises des Ottomans, pour tenir en bride les Etats d'Allemagne, & même son frere Ferdinand. Mais quoi eu'il en foit, celui qui réuffit le mieux dans de pareilles entreprises est toujours le plus malheureux.

La Chrétienté a reçu un grand éxemple sur ce sujet dans Louis XIV. qui se voyant attaqué par toute l'Europe, & même par l'Empereur, & tous les États de l'Empire, sans qu'il leur en eût donné aucun sujet, a été si éloigné de se servir du Turc, que le voyant résolu à faire la guerre ou à la Pologne ou à la Hongrie, il n'a pas même voulu le déterminer au parti qui étoit le plus convenable aux intérêts de la

France.

Charles & Ferdinand avoient leurs gens à la Porte, & ils n'oublierent rien pour empêcher la Forest, que François y avoit envoyé, d'avoir audience de Soliman; mais ce Gentilhomme plein d'esprit trouva moyen d'être introduit malgré les Ministres que la Maison d'Autriche avoit gagnés. Il sit connoître à Soliman, que l'Empereur qui venoit de perdre en France sa réputation & ses meilleures troupes, ne seroit pas en état de défendre ses Etats d'Italie, s'il y étoit attaqué de avec une puissante flotte, pendant que le Roi entreroit de son côté dans le Milanez.

Soliman ne manqua pas à ses intérêts, & il promit à la Forest que sa stotte paroîtroit vers le printemps. Il sit plus, il rompit avec la République de Venife, sous prétexte que dans le Traité qu'elle venoit de faire avec l'Empereur, il y avoit un article par lequel elle se liguoit avec lui pour la défense de l'Italie. Soliman interpréta cet article contre lui, & faisit tous les Vaisseaux de la Seigneurie qui se trouverent dans ses Ports. Voilà ce qui se préparoit de loin contre l'Empereur.

En France, durant l'hiver, on faisoit de grands préparatifs pour la campagne prochaine; mais le Roi, pour donner de l'éclat à ses entreprises, sit précéder les hostilités par les formalités de la justice. Il prit sa séance dans le Parlement avec les Princes de son sang, les Pairs & les Seigneurs de son Royaume. Là son Avocat Général remontra que l'Empereur qui devoit fidélité au Roi pour ses Comtés de Flandres, d'Artois & de Charolois, avoit fait diverses rébellions contre son souverain Seigneur, & il montroit l'inutilité des Traités de Madrid & de Cambrai, faits par le Roi captif, ou pour tirer de captivité ses enfans laissés en ôtage, & concluoit que ces Comtés fussent confisqués & réunis à la Couronne.

On fit semblant de délibérer, & on prononça un Arrêt par lequel le Roi ordonnoit que l'Empereur seroit ajourné fur la frontiere, afin qu'il envoyât quelqu'un pour répondre aux conclusions du Procureur Général. La sommation sut faite par un Héraut, & personne ne comparoissant à l'assignation, le Roi, de l'avis de son Parlement, adjugea au Procureur Général ce qu'il demandoit. Pour venir à l'éxécution, après avoir fait ravitailler Térouenne, il se mit en campagne fur la fin de Mars, avec une Armée de vingt-cinq à vingtfix mille hommes.

Le Grand-Maître de Montmorenci étoit son Lieutenant Général. Il assiégea le Château de Hesdin, on sut trois semaines à saper la Place inutilement, le Roi ensuite désigna lui-même le lieu d'une batterie, & la bréche en trois jours fut de trois toises. Aussitôt la jeune Noblesse courut à l'asfaut fans ordre, & fut repouffée avec perte. Il fallut faire des défenfes, fous peine de la vie, d'entreprendre tien de femblable; un peu après la Place fe rendit s. Pol fe rendit auft avec quelques petites Places, & voilà tout l'exploit de cette

campagne.

Le Roi demeura quelque temps après pour faire fortifice S. Pol, qu'un Ingénieur Italien lui promettoit de rendre imprenable. On y employa beaucoup de temps, & on y fit de grandes dépenses, mais le Roi étant parti le 3 Mai, un mois après, la Place, a traquée par le Comte de Bure, Gouverneur des Pays-Bas, fût prife de force en moins de trois jours, avec le Gouverneur, & une groffe ganison que le Roi y avoit laissée: le Comte fit rafer la Place, qu'il trouva commandée de trop d'endroits pour terre fortifiée, après quoi il prit Montreuil sans peine, & mit le siége devant Térouenne.

Quand le Roi fe retira de Picardie, on crut qu'il alloit en Italie, en éxécution du Trairé conclu avec Soliman. Barberouffe avoit paru vers le mois de Mai fur les côtes de Naples avec une flotte redoutable, car encore que Soliman n'eût point de Vaiffeaux, quand la négociation commença, il commanda qu'on en bâtit quatre-vingt en Egypte, & il étoit fi bien obéi, qu'ils furent prêts dans le temps qu'il 1 evoit promis. Il attendoit en Albanie que Barberouffe prit quelques Places fur la côte pour entrer en Italie avec cen mille hommes, quand il apprit que le Roi, au lieu d'attaquer le Milanez, faifoit la guerre en Picardie: il retourna à Conftantinople, plein de colere & de dédain pour le Roi, mais fon intrêté l'empêcha de rompre.

Barberousse, indigné que son maître eût fait inutilement un armement si considérable, tâcha de surprendre l'Îsle de Corsou: il la trouva si bien munie, qu'il n'oss l'attaquer, & se contenta de piller quelques Places de la côte, d'où il en-leva quinze à seize mille prisonniers. Le Comte de Bure presson de se comme, après douze jours de siège, elle manquoit de poudre & d'Arquebussers, Annebaut trouva moyen d'y en saire entre la nuit quatre cents, avec chacun un sac de poudre; mais à son retour, quantité de jeune Noblesse qui l'avoir suivi, voulut donner l'alarme aux ennis: elle les trouva à cheval. & n'en sur pas pen recue.

Année 1537.

Année 1537.

Année 1537.

Année 1537.

Cependant le Dauphin étoit avec le Grand-Maitre autour d'Abbeville, où il ramafloit des troupes pour faire lever le fiége. Le Comte de Bure n'espérant plus réuffir dans son entreprile, fit proposer une suspension d'armes pour traiter de la paix : elle fut acceptée pour trois mois, & les affaires de

Picardie finirent par-là.

En Piémont, le Marquis Du Guaft prit le Château de Carmagnole, où François, Marquis de Saluces, fut tué en reconnoissant la Place. Les affaires de France étoient en mauvais état par la division des Chefs, & par le manquement d'argent. Ains le Marquis Du Guaft reprit aissement coutes les bonnes Places de Piémont, excepté Turin & Pignerol; it tenoit cette derniere Place bloquée: pour remédier à ces désordres, le Roi envoya premierement de l'argent avec une Armée de trente-six mille hommes de pied, & de quatorze cens hommes d'armes.

Il se rendit à Lyon le 6 d'Ochobre, & le dix, avant que toures les rroupes sussentient als mellemblées, le Dauphin, accompagné du Grand-Maître, s'avança avec douze mille hommes de pied, & deux cens chevaux, résolus de chasser les suseix dix mille hommes que le Marquis y avoit mis pour le garder. Le Grand-Maître ayant reconnu des hauteurs d'où l'on voyoit dans les retranchemens; les occupa, & chasser les Impériaux à coups d'Arquebusse; le Marquis qui étoit campé à Rivole, y reçur ses gens, & délogeant aussirés d'aussirés l'assisser les districts et le des l'optiments à Montcallier où il s'étoit retiré, & il abandonna au Dauphin tour le Piémont, qui se renit sous l'obésissance du Roi, qui étoit artivé en personne dans son Armée.

On reprit tout le Marquisat de Saluces, que Du Guast avoit occupé, le Roi le donna à Gabriel, Evêque d'Aix, frere du dernier Marquis, & le feul qui reftoit de la maison. Il en jouit le reste de sa vie, & étant mort au regne suivant, le Marquis fut tréuni à la Couronne. Le Marquis Du Guast, renfermé dans Ast, & n'ayant pas de quoi résister à une si grosse puissance, crut le Milanez perdu, quand il vit hors de se maisa le Piémont qui en étoit le rempart; mais Frameter de se maisa le Piémont qui en étoit le rempart; mais Frameter.

House by Calogo

Année 1538.

cois se laissant stater de l'espérance de la paix, consentit à une trève de trois mois, semblable à celle qui avoit été faite pour la Picardie, à condition que chacun garderoit ce qu'il tenoit. Les Armées se retirerent de part & d'autre.

Montéjan fur fait Gouverneur de Piémont , & Langei, qui retourné d'Allemagne avoit bien fervi dans cette guerre, eur le Gouvernement de Turin. Un peu après le Roi qui ne voyoit rien au-deflus des fervices du Grand-Maître, 1 éleva au comble des dignités, en lui donnant la charge de Connétable, qu'il avoit fi longtemps laiflé vacante. Annebau tut fait Maréchal de France à fa place, & Montéjan eut celle du Maréchal de la Mark , qui étoit mort peu de temps auparavant.

Ce grand Capitaine avoit reçu à la Cour, au retour du fiége de Péronne, tout l'applaudiffement que mérioit l'importance de fes fervices. Il apprit la mort de Robert de la Mark son pere, & comme il alloit pour prendre possession de sa Principauté de Sedan & de ses autres Etats; il mourtu lui-même dans le temps qu'il devoit attendre les plus grandes récompenses.

Énviron dans ce même temps, le Chancelier Anne Du Bourg étant à Laon, la foule du Peuple le fit tomber de sa Mule, les blessures qu'il reçur en cette occasion lui causserent la mort. Le Président Poyer sur mis à sa place; la trève qui avoit été faite jusqu'à la fin de Février, s'ut prolongée pour six mois. Cependant le temps parur savorable au Pape pour commencer le Concile qu'il avoit une extrême envite de tenir, il crur qu'en assemblant les deux Princes, il les feroit concourir à une œuvre si importante, & peut-être qu'il trouveroit les moyens de les mettre tout-à l'ast d'accord, il leur sit dit à tous deux qu'il avoit un desse extrême de les voir ensembles.

Il étoit facile d'attirer François, qui aimoit à fe montrer, & qui croyoit roujous gagner rout le monde par son procédé noble & sincere. L'Empereur se fit prier davantage, mais au sond il étoit bien aise d'avoir occasion d'amuser François: PAssembles es fit à Nice, au commençement de Juin.

Les deux Princes ne se virent pas, & on ne sçait pas bien pourquoi l'Empereur ne voulur jamais cette entrevue, il staignit apparemment d'être presse sur le Milanez en la présence

Année 1538.

présence d'un tiers si considérable; ainsi le Pape portoit les paroles de part & d'autre, mais comme ces consérences n'étoient que grimaces, il ne sit pas longtemps un si mauvais personnage.

Il negocia le mariage de deux enfans d'un fils bâtard qu'il avoit eu avant d'être Pape ; par l'un il s'allioit avec la maifon de France, & celui-là, quoique réfolu, ne s'accomplit pas. Par l'autre il avoit pour fon petit-fils une fille naturelle de Charles V. Au furplus ne pouvant conclure la paix, il moyenna une trève pour dix ans entre les deux Princes, pendant lefquels il fe promettoit non-feulement de tenir.

mais d'achever le Concile.

Comme on étoit sur le point de se séparer, l'Empereur sit dire au Roi sécrettement qu'ils n'avoient pas besoin d'une si grande Assemblée pour terminer leurs affaires, & qu'il le verroit à Aiguemorte en retournant en Espagne. Le Rois'y rendit, l'Empereur y vint, il ne se parla d'aucune affaire, François entra fans précaution dans les Vaisseaux de l'Empereur, qui de son côté passa une nuit dans le logis de Francois. Les festins furent magnifiques, les démonstrations d'amitié furent merveilleuses : François, plein de l'espérance de faire une bonne paix, quoiqu'on n'en eût traité aucun artiele, promit à l'Empereur de ne rien entreprendre contre ses intérêts. Il n'en vouloit pas davantage, il partit auffi-tôt après, & pour endormir toute l'Europe, il la remplit des nouvelles de la parfaite intelligence de sui & du Roi. Il avoir foigneusement préparé cette entrevue par l'entremise de la Reine Eléonore sa sœur, dans le besoin qu'il avoit de ménager le Roi.

Čeux de Gard, toujours rébelles, avoient commencé de s'émouvoir dès l'an 1,76. pour ne point payer leur part d'un impôt mis fur le pays. Le consentement de tous les ordres des Pays-Bas ne put jamais les obliger à céder, & l'Empereur qui prévoyoit qu'en les prefiant comme il avoit réfolu, ils s'appuyeroient de la France, n'oublia rien pour s'affurer de ce côté-là: le refte de cette année le paffattanquillement, & il n'y eur rien de remarquable qu'une dangereufe maladie du Roi, on tâcha de couvrir du nom d'apossimume un malplus flàcheux, mais les Princes ne peupent cacher ce qui

regarde leur perfonne.

Выы

Année 1538.

Le Maréchal de Montejan mourut, Langei lui fuccéda dans le Gouvernement de Piémont, où le Maréchal d'Annebaut fut envoyé pour commander les Armées. En ce temps fut publiée l'Ordonnance de faire dorénavant en langue françoile les adtes publics, qui jufqu'alors s'écient fairs en latin. Le Roi étoit à Compiégne quand il releva de maladie. Marie, Reine de Hongrie, fœur de l'Empereur, & Gouvernance des Pays-Bas, vint le vifitet: il lui rendit fa vifite. La Reine Eleonore, par une bonne intention qu'elle avoit pour la paix, ménageoit ces vifites réciproques, & les deux Reines tâchoient de tenir le Roi en bonne disposition pour leur frere.

Un peu après la révolte des Gantois éclata: ils offirient de se donner au Roi, qui loin de les recevoir, sit avertir l'Empereur de leurs desseins. Charles, craignant de trop commettre son autorité en les faisant châtier par ses Lieutenans, voulut marchte en personne, mais il n'évoit pas assez assuré ni des Anglois pour aller par mer, ni des Protestans pour passer l'Allemagne: ainsi dans la bonne disposition où il sentoit le Roi, il lui demanda passagea par la France; il promit tout ce qu'on voulut, & il s'engagea, entr'autres choses, & de vive voix par lettres, à d'onner le Duché de Millan au Duc d'Orléans.

Sur cette parole le Roi, non content de lui accorder ce qu'il demandoit, lui prépara des honneurs extraordinaires, & envoya ses enfans au-devant de lui jusqu'à Bayonne. Le Connétable les suivit, & s'étant avancé pour faire signer à l'Empereur la concession du Milanez, ce Prince, fans lui témoigner trop de répugaance, dit seulement qu'il n'étoit ni honorable pour lui , ni sur pour le Roi de lui siare signer une grace qui paroîtroit forcée dans le besoin qu'il avoit de traverser la France. Le Connétable, endormi des belles chofes qu'il promettoit, quand il seroit en pleine liberté 5 confentià à ce qu'il voulut, & l'Empereur sit son entrée à Bayonne au mois de Décember.

Le Roi l'attendoit à Chatelleraud avec toute la Cour; qui ne fur jamais plus superbe; personne auss ne parut jamais plus adroit, èt plus poli que l'Empereur. Il scut s'accommoder en un moment aux mœurs ét aux façons de tous ceux avec qui il avoit affaire, mais dans une occasion si pressance; il déploya, plus que jamais, son adresse, ét pour ne perdre

Année 1538.

aucun avantage dès les premiers jours qu'il fut avec le Roi. parmi les discours perpétuels qu'ils faisoient entr'eux de la paix & des desseins qu'ils projettoient contre le Turc, il lui proposa d'envoyer ensemble un Ambassadeur à Venise, pour détourner la République de la paix qu'elle méditoit avec le Turc, en lui promettant la protection des deux Souverains.

Ce Prince haiffoit les Vénitiens, qui étoient ses ennemis d'inclination, & ses alliés seulement par force, ainsi il étoit bien aife de les engager sous l'espérance d'un puissant secours dans une guerre ruineuse à leur République. Il espéroit par même moyen rompre l'alliance du Roi avec le Grand Seigneur, & éloigner tout-à-fait de lui le Roi d'Angleterre, quand il le verroit uni si étroitement avec l'Empereur. Tels étoient ses secrets desseins, mais il faisoit voir au Roi la gloire qui lui reviendroit d'empêcher que Venise ne s'accordât avec le Turc aux dépens de la Chrétienté comme elle alloit faire, & relevant l'amitié qui étoit entr'eux, il ne trouvoit rien de plus beau que de la faire éclater dans toute la

terre par une si belle Ambassade.

Le Roi, sensible à la gloire & à l'amitié, donna dans ce piége. Il nomma le Maréchal d'Annebaut pour Ambassadeur. L'Empereur nomma le Marquis Du Guaft, & comme ils étoient tous deux en Italie, ils se joignirent bientôt pour aller enfemble à Venise. Le premier effet de cette Ambassade sut conforme au projet de l'Empereur. Elle acheva d'aliéner de François l'esprit déja aigri du Roi d'Angleterre ; mais le Sénat de Venise eut peu de foi aux promesses des deux Princes, & aux discours qu'on lui faisoit de leur amitié réciproque, il en vouloit voir des effets; il demanda aux Ambassadeurs si l'Empereur s'étoit résolu à donner Milan: comme ils n'eurent rien de positif à répondre, le Sénat se hâta de faire la paix avec Soliman, en lui abandonnant ce qui reftoit de Places à la République dans le Péloponnése.

Pendant que l'Empereur étoit en France, une puissante cabale, formée à la Cour, tâchoit de persuader au Roi qu'il ne devoit point laisser sortir ce Prince sans s'assurer le Milanez. On louoit la bonne foi dont il se piquoit, mais on lui représentoit qu'il n'étoit pas juste qu'il fût seul à tenir parole, qu'il devoit aussi obliger l'Empereur à être sidéle. La Duchesse d'Etampes, que le Roi aimoit, lui parloit encore plus Année 1538.

fortement, & ne cessoit de lui reprocher qu'il seroit la risée du monde, s'il se payoit de paroles dans un temps où il lui étoit si facile d'avoir des essess.

Elle étoit ravie d'avoir un prétexte de pousser le Connétable qu'elle haissoit, mais Charles ne fut pas longtemps fans pénétrer ses intrigues. Il avoit auprès de lui des Gentilshommes François qui avoient été au fervice du Duc de Bourbon: ceux-là se méloient bien avant avec les Courtifans, & découvrirent à l'Empereur les desseins de la Duchesse. Ce Prince s'appliqua à la gagner, un jour qu'elle présentoit la serviette aux deux Princes, l'Empereur laissa tomber de fon doigt, comme par mégarde, un de ses plus beaux diamans ; la Duchesse l'ayant relevé , le lui présenta aussitôt, mais il ne voulut point le recevoir; pressé par la Duchesse, il allégua une loi inviolable de l'Empire, qui vouloit que ce qui tombe des mains de l'Empereur appartînt à celui qui le recueilloit. Enfin il fit tant valoir cette loi , ingénieusement inventée, que le Roi même obligea la Duchesse à garder le diamant. Depuis ce temps, adoucie non tant par le présent, que par les manieres galantes de l'Empereur, elle lui fut toujours favorable : on arriva à Paris le premier Janvier.

1140.

L'Empereur fut reçu & traité durant fept jours avec de nouvelles magnificences. Il fut à Chantilli, où le Connétable fouhait de le régaler ; jamais il ne témoigna aucune impatience de fortir des mains du Roi, perfuadé que rien ne l'affuroit tant, que l'affurance qu'il témoignoit. Le Roi le conduifir jusqu'à S. Quentin, & envoya ses deux fils jusqu'à Valenciennes. Ce sur-là qu'il commença à parter de Milan, il trouva mille moyens d'éluder: tantor il falloit attendre le Roi des Romains, pour autorifer la concession pleinement, autroit il vouloit ériger les Pays-Bas en Royaume en saveur du Duc d'Orléans son prétendu gendre, ensin il dit nettement qu'il n'étoit engagé à rien, & ne laissa pas pourtant les envoyés du Roi sans queque espérance.

Au refte la fuite fit voir qu'il ne s'étoit pas trompé en fe promettant un figrand effet de fapréfence en Flandres. Il n'y fut pas plutôt artivé, que les Gantois lui demanderent pardon: ils payerent ce qu'il ordonna, ils fouffirient une Citadelle, Jeuss priviléges leur furent ôtés, & ils n'en retinrent

Année 1540.

que ce qu'il plût à la bonté de l'Empereur de leur conferver. Le Roi des Romains vint en Flandres joindre l'Empereur, & ne tarda pas à retourner en Autriche. Pour le Roi on ne peur pas exprimer, ni combien il fur aigri contre l'Empereur, qui avoit abuté fi vifiblement de fa trop facile croyance, ni combien il fut confus en lui-même de s'être laiffe tromper: il ne s'en pir pas feulement au Connétable, auteur du Confeil, mais encore il fe dégouta de tous fes Miniftres & de tous fes favoirs; il rappelloir en fon efpiri toutes leurs fautes passées, mais celui qui ressentit le premier les effets de fon dégoût fur l'Amiral.

On ne sçait s'il voulut commencer par-là à abattre le Connétable avec qui il étoit lié, ou s'il eut quelque jalousie de ce que l'Amiral étoit aimé par la Duchesse d'Étampes sa proche parente, ou si c'est qu'il eut toujours gardé sur le cœur le peu de succès des affaires de Piémont sous sa conduite. bien qu'il n'y eut pas de sa faute. Quoi qu'il en soit; il résolut de le mettre entre les mains de la Justice : il s'en ouvrit au Chancelier, qui lui donna les expédiens pour lui faire son procès. On en ôta la connoissance au Parlement de Paris. Juge naturel des Officiers de la Couronne, Le Chancelier fut mis à la tête de ses Commissaires : l'Amiral rejetta hardiment sur le Roi même le retardement des affaires de Piémont. On l'accusa de malversations dans sa charge, & en effet le plus grand crime dont on le chargea, fut d'avoir un peu trop étendu ses droits d'Amiral. Ce crime & d'autres semblables le firent condamner à payer une amende qui le ruinoit, & à perdre ses Gouvernemens & sa charge.

L'amitié de la Duchesse ne servir qu'à faire revoir son procès deux ans après : il sur justifié & rétabli dans ses changes, mais il ne vécut pas assez pour voir dans la même année le Chancelier son ennemi accusé & convaincu de maversations sonomes, pour lesquelles il fur destitué de sa place, ce que tout le monde regarda comme un juste châtiment de l'injustice qu'il avoir commise contre l'Amiral. Le Connétable demeura encore quelquetemps dans les assaires, mais il n'avoir qu'une apparence de crédit, & le Chancelier avoit la principale autorité, plus par son habileté, que par l'incli-

nation de François.

L'Empereur passa dans les Pays-Bas le reste de l'année

Année 1541.

1540. allant de pays en pays, & de ville en ville, & confirmant les Peuples dans l'obéir nce. Au commencement de l'année suivante il retourna par Mets en Allemagne, pour y tenir la Diéte qu'il avoit convoquée à Ratisbonne. Là dans la crainte qu'il eut de François si justement irrité, & du Turc qui, entré dans la Hongrie, menaçoit l'Autriche, il ne se trouva pas en état de contraindre les Protestans à se soumettre à l'Eglise, comme il l'avoit fait espérer au Pape: il leur accorda la liberté de conscience jusqu'au jugement du Concile qu'il promettoit de procurer dans deux ans. Les troubles de la Chrétienté n'avoient pas encore permis à Paul III. d'en faire l'ouverture selon son desir. Les Protestans ne demandoient que du temps pour s'affermir : ainsi fur cette offre de l'Empereur, non seulement ils s'obligerent à ne plus armer contre ses ordres, mais ils concoururent, à l'envi avec les Catholiques , à lui donner tout le secours qu'il fouhaitoit.

Les affaires de Hongrie n'en allerent pas mieux, l'armée de Ferdinand fut battue auprès de Bude par le Baffa Mahomet. Soliman furvint & prit Bude; il relégua en Tranfilvanie le jeune Roi, fils de Jean Sépus, & s'empara de tout le pays qu'il possédoir, quelque effort que fit Ferdinand pour le recouvere. L'Empereur apprit ces nouvelles en Iralie où il éroit allé auslitoè après la Diéte de Ratishonne dans un temps où l'on croyoit qu'il alloir marcher contre Soliman. Cela fit dire à toute l'Europe qu'il le fuyoit; il crut montrer qu'il ne craignoit pas en prenant la réfolution d'attaquer Alger en personne. Tout le monde & ses amis même eussent mieux aimé qu'il allei où le besoin étoit le plus grand, & où étoient avec Soliman toures les sorces Othomanes.

Avant de le mettre en mer, il eut une entrevue à Luque avec le Pape, mais elle fut aufil inutile que les précédentes. La faison étoit avancée, & Doria lui reprélentoir que la navigation alloit être très-dangereuse, car on étoit affez avant dans le mois d'Octobre. Le Pape fit tout ce qu'il put pour le détourner de son entreprise, mais inutilement : prét à partir il reçut une Ambassade & des plaintes de François fur un attentat dont toute l'Europe étoit émue.

Dans le temps que Charles étoit en France, & qu'il fai-

Année 1541.

foit sonner de toutes parts son étroite correspondance avec le Roi, ce fut principalemient à Constantinople qu'il sir publier cette union. Soliman en étoit entré en jalousse, mais quand il sçut l'Ambassade de Du Guass se Annebaut à Venise, il se mit en telle colore, qu'il pensa faire décapiter Rincon notre Ambassade non cette l'estate despit étoit donné à la France, homme abif, adoit de capable des plus délicates négociations. Il sit connoître à Soliman la politique de Charles, & s'étant à peine tité d'un si grand danger, il revint en France pour recevoir de nouvelles infirtuctions.

Le Roi ne tarda pas à le renvoyer pour négocier avec la Porte, & envoya en même temps Cefar Fregofe à Venife. Comme les affaires dont ces deux Ambassadeurs étoient chargés avoient de la liaison, ils eurent ordre de partir en femble, & Rincon devoit passer à Venise. Arrivés en Piémont, d'où ils devoient continuer leur voyage sur le Po, Langei, avert de tous côtés, les assura qu'ils étoient épiés sur leur passage, & que leur percé étoit assurée, s'ils ne prenoient un autre chemin qu'il seur indiquoit. Il avoit s'un que le Marquis Du Guassa avoit aposté des gens pour les assassines, et me négociation qui étoit redoutée par le Conseil d'Espagne, & il découvroit des secrets capables d'animer toute l'Allemagne contre la France.

Quoique les avis de Langei fussent précis & circonstanciés, les malheureux Ambassadeurs les négligerent. Ils tomberent dans les embuscades qui leur étoient préparées: mais ceux qui les tuerent chercherent vainement leurs papiers. Langei les avoit empéchés de les porter; & devoit els faire tenir à Venise. Cet assassant propose de la venise de la venise de la mais il fallut du temps pour établir la preuve du crime, au milieu des artisses de Marquis Du Guass. Langei néan-moins en vint à bout; il sit voir & quels étoient les safissins, & de qui le Marquis Du Guass s'écoit servi pour les subonner, & où il les avoit rensemnés après le meutre, de peur qu'ils ne le divulguassent: il les tira des prisons où ils étoient ressent propositions de la comparation de la suite de crime, & afin que l'information ne sitt pas suspecte, il la fit faire à Plaifance, qui étoit une ville neutre.

time to Lingh

Année 1541.

Quand la preuve fut rellement complette, qu'il n'y avoir plus de replique, Je Roi en envoya des copies dans toutes les Cours, & fit demander justice à l'Empereur en la préfence du l'ape. Il en fortit par des paroles générales, & s'embarqua pour son entreprisé d'Alger. Le Roi, réfoit de pousser la chose par toutes sortes de voies, porta sa plainte aux Estas de l'Empire; les Ministres de l'Empreur les avoient déja prévenus, en publiant de sausses instructions des Ambassadeurs, pleines d'étranges propositions contre la Chrétienté. Une invention si grossiere trompa les Allemands.

Olivier, homme de mérite, pressa en vain qu'on montrât les originaux, & il domanda aussi comment il se pouvoit faire que les Espagnols, qui se disoient innocens du meurtre, eussent en main les papiers de ces Ambassadeurs : il fallut revenir en France sans rien obtenir. Le Marquis Du Guast publia une apologie où il offroit le combat à la maniere ancienne; Langei fit une réponse où il l'acceptoir. L'un éxagéroit combien il étoit indigne d'un Roi très-Chrétien de se joindre avec les Turcs contre la Chrétienté. L'autre représentoit combien il étoit indigne d'un Empereur de faire le religieux, & de commettre des affaffinats fur des Ambaffadeurs. Il remarquoit que l'Empereur ne vouloit l'abaissement du Turc que comme il vouloit celui de tous les Princes du monde, & principalement de ceux d'Allemagne : voilà ce qu'on s'objectoit de part & d'autre, mais ce qui se disoit plus communément, c'est que l'intérêt & l'ambition causent d'étranges mouvemens dans les conseils des Princes.

Le Roi crut la trève rompue par l'affaffinat de ses Ambaffadeurs, & par le déni de justice, ainsi il se résolut à faire aguerre. L'occasion étoit favorable: l'Empereur revenoit d'Alger, qu'il avoit inutilement assiégée; battu de la tempête qui si fit petdre plus de cent vaisseux, in er amena en Espagne que la moitié de ses troupes. François armoit puissament, & il sit le projet de la guerte avec le Chancelier Poyet entendu en tout, il ne laissa pas d'être disgracié, commet on a déja dit. Le Roi avoit commencé à prendre du dégout de ce Ministre, à cause des révoltes que la gabelle, imposée ou doublée par ses conseils en Guienne & en Sainonge, y avoit causses; mais la Duchesse acheva

Année 1 542.

de le perdre, pour avoir refufé, (quoiqu'avec raifon,) unegrace que demandoit un homme qu'elle protégeoir, & l'avoir enfuire palfée par commandement exprès du Roi, non fans quelque plainte du crédit des Dames. On l'accufoit d'être arrogant & infupportable.

L'affaire sut poussée si avant , qu'on lui sit faire son procès , qui traina long-temps. Il ne soutint pas dans la disgrace la hauteur & la sermeté qu'il avoit montrée dans sa bonne fortune. Les Sceaux surent donnés à François de Montho-

lon, célébre avocat, & de rare probité.

Le Connétable fut chasse que le cumps après de la Cour, où il avoit eu de continuels dégoûts depuis le passage de l'Empereur. Sa chute étonna toute la France, qui l'avoit vu durant tant d'années maitre de tout, & si respecté, que le Parlement en Corps, en lui écrivant, le traitoit de Monfigneur. Le Roi se repentit de l'avoir souffert: on croit que l'attachement qu'il avoit au Dauphin, sur lequel il pouvoit tout, contribua à la disgrace.

Le Roi n'écoutoit plus guéres le Cardinal de Lorraine, irrité de se profusions, qui l'obligeoient sans cesse à de mander, & lui avoient sait accepter une pension de l'Empereur sur l'Archevèché de Toléde. Ainsi tout le Conseil sur réduit au Cardinal de Tournon & au Maréchal d'Annebaut, tous deux d'un esprit médiocre; mais tous-deux désintéresses.

& affectionnés au bien de l'Etat.

La difgrace du Chancelier n'empêcha pas que le Roi ne fuivit les defliens qu'il avoir projertés avec lui. Trois groffes armées devoient artaquer en même temps, l'une le Rouffillon, l'autre le Piémont, & la troifiéme le Luxembourg; nne quatriéme, moindre que les autres, devoir agir avec celle de Guillaume, Duc de Cleves & de Juliers, que tous les Ordres de Gueldres avoient reconnu après la mort de Charles d'Egmont, leur dernier Duc; mais l'Empereur lui refueit l'invefiture, & fur ce qu'il s'éroit jetté entre les bras de la France, il l'avoit fait mettre au ban de l'Empire à la derniere diéte de Ratifbonne.

Le Roi s'étoit engagé à le foutenir, & lui avoit fait éponfer la Princesse de Navarre. Il avoit d'excellentes Troupes, levées de l'argent de France. Le Roi y en joignit d'autres, sous la conduite de Nicolas de Bossu, Seigneur de Lon-

Cccc

Année 1 542+

gueval, qui, après avoir traversé & ravagé le Brabant, devoit se joindre à l'armée du Luxembourg.

Environ la mi-Juin, les armées furent en campagne; pour faire apprendre la guerre à ses deux enfans, le Roi sit marcher le Dauphin avec Montpezat dans le Roussillon, & le Duc d'Orléans dans le Luxembourg, avec Claude, Duc de Guife; il suivit l'Armée du Roussillon, parce que l'Empereur étoit de ce côté-là, & s'arrêta à Montpellier, dans le

voifinage.

Le Maréchal d'Annebaut commandoit en Italie, où Langei, quoiqu'affoibli & perclus par ses fatigues passées, entretenoit tant d'intelligences, & avoit fait de si beaux projets, qu'on pouvoit en espérer de grands avantages; mais Montpezat lui rompit toutes ses mesures, & obligea le Roi à faire venir avec le Dauphin le Maréchal d'Annebaut ; Langei lui remontra qu'il faifoit bien à la vérité d'attaquer son ennemi par divers endroits; mais que le dessein du Roussillon ne pourroit avoir de succès, tant à cause que le pays étoit par la propre situation le plus fort de tous ceux de l'Émpereur. qu'à cause qu'il y avoit ses meilleures Troupes, qui étoient les Espagnols.

Les Pays-Bas & le Milanez, d'eux-mêmes plus accessibles, étoient de plus dégarnis, & lui paroissoient hors de défense, si le Roi eût tourné toutes ses forces de ce côté-là. Il étoit touché de ces raifons; mais Montpezat le perfécutoit pour le Roussillon, où il avoit des intelligences, & il fit tant qu'Annebaut, qui resta inutilement dans le Piémont durant deux mois, eut enfin ordre de rejoindre le Dauphin qu'il

trouva à Avignon.

Cependant le Duc d'Orléans, étant entré dans le Luxembourg, avoit d'abord forcé Damvilers, pris Yvoi, la plus forte Place de cette Province, emporté Arlon en passant, & réduit en peu de temps Luxembourg avec Montmedi, en forte qu'il ne restoit à l'Empereur que Thionville. L'armée de Gueldres n'avoit guéres moinsbien réuffi. Martin de Roffen, Maréchal de Gueldres, Capitaine expérimenté, & Longueval, qui commandoit la Cavalerie, avoient pénétré dans le Brabant. Le Prince d'Orange les avoit attaqués sur leur passage, & avoit été battu, de sorte que l'épouvante s'étoit mise dans tout le pays. René de Châlons, Prince d'Orange, qui s'étoit fauvé

Année 1542.

à Anvets, eur peine à la raffurer, en y jettant du fecours: Rofen l'affigea, & fe retira bienots après, agané l'à ce que l'on dit ) par l'argent des Marchands de cette ville opulente. Louvain le tacheta pour cinquante mille écus d'or, & l'armée, chargée de butin, vint joindre, felon fes ordres, le Duc d'Orléans dans le Luxembourg. Par ce moyen il avoit plus de trente mille hommes. Mais fur la fin du mois de Septembre il quitta cette belle armée, quoiqu'elle füt en chemin de faire de grands progrès.

Son frere le Dauphin tenoit Perpignan affiégé avec la plus belle armée qui fut encore fortie de France; car depuis la jondtion d'Annebaut, il avoit environ quarante mille hommes de pied, deux mille hommes d'armes & deux mille chevaux légers; mais Ferdianad de Toléde, Duc d'Albe, avoit jetté du fecours dans la Place, qui étoit munie d'ailleurs de toutes chofes, & fur-tout d'une prodigieuse quanrité d'artillerie, dont tous fes remparts étoient garnis.

Par malheus, pour l'armée de France, la Place fut attaquée du céré le plus fort; un faux avis venu du dedans engagea nos Chefs à cette attaque, & la faison fâcheuse avançant, l'engreeur fans se remuer attendoit de jour en jour la levée du siège; il se répandir pourtant un bruit qu'il y auroit une bataille; & c'est ce qui sit venir le Duc d'Orléans en poste à Montpellier.

Deux jours après son arrivée, on sçut que les ennemis avoient repris Luxembourg, Place alors de peu de défense, & que la feule diligence du Due de Guise avoir fauvé Montmédi. Le Roi condamna l'ardeur inconsidérée de son sils, d'autant plus qu'il avoit déja résolu de faire lever le siège: les pluies avoient commencé, & si l'Yon avoit tardé trois jours, il n'y est pas eu moyen d'éviter les tortens qui se précipiroient du haut des montagnes.

Pendant que les armées agifloient, Charles, Duc de Vendôme, Gouverneur de Picardie, eut order de ramafier quelques garnifons, pour bruler plufieurs Châteaux qui incommodoien. Langei de fon côté qui avoit à peine quare mille hommes, & à qui la maladie n'avoit laiffé de libre que la langue & l'esprit, ne laiffa pas de furprendre Quiéras, avec quelques Places voifines, & d'empêcher tous les progrès de du Guaft, quoiqu'il eût 15000 hommes, dont il luien débaucha fix mille. Année 1542.

Le Roi, fâché d'avoir négligé le Piémont, y renvoya Annebaut. Il fit quelques entreprifes, contre l'avis de Langei, qui ne réultirent pas. Ce grand homme, dont les confeils étoient négligés, se crut inutile, & voulut retourner en France; más il mourut en chemin. La pauvreté d'un ferviteur si utille est une tache dans le regne de François I.

Le Maréchal d'Annebaut ne tarda pasà repaffer les Monts, où il penfa être accablé des neiges. Il rencontra la Cour à Chatelleraud, d'où le Roi alla à la Rochelle, pour y appaifer une tédition qui s'y étoit élevée au fujet de la Gabelle, durant le fiége de Perpignan. Il venoit , réfolu d'en faire un éxemple, & déja un grand nombre de féditieux lui avoient été envoyés la corde au cou, & les mains liées; mais entrant dans la Ville, il fut tellement ému par les larmes de tout le

peuple, qu'il ne put retenir les siennes.

Il leur parla long-temps, les appella ses amis, leur repréfenta l'horeur de leur crime, non comme un juge qui veut châtier des criminels; mais comme un pere qui veut empêcher ses enfans de romber dans de pareilles fautes. Il loua néme la idélité de leurs ancétres & la leur, jusqu'à ce jour malheureux; il s'étonnoir qu'ils se fussent si fort oubliés, & leur accordant leur pardon, il ne put s'empécher de leur représente la différence du traitement qu'ils recevoient, d'avec celui que recevoient les Gantois rebelles. Il finit en diffat qu'il vouloit les cœurs. Toure la Ville retentit des cris de Vivu le Roi. Il leur rendit leurs prionniers, les cles de leur Ville, leurs armes, leurs priviléges, & voulut ce jour-la demeurer à leur garde, a affuré de l'effer que devoit faire dans tous les cœurs un si rate éxemple de clémence.

Cependant les Impériaux avoient repris tout le Luxembourg, excepté Yvoi & Montmédi, & François vir tous les efforts de cette campagne inutiles. Ces mauvais fuccès lui firent reprendre le dessein d'exciter le Turc contre l'Empereur. Depuis la mort de Rincon, la mégociation alloir plus lentement; François, résolu de la réchausser, fit aller Montluc à Venise, d'où il pourroit traiter de plus près, & en même tempschercher les moyens de détacher la Républi-

que d'avec l'Émpereur.

C'étoit un homme de qualité qui s'étoit fait Jacobin, faute de bien, & s'étoit tiré de cet Ordre par la protection de la

Année 1542.

Reine de Navarre. Elle avoit gouté son esprit, poli naturellement & cultivé par les Belles-Lettres; mais ce qui l'avoit tout-à-fait gâté, c'est qu'il avoit donné dans les nouveautés du temps, en suivant les opinions de Calvin. Il n'avoit pas laissé d'accepter l'Evêché de Valence, que la Reine fa protectrice lui procura. Comme il avoit l'esprit vif & plein d'expédients, il se sit admirer à Rome, où le Roi l'avoit envoyé, & avoit encore mieux réulfi en Angleterre, où il n'étoit pas obligé de déguiser ses sentimens.

Un homme si pénétrant ne sut pas long-temps à Venise, fans connoître qu'il n'y feroit rien par la négociation. Il se rendit maître par intelligence de Maran, Place importante fur le Golphe, que l'Empereur avoit fortifiée, pour donner de la jalousse à la République. Il la munit si bien, que les Généraux de Ferdinand l'assiégerent vainement, tantôt il l'offroit aux Vénitiens, & tantot, s'il les trouvoit difficiles, il leur faisoit entrevoir qu'on pourroit bien la livrer au Turc.

Les affaires par ce moyen étant en état d'avancer à Constantinople, il conseilla au Roi d'y envoyer Paulin, connu depuis sous le nom du Baron de la Garde, homme d'une condition médiocre, mais d'une grande capacité, que Langei avoit déja proposé pour cet emploi. Le Roi connut bientôt qu'on ne pouvoit lui donner un meilleur confeil, que d'employer un tel homme. Il fut d'abord rebuté par Soliman, qui teprochoit aux François d'avoir manqué de parole; mais à la fin il réussir à se rendre agréable.

Soliman promit d'envoyer sa flotte, de concert avec le Roi, & de former une ligue entre la France & la République; en effet, il envoya un Chiaoux; mais avant que d'arriver à Venise, il fut gagné par les Impériaux, & la République ne s'engagea point. Il se faisoit de tous côtés de grands préparatifs de guerre. Les Erats d'Espagne avoient donné quatre millions à l'Empereur ; le Roi de Pottugal , dont Philippe Prince d'Espagne avoit épousé la fille, promettoit de grandes fommes; & l'Empereur n'en espéroit guéres moins du Roi d'Angleterre, qui s'étoit enfin ligué contre le Roi depuis le refus qu'il avoit fait d'imiter sa révolte contre le S. Siège, & il s'étoit encore aigri depuis peu par la protection que François donnoit aux Ecossois, avec qui Henri étoit en guerre.

Au commencement du printemps, Antoine, devenu Duc de Vendôme par la mort de Charles son pere, rassembla un 15+3+

Année 1543.

corps d'armée pour ravitailler Thérouenne. L'Empereur avoit dégarni cette frontiere pour faire la guerre au Duc de Gueldres, contre qui ses Généraux venoient de perdre une bataille. Cette occasion parut favorable au Duc de Vendôme, pour faire quelque entreprise; mais le Roi qui se préparoit à se mettre lui-même en campagne, ne lui laissa que le loisir de prendre Lilers, petite Place près de Béthune. Il fit partir vers la fin de Mai le Maréchal d'Annebaut, fait depuis Amiral de France, par la mort du Comte de Brion, avec ordre d'investir Avenes. Les avis qu'il eut sur le chemin le déterminerent à attaquer Landrecy, où le Roi ne tarda pas à le joindre. Les habitans n'étant pas en état de réfister, ne voulurent cependant pas se rendre, ils aimerent mieux mettre le feu dans la ville, où ils brulerent pour plus d'un an de vivres, & se fauverent dans la forêt de Mormaux. Le Roi fit fortifier cette Place, & cependant le Dauphin prit quelques villes de Hainaut, qu'il abandonna; il courut enfuite le pays jusqu'à Mons & Valenciennes, & fit beaucoup de butin.

En même temps la flotte du Turc, composée de 120 Galeres, & conduite par Barberousse, éto it artivée à Marseille. Celle de François, composée de 40 Vaisseaux, parmi lefquels il y avoit vingr-deux Galeres, étoti dans le même lieu, commandée par François de Bourbon, Duc d'Enguien, sfrere du Duc de Vendôme, jeune Prince de vingr-deux ans, mais de grande espérance: elle portoit huit mille Soldats &

des vivres en abondance, pour faire un grand siége.

Les François, que Barberousse avoir ordre de satisfaire, se déterminerent à celui de Nice: elle ne tint pas longemps, le Gouverneur qui en sortis le 20 Août, se retira dans le Château, bâti sur le roc, qu'il résolut de désendre ussqu'à la derniere extrémité. L'Empereur pendant ce temps faisoir puissamment la guerre au Duché de Gueldres, il étoir parti de Barcelonne peu après que la stotte Othomane sit arrivée en France: il n'avoir stait que passer en Italie, où le Pape l'avoit obligé à une entrevue inutile, de-là il étoit venu en Allemagne, où il déclara aux Princes qu'il vouloit saire un éxemple du Duc de Gueldres, rebelle à l'Empire.

En effet il vint à Bonne, où il fit la revue de fon armée, elle se trouva d'environ quarante mille hommes; de-là, sans s'arrêter, il alla mettre le siège devant Duren, Place du Duc,

sife sur la Dure, & très-bien fortifiée, elle ne tint pourtant pas long-temps; une batterie de 40 piéces de canon, & la mort de son Gouverneur la déterminerent à se rendre. L'Empereur y entra le même jour que les François entrerent dans Nice. & ne put la fauver du feu. Il continua la conquête des pays du Duc, & laissa François agir dans le Luxembourg, pendant qu'il dépouilloit son allié. Luxembourg fut assiégé le 17 Septembre par le Duc d'Orléans qui avoit l'Amiral pour conseil; la Place se rendit peu de jours après, quoiqu'il y eût une groffe garnison, composée de la meilleure Infanterie de l'Empereur.

Le Roi s'opiniâtra à vouloir garder cette place, que la plupart des Chefs ne jugeoient point tenable. Il y arriva le 25 Septembre, & y apprit que le Duché de Gueldres avoit été tout-à-fait réduit. Juliers, Ruremonde, Venlo, toute la Gueldre, tout le Comté de Zuthphen s'étoit rendu sans réfistance. Ces deux pays avoient reconnu l'Empereur pour Seigneur ; le Duc n'avoit sauvé le reste de ses Etats qu'en renonçant à ceux-ci, & aux alliances de France, de Suéde &

de Dannemarck.

Pour faire cette importante conquête, qui tenoit en crainte les Vassaux de l'Empire, qui décrioit les François comme de foibles alliés, & joignoit à ses Provinces deux pays si confidérables, l'Empereur abandonna ses propres pays; mais il espéroit de les recouvrer bientôt, & en effet ayant augmenté ses troupes de douze mille hommes, que le Roi d'Angleterre lui envoya, il marcha avec toutes ses forces pour affiéger Landrecy.

En même temps, Ferrand de Gonzague, son Lieutenant-Général, affiégea Guise; mais le Roi ayant marché pour secourir Landrecy, il se retira, & le Seigneur de Brissac lui défit une partie de ses gens dans sa retraite. L'Empereur qui étoit demeuré malade au Quesnoy, ne put arriver au camp avant le mois d'Octobre. La Place étoit battue de quarante-huit piéces de canon; mais encore qu'il y eût bréche, il y avoit peu de fureté à tenter l'affaut contre la Lande, Gouverneur habile & résolu, quiavoit une bonne garnison. Quand les vivres commencerent à lui manquer , il fit réfoudre les Soldars à se contenter d'eau, & d'un demi-pain par jour ; ainsi il donna le temps au Roi d'approcher pour le secourir. Année 1 (43)

Ce Pinnce éroit à Câteau-Cambrefis, près de la Place afliégée, & le Due d'Enguien'l y vint trouver, fur la croyance qu'il eut que l'affaire de Landrecy engageroit à une bataille. L'approche de l'hiver, & celle d'Andre Doria, avec le manque de vivres l'avoit obligé à levre le fiége du Château de Nice. Barberouffe, indigné qu'il etit trainé fi longemps, reprochoit brutalement aux François leur lâcheté, & à ce Prince fa jeuneffe. Un peu après l'Amiral tenta heureufement le Feours de Landrecey.

Les quartiers des ennemis étoient séparés par la Sambre; ainsi diverses attaques qu'on fit en même temps, ouvrient à l'Amiral l'entrée de la Place, il en renouvella la garnison, & Martin du Bellei, fiere de Langei, y jetrat des vivres: le Roi la voyant en suret, se retira vers Guise, avec le Dauphin le deux de Novembre. L'Empereur peu de jours après leva le siège; les Officiers de l'ancienne garnison, furent dignement récompensés, & les Soldats surent annoblis leur

vie durant.

L'Empereur alla à Cambrai, où il sut reçu par l'Evêque, de la maison de Croi, sa créature; & pour s'assure de le Place, qui n'étoir point du domaine des l'ays-bas, il y sit construire une Citadelle, qui a été jusqu'à nos jours la terreur de la Picardie. Boutiere, à qui le Duc d'Enguien avoir laisse le commandement dans le Piémont, n'y réussir passende de la commandement dans le Piémont, n'y réussir passende de la commandement dans le Piémont, n'y réussir passende de la commandement dans le Piémont, a viv si de sui s'avoient bien désende. Il s'empara de Carignan, pendant que Boutiere la fassoit démanteler, & en sit rétabli les fortiscations.

L'armée d'Italie avoir reçu un fecours de dix à douze mille hommes François, Suiffes & Gruyers, Peuples du Comté de Gruyers, fujers des Grifons. Le Roi voyant que Boutiere n'étoir pas bien obéi , renvoya le Duc d'Enguien. Ce Prince trouva Boutiere devant Jvrée, qu'il abandonna à fa ve-

nue, ne voulant pas lui laisser la gloire de la prise.

Barberousse passe l'hiver en Provence, & en partit au printemps, après y avoir laissé des marques de sa barbarie. Au commencement du printemps, le Duc résolut de bloquer Carignan, & se faisse pour cela de tous les postes des envitons, faisant bâir des Forts où il en falloit, pour lui il sint camper à Catmagnole. Le Marquis du Guass se pré-

paroit

paroit à dégager une Place qui donnoit le Montferrar aux François. Sur l'avis de fa marche, le Duc demanda au Roi la permiftion de le combattre, & il l'obtint aifément. Toute la jeune Nobleffe de la Cour fe rendit en foule auprès de lai, tous donnerent volontiers leur argent au Prince, pour contenter fon Infanterie, & le Roi en euvoya d'Anet par du Bellei, qui arriva au camp le Vendredi-Saint.

La somme qu'il apportoit ne sufficit pas pour payer un mois aux étrangers : il fallut user d'adresse, on commença le payement, & on sit semblant de ne pouvoir l'achever, par la soudaine arrivée du Marquis qu'on sçavoit proche: en effet le 10 Avril, qui étoit le propre jour de Pâques, il étoit à une petite distance, & ce jour-là même, le Duc marchant au-devant de lui, sçut qu'il étoit à Cerisoles, & s'étant avance sur une éminence, il la quitta bienrôt, à cause qu'il manquoit de vivres & de chariots pour en apporter; ains comme il gagnoit son camp de Carmagnole, du Guassi qui crut qu'il suyoit, & qui se sentont le plus sont, ( car il avoit dix mille hommes plus que lui), passa le Pô sur un pont, pour le suivre.

Son armée marchoit fur une ligne, divitée néanmoins en trois bataillons, qui avoient chacun leur aile de cavalerie; l'aile droite étoit de fix mille vieux foldats Allemands & Efpagnols, avec leur efcadron de huit cens chevaux, le Prince de Salerne faifoit l'aile gauche, avec dix mille Italiens & huit cens chevaux Florentins: le corps de bataille étoit formé par un bataillon de dix mille Allemands, & de huit cens chevaux de la même Nation.

Le Duc donna la même forme à fon armée, vis-à-vis des taliens & du Prince de Salerne. Il mit un bataillon de trois mille hommes de vieilles bandes Françoifes, qui avoit à fa droite fix cens chevaux-légers, & à fa gauche quatre-vingt hommes d'armes: il oppofa aux Efispanols 4000 Gruyers & Italiens, foutenus des Guidons & des Archers de la Gendarmeire. Le corps de l'armée étoit de 3000 Suiffes, à côté defquels il devoit combattre avec la jeune Nobleffe. Boutete, bientôt revenu fur le bruit de la bataille, menoit l'avant-garde, & Terme commandoit la cavalerie légere. On détacha, fous la conduite du scapitaire Montluc, fept ou duit cens Arquebufiers, tant Italiens que François; qu'on

mit à la tête des batailles, comme Enfans perdus. Caillac marchoit devant les Suisses, avec huit piéces d'artillerie de campagne. Mailli en avoit autant devant les Gruyers, & du Bellei avoir ordre d'aller par-tout, pour faire marcher les troupes, felon que l'ennemi agiroit. La description qu'il fait de cette bataille, est un grand ornement dans l'histoire qu'il a écrite de François I.

Comme le Duc vit le Marquis passé, il jugea qu'en reculant davantage il paroîtroit fuir , & jetteroit la terreur dans les troupes; ainsi il tourna face, & tâcha de regagner la hauteur qu'il avoit abandonnée; mais le Marquis le prévint. & le Duc ne laissa pas de marcher à lui, après avoir tellement disposé ses troupes, qu'elles ne pussent être offensées de l'artillerie ennemie. Ces mouvemens se sirent la nuit qui précédoit le Lundi de Pâques, & le jour commençoit, quand les armées se trouverent en cet état. On fut trois heures, de part & d'autre, à gagner le flanc de l'ennemi, & tout ce temps se passa à escarmoucher; enfin, entre onze heures & midi, les ennemis qui se voyoient les plus forts, résolurent de commencer l'attaque : alors le Seigneur de Taïs, qui commandoit les Bandes Françoises, tourna face pour charger les Italiens du Prince de Salerne.

Ce Prince ne branloit pas, & étoit encore affez loin, car il attendoit l'ordre de du Guast, qui l'avoit ainsi commandé. Bellei qui le voyoit immobile, & qui voyoit dans le même temps le gros bataillon Allemand de 10000 hommes de pied, fondre sur nos Suisses, qui n'étoient que 4000, manda à Taïs de les joindre. Le Duc qui devoit soutenir les Suisses courut aux Gruyers qui paroissoient étonnés; mais Terme chargea brusquement la cavalerie Florentine, qui prenoit de flanc les François, & la renversa sur le Prince de Salerne; en la pouffant il s'engagea si avant dans le bataillon, que fon cheval étant tué sous lui, il fut pris. Par ce moyen le Prince, embarrassé de la cavalerie Florentine & des nôtres,

qui lui tomboient sur les bras, sut sans action.

Nos Suiffes, joints aux François, donnerent fur les Allemands fans être empêchés: ils s'élargirent d'abord, & tirerent de leur hauteur de quoi égaler le front des Allemands , qui les vouloient enveloper. Pendant que les uns & les autres combattoient opiniâtrement, Boutiere fit agir sià propos

Année 1544-

& avec tant de vigueur ses quatre-vingt hommes d'armes, que les Allemands plierent; de forte que le Marquis, qui regardoit le combat d'une éminence, n'en voulut pas voir davantage, & se retira sans même envoyer ses ordres au Prince de Saleme, qui les attendoit. Nos Archers, qui avoient Dampierre à leur tête, rompirent aussi la cavalerie qui leur étoit oppossée; mais nos Gruyers & nos Italiens ne purem foutenir l'esfort des Espagnols & prirent la suite. Les Espagnols & les Allemands, qui combattoient avec eux, les prescioient de sorte qu'il ne s'en seroit pas sauvé un seul, si le Duc en même temps n'eût ensoncé par un coin le bataillon Espagnol: mais lorsqu'il se retourna pour se rallier, il vit ses Gruyers en suite.

Il n'avoit aucune nouvelle des Suiffes ni des François , qu'une colline lui cachoit , & il vyoyit romber fur lui E Éfpagnols victorieux au nombre de 4000 aufquels il ne pouvoit oppofer que cent chevaux qui l'accompagnoient. Il ne alifile pas de chargertantot d'un côté, tantôt de l'autre, comme réfolu de périr , quand il vir les Efpagnols , fur la nouvelle de la défaire des leurs , prendre tout d'un coup la fuite. On les pourfuivit dans les bois & dans les villages où ils tâchoient de fe lauver , & prefique tous furent tués ou pris.

Le Prince couroit après témérairement, à l'éxemple de André, qu'il voyoit aller devant lui; & averti qu'il devoit craindre le même fort qu'eut Gafton de Foix à Ravenne, il répondit qu'on arcêtà donc S. André, fi on vouloit l'arrêter lui-même. Le carnage fut hotrible dans cette bataille; les Suiffes fe reffouvinent du traitement qu'on leur avoir faix Mondevis, & ne donnetent quartier à perfonne; sinifi on compta parmi les ennemis douze à quinze mille morts: ils perdirent outre cela plus de trois mille prifonniers, quinze piéces de canon, toutes leurs armes & tout leur bagage, fans que nous predifficions plus de deux cens hommes.

Le Marquis du Guaft, plein de confiance, avoit ordonné en paffant à ceux d'Aft de lui fermer les portes, s'il ne revoit victorieux. Il fur mieux obéi qu'il ne vouloir, tout le pays fut en crainte. Carignan tint pourtant encore un mois, & tout le Montferrat le foumit excepté Cafal. Il n'y avoit dans le Milance que Milan & Crémone qui puffent tenix. Le Comte de Petillane, Pietre Stroff, & autres Italiens

Dddd ij

qui étoient dans les intérêts de la France, aussirés la baraille, se jetterent dans le Crémonois avec 10000 hommes, où ils attendoient tous les jours le Duc; mais ils s'en retirerent avec grande petre, le Roi ayant ordonné à son armée de s'arrêter, sur les nouvelles qu'il eut du côté du Rhin.

L'Empereur y avoit paru avec une armée plus puissante que jamais. Les Etats de l'Empire y avoient contribué, & avoient refusé toute audience aux Ambassacurs de François. Le Comte de Bure attendoit dans les Pays-bas avec 14000 hommes le Roi d'Angletetre, qui venoit à Calais avec toutes ses forces. Les deux Princes devoient marcher en même temps vers Paris, sans s'arrêter, pour partager entre us le Royaume, suivant le Traité qu'ils en avoient fait. Au bruit de la bataille de Cérisoles, l'Empereur crut le Milanez en proie, & héstira quelque temps s'il n'iroit pas au secours, ne voulant pas exposer une si belle Province à une perte assurée pour des conquêtes hazardaeus qu'il tenoti en France.

Quand il vit que notre armée victorieuse s'amusoit premierement si long-temps au siége de Carignan, & e nduite s'arrêter tour court, il continua son voyage, & assisée a Luxembourg. Cette Place ne sit pas la résistance que le Roi avoit attendue: car il croyoit que ce siége lui donneroit le loisir d'assisme il l'avoit projetté, il n'y avoit encore tien de prêt à lui oppose, Me si l'empereur et un arché droit à l'engagea à en faire d'autres. Il prit Commerci & Ligni, & le 8 Juillet il mit le siége devant S. Dizier, Place mal sortisée, où il ne s'attendoit pas d'être si long-temps retenu.

A ces nouvelles le Roi îti jetter cinq à îta mille hommes dans Châlons, & fes troupes étant déja raffemblées, il envoya le Dauphin avec 40000 hommes, 2000 hommes d'armes, & 2000 chevaux-légers; l'Empereur étoit puls fort de près de la moitié, mais il perdoit le temps & des troupes au fiége de S. Dizier, où le Comte de Sancerre fătfoit une défenné étonante avec la Lande, qui avoit déja défendu Landrecy. Il étoit aufii fort incommodé par François de Lorraine, Comte d'Aumale, fils aîné du Duc de Guife, qui fătfoit des courfes continuelles aux environs de Stenay, ville lur la Meufe, dont il étoit Gouverneur. L'armée du Dauphin étoit affemblée & étoit poftée entre Epernay & Châlons, elong de la

Marne, tant pour couper les vivres à l'Empereur, que pour l'empêcher de passer outre. Il avoit auprès de lui l'Amiral,

pour lui fervir de Confeil.

pour un tervit de Conteil.

Cependant le Roi d'Angleterre avoit affiégé Boulogne par lui-même, & Montreuil par le Comte de Norfolk. Il avoit négligé de s'approcher de Paris, auffi-bien que l'Empereur, & il s'attachoit à la Picardie, qu'il avoit trouvée fans défenfe. L'Empereur le follicita en vain de fuivre le premier projet. Il ne voulut point quitrer les fiéges qu'il commençoit, ni l'Empereur celui de S. Dizier; ainfi, par une aventure surprenante, Paris & le cœurt de la France furent fauvés par le trop de facilité que trouverent les ennemis dans

les frontieres dégarnies.

L'Empereur commençoit à craindre le même fort qu'en Provence, & il fit à tout hazard jetter des propos de paix, par un Jacobin de sa suite, de la Maison de Guzman, qui en sit quelque ouverture au Consesseur du Roi. Il ne laisoit pos de presser voiemment S. Dizier, la bréche étoit raisonable, & deux Tours avoient été renversées; mais leurs ruines avoient entassée tant de pierres lune sur lautre devant la bréche, qu'on ne pouvoit entrer que par clealade. Pour faciliter l'artaque, l'Empereur voulut élever un Cavalier qui voyoit par-détins; aussiris et sa silégées en fient un semblable, Lalande sut emporté d'un coup de canon, au grand regret de Sancerre, & l'Empereur eut à regreter René de Châlons, prince d'Orange, tué d'un éclat de pierre.

Les Espagnols, indignée d'une si longue résistance, tenteent d'eux-mêmes l'assar: ils surent suivis des Italiens. L'Empereur les sir soutenir en diligence par les Allemands, l'artaque dura tout ni jour, & sir sunesse aux assistegeans. Brissane résufit pas mieux en youlant mener des poudres & du se-

cours à la Place.

Cependant l'affaire tiroit en longueur, & l'Empereur étoir réduit à commencer de nouveaux travaux. Sancerre ne songeoit qu'à continuer sa désense, quand il reçut une lettre sous le nom du Duc de Guise, qui lui mandoit que le Roétoit content de sa résistance, & que dans l'extrémité où il étoit, saute de vivres & de poudres, il étoit temps qu'il sit une composition honorable. Cette lettre avoit été faite par les ennemis, qui avoient intercepté un paquet où étoit la clef du chife.

### 182 HISTOIRE DE FRANCE.

Année 1544.

Le Comte, persuadé que la lettre étoit vétitable, consentit à capituler; mais il voulut avoit douze jours pour appende l'intention du Roi par un homme exprès, l'Empereur lui accorda tout ce qu'il voulut, tant il craignoit que le siégne ne se prolongeat, & que le Roi d'Anglettre ne se servide ce prétexte pour abandonner tout-à-sait le premier dessein. Ainsi une Place soible & de peu de considération arêta près de deux mois, dans la plus belle saison de l'année, le plus puissant Empereur qui eût été depuis Charlemagne.

Le Roi ayant confenti à la capitulation, manda en même emps au Dauphin 'qu'il ferrêt d'aussi près qu'il pourroit l'armée Impériale, sans néammoins hazarder de combar. Le Dauphin se servi de cette occasion pour demander le Connétable, que le Roi lui restia avec indignation. Comme l'Empereur ne s'attendoit plus à la jonction du Roi d'Angleterre, ist present els propositions de paix, sans faire semblant de s'en mêler; elles allerent si avant, qu'on nomma des députés de part & d'autre, & cependant l'Empereur, qui commençoit à manquer de vivres, s'avançoit affez lentement: mais un ordre mal exécuté lui ouvrit un pays qui n'avoit pas encore été fourragé. Un Officier à qui le Dauphin avoit commandé de rompre le pont d'Epernay, le laissa surpresser sur un qu'il y avoit de l'intelligence, & que l'Empereur, averti sécrettement du dessen, en prevint l'exécution.

Ses troupes, rafiaichies & encouragées, poufferen jusqu'à Chateau-Thieri, & Paris fur en alarme, quoique le Roi dût le rassurer par sa présence. Le Dauphin, après y avoir envoyé du monde, ; é mit sur le passage de l'Enpereur, que reaignant de s'engaget & de retomber dans sa premiere difette, tourna vers Soissons. La jalousse s'étoit mise dans son armée, & les Allemands, irrités de recevoir leurs vivres par les Espagnols, surent prêts plusieurs sois à décider leur querelle par les armes.

En ce même temps les députés convintent des conditions de la paix. L'Empretur devoit dans deux ans donner au Duc d'Orléans, ou fa fille, avec les Pays-bas, le Comté de Bourgogne & le Charolois, ou fa niéce, fille du Roi des Romains, avec le Millanez. Il réfervoir les Châteaux de Millan & de Crémone, jusqu'à ce qu'il y cût un mâle de ce mariage; & en remettant ces Places au Duc d'Orléans, le Duc

583

Année 1544.

de Savoye devoit être rétabli dans le Piémont. Au furplus , on rendoit les Places de part & d'autre, & le Roi renonçoit à Naples. On ne peut croire combien le Dauphin fouffit impatiemment ces propolitions. Il fe plaignoit qu'on ne fon geoit qu'au Duc d'Orléans, aux avanages duquel on factifioit les intéréts de l'Etat, & ne pouvoit digéret qu'on rendit feize Places importantes à l'Empereur ou à les amis , tant en Italie que dans les Pays-bas, pour trois ou quatre petites qu'il ne pouvoit conferver.

Cette affaire fut agitée avec beaucoup de partialité; deux cabales depuis quelque temps divisionent la Cout. L'une étoit pour le Dauphin, & l'autre favorifoit le Duc d'Orléans. Elle étoit la plus puissante, parce que la Duchesse de le étoit à la tête, par la cataine qu'elle avoit de Diane de l'oriters son ennemie, passionnément aimée du Dauphin; elle cherchoit un appui en son jeune frere, très-ardent pour ceux qui embrassoient sei sintérets; ainsi elle n'oublioit rien pour faire que cette guerte tournât à son avantage. Elle entretenoit avec l'Empereur de secrettes correspondances, & on tenoit pour certain qu'elle l'avertissoit de tous les confesis, elle appuya la paix de tout son cedit auprès du Roi, qui s'y laissa aissent pouter par les mauvaises nouvelles qu'il recevoit de Picardie.

Vervin, Gouvemeur de Boulogne, manquoit de courage, & fer endit lâchement dans le temps qu'il alloit être fecoutu par le Dauphin; ce Prince lui reprocha de s'être rendu pour laire plaifir au Duc d'Orléans. Le Maréchal de Biez, beaupere de Vervin, défendoit vigoureulement Montreuil, mais tout commençoit à lui manquer. La paix fut fente à Crefpi en Laonnois, les troupes des Pays-bas, qui étoient avec les Anglois, fe retiretent, & le Dauphin s'étant approché de Montreuil, Norfolk fut obligé de lever le fiége. Le Roi d'Angleterre repaffa la mer, & l'Empereur fortit du Royaume, accompagné du Duc d'Orléans.

Le Dauphin , après avoir fait une entreprife inutile sur Boulogne , chasse par les pluies & le mauvais temps , revint à la Cour , où sur la fin de l'année , peut-être du consentement du Roi son pere, il sit une solemnelle protessation contre la paix , en présence des Princes du Sang , & de quelques autres Seigneurs. Il avoit laisse les troupes au Ma-

Année 1 c4 c

lieue de Boulogne, qui tenoit en sujétion le Havre de cette Place. Il s'y donna un combat, où la perte fut égale de part & d'autre, mais le Maréchal fut contraint de se retirer. Le Roi s'appliquoit à rendre inutiles les efforts du Roi d'Angleterre, & pour lui susciter des affaires dans son Isle, il appuya les intérêts de la jeune Reine d'Ecosse, fille du Roi qui étoit mort depuis peu. Il résolut aussi de faire une puissante flotte pour descendre en Angleterre, & il envoya fe Baron de la Garde, nommé auparavant le Capitaine Paulin, pour amener au Havre de grace, par le détroit de Gibraltar. les Galeres qui étoient à Marseille : il préparoit en même temps une grande armée de terre pour faire, auprès de Boulogne, les travaux que le Maréchal de Biez avoit vainement tentés, & il comptoit que cet ouvrage pouvoit être achevé dans le mois d'Août, après quoi il devoit marcher en personne devant Guisnes, dont la prise affameroit Boulogne.

On vit enfin finir alors, après de longues procédures, le procès du Chancclier Poyet, qui fut condanné, par Arrêt du 23 Avril, à cent mille livres d'amende, & à être tenu cinq ans en prifon où il plairoir au Roi; au furplus, déclaré incapable de tout Office Royal, pour avoir malverté dans fa charge, & fait des profits honteux. On lui avoit choiff des juges de tous les Parlemens du Royaume, aufquels il étoit odieux, pour avoir voulu porter trop haut l'autorité du Confeil. Son Arrêt lui fur prononcé publiquement à l'audience; il fut mis dans la Tour de Bourges, d'où il ne forit qu'en abandonnant tous ses biens, & sur réduit à reprendre dans le Palais son ancienne prosellion d'Avocat. François

Olivier fut mis en fa place.

Le Maréchal de Biez partir avec fon armée pour travailler à la confruction de fon Fort. Le Roi alla au Havre de grace, où il attendit fes Galeres. Ce fut un beau spechacle de les voir venir au nombre de vinge-cinq : elles étoiens grandes & bien équipées; après une si longue navigation, la flotte se trouva, sans les Galeres, de cent cinquante gros vaisseaux, munis d'honnes, de vivres & d'artillerie, ce qui fait admirer l'économie de François I. qui, parmi tant d'autres dépenses que lui caussient de si grandes guerres, lui fournit encore les moyens de saire & d'entretenir une flotte si considérable.

On remarque en effet que dans ses dernieres années il mit un tel ordre à ses finances, qu'elles suffirent à fortifier une infinité de Places, à entretenir de grandes armées par mer & par terre, & à faire en divers endroits de superbes bâtimens, fans qu'il ceffât pour cela d'être magnifique plus que tous les Rois ses prédécesseurs dans sa dépense ordinaire. Le 6 Juillet il fit partir du Havre l'Amiral avec la flotte. & vit bruler à ses yeux le plus beau vaisseau de la mer, qu'on appelloit le grand Caracon, où il faifoit préparer un festin aux Dames. L'Amiral fit sa descente en trois divers lieux d'Angleterre, où il fit quelque butin, & chaffa les Anglois de l'Isle de Wight; mais il n'osa les poursuivre jusques dans Porsmouth, quoique plus fort qu'eux, à cause des difficultés du passage. Les Anglois crurent quelque temps que le vent leur alloit donner quelqu'ayantage sur nous. Il tourna, & au lieu de nous attaquer, ils se retirerent.

L'Amiral se contenta de croiser les mets, pour empécher l'ennemi de jetter du secours dans Boulogne. Ensin, yets le temps de la mi-Août, comme les vivres lui manquoient, il revint en Normandie, sans avoir fait autre chose que d'occuper les Anglois dans leur sille, & leur faire voir qu'ils pouvoient y être atraqués. On l'accuss d'avoir abandomé l'Isle de Wigth, où il pouvoir saire un Fort, & y mettre bonne garnison. Il crut apparemment l'affaire trop hazardeuse. Le Roit le reçut à Arques, où il attendoit avec impatience les nou-

velles du Fort de Boulogne.

Le Maréchal de Biez, trompé par un Ingénieur Italien, l'avoit fait confituire en un autre lieu que celui qu'on avoit marqué, & ſi mal, qu'après ſir ſemaines de travail, il ſallur combler les ſoſſſes, dont l'enceinte étoit trop petite. L'outrage qu'on recommença n'avançois point, & François, qui s'en ennuyoit, s'approcha pour le preſſer, & pour le ſaciſſſter davantage il vint à Forêt-Monſſtier, Abbaye entre Abbeville' & Montreuil, où le Maréchal lui ſasſoit dire qu'il verroit dans huit jours l'ouvage achevé. Le Roi ne pouvoit ſe perfuadet qu'un homme de cette importance voului le tromper-Cependant ces huit jours en attierent d'autres. François commençoit à croire que le Maréchal étoit bien-aiſſe de faire duter le travail, pour avoit plus long-temps le com-

### ,86 HISTOIRE DE FRANCE.

Année tere

 mandement d'une si belle armée. Il y envoya coup sur coup des gens qui n'avançoient rien.

Un jour le Marcchal, pour n'être pas tour-à-fait fans action, fit semblant de vouloil combattre les Anglois, disant qu'il avoit reçu avis qu'ils étoient en marche pour attaquer notre Camp; alors, contre l'avis de tous les gens fages, il abandonna le travail, laissant seulement dans le Fort ce qu'il falloit pour le défendre; mais cet avis n'étoit qu'une illusion, & la Noblesse qui accourt pour la bataille, reconnut qu'il n'y avoit aucune apparence que les Anglois, plus soibles que nous, songeassent à nous combattre.

La maladie se mit à Forêt-Monssier, & le 8 de Septembre le Roi y perdit le Duc d'Orléans, à l'âge de vingr-trois ans. Cette mort l'affligea d'autant plus, qu'elle lui renouvella celle du Dauphin François. Elle avoit encore cela de sacheux, qu'elle sembloit devoir rompre le Traité avec l'Empereur. Le Roi partit de Forêt-Monssier, & voulut qu'on

mît fin, de façon ou autre, à l'affaire du Fort.

Il y avoit alors de continuelles escarmouches, & on remarque un coup étrange que recut le Comte d'Aumale; il fut percé, entre le nez & l'œil, du fer d'une lance qui lui entra avec le bois près d'un demi pied dans la tête, sans qu'il perdit, ni la connoissance, ni les arçons : il se laissa arracher le tronçon fans fourciller, & fut heureusement guéri par ce grand Chirurgien, Ambroife Paré, digne par son habileté d'être célébré dans toutes les histoires. Le Roi apprit enfin qu'il ne falloit pas espérer que son Fort pût être sitôt en état, & vit en même temps la belle faison écoulée; ainsi il ne pensa plus à l'entreprise de Guines, & se contenta d'envoyer le Maréchal de Biez, pour ruiner les environs de Calais, d'où les vivres venoient à Boulogne. Les Anglois y perdirent beaucoup de monde en diverses rencontres ; mais c'étoit une foible confolation, & le Roi eut sujet de regréter de n'avoir pu seulement achever un Fort avec une Armée dont il espéroit la prise de Guines & de Boulogne.

Le Roi, étant à Folenbrai, envoya le premier de Novembre l'Amiral Annebaut & le Chancelier Olivier, pour confirmer les Traités avec l'Empereur, qui étoit alors à Bruges, où il faifoit de grands préparatifs de guerre contre les Proteflans d'Allemagne. On craignoit que la mort du

Duc d'Orléans ne lui donnât lieu de retenit le Duché de Milan, promis à ce Prince. En effet , il répondit qu'il ne se croyoir plus obligé à rien après la mort de celui pour qui il s'étoit engagé; & au sujet de la paix, il assura feulement qu'il ne seroit pas aggresseur.

Cette réponse sit connoitre au Roi ce qu'il avoit à espéer. Il sembloit qu'il n'y eut rien d'impossible à l'Empereur, après avoir fait la paix avec la France : il ne songeoit plus qu'à réduire les Protessans, par la ruine desquels il vouloit parvenir à le rendre maitre absolu de l'Empire. Le Roi commençoit à craindre qu'ayant exécuté ce dessein, il ne vint à tomber sur la France avec toutes les forces de l'Allemago r'unies, jointes aux siennes. Ainsi il donna ses ordres pour fortiser la Champagne, & se préparoit lui-même à visiter ses Provinces.

Le Concile, fi long-temps différé, fut alors ouvert à Trente, & la premiere fession, quoiqu'il y eût encore peu de Pré-lats, se tint sur la fin de Décembre. Les François & les Anglois étoient continuellement aux mains, malgré l'hiver, dans les eavients de lais & de Boulogne, & les nôtres avoient presque toujours l'avantage. Le Maréchal de Bier, les ayant attaqués, dans le temps qu'il venoit un convoi à un Fort qui lui étoit important, demeura victorieux dans un grand combat. Un rensort de 10000 hommes de pied & de 4000 chevaux, qui venoit d'Allemagne au Roi d'Angleterre, sut dissipé dans le pasy ade Liége, saute d'argent. L'Angleterre de toit épuisée aussi bais autour en rendoient la défensé difficile; par ces raisons, Henri étoit disposé à la paix, & François, qui crajagoit l'Empereur, n'en étoit pas éloigné.

L'Empereur se méla pourtant en vain de l'empêcher, car les Ambassadeur site a Ligue de Smalcade obtinnent que les deux Rois nommassent des députés, qui s'étant assemblés entre Ardres & Guines, conclurent aisément la paix; elle sut signée au mois de Juin. Le Roi donnoit à Henri huir cens mille écus d'or, en huit ans : après quoi on devoir rendre à la France Boulogne avec le pays, & les Places que les Anglois y

avoient construites.

François employa le reste de l'année à visiter les frontieres de son Royaume: il commença par la Bourgogne, où il Ecce ij 1546.

### HISTOIRE DE FRANCE.

Année 15464 fortifia plusieurs Places: il traversa la Champagne, où il visita en particulier les Places de Meuse, entr'autres Sedan, qui lui étoit assuré, & finit son voyage en Picardie. Cependant l'Empereur avoit tenu une Diéte à Ratisbonne, durant laquelle il assembloit ses troupes de tous côtés. Le Pape & les Princes d'Italie lui envoyoient un puissant secours. Les Protestans sentirent bien que ces grands préparatifs les menacoient, & la division étoit parmi eux.

Maurice de Saxe, cousin de l'Electeur, Jean Fridéric, & gendre du Landgrave de Hesse, les deux Chess des Protestans, avoit rompu avec eux, & faisoit la guerre à son parent. L'Empereur ne cachoit pas trop le dessein qu'il avoit de les châtier, & fans parler de religion, il déclaroit qu'il vouloit mettre à la raison quelques rebelles, résolu pourtant de pardonner à leurs amis, s'ils rentroient promptement dans leur devoir. Sur cela l'Electeur de Saxe & le Landgrave raffemblerent leurs troupes qui se trouverent, au mois de Juillet, de 60000 hommes de pied & de 15000 chevaux . outre 6000 Pionniers, & six-vingt piéces de canon.

Avec cette redoutable Armée, ces deux Princes se promettoient une victoire assurée, & l'Empereur les avant mis au Ban de l'Empire, comme rébelles & criminels de lése-Maiesté, ils lui envoyerent déclarer la guerre par un trompette. Toute l'Europe étoit en attente de ce qui arriveroit d'une guerre qui rendroit les Protestans victorieux, ou l'Empercur maître absolu de l'Allemagne, en état de tout entreprendre. L'Italie trembloit, & le Pape même, qui n'avoit pu refuser le secours contre les Protestans, ne scavoit que fouhaiter.

Les conseils du Cardinal de Tournon empêcherent le Roi de se mêler dans cette guerre, encore qu'on lui remontrat qu'il s'y agissoit plutôt des libertés de l'Empire, que de la Religion. à laquelle l'Empereur avoit déclaré qu'il n'en vouloit pas alors, & qu'il importoit à la France de tenir les affaires d'Allemagne dans une espèce de surséance. Deux morts, survenues dans l'espace d'une année, affligerent François, l'une fut celle du Duc d'Enguien , assommé le 23 Février 1546. d'un coffre jetté étourdiment dans un combat fait par jeu, entre la jeunesse qui composoit la Cour du Dauphin : non-seulement toute la France, mais toute l'Europe regréta

actions & sa généreuse conduite rendoient également cher aux gens de guerre, François & étrangers.

Un an après, vint la nouvelle de la mort de Henri VIII. qui avoit de grandes qualités; mais qui a noirci sa mémoire par ses amours, ausquels il sacrifia sa religion. Il épousa six femmes, dont cinq par amour: il en répudia deux, deux eurent la tête coupée pour adultere, entrautres cette infâme Anne de Boulen, pour laquelle il avoit renversé tout son Royaume, & la Religion de ses ancêtres. Il crut pourtant avoir peu changé, parce qu'il n'avoit touché qu'à l'autorité du S. Siége, sans considérer que par-là il ouvroit la porte à la licence, & que c'étoit donner lieu à tout innover dans la Religion, que de méprifer le siége d'où elle étoit venue deux fois dans fon Isle; au reste, il persécutoit également les Catholiques & les Luthériens, il mourut le 28 Janvier 1547, hai des uns & des autres. Ce Prince laissa son fils Edouard en bas âge, & après lequel il appelloit à la Couronne, Marie, fille de Catherine d'Arragon, & Elizabeth, fille

d'Anne de Boulen. François regarda cette mort comme un avertissement pour lui. Ces deux Princes étoient d'un même âge, & d'une constitution assez semblable. Depuis cette nouvelle, on vit

François extraordinairement mélancolique, & encore qu'il témoignât que le regret que lui apportoit la mort de Henri étoit fondé, tant sur leur ancienne amitié, que sur le dessein de lier avec lui une plus étroite correspondance, pour s'opposer, tous deux ensemble, aux vastes desseins de l'Empereur. On pénétra qu'il y avoit une cause de tristesse plus intérieure.

Sa fanté étoit mauvaise depuis long-temps, & il la sentoit diminuer. Il s'étourdissoit, le plus qu'il pouvoit, en s'appliquant aux affaires : fur-tout il étoit fort occupé de la prodigieuse puissance de Charles, dont les ennemis faisoient alors quelques progrès ; mais la prudence, la bonne fortune, & les grandes forces de Charles, sa Milice si aguerrie, & presque toujours victorieuse, sembloit lui promettre un heureux succès. François en voyoit les conséquences, & pour tempérer un peu les choses, il donna 200000 écus aux Princes ligués, & promit de recevoir en France le fils aîné de l'Electeur de Saxe. Il destina soigneusement les sonds né1547.

#### OO HISTOIRE DE FRANCE.

Année 1547. cessaires pour la fortification de la Champagne, & s'en fai

Au milieu de sei soins, il sur surpris d'une fiévre lente, maison de plaisance, qu'il avoit nouvellement bâtie dans la forêt de S. Germain. Il ne sur pas long-temps sans s'y ennuyer; il alloit de lieu en lieu, toujours chassant, pour tâcher de dissiper son chagsin & sa fiévre. L'agrément des environs de Rambouiller l'y sit demeuter plus long-temps qu'il ne l'avoit résolu; sa fiévre s'y augmenta, & devint continue: il ne douta point de sa mort prochaine, & mit ordre aux affaires de sa conscience, en Prince confant & Chrétien. Il entretint son sits de celles du Royaume, lui recommandant le soulagement de ses Peuples, & l'avertis-sant de n'imiter pas ses vices. Il mouut enfin le dernier Mars 1547, âgé de 53 ans, après en avoir regné 33, presque toujours malheureux, mais au-dessius de sortune.

S'il fe trouve dans sa vie des négligences facheuses, on lui voyoit aussi de grandes ressources aux occasions pressantes, & il ne falloit pas un moindre courage, ni une moindre vigueur, pour empécher Charles V. appuyé de tant d'alliés, & maître de tant de Royaumes, d'engloutirencore la France. Sa mort sut déplorée par les gens de lettres de toutes les Nations, & la France, qui voit encore tant de marques de fa grandeur & de sa magnissence, ne cesses restres au de grandeur & de sa magnissence, ne cesses au sur de grandeur & de sa magnissence, ne cesses au sur de grandeur et de sa magnissence.

lébrer sa mémoire.





# ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE DE FRANCE.

## LIVRE SEIZIÉME. HENRI II.

ANS les discours que François I. fit en mourant à HENRI II. fon fils, il lui recommanda par-dessus toutes choses \_\_ de ne point rappeller le Connétable, & de se servir Année 15+7. des conseils du Cardinal de Tournon & de l'Amiral d'Annebaut. Il l'avertit aussi de se donner de garde de ceux de Guise, prévoyant qu'ils auroient un jour en main l'administration des affaires, & que courageux & ambitieux, comme ils étoient, ils pourroient porter leurs pensées jusqu'à l'autorité souveraine. Henri ne fut pas plutôt sur le Trône, qu'il rappella le Connétable; mais le Comte d'Aumale & Charles son frere, Archevêque de Reims, qui avoit grande part à la faveur, tâcherent de s'en prévaloir, avant qu'il fût de retour. Ils obtinrent du Roi que ceux qui posséderoient plusieurs charges seroient obligés d'opter.

Anne de Montmotenci étoit tout ensemble & Connétable & Grand-Maître, & le Comte d'Aumale espéroit être gratifié de la dignité que le Connétable quitteroit. Mais le

Roi qui aimoit Montmorenci, & qui l'appelloit fon compere, Jui conferva les deux charges, & le regarda comme fon principal Ministre. Il éxécuta son réglement dans toute sa séveiré contre l'Amiral, & en le chassant de la Cour, il l'Obligea de quitter sa charge de Maréchal de France, qu'il donna à Jacques d'Albon, Seigneur de S. André, l'un des premiers Barons de Dauphiné.

Les Ministres ne voyosent pas volontiers à la Cour douze Cardinaux; pour les écarter, on leur ordonna d'aller à Rome, sous prétexte de l'élection d'un nouveau Pape, que la caducité de Paul III. rendoit prochaine. Il y en eut sept qui passernt les mons , entr'autres le Cardinal de Tournon exclus des conseils par un ordre exprès, & qui depuis ce

temps fit son séjour ordinaire en Italie.

Pour remplir le nombre de quatre Maréchaux de France, auquel le Roi fixoit cette charge, il ajouta aux trois qui étoient déja, Robert de la Mark, gendre de Diane de Poitiers. Elle avoit un abfolu pouvoir, & on regarda comme ne effecé d'enchantement l'amour aveugle qu'avoit un Roi de 29 ans, pour une femme de quarante, qui étoit en réputation de ne lui être pas fèdelle. Elle fit donner la charge de Grand-Maître de l'Artillerie à Charles de Coffé de Briffac, celui de tous les Seigneurs qu'elle aimoit le plus , & qui avoit aufil le plus d'agrément.

Le Maréchal de Biez fut diferacié. Le Roi voulut qu'on fit le procès à lui & à Vervin son gendre, à qui il ne put pardonnet d'avoir si aisement rendu Boulogne, ni au Massidonnet d'avoir si aisement rendu Boulogne, ni au Massidont affectées; aimsi dans un nouveau regne toute la Cour sur renouvellée. Le Chancelier sur le seud des grands Officiers de l'Etar qui sur confervé, encore lui ôtat-on les Sceaux quelque temps après, quoiqu'il sit homme de grande vertu, & Henri donna tout à les favoris, sans gazder aucune mesti-

re pour la mémoire du Roi son pere.

L'économie pratiquée dans les demieres années, après avoir acquitté toutes les dettes de l'Etar, avoit encore laiflé les coffres remplis. Henri, libéral par lui-même, excité par Diane qui ne l'étoit pas moins, fit de grandes profusions, dont la plipart furent blamées. Mais tout le monde loua lo bien qu'il fit à Martin du Bellei, digne d'êtter récompensé,

& pour ses propres services, & pour ceux de Guillaume son frere, qui s'étoient ruinés en servant l'Etat.

Année 1547-

Au commencement de ce regne, le Pape qui appréhendoir l'Empereur voulut s'appuyer de la France, & envoya un Légat pour faire par quelque Traité une étroite liaison avec le Roi. L'amitié avoit commencé par un mariage; Henri avoit promis une fille naturelle qu'il avoit eue de Diane, à Horace Farnese, petit-fils du Pape. Il ne répondit rien sur le Traité proposé, & il attendit à s'engager plus ou moins, selon la disposition des affaires.

La paix n'étoit pas fure avec l'Angleterre, & sir quelque contestation pour les limites du Boulonnois, les Anglois s'étoient saissi se premiers des lieux qui étoient en dispute, mais ils en surent chassis, & con convint de garder ce qu'on tenoit de part & d'autre. Cependant le Roi réfolut de se conserver les Ecossois, & envoya Leon Strossi avec des troupes pour sourent la Reine d'Ecosse contre se sujeis ré-

voltés.

Durant ces temps-là l'Empereur avoit remporté de grands avantages sur les Protestans. Le Comte Palatin s'étoit soumis; l'Electeur de Brandebourg les avoit quittés ; une partie de cette armée prodigieuse de l'Electeur de Saxe & du Landgrave s'étoit dissipée durant l'hiver, & l'Empereur commençoit à être redoutable. La guerre s'étoit cependant continuée entre les deux cousins, & Maurice avoit perdu quelques Places, entr'autres Meissen sur l'Elbe, où l'Electeur demeura quelques jours en attendant l'occasion de quelque entreprise. Il n'y fut pas longtemps fans apprendre que l'Empereur approchoit; comme il avoit peu de troupes, & que les autres étoient encore dispersées dans leurs quartiers, il passa promptement l'Elbe sur le pont de bois de la Place, qu'il brula après son passage. Il s'étoit réservé un pont de bateaux qu'il pouvoit rompre ailément, & s'en servoit pour aller au fourrage, ou pour quelqu'autre dessein. Il borda la riviere de troupes & de canons auprès de Mulberg, & pour défendre son pont de bateaux, & pour empêcher le passage à l'Empereur. Cependant il continua son chemin vers Vittemberg qui étoit sa Ville capitale, où il n'avoit rien à craindre.

L'Empereur arriva le 13 Avril au bord de l'Elbe, vis-àvis Mulberg; tout dépendoit de la diligence. Les Espagnols

leur pont, ils allerent jusqu'à l'autre bord, d'òu ils ramenerent les bateaux à force de bras du côté où étoit leur armée,
De ceux-là & deceux qu'avoit l'Empereur, on fit promptement un pont; mais, comme le passage étoit trop long,
I'Empereur conduit par un paysan fit passer savalerte, &
passage de la li rencontra l'Eleckeur, il le battir, le pritt, lui fit
faire son procès, & le sit condamner à perdre la tête. L'Electeur se racheta en abandonnant ses plus sortes Places, &
L'Eleckeur à Maurice son coussin, sans pour cela sortir de prison.

Le Landgrave étonné, & n'ayant aucune ressource. sut contraint de faire un accord honteux & ambigu, que l'Empereur interpréta à fon avantage. Il fallut venir demander pardon, & fur l'équivoque d'un mot Allemand qui ne décidoit pas bien si le Landgrave seroit absolument éxemt de prison, ou s'il seroit seulement éxemt d'une prison perpétuelle, l'Empereur le fit arrêter. Tout le parti fut abattu par une seule bataille, Catholiques & Protestans, tout plia. Ils furent taxés à de grandes fommes, les uns pour subvenir aux frais de la guerre, les autres pour châtiment de leur rébellion, & les comptes font foi que l'Empereur amassa par ce moyen seize cens mille écus d'or. Ferdinand en leva davantage encore sur les Bohémiens, qui s'étoienr mis du parti de l'Electeur. Ces nouvelles fâcherent la Cour de France : le Roi écrivit aux Princes & aux villes d'Allemagne, pour les exhorter à tenir ferme, & leur promit du secours.

Environ dans ce temps-là (c' fit son sacre, où le Roi de Navarre, le Duc de Vendôme, le Duc de Guise, le Duc de Nevers, le Duc de Montpensier & le Comte d'Aumale, représenterent les six anciens Pairs laïques, & on remarque que le Duc de Montpensier, quoique Prince du sing, représenta seulement le Comte de Flandres, quatriéme Pair, précédé par les Ducs de Guise & de Nevers, dont la Pairie étoit plus ancienne. Le Roi François les avoit étigées, & il avoit aussi établi (mais auparavant) celle du Duc de Vendôme, premier Prince du Sang. Cet ordre a depuis été changé, & on a jugé avec raison, que même au Sacre des Rois, où les Pairs sont dans leur plus noble sonction, les Princes du Sang ne devoient pas entrer en comparaison avec

les autres Seigneurs. Pour ce qui est du Roi de Navarre, sa qualité de Roi lui donna la préssance. Au sortir de cette auguste cérémonie, le Roi visita les environs de Boulogne, & il sit bâtir un Fort sur une colline qui commandoit son

Port, que les Anglois faisoient fortifier.

Lorsqu'il fut de retour à S. Germain, il donna un étrange spectacle à la Cour. Gui de Chabot de Jarnac, & François de Vivonne de la Chastaigneraie s'étoient querellés pour des intrigues de femmes, & la Chastaigneraie avoit reçu un démenti. Ils demanderent au Roi la permission de se battre, & ce Prince oubliant les loix divines & humaines, non seulement l'accorda, mais voulut être présent. On prépara un Camp pour le combat, & des Galeries autour pour placer la Gour. Le Roi, qui aimoit la Chastaigneraie, espéroit que son adresse lui donneroit la victoire. Il y avoit en effet beaucoup d'apparence, parce que Jarnac avoit la fiévre, mais il donna un coup de revers si à propos , que son ennemi déja blessé tomba par terre; il ne voulut jamais demander la vie, mais tout le monde accourut pour séparer les combattans. Ce secours qui fauva le vaincu des mains de fon ennemi, ne le fauva pas de fa propre rage : la honte d'être battu dans une telle compagnie, & en présence du Roi lui rendoit la vie odieuse; jamais il ne voulut endurer qu'on bandât ses plaies, & il mourut désespéré. Un événement si tragique toucha tellement le Roi, qu'il fit vœu de ne permettre jamais de duel, & eut peine à se pardonner à lui-même celui qu'il avoit permis.

Il le conclut environ ce temps une trève entre la France & l'Angletere, & celle de Chales V. avec Soliman, qui se négocioir depuis six mois, sut arrêtée pour cinq ans entre les deux Princes, mais Soliman voulut de lui-même y compendre le Roi, à qui il donna des titres plus illustres qu'à l'Empereur. Le Pape reçut à Plaisance le plus grand de tous les outrages en la personne de Pietre-Louis Farmés fon sils. Il lui avoit donné, à titre de Duché, cette Place & celle de Parme, mais il étoit tellement hai pour ses violences & ses débauches énormes, que l'Empereur avoit sait Gouverneur de Milan à la place du Marquis du Guast, nouvellement difgracié, sut appellé à Plaisance, dont on dit qu'il Fffti :

Security Cougle

avoit lui-même excité la sédition, & retint la Place au nom de l'Empereur. La colere du Pape sur extrême; il pressa le Roi de déclarer la guerre à l'Empereur, & ne rougit pas de lui proposer d'inviter le Turc dans le Milanez, mais le Roi ne sy trouva pas disposé, & Plaisance demeura à l'Empereur.

Ce Prince avoit aussi des sujers de plainte contre le Pape; qui après avoir ouvert le Concile de Trente, de concervace lui, tout d'un coup, sans lui en rien dire, l'avoit transsété à Boulogne. Il étoit bien aise que cette vénérable Assemblée se tint dans une Place dont il fist le maitre, se pour la tirer de Trente, on sit dite aux Astrologues & aux Médecins que la Ville étoit menacée de peste; mais l'Empereur, qui voyoit qu'un Concile tenu loin de l'Allemagne n'y seroit jamais recu, & deviendroit nutile à la réduction des Processans in déclarer au Pape, en plein conssistence, & aux Peres de Boulogne, qu'il seroit obligé de protester de nullité de tout ce qui se feroit hors de Trente.

Le Cardinal de Guife, c'étoit l'Archevêque de Reims; à qui le Pape avoit depuis peu envoyé le Chapeau, aufi bien qu'au Cardinal de Bourbon, ce Cardinal remontra, de la part du Roi, de quelle importance il étoit de ne point mécontenter les Allemands dans une demande fi raifonnable. Mais le Pape ne vouloit pas faisfaire l'Empereur, jusqu'à ce qu'il lui eur fait raifon de Plaifance, & ne crairegin point

de faire servir la Religion à la politique.

1548.

Au milieu de ces diffentions, l'héréfié de Luther s'accroiffoit. Elle fit de grands progrès dans la France, & le Roi
pour l'empécher en vint aux extrémités; on fe voyoit à la
veille d'une rupture avec l'Empereur, il avoit fait couper la
téte à deux Capitaines qui avoient mené des troupes d'Allemagne au Roi, dans le temps qu'il fut facré. L'Empereur
falioit venir Philippe fon fils unique en Allemagne, dans le
defficin, s'il pouvoit, de le faire Roi des Romains, & lui
avoit ordonné de paffer par Génes. On craignit en France
quelque entreprife fur le Piémont, peut-être avoit-on aufi
quelque deffein fur le Milanez; sinfi le Roi réfolut de faire
un voyage en Italie. Tout ce qu'il y fit fut de donner ordre
à la fortification des Places de Piémont, & durant ce temps,
prefque toute la Guienne & les autres Provinces voifines fe

fouleverent au fujet de la Gabelle que François I. avoit établie dans cette Province. Cet impôt nouveau dans ces Pays choquoit rous les Peuples, mais les véxations qu'éxerçoient les Commis & les Officiers en le levant le rendoient plus infuportable.

Ceux de Bourdeaux s'emporterent plus violemment que cous les autres. Ils maffacrerent Moneins, Lieutenant de Roi fous l'autorité du Roi de Navarre, Gouverneur de la Province, & ils contraignirent les Préfidens & Confeillers du Parlement de fe mettre à leur tête en habits de matelots. Cette révolte étoit d'autant plus dangereufe, qu'on avoit à caindre l'Angleterre, dont ces Feuples n'avoient pas encore tout-à-fait oublié la domination; ainfi on réfolut de ne pouffer pas les chofes à l'extrémité, & on déclara d'abord qu'on ôteroit la gabelle. Mais c'étoit autorifer la révolte, que de ne pas châtier les féditieux, & le Parlement de Bourdeaux, après avoir repris fon autorité, en avoit puni quelques-une.

Pour réprimer les autres, le Roi envoya d'un côté le Connétable, & de l'autre le Duc d'Aumale, chacun avec une armée de quatre à cinq mille hommes. Il ne se peut rien de plus opposé que fut la conduite de ces deux hommes; le Duc prenoit toutes les voies de douceur, & il sembloit quelquefois qu'il fongeoit plutôt à gagner les Peuples, qu'à les réprimer; mais le Connétable sévére & orgueilleux par lui-même, étant de plus irrité par le massacre de Moneins, qui étoit son parent, vint à Bourdeaux avec un esprit de rigueur. Il étoit Gouverneur de Languedoc, & les troupes du Duc d'Aumale l'ayant joint à Toulouse, il envoya de-là une déclaration du Roi à Bourdeaux, par laquelle il pardonnoit à tous ceux qui poseroient les armes dans quatre jours. Aussitôt toute la ville sut appaisée, mais il falsoit faire un éxemple, & le Connétable étoit d'humeur à le faire fort rigoureux.

Bouteux.

Il entra dans la ville par une bréche de trente toises qu'il fit faire dans la muraille; il marcha en bataille par les rues avec le canon; il désarma les Bourgeois, il les déchars séditieux & déchus de leurs priviléges, leur enjoignant de raser leur Maison de Ville, & de déterrer avec leurs ongles le corps du Lieutenant de Roi, pour lui faire des funérailles magnisques; plus de cent Bourgeois surent condannés à

Année re

la mort ou aux Galeres, & on obligea la ville à de grandes fommes pour les foldats.

Mais fe Roi, fuivant les confeils du Duc d'Aumale, fit grace à la plûpart des condamnés, rendit les priviléges aux Bourgeois, & conferva l'Hôtel de Ville. Il revint enfuire à Lyon, & puis à Moulins, où Antoine de Bourbon, Duc de Vendôme, époufa Jeanne d'Albret, fille de Henri, Roi de

Navarre.

La guerre étoit fort allumée entre l'Angleterre & l'Ecosse. Le Roi tâchoit d'empêcher les progrès des Anglois par les troupes qu'il envoyoit en Ecosse; mais comme les Ecossois ne manquoient pas de braves foldats, il fut foigneux principalement de leur envoyer de bons Chefs. Par leur valeur & par leur conduite, la jeune Reine qui n'avoit encore que six ans fut mise entre les mains de Henri, pour être élevée à la Cour de France. Les Anglois qui la vouloient obstinément pour leur Roi, furent frustrés de leur attente, & se ralentirent par les avantages que remporterent nos troupes; ce qui fut cause que les Ecossois demeurerent sidéles alliés des François, & leur confierent leur Reine, ce fut la crainte qu'ils eurent d'altérer la Religion en s'unissant avec les Anglois. Elle avoit souffert de grands changemens sous le regne du jeune Edouard; son tuteur Edouard Seimer, appellé protecteur d'Angleterre, étoit Zuinglien, & fit appeller Pierre Martyr, Ministre de Strasbourg, qui favorisoit ce sentiment. On abolit les réglemens de Henri VIII. L'Archevêque de Cantorbéri, qui penchoit à l'hérésie de Luther, mêla dans la religion des pratiques & des opinions Luthériennes, & conserva l'Episcopat pour ne point priver son siége de la Primatie.

å \$49·

Le Roi arriva à S. Germain, où la Reine accoucha le 3 de Février d'un fecond fils nommé Louis. Ce que l'Ou remarque le plus dans cette naiffance, ce furent les merveilleux pronoflics des Aftrologues fur ce jeune Prince. Caherine qui croyoit à ces impofleurs, les avoit mis en vogue à la Cour, & ne s'en défabufa pas, quoique toutes leurs prédictions s'en fusfent allées en fumée, par la mort de Louis dans le berceau. Le Roi la fit couronner folemnellement à S. Denys le 10 Juin, & environ douze jours après, il fit fon entrée dans Paris, où la Reine ne différa guéres à faire

· County Coryle

la senne avec une pareille magnificence. On ne vit pendant quinze jours que tournois dans Paris; le Roi se plaisoit à ces éxercices, où il montroit autant d'adresse de debonne grace, qu'aucun de ses courts dans dans tous les combats qui pouvoient se faire tant à pied qu'à cheval.

Ces divertissemens furent suivis de cérémonies pieuses. On fit une procession générale pour l'extirpation des héréfies; le Roi y assista en personne, & vit, en s'en retournant à son Palais des Tournelles, le supplice de quelques Luthériens qu'on bruloir à la Gréve, spectacle peu digne de sa présence, mais il crut imprimer par-là dans l'esprit des Peuples

la haine qu'il avoit pour l'hérésie.

Il y avoit quelque temps que ces supplices duroient avec beaucoup de rigueur. Ils furent cause que quelques Cantons & des principaux, ne vouluent point renouveller Pallaince, comme firent les autres, avec les Grisons & les alliés des Suisses. Le procès du Maréchal de Biez & de Jacques de Couci son gendre, Seigneur de Vervin, sur achevé. Le Maréchal sur dégradé de la dignité, & condamné à une prison perpétuelle; mais Vervin eut la tête tranchée, pour avoir lâchement rendu Boulogne. Le Maréchal, vieillard vénérable, eut ensuite sa liberté, mais il mourut de chagrin quelque temps après.

La guere continuoit cependant entre l'Angleterre & les Anglois, le Roi envoya une Armée vers Boulogne, pendant que Pierre Stroffi; avec douze Galeres, fermoit le paffage au fecours. Stroffi batti la flotte Angloife, & le Roi prit en perfonne quelques Forts qui ferroient la Place de prés; la faifon trop avancée la fauva du fiége. Au retour le Roi fit un réglement pour les gens de guerre, & empêcha les défordres qu'ils fai-foient par tout le Royaume, en doublant leur paye, & leur défendant de rien prendre fans payer.

Environ dans ce même temp le Pape mourut, & Odave fon petit-fils, pour qui il travailloit tant, lui donna le coup de la mort. Comme fon grand pere fouhaitoit qu'il prit Camérino, au lieu de Parme qu'il vouloit rendre au S. Siége cet emporté, non content d'avoit tâché de surprendre cette Place, ofa bien, après avoir manqué fon coup, mander au Pape que s'il ne la lui donnoit; il s'accorderoit avec l'Empe-

### OO HISTOIRE DE FRANCE.

Année 1 950.

reur. A la lecture de cette lettre le Pape s'évanouit, & mourut quelque temps après, avec un regret extrême de s'être tant tourmenté pour sa maison.

Le Cardinal del Monte su fu Pape, & prit le nom de Jules III. Pour reconnoissance envers la mémoire de Paul, qui l'avoit fait Cardinal, aussitot après son éxaltation, il donna Parme à Oclave, avec de grandes pensions pour la garder, & lui conserva ses dignités. Au retour de Rome, Jean, Cardinal de Lorraine, mourat, & le Cardinal de Guise prit le nom de Cardinal de Lorraine.

Claude son pere, premier Duc de Guise, étoit mort un peu auparavant, & on remarque que ses sunérailles surem célébrées avec des cérémonies semblables à celles qu'on fai-foit alors pour les Rois. Cette Maison croissoit tous les jours en dignité & en crédit. Le Cardinal de Lorraine s'élevoit en faisant la Cour à Diane, Duchesse de Valentinois, avec des soumissions indignes de son caractere. Ce fur lui qui lui conseilla de se rendre la maitresse des principales charges de l'Etat, en y mettant de ses créatures. Enfuite de ce conseil elle fit priver de sa charge le Chancelier Olivier. On sit accroire à ce sage vieillard que sa vue qui baissoit le rendoit incapable de remplir ses devoirs, & on donna les sceaux à Bertrandi, premier Président du Parlement.

Les Anglois divités entr'eux faifoient la guerre foiblement contre la France, & défefpérerent de fauver Boulogne, fi incommodée de toutes parts. Ainfi ils firent la paix, & rendirent Boulogne à Henri, avec tous les Forts & toutes leurs munitions, à condition qu'on leur donneroit 400000 écus, dont le premier payement fe devroit faire en entrant dans la Place. Ils rendirent auffi tout ce qu'ils tenoient en Ecoffe; ainfi la France eut dans cette paix tout ce qu'elle pouvoit defirer, en procurant également fes avantages & ceux de fes alliés.

A peine cette guerre fut-elle finie , que l'Italie donna matere à en commencer une nouvelle avec l'Empereur. Il prétendoit que l'arme & Plaifance étoient du Duché de Milan; & comme il avoit déja occupé Plaifance , il avoit donné des ordres fecrets à Ferdinand de Gonzague de chercher l'occasion de suprendre Parne, de sorte qu'il la tenoit comme bloqué. Octave, qui tenoit cette Place du Pape , le

Année 1550.

pria d'augmenter l'argent qu'il lui donnoit pour la défendre, ou de lui accorder la permission d'avoir recours au Roi de France, à qui la Maison France é roit alliée par le mariage d'Horace, strete d'Oclave, avec la fille du Roi & de la Duchesse de la Ducqu'il pour le décharger de la dépense, dit au Duc qu'il pourvut à la surete comme il pourroit. Cette parole ne sur pas plurôt s'âchée, qu'il demanda du fecours au Roi, qui, ravi de traverset le dessein de l'Empereur, s'engagea sans peine à aider Octave d'hommes & d'argent, à condition qu'ils ne pourroient pas saire leur accord l'un sans l'autre.

L'Empereur, voyant ses desseins manqués, & les François dans Parme, ne fongea plus qu'à les en chasser. Il voulut pour cela se servir du Pape, & de Jean-Baptiste del Monte, fon neveu, qui persuada facilement à son oncle qu'Octave n'avoit traité avec la France, que pour se rendre indépendant du S. Siége, de sorte que le Pape, à qui l'Empereur promettoit toute assistance, sitôt qu'il auroit déclaré la guerre aux Farneses, envoya Jean-Baptiste à Boulogne pour la commencer. Il pria en même temps l'Empereur, comme défenseur de l'Eglise, de le secourir dans cette guerre; c'est ce que l'Empereur fouhaitoit le plus, & il vouloit seulement qu'il ne parût pas qu'il entreprit de lui-même cette guerre. Il fit assiéger Parme par Gonzague, pendant que Jean-Baptiste partit de Boulogne pour affiéger la Mirande, que Louis Pic. Comte de Concorde, & Seigneur de cette Place, avoit mis aussi sous la protection du Roi.

Pierre Stroffi avoit eu ordre de se jetter dans Parme avec l'éline de se troupes, & il affirur par sa préfence les habitans étonnés. Mais Louis Pic, & Paule de Terme qui désendit avec lui la Mirande, s'étant trop avancés dans une sortie, furent coupes, & contraints de se retirer dans Parme. Le Roi, ainsi engagé dans une guerre avec le Pape, sit défensé de porter de l'argent à Rome, pour quelque cause que ce stit, & donna charge à Jacques Amior, Abbé de Bellosane, d'aller à Trente, où s'étoit recommencé le Concile, pour y déclaret de sa part qu'étant empêché par la guerre que le Pape lui faisoit d'envoyer les Prélats de son Royaume en cette Assemblée, il ne la reconnoission pour l'égitime. Aussi dans le lettres qu'il lui écrivoir, il ne lui donnoit pas

1551.

Gggg

### HISTOIRE DE FRANCE.

Année 1551.

le nom de Concile; mais seulement celui d'Assemblée de Trente.

La guerre nétoit pas encore déclarée entre l'Empereur & le Roi; mais Henri, jeune & vigouteux, voyant l'Empereur affoibli, même au-deffous de fon âge, se promettoit sur lui de grands avantages. D'ailleurs il avoit un grand parti en Allemagne; les Princes étoien; jaloux de l'exceffive puisfance de l'Empereur, qui tenoit depuis trois ans dans ses prisons deux des principaux Princes de l'Empire. Maurice surctus fouffroit avec une extrême impatience la détention du Landgrave son beau-pere. Mais les obligations trop récentes qu'il avoit à l'Empereur le portoient à dissimuler, ce qu'il faisoit avec tant d'adtesse, que Charles lui consia le commandement de l'Armée, par laquelle il faisoit affiger la ville de Magdebourg, toute Luthérienne, qu'il avoit misé pour ses révoltes au ban de l'Empire.

Cependant Maurice écouroit les propositions de Henri, & trainoit en longueur le siège de Magdebourg, pour se donner le loisit de prendre toutes les mesures convenables. L'accord sur tésolu de tenu secret; les Princes abandonnoient au Roi Mest, Toul, Verdun, Cambral & Strasbourg. Il devoit se joindre à eux pour désendre la liberté de l'Empire, & obtenir celle des Princes captiss; le Roi fournissoit beaucoup d'argent; les Consédérés ne pouvoient entendre à la paix les uns sans les autres; ils se donnoient réciproquement des ôtages, & ils devoient avec leur Armée chercher l'Empereur quelque part qu'il sût. Il étoit encore à Aughourg, où il tàchoit vainement de persuader à son frere de céder à son sils Philippe la qualité de Roi des Romains.

Cette divition domettique donnoit encore de l'espérance aux Consédérés; ainsi le Roi ne craignoit point la rupture. Il consentit qu'elle commençat par la prise de quelques vaisseure, que le Baron de la Garde & Leon Stroilli fitent vet la Flandres & la Catalogne. Il se plaignoit de son côté que d'Andelot & Sipierre, Officiers de lon Armée d'Italie, étoient recenus prisonniers dans le Château de Milan. Les manises courturent de part & d'autre, & on en vint bientôt aux armes.

Briffac commandoit dans le Piémont, où il avoit été envoyé, à ce que disent quelques-uns, à la recommendation

Année 1551.

de la Ducheffe de Valentinois, qui étoit bien aife de lui procurer un fi bel emploi, & felon quelques autres, par la jaloufie que le Roi avoit de l'affection que lui portoit cette Ducheffe. Quoi qu'il en foit, il commença dès-lors à fe fignaler par des actions extraordinaires, étant par lui-même homme de grand mérite, & ayant avec lui plufieurs braves Officiers, entr'autres Blaife de Montluc, un des premiers hommes de fon fiécle. Les bons fuccès qu'eurent les François dans ce pays, obligerent Gonzague à laiffer au Marquis de Manignan le foin du fiége de Parme, où l'Empereur envoya de nouvelles troupes.

La guerre ne tarda guére à s'allumer de toutes parts. Le Duc de Vendôme, Gouverneur de Picardie, & François de Cléves, Duc de Nevers, Gouverneur de Champagne, faifoient diverfes entreprifes du côté des Pays Bas & de la Lorraine, qui favorifoir l'Empereur. Christine fille de fa seur, & de Christiterne, Roi de Dannemarck, avoit épousé le dernier Duc, & Charles qui régnoit alors, jeune enfant âgé de

neuf ans, étoit forti de ce mariage.

Le Pape, qui commençoit à s'ennuyer de la guerre, envoyoit en vain des Légats aux deux Princes pour faire la paix. Les chofes étoient déja trop engagées; Parme, que Pierre Stroffi croyoit avoir délivrée par quelques avantages, fe trouva tellement pressée par la faim depuis son départ, que Marignan espéroit de la réduire bientôt; mais Henri se

promettoit de plus grandes choses.

L'Empereur fembloir ne penfer qu'à avancer le Concile, & la prife de Magdebourg. Cetre Place se rendit ensin, de Maurice la traita if doucement, qu'on crut avec raison qu'elle se rendoit de concert. Elle faisoir en apparence de grandes sounissions à l'Empereur, mais au sond la liberte & fa Religion lui étoient conservées entiéres. Maurice gagna ses habitans, & seur gagner tout ensemble l'Armée qu'il commandoit depuis si longremps. Il redemanda son beau-pere à l'Empereur, Albert de Brandebourg, le Comre Palatin, & les autres Princes se joignirent à cette demande; on ne padoit en Allemagne que de la liberté des Princes. Les Consédérés joignirent des troupes à celles que Maurice avoit déja, & marchaouverrement contre l'Empereur. Aug®bourg lui ayant ouvert ses pottes, les Prélats assembles à Tentes futent si

### 604 HISTOIRE DE FRANCE.

Année 1551.

épouvantés, qu'ils se retirerent, & le Concile sut suspendu-Henri s'avança en Allemagne, où tout cédoit aux Confédérés. Maurice tenta vainement les voies d'accommodement avec Ferdinand; leur conférence se rompit bientôt, mais on convint de se rendre quelque temps après à Passau pour y reprendre le Traité. Cependant l'Empereur ramaffoit ses troupes au bas des Alpes, & fit occuper les passages par où l'Electeur venoit à lui, mais ses rroupes furent battues; Maurice, sans perdre de temps, prit Erberg, Forteresse presque inaccessible. A la premiere nouvelle de cette prife imprévue, l'Empereur qui étoit à Inspruc avec son frere Ferdinand, tira de prison Jean Frédéric, & lui ordonna de le suivre. Il partit en même temps par un temps horrible; Maurice le serroit de près, & il entra dans Inspruc la même nuit que l'Empereur en fortit avec tant de précipitation ; sa retraite sut à Villac , petite Place de la Carinthie.

On ne scait comment un Prince si prévoyant se laissains intrenente; sa grande puissance lui faisoit croire que tout étoit en sureté. Il sut bien étonné quand il vit un peu après le Roi en campagne se rendre maitre en un moment de beaucoup de Places, & mener aux Consédérés une redoutable Armée. Elle sut précédée d'un Manisses répandu par oute l'Allemagne, où le Roi alloit invité par un grand nombre de Princes, pour la tirer de la servitude où la mettoit

l'Empereur, & pour délivrer les Princes captifs.

Sur le point de partir, il envoya devant lui le Connétable, qui augmentoit tous les jours en confidération & en dignité. Le Roi venoit d'étiger en Duché & Pairie fa terre de Montmorenci, & c'est le premier Gentilhomme qui ait eu en France un tel honneur. Le Connétable avoit avec lui 1500 hommes de pied, 1500 Gendarmes, 2000 Chevaux-légers, & autant d'Arquebusers à cheval. La ville de Toul lui ouvrit ses portes; le Roi le suivoit de près, mais la maladie de la Reine l'arrêta quelque temps à Joinville, où la mere du Duc de Lorraine le vint faluer.

Cependant le Connétable s'approcha de Mets, & le Cardinal de Lenoncourt, Evêque de cette ville, fit en forte qu'on y réfolitir de recevoir le Connétable avec deux compagnies de gens de pied. Il prit' 700 hommes d'élire, dont il compofa ces deux compagnies; les habitans s'aviferent

Année 1552.

trop tard de fermer leurs portes, & routes les troupes entreent. Un peu après le Roi fe rendit à Toul, & alla enfuite à Nanci, d'où il fit conduire le jeune Duc auprès du Dauphin, qu'il avoit isiffé à Reims. Christine fa mere fut reavvoyée en Flandres, & Nicolas, Comte de Vaudemont son oncle, en qui le Roi avoit beaucoup de consiance, fut laissé Gouverneur de Lorraine.

Le Roi vint à Mets, où il donna une pleine faisfaction aux habitans, & régla fi bien les gens de guerre, qu'il n'y eut depuis aucune plainte. Comme il ne s'arrêtoit pas long-temps dans un endroit, l'Alface le vit bientôt, mais on eut beau parler à ceux de Strafbourg de la liberté de l'Empire, ils refuferent honnétement leurs portes. Les autres villes le requent, & il étoit prêt à entrer plus avant dans l'Allemagne, quand les Princes, & ceux même de fon parti, jaloux de fa trop grande puisflance, le prierent de se porter à la paix.

Ce fut-là qu'il apprit que la protession qu'il donnoit au Duc de Parme avoit eu un heureux succès. Le Cardinal de Tournon obtint du Pape qu'il le lasseriet en repos, & que le siége de Parme seroit levé. Jean-Baptisle, neveu du Pape, sut tué dans une sortie devant la Mirande, périssan ains dans

une guerre qu'il avoit lui-même excitée.

Durant que le Roi étoit en Allemagne, la Champagne ent beaucoup à fouffri, le Roi qui voyoit que les Princes de l'Empire se ralentissient, & que l'Electeur Maurice renouoit le Traité de paix avec Ferdinand, ne s'engagea pas davantage, & après avoir nommé un Ambassadeur pour se trouver en son nom à l'Assemblée de Passa voi devoit se traiter l'accommodement, il apprit que les Impériaux, après s'être emparés de Stenai, saisoient des courses vers la Champagne, & même jusqu'à Châlons.

Îl partagea son Armée en trois, & avant envoyé deux corps dans cette Province, il repassa la Meuse avec le troisseme. En passant il se rendit maitre de Stenai, abandonné par les ennemis; il entra ensuite dans le Luxembourg, où il prit d'assur le sort châreau de Roc-de-Mars, dans lequel la Noblesse de les Dames du pays s'étoient résugiées. Ils natendoient plus que les dernieres extrémités, quand l'ordé du Roi survenu arrêta les soldats qui commençoient le pil-

Année 1552

- lage. Danvillers lui ouvrit fes portes; le Contte de Mansfeld, abandonné des siens dans Yvoi, dont il étoit Gouverneur, fut pris avec sa Place. Montmedi se rendit, & le Maréchal de la Mark, ayant obtenu du Roi quelques troupes, repla Bouillon, dont l'Empereur avoit dépouillé sa Maison trente ans aupravant, pour le donner à l'Evéque de Liége, qui avoit des prétentions sur ce Duché.

Le Roi scut environ dans le même temps que le Cardinal de Lorraine lui avoit soumis Verdun, ville de l'Empire, aussi bien que Mets & Toul. Il commandoit dans ces villes à titre de protecteur, & on en sit une Province qu'on appella les trois Evéchés. Le Roi prit encore la Ville & le Château de Chimai, & retourna dans son Royaume, d'où il avoit été

absent trois mois & demi.

Ces conquêtes couterent cher à la France, outre les ravages que les Impériaux avoient faits dans la Champagne,
Van Rossem, Maréchal de Cléves, étoit entré dans la Picardie & dans le Ponthieu, où il avoit saccagé beaucoup de
Villes, & ne pouvant en garder aucune, il y metroit le leu;
l'épouvante vint jusqu'à Paris, où l'on n'avoit point d'Armée
à lui opposer, parce que celle du Roi étoit composée de
toute l'élite des troupes.

Cependant l'Electeur de Saxe n'oublioit tien pour faire fa paix. Il craignoit toujours que l'Empereur ne s'accommodát avec son cousin Jean Frédéric, & cette raison ne le touchoit pas moins que la délivance de son beau-pere. On étoit affemblé à Palfau, où le Roi des Romains recevoit les propositions pour l'Empereur; Maurice avoit obligé le Roi à y envoyer un Ambassadeur, c'étoit Jean du Fréne, Evêque de Bayonne, homme véhément, qui parloit avec aigreur contre Charles, sur ce qu'il avoit rompu l'ancienne alliance entre les François & les Allemands, avantageuse aux deux Nations. Les réponses de l'Empereur n'étoient pas moins aigres; les Traités de François avec les Tures y étoient souvent répétés, & il y avoit peu d'apparence que la paix se conclút entre les deux Rois.

Après beaucoup de difficultés, les affaires d'Allemagne s'ajufierent. Les Princes devoient pofer les armes; le Landgrave devoit être mis en liberté; l'Empereur devoit convoquer une Diéte pour régler les différends de la Religion, &

Année 1552.

il promettoit en attendant de n'inquiéter personne sur ce sujet. Pour ce qui étoit du Roi, dont on ne vouloit pas méler les intérêts avec ceux de l'Allemagne, il fut dit que s'il avoit quelque chose à prétendre de l'Empereur, il pouvoit lui expliquer ses intentions par Maurice, qui lui en feroit le rapport.

Ce Prince par ce moyen confervoir ses liaisons avec le Roi, & fit connoître à l'Evêque de Bayonne qu'il se pourtoit faire dans quelque temps de nouveaux mouvemens dans l'Allemagne. Le Landgrave sut mis en liberté; le Duc Jean Frédéric qui étoit toujours observé à la suite de la Cour, eut sa liberté toure entiere, & se retira dans sa Maison. Pour Albert de Brandebourg, dès qu'il vit que les affaires tendoiend à la paix, il se sépara devec les Princes, & continua, avec plus de surie que jamais, la guerre qu'il faisoit aux Catholiques, principalement aux Evêques. Le Roi, tout indigné qu'il étoit contre les Princes qui s'étoient accommodés sans lui, au préjudice des Traités, ne laissa pas de leur envoyer généreusement eutus s'ages.

Environ ce temps il perdit Hefdin, qu'il ne tarda guére à reprendre; les troupes de l'Empreteur s'étoient affemblées de divers côtés, & outre que le Duc d'Albe lui avoit amené ce qu'il avoit de meilleurs foldats, il grofile encore son Armée de celle des Princes. Il étoit outré de la petre de Mets, & il avoit réfolu de faire les derniers efforts pour la réparer; pendant qu'il se préparoit à cette entreptife, il eut

des nouvelles fâcheuses d'Italie.

Le Roi avoit de grands deffeins fur Naples, où il tâchoit d'attirer les Vénitiens & d'autres Princes, & les Turcs avoient paru fur la côte pour les favorifer, mais il avoit befoin d'une Place dans le cœur de l'Italie, & il n'y en avoit point qui lui fur plus propre que Sienne. Cette ville longemps partagée en quatre grandes factions, étoit enfin tombée par fes divisions entre les mains des Espagnols; mais ce Peuple inquiet ne demeura pas longtemps tranquille au milieu des mauvais traitemens qu'il en recevoit; & encore qu'ils euffent bât une Citadelle, les habitans ne laisferent pas de se révolter. Le petit nombre des Espagnols leur en donna la pensée; la Garnison eut peine à se savoure dans la Citadelle; tout ce qu'il y avoit de François dans les environs vinrent

### 608 HISTOIRE DE FRANCE.

Année 1552.

au secours des Siennois, & demeurerent les maîtres dans la Place, dont la Ciradelle ne tint guére, & fut rafée. L'Empereur n'étoit pas en état d'apporter du reméde à ce mal; la révolte des Princes lui avoit fait rappeller ses troupes d'Italie, & le dessein du siège de Mets ne lui permit pas de les renvoyer.

Le Roi avoit pourvu à la fureté de Mets, autant que le peu de temps avoit pu le permettre; il avoit envoyé le Due Guife avec des troupes, mais la Place étoit foible par beaucoup d'endroits; le Duc fut obligé de ruiner les Faux-bourgs de la ville, & l'Abbaye de S. Armoul, illuftre par la fépulture de Louis le Débonnaire, & de plufieurs autres Princes de la Maifon de Charlemagne. On travailloit faux relache aux Fortifications; le Duc portoit lui-même la hote, & animoir les foldars & les habitans: le jeune Duc d'Anguien, & le Prince de Condé fon fere, s'étoient jettrés dans la Place avec beaucoup de Nobleffe, & l'Empereur y étoit artendu fans crainte; la faison étoit avancée, il arriva à Strafbourg environ le 1; Seprembre, & ne put commencer le siége que le 22 d'Octobre. Il demeura à Thionville, incommodé de la goutte, & saifia le commandement au Duc d'Albe.

Le Prince Albert de Brandebourg, sécrettement d'accord avec l'Empereur, tâcha de surprendre Mets, sous prétexte de s'accorder avec les François. Le Duc de Guise découvrit bientôt ses artifices, mais François, Duc d'Aumale, croyant les surprendre, fut lui-même battu & pris. Un peu après, Albert se rendit au siège avec six mille hommes de pied & feize cens chevaux ; il eut son quartier séparé de l'Armée Impériale ; l'Empereur se sit porter au siège le 20 de Novembre ; la bréche fut faite en peu de jours ; mais derriere le mur ruiné, le Duc de Guise avoir élevé un nouveau rempart. Par le bon ordre qu'il avoit donné d'abord à la diftribution des vivres, il ne craignit point d'en manquer, & il fit sçavoir au Roi qu'il pouvoit employer où il lui plairoit les troupes destinées au secours de Mets, assuré que la Place se soutiendroit toute seule. En effet le Roi envoya le Duc de Vendôme mettre le siège devant Hesdin, qu'il reprit malgré l'hiver.

Les vivres manquoient à l'Empereur, les continuelles forties des assiégés avoient beaucoup diminué son Armée, &

Année 1552.

les maladies survenues achevoient de la ruiner; il songeoit à lever le siège, mais il ne put se résoudre à la retraite, sans avoir fait un dernier effort. Il mit son Armée en bataille devant la bréche, & contre l'avis de tous ses Chess, qui l'avertissoient qu'il alloit recevoir un grand affront ; il commanda d'aller à l'affaut, mais en même temps le Duc de Guise parut fur la bréche la pique à la main, & toute la Noblesse qui le suivoit sit si bonne contenance, que l'Empereur ne put jamais faire marcher ses soldats. Il se plaignit en vain qu'il étoit abandonné dans l'occasion la plus importante de fa vie, il fallut peu après lever honteusement le siège. Les nôtres d'abord poursuivirent les ennemis, & en tuerent quelques-uns, mais ils furent touchés du spectacle de tant de malades & de mourans qu'ils trouverent répandus de toutes parts. Ils enterrerent les morts, ils mirent les malades dans des bateaux, pour les envoyer à Thionville, & porterent dans la ville ceux qui n'avoient pu fouffrir la fatigue du chemin. Le Duc de Guise en prit autant de soin, qu'il eût fait de ses propres soldats, & il fit autant louer son humanité, qu'il avoit fait admirer sa valeur. On tient que l'Empereur perdit trente mille hommes dans ce siége.

Le Duc, comblé de gloire pour avoir ruiné une si puissante Armée, & avoir arrêté un Prince presque toujours victorieux, rendit à Dieu tout l'honneur d'un événement si glorieux, & en reconnoissance d'un si grand succès, il tourna tous ses soins à exterminer l'hérésie dans Mets; on ne parloit dans toute la France & parmi les étrangers que des vertus du Duc de Guise. Avec tous les malheurs de cette campagne, l'Empereur se vit encore à la veille de perdre le Royaume de Naples ; la flotte qui avoit paru sous le Corfaire Dragut, étoit de cent vingt-trois vaisseaux, & il avoit remporté quelque avantage sur André Doria. Le Prince de Salerne, Seigneur Napolitain, qui avoit quitté l'Empereur, devoit se joindre à lui avec trente-cinq Galeres qu'il amenoit de Marseille, il arriva un moment trop tard; le Corsaire perdit patience, & ne voulut jamais retourner vers Naples. Ce mal-entendu sauva la Place, où le Peuple étoit disposé au foulévement; le Viceroi n'y avoit trouvé d'autre reméde que de défendre, sur peine de la vie, de prononcer seulement le nom du Roi de France & du Prince de Salerne.

Année 1 5 53+

On connut la politique des Turcs qui vouloient entretenir la guerre, & amuser Henri, mais non pas le rendre puisfant en Italie, d'où il auroit bientôt fait trembler la Gréce : le Corfaire promit de revenir l'année suivante, & passa l'hiver à Chio.

L'Allemagne étoit agitée par les ravages qu'y faisoit Albert; & l'Empereur, qui s'en servoit pour balancer la puissance de Maurice, ne répondit pas nettement aux plaintes qu'on faisoit contre lui ; mais Maurice lui-même lui déclara la guerre. Il y eut une sanglante bataille, dans laquelle Maurice fut blessé; la victoire lui demeura, il mourut peu après de ses bleffures; comme il n'avoit point d'enfans, Auguste son frere lui fuccéda fuivant les conventions. L'Empereur n'ayant plus rien à ménager en faveur d'Albert, l'abandonna aux rigueurs de la Chambre de Spire, qui proscrivit ses biens & sa vie.

Environ dans ce même temps, Thérouenne, la plus forte Place de Picardie, négligée par le Roi, qui méprisoit alors l'Empereur, fut affiégée, & bientôt prife. On ne songeoit à la Cour qu'à se divertir, & ce ne fut qu'à l'extrémité qu'on envoya à Thérouenne François de Montmorenci, fils du Connétable. Après s'être défendu autant que le permettoit le mauvais état de la Place : pendant qu'il parlementoit sans avoir pris ses suretés, il se trouva tout d'un coup entre les mains des Impériaux; la ville fut ruinée de fond en comble.

& ne s'est jamais relevée.

A ce coup la Cour se réveilla ; Robert de la Mark, Maréchal de France, courut à Hesdin, qui étoit menacée par les Impériaux. Emmanuel Philibert, Prince de Piémont, fit le siège; le Maréchal avoit avec lui l'élite de la Noblesse, peu entendue, aussi bien que lui; il capitula bientôt, mais comme on traitoit, le feu prit par hazard à une mine qu'il avoit faite sous les affiégeans; ils firent auffitôt jouer les leurs, & se jetterent par les bréches de tous côtés dans la Place, avec tant d'impétuosité, que la Mark fut pris avec toute la Noblesse; toute la garnison fut taillée en piéces, & la Place entiérement rasce. Les ennemis, enssés de tant de succès, crovoient emporter Dourlens avec la même facilité; mais le Connétable qui avoit ramassé des troupes en diligence, les en empêcha, & attira le Prince d'Arscot dans une embuscade, où il fut pris, après avoir perdu huit cens hommes. Le Roi vint en personne à l'Armée bientôt après, quoiqu'elle sût : forte, elle ne sit aucun exploit, & le Roi la ramena au mois de Décembre.

Année 1553.

En Italie , les François défendirent Sienne contre les négociations & les entreprifes de Côme, Duc de Florence, & Montalcino, contre les Étpagnols qui l'affiégocient. La flotte des Turcs obligea Garcias de Toléde à ramener fes troupes à Naples; mais Dragut apparemment n'en vouloir point à cette Place, qui eût donné aux François trop d'avantage. On fejetta fur l'Îlle de Corfe, dont le Roi fe prétendoit maître, comme Seigneur de Génes, à qui cette Îlle appartenoit; on prit la plupart des Places de cette Îlle. André Doria, âgé de 81 ans, étant furvenu, en reprit quelques-unes des plus importantes, & le Baron de la Garde, qui avoit affiégé Calvi, leva le fiége. Voilà tout ce qu'opéra cette grande Armée Othomane, à laquelle celle de France s'étoit pointe; c'étoit quelque chofe d'occuper Doria, qui feroit tombé fur la Provence, ou se feroit tourné du côté de Sienne.

Cependant la mort d'Edouard, Roi d'Angleterre, cauda de grands troubles dans ce Royaume. Il n'avoit que dix-sept ans quand il mouret, & Jean Dudley, Duc de Northumberland, pouvoit tout dans le Royaume. Il persuada au jeune Roi qu'il devoit deshériter ses deux seurs: Marie, comme fille de Catherine, répudiée; & Elisabeth, comme deficendue d'Anne de Boulen, condamnée pour adultere. Il faifoit appeller à la succession Jeanne de Susfolk, sortie d'une seure de Henri VIII. En effet elle sur d'abord reconnue dans le Parlement, mais il n'est pa aisse d'ôret le droit pur de la figure de la figure de la figure de la figure d'une four de la figure de la

aux héritiers véritables.

Marie, avec une Armée de 4000 hommes, & l'autorité que lui donnoit fa anissance, se rendit maitresse du Royaume, & fit couper la tête à la malheureuse Jeanne de Suffolk, qui n'avoit fait d'autre crime que celui de s'être laisse couronner. Marie songea auslitôt à rétablir la Religion Catholique, & fit résoudre qu'on recevroit dans le Royaume le Cardinal Polus, Légat du S. Siége. Il étoit du fang royal, & n'étoit point engagé dans les Ordres; ainsi comme il s'agis soit de donner un mari à la Reine, il prétendit à cet honneur; mais l'Empereur l'avoit prévenue en faveur de son fils Philippe, à qui il donna le titre de Roi de Naples, & la Reine Hhhh iline

Année 1553.

crut qu'elle seroit plus absolue en épousant un Prince étranger, à qui en effet les Anglois imposerent de dures conditions. Ainsi l'affaire fut conclue, à & l'ambition d'avoir une nouvelle Couronne, fit que l'Empereur ne rougit pas de donner son fils unique, e neore jeune, & qui n'avoit qu'un seul fils, à une Reine âgée de près de quarante ans. La Reine d'Angleterre s'entremit de la paix, & tâcha du moins d'obtenir une trève; l'Empereur, qui se sentoit affoibli, la souhaitoit, mais par la même raison le Roi ne la vouloit pas, & til entra dans les Pays-Bas avec une pusifiante Armée.

Le Connétable prit Mariembourg, bâtie par Marie, Reine de Hongrie, qui avoit été touchée de l'agrément de ce lieu propre à la chasse. Il sit fortifier en même temps le village de Rocroi, pour faciliter le passage de cette Place à celles de France. Bouvines fut enlevée d'affaut ; ceux de Dinan payerent cher une parole infolente & brutale qu'ils dirent contre le Roi, qui leur demandoit seulement la neutralité. En même temps qu'ils capitulerent, les Allemands entrerent de force dans leur ville, & l'autorité du Roi ne put les garantir tout-à-fait de leurs violences. Ces mauvais succès, & le peu de troupes que l'Empereur avoit à nous opposer, le jetterent dans une profonde mélancolie ; il forma le defsein d'abandonner Bruxelles, & de se retirer dans Anvers. Par un meilleur conseil il se résolut de se mettre en campagne avec huit mille hommes, & de jetter du monde dans Namur. il fauva par-là cette Place que le Roi avoit affiégée : mais comme son Armée n'étoit pas égale à celle de France, Henri, maître de la campagne, prit & rasa quantité de Villes & de Châteaux. Après avoir couru le Brabant, le Hainaut & le Cambrésis, il mit le siège devant Renti, Place située dans un marécage, qui incommodoit tout le Boulonnois.

Cependant le Grand Duc de Tofcane, fe trouvant incommodé du voifinage des François, réfolut d'employer toutes fes forces pour les chaffer de Sienne. Il donna une de fes filles à Fabiano, neveu du Pape, pour n'être point traverfé de ce côté-là, & il fir un Traité avec l'Empereur, par lequel il lui promettoit de lui rendre la Place, en lui rembourlan les frais qu'il auroit faits dans cette guerre. Le Cardinal de Ferrare, qui faifoit les affaires du Roi en ces pays, l'avertit des deffeins de Côme, & le Roi crut y pourvoir en envoyan

Année 1553.

Pierre Stroffi, fait depuis peu Maréchal de France. Les Stroffi étoient ennemis jurés des Médicis; Côme avoit fait mourir le pere de Pierre & banni de Florence tous ceux de ce nom.

Lorsque Côme vit arriver un tel homme en Italie, il crue qu'on avoit de secrets desseins pour rétablit la liberté des Florentins, & s'échaussia encore davantage à cette guerre. Pierre de son côté sit tout avec passion contre l'ennemi de famille, & de les affaires du Roi n'en allerent pas mieux. Il rendit pourtant d'abord un service considérable: il sit entender au Pape que le Roi ne prétendoit autre chose que de désendre la liberté qu'il avoit procurée à Sienne, & lui ôta tellement toute la jalousse des armes s'ançoises, qu'il continua, sans disselusé une que sans, la trève avec le Roi.

Cependant Côme avoit donné la conduite de cette guerre à Jean de Medequin, Marquis de Marignan. Il ne songeoit qu'à affamer la ville, & à lui couper les eaux, en occupant les collines, dont le pays est rempli, & en prenant les Places des environs. Par ce moyen, la ville, quoique munie de toutes choses, se trouva peu à peu à l'étroit. La mésintelligence du Cardinal de Ferrare avec Stroffi, obligea le Roi à envoyer Blaise de Montluc, pour avoir soin des affaires pendant que Stroffi feroit obligé à être dehors. Il fortit pour occuper quelques postes, par où il espéroit fermer aux ennemis le chemin des vivres, & Marignan, pour l'attirer au combat, vint affiéger Marciano, petite Place affez importante, auprès de laquelle il étoit campé. Stroffi, qui étoit plus foible, réfolut de se retirer; mais Montluc, qui apprit à Sienne qu'il vouloit faire sa retraite en plein jour, prévit qu'il seroit battu, & y prépara les Siennois. Il ne se trompa pas dans sa pensée : le Marquis prit ses avantages, tailla en piéces 4000 hommes, fit beaucoup de prisonniers, & remporta cent étendards. Stroffi fut bleffé, & eut peine à fe retirer avec les reftes de ses troupes.

La prévoyance de Montluc fut cause que les Siennois appairent certe nouvelle sans en être énus; mais il ne put en empécher les suites sacheuses. Il tomba dangereusement malade, de Lansac ; qui se press de venir de Rome pour tenir sa place ; sut pris en passant par les ennemis. Cette nouvelle arriva peu de jours après à l'Empereur, pour le nouvelle arriva peu de jours après à l'Empereur, pour le

consoler d'une perte qu'il venoit de faire.

Année 1 53.

Pendant le siége de Renti, il s'étoit approché de notre Armée, & se tenoit en sureté dans son camp, en attendant un grand secours d'Allemagne. Avant qu'il sût arrivé, le Roi fouhaita d'en venir aux mains avec lui, & le Connétable tâcha plusieurs fois de l'attirer au combat. Il vint enfin attaquer un bois qui couvroit notre Armée, où le Duc de Guise avoit jetté trois cens Arquebusiers, choisis dans toutes les troupes; cependant ils furent chassés: les Impériaux gagnerent le bois . & mirent en fuite notre cavalerie légere. Ils s'en retournoient comme victorieux, assez négligemment, quand Gaspard de Saulx de Tavanes fondit tout d'un coup fur eux avec quelque Gendarmerie; cette attaque imprévue les mit en désordre, ils perdirent plus de 2000 hommes, avec une partie de leurs canons; & les nôtres avec peu de perte recouvrerent le bois perdu. Tavanes revenoit triomphant, l'épée encore fanglante à la main : le Roi qui le vit en cet état l'embrassa, & s'ôta du cou le Collier de l'Ordre. pour en honorer un si vaillant homme.

On tient que Gonzague seul empêcha l'Empereur de décamper: l'Empereur l'avoit sait venir du Milanez, dont il avoit donné le Gouvernement à Lopez Suarés de Figueroa. Les François sirent sonner haut cet avantage; mais le Roi ne laissa pas de lever le siège, saute de vivres. Il de donna une trisle consolation, qui sut d'envoyer auparavant désier l'Empereur, & de se tenir trois heures en bataille, au même lieu où le combat s'étoit donné; ensuite il se retira; l'Empereur, presse de la goutre, en sit autant un peu après. L'ense de la campagne se passa à bruser quelques villages de

part & d'autre.

En Italie, Stroffi, un peu après fa défaite, malgré l'incommodité que lui caufoit fa blessure, rassembla ses roupes, & strentret, des vivres dans la ville, à travers les ennemis. Ce sur un soible secours contre la diferte qui commençoit à y être extrême; car les ennemis étoient maîtres de presque toutes les Places de l'Etat de Sienne, & coupoient les vivres de tous côtés. L'armée navale des Turcs s'étoir retirée de bonne heure, selon sa course la prise avoir facilité à Terme la prise de toutes les Places de l'Isse de Corse, excepté Calvi. Par cette retraite les Impériaux furent en liberté de donne du secours à Marignan, qui pressa de plus en plus la Place. Ce fut alors que Montluc eut befoin de toute fa vigueur, pour encourager les Siennois presque accablés : il les assembla, & avec son éloquence brusque & miliraire, il les émut tellement, qu'ils jurcrent de soustire plutôt les demieres extémités de la faim, que de manquer à leur liberté; la garnison prit une semblable résolution, & dès-lors Montluc commença à donner le pain par mesure, a vec une grande épargne. Par ce moyen le siège tiroit en longueur, & Côme, qui sentoit avec regret ses finances s'épuiser, pressa Marignan d'agit par force. Tandis qu'il disposit se batteries, la propre nuit de Noël il sit tenter l'escalade, & surprit une porte de la ville, avec une tour qui en étoit proche. Montluc averti soupçonna d'abord de l'intelligence, & pour empêcher ceux qui en étoitent de remuer, il alloit criant par toutes les rues que l'ennemi étoit repoussé. Ainst lout tra passible an dedans.

& par la vigueur de Montluc, Marignan fut contraint de se retirer avec perte de six cens hommes; Montluc en perdit

à peine cinquante. Cependant, le Maréchal de Briffac qui voyoit le Piémont en sureté, & qui avoit en ce pays 16000 hommes des meilleures troupes de France, fit un dessein pour délivrer Sienne. La Cour ne l'agréa point. Le Connétable n'aimoit pas Montluc, créature du Duc de Guise, ni Brissac, qui avoit été mis dans le Piémont malgré lui, dans un temps qu'il songeoit à procurer ce Gouvernement à Gaspard de Coligni son neveu. Ainsi le Maréchal sut privé de la gloire qu'il espéroit; mais il se rendit recommandable par la prise d'Ivrée. Il sçut un peu après que le Gouverneur du Milanez étoit dans Cafal, où il faisoit le Carnaval à la mode du pays, avec des réjouissances extraordinaires. Un des habitans lui découvrit un endroit secret, par où il pouvoit entrer dans la Place. Il y vint, il la surprit : le Gouverneur se jetta dans la Citadelle; mais il y fut pris en quatre jours, avec toute la No-

bleffe qui l'accompagnoit.

Sienne dépérifioit tous les jours; Montluc étoit contraint
de retrancher les vivres. A la fin il fallut traiter, mais Montluc ne voulut jamais être nommé dans la Capitulation, ni
qu'elle é fit au nom du Roi. Les Siennois se mirent en la
protection de l'Empire, à condition que l'Empereur n'y
pourroit faire bâtir de Citadelle, & qu'en ordonnant du

Année 1553.

15554

Année 1555.

Gouvernement de leur ville, il leur conferveroit leur liberté & leurs priviléges. Cela leur fur promis, mais mal éxacuté par l'Empereur. On accorda à Montluc & aux François tout ce qu'ils voulurent: & une grande partie des habitans, qui prévirent les malheurs de leur ville, en fortirent avec lui le 21 Avril.

Un peu auparavant, le Pape étoit mott; Matcel Cervin, qui prit le nom de Marcel II. honme d'un rare mérite & d'une profonde érudition, ne tint ce siége que vingt-deux jours. Jean-Pierre Caraffe, Genesihonme Napolitain, d'une maison qualistée, sint élu, & prit le nom de Paul IV. Les Turcs étoient venus à leur ordinaire, & n'avoient pas empé-hé qu'André Doria obligeit Terme à lever le siége de Calvi. Ils regardoient froidement nos gens aller à l'assaut, sans se remuer, & après un certain temps ils se retiroient dans leurs Ports. Le Marquis de Marignan continua la conquêre de l'Etat de Sienne, & en prenant Porto-Hercole, il nous ôta toute la communication par met avec l'Italie, ce qui ruina temps l'Italie, ce qui ruina

sans ressource nos affaires de Toscane.

Celles de Piémont prospéroient tous les jours de plus en plus sous le Maréchal de Brissac. Il prit, entr'autres Places, Saint Sauveur & Valence dans le Milanez : il affiégeoit lentement Vulpian, Place importante du Piémont, quand Alvarès de Toléde, Duc d'Albe, après avoir rassemblé trente mille hommes de pied, & fix mille chevaux, entra dans cette Province, d'où il se vantoit de chasser les François en trois semaines. Le Maréchal n'étoit pas, de moitié près, si fort que lui; aussi ne s'opiniatra-t-il pas au siège qu'il avoit commencé; mais il se résolut de laisser passer les premiers efforts du Duc d'Albe, & de confumer ses forces : après quoi il se promettoit d'achever heureusement son entreprise. Le Duc prit d'abord Frassinere, Place sur le Pô, dont il sit pendre le Gouverneur, tailler en piéces la garnifon Ita-lienne, & mettre les François aux Galéres, pour avoir ofé, étant trop foibles, résister à une Armée si puissante. Ensuite il mit le siège devant Santia, & quoiqu'il y eût bréche, il n'ofa jamais donner l'affaut. Ses troupes dépérirent devant cette Place, que le Maréchal de Briffac avoit pris foin de fortifier, & au bout de quinze jours il leva le siége. Brissac le voyant affez affoibli, pour n'oser rien entreprendre, commenca

fecours que le Duc d'Albe y envoya. Le Piémont étoit dans ce temps l'école où la jeune Noblesse de France alloit apprendre la guerre. Sur le bruit qui fe répandit qu'il devoit y avoir une bataille, le Duc d'Enguien & le Prince de Condé, Montluc, & une infinité d'autres Gentilshommes se rendirent auprès de Brissac : renforcé d'un tel fecours, il affiégea Monte-Calvo, qu'il prit à la vue du Duc d'Albe.

Il se tenoit cependant une conférence pour la paix, que la Reine d'Angleterre & le Cardinal Polus avoient procurée. La séance étoit magnifique : elle se tint sous des tentes, entre Gravelines & Ardres. Les premiers hommes de France & d'Espagne s'y trouverent. Le Cardinal Polus y représentoit la Reine d'Angleterre, médiatrice; mais le Pape, au lieu de travailler à la paix, faisoit proposer au Roi la conquête. du Royaume de Naples. Le Cardinal Caraffe son neveu lui mettoit cette pensée dans l'esprit, & se promettoit par ce moyen d'acquérir à sa maison quelque Principauté considérable. L'affaire fut disputée dans le Conseil; le Connétable remontroit le péril d'une telle guerre, & le peu de fureté qu'on avoit trouvé dans de semblables entreprises, avec les Papes, qui fortoient toujours d'affaires, quand ils vouloient. Il ajoutoit que, puisqu'on traitoit la paix dans une assemblée fi folemnelle, il falloit du moins attendre le fuccès de cette négociation, avant que de s'engager avec le Pape; mais le Cardinal de Lorraine, qui espéroit de grands établissemens pour sa famille, dans le Royaume de Naples, & qui vouloit, en tout cas, procurer à son frere un emploi considérable , faisoit voir l'entreprise infaillible. Le Roi penchoit vers cette opinion, ce qui fit que le Connétable la combattit foiblement : affez content d'ailleurs de voir les Princes de Lorraine loin de la Cour, où ils faisoient ombrage à fa puissance, & espérant que le mauvais succès de cette enreprise tourneroit à leur ruine. Voilà comme, sous les Princes trop faciles, les affaires se décident par des intérêts particuliers.

Le Cardinal fut envoyé à Rome pour négocier cette affaire. Il conclut la Ligue avec le Pape. Le Royaume de

Année 1 c s s

Naples fur partagé entre lui & un des enfans puinés du Roi. Les conditions de l'invetliture furent marquées, & il fur artéé entrautres choies , que le nouveau Roi de Naples ne pourroit être ni Empereur, ni Roi de France, ni Duc de Milan, sans renoncer à ce Royaume. On devoir comencre la guerre par Côme de Médicis, & remettre les Florentins en liberté; mais la faison étant avancée, & les troupes n'étant pas prêtes, on remettoit l'entreprisé à l'année suivante.

Pendant que ces choses se traitoient, l'Empereur donna à l'univers un grand spectacle; quoiqu'il sût dans un âge où les hommes ont accoutumé de conserver beaucoup de forces, n'ayant encore que cinquante-six ans ; néanmoins par fa conftitution naturelle, il se sentoit foible & incapable d'agir avec sa vigueur ordinaire. Il se voyoit en tête Henri II. ambitieux & guerrier, à la force de son âge, & en état de ne lui laisser aucun repos, ni dans les Pays-Bas, ni en Allemagne, ni en Italie. Les pertes considérables qu'il avoit faites de tous côtés l'avertissoient que la fortune l'abandonnoit avec la vigueur, & qu'il étoit temps de tourner ses soins à une autre vie. Touché de ces pensées, le 21 Octobre il entra dans l'Assemblée des Etats Généraux des Pays-Bas, qu'il avoit convoqués à Bruxelles, marchant entre Philippe son fils, & Marie, Reine de Hongrie, sa sœur. Eleonore, Reine de France, qui depuis la mort de François, s'étoit retirée vers son frere, & Maximilien, Roi de Bohême, fils de Ferdinand, prirent leur séance avec lui. Le nombre des grands Seigneurs & la foule du Peuple étoit infinie; là il fit déclarer par un de ses principaux Conseillers, qu'après avoir infatigablement travaillé dès sa premiere jeunesse au bien de l'Eglise & de ses Etats, il étoit résolu de ne plus penser qu'à sa conscience, & de laisser le fardeau de tant de Royaumes sur des épaules plus fortes. Enfuite il parla lui-même, & expliqua en peu de paroles le dessein qu'il avoit eu, il y avoit déja longtemps, de se retirer, & qu'il n'en avoit été retenu que par la jeunesse de son fils. Il témoigna à ses Peuples un regret extrême de ne leur point laisser la paix en les quittant; il en rejetta la faute sur le Roi de France, & les assura qu'ils pouvoient bien espérer de cette guerre, pourvu qu'ils gardassent à leur nouveau Roi la même fidélité qu'ils lui avoient toujours conservée.

Alors il se tourna vers son sils, à qui il recommanda en un mot la foi Catholique, è le soin de se sigiets, particuliérement de ceux des Pays-Bas. A ces mots Philippe se prosterna à ses pieds; l'Empereur, que la goutte empêchoit de se remuer, ist un esfort pour s'embrassier, è le déclara Prince des Pays-Bas; toute l'Assemblée sondoit en larmes. Un mois après, l'Empereur dans la mêmé Compagnie, de dépossiéda de tous ses Royaumes: il se réserva l'Empire quelque temps, dans l'espérance d'obtenir de son stree Ferdinand qu'il en assuré l'accession à Philippe.

La Reine de Hongrie quitta en même temps le Gouvernement des Pays-Bas qu'elle avoit depuis vingt-cinq ans, & il fut donné à Emmanuel Philibert, Duc de Savoye. L'Empereur n'attendoit plus qu'un temps plus commode, & la derniére réponse de son firere pour retourner en Espagne, où il avoit chois sa retraite; dans le Monastere de

S. Just, vers la frontiere de Portugal.

En ce temps Henri d'Albret mourut, & Antoine de Bourbon, qui avoit époufé fa fille unique, lui fuccéda tant au Royaume de Navarre, qu'au Gouvernement de Guienne. Celui de Picardie qu'il avoit auparavant fut donné à Coligni, qui étoit déja élevé à la charge d'Amiral par la mort

d'Annebaut.

La Conférence pour la paix duroit encore, & la Reine d'Angleterre, qui n'efpéroit pas qu'on la pût conclure, fe contenta de ménager une trève de cinq ans. Elle ne dura pas longtemps; le Pape envoya en France le Cardinal Cardé fon neveu, en apparence pour réconcilier le Roi avec l'Empereur; mais en effet pour tompre la trève, comme contraire au Traité fait pour le Royaume de Naples. Sa préfence & l'adeflé qu'il eut de faite agit le Duc de Guife, de concert avec la Ducheffe de Valentinois, acheverent de déterminet le Roi à la guerre, malgré le Traité qu'il venoir de jurer. Le Cardinal par fon pouvoir de Légat le dispensa de fon ferment, & les intrigues de la Cour firent qu'il fe contenta de cette illusson.

Le Pape, affuré des armes de France, commença à se déclarer en Italie, sous prétexte de se venger des Colonnes, se ennemis; mais en sortifiant Palliano qu'il leur avoit enleliii ij Amée 1555.

1556.

Année ....

vée, comme cette Place avoifinoit Naples, il donna fujet au Duc d'Albe de pénétrer ses desseins. Le Duc eut ordre de se plaindre, & de prévenir le Pape pat une attaque vigoureuse ; il obéit promptement, & ayant rempli de troupes toute la campagne de Rome, il jetta le trouble dans la ville même; la crainte qu'il eut que ses soldats ne se débandassent, l'empêcha de s'en faisir & de la piller. Il prit Ostie avec quelques autres Places presque sans résistance, & la trève qui fut faite sur quelques propositions de paix , lui donna le temps de fortifier les Places du Royaume de Naples, La trève étant expirée, le Pape reprit Offie & les Places qu'il avoit perdues; mais il n'étoit pas en état de réfister longtemps aux forces d'Espagne. Le Roi songea à le secourir, & pendant que l'Empereur étoit encore en Flandtes, il envoya des Ambassadeurs à ce Prince & au Roi Philippe, pour les priet de ne point inquiéter le Pape ni les siens. Les deux Princes jugerent bien que la guerre suivroit de près cette Ambaffade.

L'Empereur, impatient d'éxécuter son dessein, après avoir connu qu'il n'y avoit rien à espérer de son frere, envoya aux Electeurs fa renonciation à l'Empire, & partit vers la fin du mois de Septembre, laissant à son fils à démêler les affaires qui se commençoient. Il arriva heureusement en Espagne, & vit en passant son petit-fils Charles, dont le mauvais naturel qui commençoit à se déclarer, lui donna peu d'espérance de ce jeune Prince. Il se renserma ensuite dans S. Just, où au lieu de tant de richesses, & d'une Cour si nombreuse, il ne s'étoit réservé que douze Officiers, & cent mille écus, encore eut-il le déplaisir de voir les payemens retardés. Il s'en plaignit modestement, & c'est ce qui fit dire qu'il se repentit d'avoir cédé ses Royaumes à un fils ingrat; mais il est constant qu'il ne dit aucune parole, ni ne fit aucune action dans le reste de sa vie qui témoignat de l'inquiétude.

La guerre s'allumoit de tous côtés: le Duc de Guise passa les Alpes, malgré l'hiver, pour s'opposer au Duc d'Albe, al l'Amiral eu ordre de se tenir prét pour entrer à l'improviste dans la Flandres. Le commandement de l'Atmée destinée contre le Royaume de Naples avoir été promis à Hercul d'Este, Duc de Ferrare, qui étoir entré dans la Ligue, &

le Duc'de Guise, son gendre, lui présenta à pied, de la part du Année 1557. Roi, le bâton de commandement, que ce Prince reçut à cheval.

Le Milanez fut alors en grand péril; le Cardinal de Trente qui y commandoit n'avoit aucune provision, & le Maréchal e Briflac étoit d'avis qu'on l'attaquât. L'intérêt du Duc de Ferrare, qui ne vouloit point s'éloigner de son pays, le fit entrer dans ce sentiment; mais les ordres du Roi portoient qu'on marchât vers le Royaume de Naples, & les Princes de Lorraine eux-mêmes l'avoient ainsi souhaité, pour contenter les Carases, avec qu'il sa gissionen de concert. Cette résolution leur sit perdre les troupes du Duc de Ferrare, qui avoit soon hommes de pied, & 800 chévaux.

Dans le temps même que la guerre commença en Italie, l'Amiral tâcha vainement de prendre Douai; il prit Lens dans l'Atrois, & la pilla. Les Elyagnols fe récrioient contre l'infidélité de Henri, qui violoit la trève faintement jurée; on s'excufoit comme on pouvoit, fous le vain prétexte de défendre le Pape, à quoi on joignoit des plaintes auffirivoles con-

tre les Espagnols.

Au reste, quoique Henri sitt aggresseur, il n'en avoit pas donné meilleur ordre à ses affaires. Tout ce qu'il y avoit de plus belles troupes passa en Italie avec le Due de Guise, sans compter celles qu'avoit Brissa en Piémont, & Montuc dans la Toscane; ains on étois fort soible du côrd ées Pays-Bas. Mais quoique le Due de Guise est l'élite de la milice de France, il ne trouva pas en Italie les facilités qu'il y avoit espérées; il sur à Rome saluer le Pape, dont les troupes joignirent les nôtres: tous ensemble prirent Campil do roce, & y firent des défordres inouis. Le Due mit le siège devant Civitelle, Place forte de l'Abruzze, qu'il su bientor contraint d'abandonner par l'approche du Due d'Able, plus sort que lui; là commencerent les plaintes qu'il sir des Carases, qui ne lui avoient pas sourril les troupes qu'ils avoient promises : ainsi il se vit réduit à demeurer sans rien faire.

Monduc n'avançoit pas davantage dans la Tofcane, & Briffac demeuroit en repos faute de troupes. Le Duc de Ferrare qui faifoit la guerre dans fon voilinage, eut beaucoup à fouffiri dans fes Etars, & du côté de l'Efpagne, & du côté du Grand Duc. Ce Prince fçut si bien profiter de la conjondure, & se rendre nécessare à Philippe, qu'il lui

Security Cangle

Année 1557.

céda la ville de Sienne, dans la peur qu'il eut qu'il ne se joignît avec le Pape. Les Espagnols se réserverent Porto-hercole, Orbitelle, & quelques autres Places.

La Picardie dénuée fut cependant sur le bord de sa ruine : avant que de l'attaquer, Philippe passa la mer, pour obliger la Reine sa femme à lui donner du secours; elle s'y résolut, & quoique les Anglois fissent si peu d'état de Philippe, qu'au lieu de l'appeller leur Roi, ils ne l'appelloient seulement que le mari de la Reine, néanmoins la haine invétérée qu'ils avoient contre les François, les fit consentir à leur déclarer la guerre. Pour faire une diversion de ce côté-là. la Régente d'Écosse, sœur du Duc de Guise, le porta à attaquer l'Angleterre; elle eut peine à y obliger les Écossois, & après les y avoir engagés, moins par autorité que par adresse, pour affoiblir l'autorité du Conseil d'Etat, elle conclut le mariage de la jeune Reine, qui étoit toujours en France,

avec le Dauphin.

En même temps que l'Angleterre se sut déclarée, Philippe repassa dans les Pays-Bas, & fit marcher, sous la conduite du Duc de Savoye, une Armée de 35000 hommes de pied, & de 12000 chevaux; on v attendoit encore 8000 Anglois qui devoient débarquer au premier jour. Le Duc fit semblant d'abord d'assiéger Rocroi, où il reçut quelque perte; ensuite, après avoir menacé plusieurs autres Places, il vint tomber tout d'un coup sur S. Quentin, ville importante, mais en mauvais état, & dont la garnison étoit soible. L'Amiral ne l'ignoroit pas, & c'est pourquoi, dès le premier vent qu'il eut de la marche des ennemis, il se jetta d'abord dans la Place, avec ce qu'il put ramasser de troupes, quoique le Duc de Savoye se sut déja saisi d'un des Fauxbourgs: il le reprit à son arrivée, & rassura les habitans. Comme il n'avoit point encore vu de siège, il voulut que les Capitaines expérimentés lui disent librement leurs avis, & il sçut en profiter. Le Connétable vint en diligence à l'Armée que commandoit le Duc de Nevers , & s'approcha de S. Quentin; d'Andelot, frere de Coligni, tenta le secours par un endroit qui n'étoit pas encore occupé, il y perdit la plupart de ses gens, & les Anglois survenus acheverent de bloquer la Place. On pouvoit pourtant encore y jetter du secours par le marais, où il y avoit de petits sentiers, & divers canaux.

Le Connétable, après avoir reconfiu ce passage, y aména routes les troupes le jour de S. Laurent, & y sit conduire des bateaux. D'Andelot devoit commander le secours, & pour lui faciliter l'entrée de la Place, on amuss l'ennemi par une saussage attendre de la Place, on amuss l'ennemi par une faussis attaque, pendant laquelle le canon ne cessa de titer; il y avoit trop peu de bateaux, & les soldats s'y étant jettée en soule, en ensoncerent quelques-uns dans l'eau de dans la boue, où ils périrent; d'Andelot ne laissapsa de passer, & de mener à la ville un rafraichissement considérable.

Le Connétable, ayant éxécuté le dessein pour lequel il étoit venu, ne songeoit plus qu'à faire retraite, quand il se vit tout d'un coup coupé par les ennemis. Le Comte d'Egmont, qui commandoit la cavalerie Espagnole, tomba sur la nôtre, & la mit d'abord en fuite, l'infanterie réfista longtemps au Duc de Savoye, quoique plus fort de moitié, mais enfin elle fut mise en déroute; le Connétable blessé dans la mêlée fut pris en donnant les ordres, & tâchant de se rallier : les Ducs de Montpensier & de Longueville, le Maréchal de S. André, & le Rhingrave Colonel des Allemands eurent le pareil fort; nous perdimes deux mille cinq cens hommes, & les ennemis quatre-vingt ou cent tout au plus, mais ce qui rendit notre perte considérable fut la mort de François de Bourbon, frere du Prince de Condé, & de six cens Gentilshommes. Le nombre des prisonniers sut infini, & la dislipation si grande, que de 12000 hommes de pied, à peine en resta-t-il quatre mille, la plupart blessés & sans armes.

Au bruit d'une défaite si estroyable, la France se crut à la veille de sa perte le Roi, qui s'étoitavancé à Compiégne, retourna en diligence à Paris, où on attendoit à toute heure l'ennemi vistorieux, sans avoir aucune force à lui opposer. Le Duc de Savoye, & tous les Chefs étoient d'avis d'y marcher, on dit même que l'Empereur, quand il apprit la défaire, demanda si son silve se se se se se se se le lui permitent pas un tel desse silve si qu'il no falloit pas laisse s. Quentin derriere, il se contenta de se rendre au sifese pour le hâter, mais le temps qu'il y fallut mettre donna le temps à Henri de se reconnoître. Le Duc de Nevers qui commandoit l'Armée & le Prince de Condé pourvurent à la sureté de la frontiere, avec le reste des trou-

Annie 1557.

pes. Paris donna au Roi trois cens mille livres, les autres villes fuivirent fon éxemple: cinquante Seigneurs s'offirent à gardet à leurs dépens cinquante Places, & le Roi éprouva que rien ne peut égaler le zéle des François pour leur Prince & pour leur parrie. On rougit encore de penfer que Henri fe crut fi dénué, qu'il demanda de l'argent même au Ture, quil er fufia, & lui promit des troupes pour l'année fuivante. On avoit un fecours plus préfent, on leva 14000 Suiffes & Soo Allemands; tous les Gentilshommes & tous les François qui avoient été Officiers dans les dernieres campagnes eurent ordre de fe rendre à Laon.

Le Duc de Guife fur mandé avec les troupes d'Italie. Toute la France, & le Roi même regardoir ce Prince comme leur unique espérance; le Pape n'en avoit pas moins affaire: fes Généraux bartus, & le Duc d'Albe victorieux à la vue de Rome, l'ayoit nis en état de tout craindre, & il venoit d'appelier le Duc de Guife auprès de lui, quandil reçur ordre de revenir en France; tout ce que pur faire ce Prince fur de lui consciiller de faire sa paix, il y consenti après beaucoup de plaintes, & les Espagnols qui trouvoient inutile d'être en guerre avec le S. Siége, lui rendirent toutes ses Places, à condition de renoncer à ser Taités avec la France.

Cependan Philippe pressor S. Quentin, & quoique Coligni désepérât de le fauver, il faisoit les derniers essors pour donner du temps au Roi; ses murailles éroient abatques par onze endroits, il n'avoir que 800 hommes de guerre, 
qu'il diffible fur les bréches, & dispos le Peuple aux autres 
quartiers des murailles, pour empécher l'escalade. Enfin, après 
avoir donné à la Place durant six jours des alarmes cominuelles, les ennemis en vinrent le 27 Août à un affaut général, & entrerent par trois dissisferens endroits; tout fur mis au pillage, l'Amiral sur pris en défendant une tour qui avoit été 
abandonnée: son frere d'Andelon ne laissa pas de résister longtemps dans son posse, il sur pris à la fin avec tous les siens, 
mais il s'échapa bientôt de prisson.

Il ne falloit plus fonger à Paris, l'occasion en étoit perdue, & le Roi l'avoit rassifuré. Philippe prit le Catelet, Noyon & Chauni, mais cependant fon Armée s'astiobilifoit; les Anglois mécontens le quitterent; les Allemands prirent part parmi nos troupes, & Philippe s'en retourna à Bruxelles fans

avancer

Année 1557.

avancer davantage, mais les Anglois prirent Ham. Cependant le Duc de Guife avoit déja paffé les Alpes; le premier effet de fon approche fut de chafter de la Breffe le Baron de Poleville, qui avoit fait une entreprife fur le Lyonnois, so di avoit quelque intelligence: il étoit déja campé autour de Bourg, avec dix mille hommes de pied, & douze cens chevaux. Le Duc mit du monde dans la Place, & diffibba des troupes dans tout le pays, en forte que Poleville n'eut autre parti à prendre que celui de fe retirer en diligence; ce bon fuccès redoubla l'impatience avec laquelle le Roi & toute la Cour attendoit le Duc de Guife.

Aussitôt qu'il fut arrivé, on tint un Conseil, où ce Prince proposa d'abord le siége de Calais; c'étoit la seule prise qui pouvoieréparer toutes nos pertes, & le Roi ne pouvoir rien faire ni de plus glorieux ni de plus utile, que de chaffer les Anglois d'une Place qui leur ouvroit le Royaume. On scavoit qu'elle étoit en mauvais état, & la grandeur du dessein donnoit lieu à la surprise : on suivit le projet qu'avoit dressé l'Amiral avant sa prison, pour reprendre cette Place que les Anglois tenoient depuis deux cens ans, sans qu'on cût jamais fongé à la regarder, depuis la folle entreprise de Philippe le Bon, Duc de Bourgogne. Mais l'importance étoit d'agir si sécrettement, que les ennemis ne songeassent point à y jetter du secours, pour cela on partagea l'Armée en deux; le Duc de Nevers fit une grande marche, comme s'il eût voulu entrer dans le Luxembourg, & auffitôt les ennemis y jetterent la plupart de leurs troupes : l'autre partie de l'Armée, conduite par le Duc de Guise, se présenta sur les frontieres de Picardie, comme pour fermer le passage au fecours que les Espagnols pourroient amener dans leurs nouvelles conquêtes. Tout d'un coup le Duc de Nevets lui envoya toutes ses troupes à Amiens; le Duc de Guise s'avança vers Dourlens, feignant d'y vouloir faire entrer un convoi; il passa de-là dans le Boulonnois, comme pour en assurer les Places, & enfin le premier de Janvier, il vintà l'improviste camper devant Calais.

Les Erats généraux du Royaume se tenoient cependant à Paris, où le Roi les avoit convoqués, pour leur demander quelque secours extraordinaire dans un besoin si pressant la nouvelle du siége de Calais les remplit d'aurant plus de KKKE 1553.

Année 1558.

joie, qu'en même temps qu'ils l'apprient, ils fqurent que le Duc de Guife avoir emporré un For qui défendoit une levée, repouffé une fortie, & pris le Rilban, Fortereffe qui commande au Port. Il ne tarda pas à attaquer la Citadelle, qui fut prife d'affaut, le jour même qu'on dressa les batteries: deux fois les ennemis fitent leurs esforts pour la reprendre, & deux fois ils furent battus, de fortre que le Gouverneur de la ville, désepérant de pouvoir se désendre, après la perte irremédiable de la Citadelle, demanda à captiuler. La gamison avoit la liberte de se retirer en Angleterre, mais le Gouverneur & cinquante des principaux habitans restoient prisonniers, & on laissoit dans la Place toute l'artilletie, avec toutes les munitions tant de bouche que de guerre. Ce Traité fur fait le dix de Janvier, & une Place si importante fut réduite en très-peu de jours.

Un si grand succès porta les Etats à accorder au Roi les trois millions qu'il demandoit, & il promit de son côté de solulager le Peuple après la guerre. A peine Calais étoit-il rendu, qu'on vir parositre en mer un grand secours qui sertira, & le Duc de Guise, sans perdee du temps, vint assières Guines, la ville sur prise du premier assaur mais comme nos gens s'anusoient au pillage, les ennemis survenus la reprirent, y mirent le seu, & se retirerent dans la Citadelle: ils n'y tinrent pas longtemps, & le Duc de Guise eut la gloire de chasser entérement du Royaume ces ennemis implacables en trois semaines. La douleur de la Reine Marie

fut telle, qu'elle en tomba malade.

Le Roi, charmé de cette conquête, fut voit Calais avec le Dauphin. Il revint bientò à Paris pour célébre le mariage de cejeune Prince avec Marie Stuart, Reine d'Ecosse: on demanda aux Ambassadeurs Ecossos la Couronne qu'on appelloit conjugale dans leur pays, & les autres marques de la Royauté pour le Dauphin; ils n'avoient pas le pouvoir de les accorder, mais les Ambassadeurs de France les obtinrent facilement du Parlement d'Ecosse, & François su appellé le Roi Dauphin.

Ce mariage augmenta le lustre & le crédit de la maison de Lorraine, & le Duc de Guise, ravi de voir sa niéce si élevée, eur encore la fatissaction de servir comme Grand-Maitre dans cette cérémonie. Ce ne sut pas une petite mor-

Année 1558.

tification au Connétable dans la prison, de voir faire la charge à son concurrent, dont la gloire & le pouvoir s'accrois-soient pendant son absence. Cest ce qui lui sit concevoir le dessein de faire la paix à quelque prix que ce su; il en jetta quelques propos dans les Pays-Bas, & il obtint permission d'en venir saire la proposition au Roi, qui lui permit de suivre l'affaire, & lui temoigna au surplus les mêmes bontés. La Duchesse de Valentinois, avec laquelle il s'unit par des mariages, entretenoit le Roi dans cette bonne disposition pour lui.

Cependant le Duc de Guife profitoit de sa prison pour se rendre de plus en plus nécessaire par ses services. Aussiré que les troupes se furent rafraichies, il alla dans le Luxembourg, où il assissée à son bâton sur donné à Paul de Termes, que le Roi venoit de faire Gouverneur de Calais. Thionville ne tint pas longtemps: cette Place se rendis sur la fin de Juin, & Montluc surprit le Château d'Arlon; dès le commencement du mois, le Maréchal de Termes étoit enté dans la Flandres, où le Duc devoit le suivre de près. Il avoit un petit corps de 5000 hommes de pied, & de 1500 chevaux, avec lequel, après avoir pris Mardik, il vint assissée Dunkerque, laissant favaelines & Bourbourg à dos; il prit cette Place en quarre jours, & attiré par ce succès, il assiste gea Berg S. Vinox.

Cette entreprife lui réuffit encore, mais comme le Duc de Guise tarda plus longtemps qu'il ne pensoit dans le Luxembourg, le Maréchal sentit bien qu'il s'étoit trop engagé. Le Roi d'Éspagne envoya le Comte d'Égmont, à qui il dona 12000 hommes, avec ordre de se poster entre Dunkerque & Calais. Termes songea trop tard à se retirer; le Conte d'Égmont, deja redouté par nos gens, depuis la bataille de S. Quentin, l'attaqua comme il marchoit le long de la mer: le Maréchal qui se vit environné dans le pays ennemi, râcha vainement de s'échaper, il fallut en venir aux mains; l'Insanterie Gascone soutint longtemps le combat, les Allemands étant demeurés speclateurs; malgré leur lacheté, la victoire étoit encore incertaine, mais dix Vaisseaux Anglois qui passione par hazard vers Gravelines, virent de loin le combat, s' vinent dires frus nos gens, qui attaqués d'un côté

Kkkkij

Année 1558.

d'où ils ne croyoient pas avoir rien à craindre, perdirent courage. Le Maréchal dangereusement blessé, fut pris avec tous les Chefs, & toute l'Armée périt; cette désaire rompit les desseins du Duc de Guise sur la Flandres.

La flotte du Grand Seigneur qui avoit paru vers Génes avec la nôtre, faifoit trembler toute l'Italie, elle menaçoit Savone, mais les Génois détournerent ce coup, par les préfens qu'ils firent au Bacha, & négocierent fi heureusement, qu'ils obinent la liberté du commerce dans le Levant, L'Armée Turque se vint rafraichir en Provence, d'où elle alla avec la nôtre dans l'Îtle de Minorque; elle yprit a Citadelle, & s'en retourna vers le commencement d'Août, sans

rien entreprendre de plus.

Cependant le parti des Huguenots se fortisioit en France; toute la maison de Coligin en étoti, jusqu'au Cardinal Odet de Chatillon, frere de l'Amiral, Evêque de Beauvais. Comme ils étoient parens & créatures du Connétable, par cette même ration ils étoient hais de toute la maison de Guise. Le Cardinal de Lorraine, a sifez porté de lui-même contre les Huguenots par son caractere, & contre les Coligin par les intérèts de sa maison, fut échaussé dans ses sentimens par des consérences secrettes, qu'il eut avec Antoine Perenot, Evêde que d'Arras, un des principaux Ministres du Roi d'Espagne.

Ce Prélat étoit venu en France avec la Duchesse de Lorraine, qui y avoit négocié le mariage de son fils avec Claude. fille du Roi. Il eut souvent occasion dans ce voyage d'entretenir le Cardinal de Lorraine, à qui il représenta qu'il devoit autant pour sa conscience, que pour la gloire de sa maison, entreprendre la destruction de l'hérésie, où celle des Coligni se trouvoit envelopée; que pour venir à bout de ce dessein, il falloit qu'il procurât la paix entre la France & l'Espagne, après quoi Philippe aideroit la maison de Guise à se rendre la plus puissante de France. C'est ainsi que cet habile Ministre ménageoit les intérêts de son maître. & lui gagnoit des créatures pour lui procurer une paix avantageuse. Le Cardinal écouta avec ardeur ces propositions, & on tient que ce fut alors que commença la liaison qui dans la suite fut si étroite entre les Guisards & l'Espagne; il ne sut pas malaifé au Cardinal d'animer le Roi contre les Huguenots, dont il connoissoit les pernicieux desseins. Il se souvenoit que du

Année 4558.

temps de la défaite de S. Quentin, ils avoient voulu profiter du malheur public, & qu'ils avoient commencé de s'affembler dans Paris pour faire leur Céne; ceux qui s'étoient trouvés dans cette Alfemblée furent condamnés rigoureufement; mais l'entremife des Cantons Protestans adoucit la colter du Roi. Il nourrissoit cependant dans le cœur une aversion implacable contre ce parti, qui ne menaçoit pas moins l'Etat que l'Eglife.

Le Cardinal de Lorraine ne manquoit pas d'exciter fon zéle, & cherchoit l'occasion de l'aigrir contre la maison de Châtillon. D'Andelot étoit celui qui se déclaroit le plus Huguenot; fon humeur franche & guerriere ne lui permettoit pas de dissimuler, de sorte que le Cardinal le rendit aisément sufpect au Roi. Mais le Roi, pour s'éclaircir davantage, résolut de l'interroger lui-même; il n'avoit point dessein de le perdre, car il le considéroit comme un homme de service qui méritoit d'être ménagé, aussi le Roi le sit-il avertir de répondre modestement, quand il lui demanderoit son sentiment sur la Messe, mais d'Andelot n'étoit pas d'humeur à se contraindre, & parla hautement selon les sentimens de Calvin. Le Roi fut touché de voir un si brave Gentilhomme, & qui avoit tant d'honneur, ainsi séduit par la nouveauté, & emporté d'un faux zéle ; il fut indigné de sa réponse jusqu'à l'emportement; il l'envoya sur l'heure en prison, & lui ôta sa charge de Colonel de l'Infanterie, qui fut donnée à Montluc, créature de la maison de Guise. Ainsi le Cardinal eut l'avantage de se désaire d'un ennemi, & de placer un ami sidéle : quand les hommes ont commencé de se laisser prendre à l'appas de la nouveauté, les châtimens les excitent plutôt qu'ils ne les arrêtent.

Les Huguenots, non contens de continuer leurs Affenblées, les firent plus publiques que jamáis; on leur entendoit chanter des Pfeaumes en François, & beaucoup de Peuples se joignoient à eux. La Reine de Navarre, séduite depuis longremps, eut le crédit d'entraîner son mari à ces Affemblées qui durrent plusieurs jours, & que le Roi ne put empécher qu'en les défendant sur peine de la vie.

Un peu après il se rendit à son Armée des Pays-Bas, une des plus belles & des plus nombreuses qui sur jamais sortie de France. Celle que le Roi d'Espagne lui opposa n'étoit

Année 1558.

pas moindre, & il y étoit en personne, mais on n'entreprenoit rien de part ni d'autre; le Connétable & le Maréchal de S. André travailloient roujours à la paix, dont ils étoient sécrettement (d'accord avec les Espagnols, à qui ils faisoient de grands avantages, mais il falloit beaucoup de ménagemens pour y faire venir le Roi. Le Connétable ne voulur point le charger seul de l'affaire, & sit nommer pluseurs députés parmi lesquels étoit le Cardinal de Lorraine.

L'Affemblée fe tenoit à l'Abbaye de Cercamp, dans le Cambrefis. Le Duc & la Duchefie de Loraine étoient reconnus pour médiateurs, & portoient les paroles de part & d'autre; comme on voyoit les affaires affez difpofées, les deux Rois congédierent leurs troupes, & d'un confentement tacite, il y eur une espéce de fuspension d'armes. Il ne fe faifoit rien non plus en l'aile, o à Briffica, laiffé fans argent, perdoit fon crédit; le Duc de Savoye espéroit un prompt rétabliffement, & dans cette espérance, il travailloit, autant

qu'il pouvoit, à l'avancement de la paix.

Durant qu'elle fe traitoit, Charles-quint mourut dans fa retraite de S. Juft, o ai il avoit paffé enviton deux ans en grande tranquillité, occupé de la mort. & du foin de fon faltt. Il méloit à ces pentées féreiules quelques divertifiemens innocens; un peu devant fa mort à l'occasion de l'anniversaire de la Reine Jeanne sa mere, il eut la pensée de célébres ses propress funérailles. Il se regardoit déja comme mort au monde; une comée avoit paru, de il l'avoit pris pour un pronôtic de fa mort prochaine. Les Princes auront toujours cette vanité de croire que leur destinée doive être marquée dans les Aftres, de l'ignorance humaine ne cessera jamais de chercher des mysteres politiques, même dans le cours de la nature.

Charles V. avoit un pronoftic plus proche & plus certain de famort, c'étoit fes infimités qui redoubloient rous les jours. Il fit donc faire son fervice mortuaire, & y assistance qui sit bien voir qu'il étoit accoutumé à la pensée de la mort. Quelque temps après une fiévre lui survint, & il mourut le 21 Septembre, âgé de 59 ans. Il n'eur pas la consolation de voir la paix conclue, J'affaire de Calais en faisoir la principale dissiculté, ni le Roi ne vouloit la rende, ni la Reine d'Angleterre la relâcher, Sa mott arrivée

le 13 Novembre leva cet obfacle; elle finit riffement fès jours, outrée de la perte de cetre place, & accablée du chagrin que lui caufoient les dédains du Roi fon mari. Par fa mort les efférances de rétablir en Angleterre la Foi Catholique fe perditent; la focur Elifabeth, qu'il ul fuccéda, de déterminée par fon intérêt à embraffer la Religion Proteftante.

Année 1558.

La Reine Dauphine prit le titre de Reine d'Angleterre, par ordre de son beau-pere. On soutenoir en France qu'Elifabeth n'étoir pas légitime, étant sortie d'un mariage réprouvé par l'Eglise. Le Pape entra dans ce sentiment, & traita Elifabeth comme illégitime; ainsi, pour défendre sa naissance, elle persista dans le schlisme, & commença son regne en cassant ce qui s'étoir fait en faveur de la Religion dans le précédent. Philippe songe à l'épouser, ou à la faire épou-ser à son cousin Maximilien, sils de l'Empereur. L'affaire ne réussit pas, & les Anglois, rebutés des étrangers, avoient obligé leur Reine par ferment à n'en prendre aucun pour mati.

15590

La mort de la Reine Marie interrompit pour quelque temps la négociation de la paix; on étoit pourtant convenu de continuer la suspension d'armes, & les députés se rassemblerent au commencement de Février. Les deux Rois souhaitoient ardemment la paix, & une des raisons qui les y portoit, étoit le desir d'abattre les Protestans : ils avoient commencé à troubler les Pays-Bas; Philippe, pour s'opposer à ce parti, avoit obtenu du Pape l'érection de plusieurs nouveaux Evêchés & Archevêchés. Cambrai, ville épiscopale, fut soustraire à l'Archevêché de Reims, & érigée en métropole, à laquelle on avoit soumis les Evêchés d'Arras & de Tournai, pareillement démembrés de Reims. On dit que le Cardinal de Lorraine, par la secrette union qu'il avoit avec l'Espagne, laissa faire cette érection sans s'y opposer. Ces nouveaux établiffemens fitent un effet étrange; les Peuples s'imaginerent qu'on vouloit établir l'inquisition, comme on avoit tenté depuis peu à Naples, où la crainte de ce nouveau joug avoit caufé une fédition furieuse. Comme on avoit pris des Abbayes pour fonder ces nouveaux Evêchés, les Abbés irrités entretenoient les Peuples en mauvaile humeur, & les Protestans se mêlerent sécrettement dans ces désordres pout les somenter ; ainsi Philippe étoit à la veille

Année 1559.

de voir naître la guerre civile dans ces pays naturellement disposés à la révolte.

Henti ne craignoit pas moins les Huguenots, & l'intrégé u'avoient les deux Pinces à détruite un parti qui menaçoit leur autorité, les portoit à s'unit ensemble. Philippe agission auprès de l'Empereur, pour l'obliger à se rendre lacile, déja l'affaire des trois Evèchés étoit sécrettement accordée, & Ferdinand qui les redemandoit pour la sorme, a voir fait dite à l'oreille à nos Ambassadeurs que cette prétention n'empecheroit pas la paix avec l'Empire. Elisabeth de son cété étoit bien aisse d'être en repos au commencement de fetoit bien aisse d'être en repos au commencement de renore alse aprivées par la France, pouvoient troubler l'Angleterre encore alse agriée; ainsi elle consenté à laisser Calais pour huit ans au Roi, qui s'obligeoit au bout de ce temps de rendre cette ville; sous peine de payer 500006 évas à l'Angleterre.

La paix d'Angleterre étant faite, celle d'Espagne n'eut plus de difficulté. Pour ravoir S. Quentin, le Catelet & Ham. le Roi rendit Mariembourg, Danvilliers, Yvoi, Montmedi dans le Luxembourg , Valence , & plusieurs Châteaux dans le Milanez, Hefdin dans l'Artois: toutes les Places qu'il avoit dans la Toscane & dans l'Isle de Corse; toute la Bresse, toute la Savoye, tout le Piémont, excepté quatre ou cinq villes, parmi lesquelles étoient Turin & Pignerol, qu'il fe réfervoit, jusqu'à ce qu'on lui eut fait raison de la succession de sa grand'mere. Enfin, il donna environ deux cens Places pour trois; voilà ce que lui couta son favori, & il n'eut pas de honte de le racheter à ce prix; le Château de Bouillon, que Robert de la Mark avoit repris sur l'Evêque de Liége, fut rendu à l'Evêché. Cette paix fut conclue le troisiéme Avril, & le Roi promit sa fille Isabelle, âgée de onze ans, au Roi d'Espagne, & sa sœur Marguerite, quien avoit trente-un, an Due de Savoye.

Environ ce temps, la conteflation pour la préféance écoir fort échauffée à Venife entre les Ambassadeurs de France & d'Efpagne. Jamais les Espagnols n'avoient songé à la disputer à la France; mais comme Charles V. étoir tout enfemble Empereur de Roi d'Espagne, ses Ambassadeurs avaient le pas sans difficulté, & ceux de France n'avoient aucune occasson d'éscrecr la prédenience qui appartient naturelle-

ment

ment au plus noble & au plus ancien de tous les Royaumes Chrétiens. Après la retraite de Charles, Philippe tâcha de continuer par adresse sa possession, & laissa à Venise le même Ambassadeur qui avoit servi sous son pere; on lui conserva même le titre d'Ambaffadeur de l'Empereur, encore que Charles eût déja fait sa renonciarion ; mais l'Ambassadeur de France scur bien remarquer cet artifice, & déclara au Sénat qu'il ne prétendoit plus céder. On craignoit que cette querelle ne se décidat par la force ouverte, & le Sénat, qui étoit bien aise de n'en point venir à une décision, de peur de mécontenter l'un des deux Rois, empêcha longtemps leurs Ambassadeurs de se trouver aux cérémonies. Il espéroit que le Pape décideroit la chose, & il ne cherchoit qu'à gagner du temps; mais l'Ambassadeur de France eut ordre de déclarer à la République qu'il alloit se retirer, si on ne lui faisoit justice, & que le Roi son maître scauroit bien maintenir son rang. Alors le Sénat pressé consulta ses registres , où la préséance des Rois très - Chrétiens étoit établie sans aucun doute, comme étant les Souverains du Royaume le plus ancien de la Chrérienté, ainsi il prononça en leur faveur.

Après que la paix fut conclue, toute la Cour se tournoit aux plaisirs & à la mollesse. Le Connétable qui avoit 70 ans & à qui la guerre avoit presque toujours été malheureuse, ne songeoit plus qu'au repos. Pour le Roi, il étoit touché de la gloire, mais celle dont il se piquoit d'amant parfait, étoussoit tous les autres senrimens, & les périls où il avoit vu son Royaume, quoiqu'il en fut heureusement sorri, lui faisoient craindre de nouvelles guerres. On prit alors dans le Conseil deux grandes résolutions : l'une d'abandonner les affaires d'Italie . toujours funestes à la France; & l'autre de renoncer à l'alliance du Turc, honteuse par elle-même, & en effet peu utile. Le Roi fit déclarer publiquement à la Diéte d'Augsbourg ses sentimens sur les Turcs; Soliman en sut étonné. mais sa politique ne lui permit pas de témoigner tour le mécontentement qu'il en avoit , & il ne laissa pas de lui-même, dans le Traité qu'il fit avec Ferdinand, de l'obliger à demeu-

rer ami de la France.

Le Royaume étant ainsi tranquille, & n'ayant rien à craindre du dehors, le Roi fongeoit à prévenir les parris qui pouvoient se former au-dedans. Il avoit toujours craint les ProAnnée 1559.

tellans, qu'il voyoit hardis, opiniâtres, & capables de tout entreprendre, s'ils en trouvoient l'occasion. Il réfolut de lus exterminer, & il étoit confirmé dans la réfolution par la Duchesse de Valentinois, soit qu'elle se piquât au milieu des défordres de fa vie de donner quesques marques de religion, ou soit, comme on le disoit alors, qu'elle eut intrétêt à perdre les Protestans, dont elle avoit obtenu la consiscation. Il y en avoit dans le Parlement, & le Roi, qui les souffroit avec une extrême impatience, résolut de commencer par eux le châtiment éxemplaire qu'il vouloit faire des autres. On préparoit le Palais pour les noces de la Princesse Elisabeth, & le Parlement se renoit aux Augustins.

Ce fut-là qu'on délibéra fur les ordres que le Roi avoit envoyés de punir sévérement ces sectaires, en commençant par les Conseillers qui seroient convaincus d'hérésie. Comme on alloit opiner, le Roi, qui vouloit connoître ceux qui étoient hérétiques, & voir lui-même de quelle forte chacun se conduiroit dans cette affaire, vint tout-à-coup prendre sa séance. Plusieurs ne laisserent pas de soutenir en sa présence qu'il falloit adoucir les peines contre les hérétiques, jusqu'à ce qu'on eût terminé les affaires de la Religion par un Concile général. Ils ne purent s'empêcher de faire connoître leur pente pour leurs nouvelles opinions, & le Roi les ayant ouïs, déclara tout haut qu'il voyoit bien que les rapports qu'on lui avoit faits étoient véritables, & qu'il v en avoit dans son Parlement qui méprisoient l'autorité du Pape & la sienne ; qu'il avoit sujet de se réjouir que le nombre en sût petit, mais que leur désobéissance leur seroit suneste ; avant dit ces mots il se leva, & donna ordre au Connétable de faire arrêter ceux dont il lui mit la liste en main. Gilles le Maitre, premier Préfident, en avoit présenté le mémoire au Roi; Gabriel de Montgomeri, l'un des Capitaines des Gardes, les fit conduire à la Bastille, & le Roi nomma des Commissaires pour les juger.

Le premier à qui on fit le procès , fut Anne du Bourg ; Confeiller Clerc , qui fut déclaré hérétique par l'Evêque de Paris, dégradé du caraêtere de Diacre, & livré au bras féculier. Il différa fon fupplice par l'appel qu'il interjetta à l'Archevêque de Sens & l'Archevêque de Lyon , comme Primats. Les Princes de Lorraine évioent ceur qui fe déclaroient le plus haut pour le supplice des hérétiques. On remarquoit dans leur zéle de l'ostentation, & un desir de gagner l'amour des Peuples, comme Catholiques zélés.

Année 1559.

Le jour destiné pour la célébration du mariage approchoit; toute la France étoit en joie, tant pour la paix, que pour les noces qui se préparoient avec une magnificence digne des deux plus grands Rois de l'Univers. Ce sur le 27 Juin que le Duc d'Albie épous a, au nom de son maître, dans Notre Dame de Paris, selon la coutume, la jeune Princesse qui atti-roit les yeux & l'admiration de tout le monde par la bonne grace; ce jour & les deux suivans devoient se passer des jeux & des Carrousels, on ne parloit que de Tournois, les lices étoient préparées vers le Palais royal des Tournelles, & le Roi, très-adroit dans cet éxercice, devoit courre en présence de toutes les Dames & de tout le Peuple. Il avoit rompu pluseurs lances, & avoit sitatadmiret son adresse.

Le dernier jour du Tournois, qui fut le 29 Juin, quoiqu'il cut déja couru plusieurs fois, & que tout le monde le priât de se donner du repos, il voulut encore rompre une lance, la visiere ouverte, contre le Comte de Montgomeri, le plus adroit Seigneur de la Cour. Il fallut un commandement abfolu pour obliger le Comte à cette course. A la fin il monte à cheval à regret; les Chevaliers partent avec un viteffe & une vigueur incroyable, & le Comte ayant rompu fa lance contre le plastron du Roi, l'atteignit au-dessus de l'œil droit du tronçon qui lui restoit à la main. On voit en même temps le Roi chanceler fur fon cheval, les siens accourent pour le fourenir; la Reine & toute la Cour s'approchent avec frayeur. on le trouva fans parole & fans connoissance, & on l'emporta en cet état au Palais des Tournelles. Les médecins le condamnerent d'abord; Philippe, qui étoit à Bruxelles, lui envoya le sien en diligence, l'un des plus habiles de son temps: il fut de l'avis des autres, & jugea tous les remédes inutiles; alors toute la Cour commença à se remuer, & à se remplir de sourdes pratiques.

La Reine Cathérine s'attiroit peu à peu toute l'autorité, par le pouvoir qu'elle avoit fur son fils, toujours infirme, & qui n'avoit que seize ans. Elle ne s'étoit mélée jusques-là d'aucune affaire, & n'avoit conservé une apparance de crédit, que par l'extrême complaisance, ou plutôt par la sommisso

LIII ij

Année 1559.

qu'elle avoit pour la Duchesse de Valentinois. Elle couvroit par ces belles apparences la haine implacable qu'elle avoit contre elle; mais l'état où étoit le Roi lui sit prendre d'autres pensées.

Les Princes de Guise ne s'oublioient pas; ils ménageoient le jeune Prince par la Reine Dauphine, sa lemme, agréable de infinuante. Ils tâchoient aussi de gagnet Catherine par toutes fortes de soumissions; elle avoit besoin de s'appuyer contre les Princes du sang, mais elle balançoit entre ceux de Guise de le Connétable; elle les haissoit les uns & les autres, comme amis & alliés de sirvale. Les Princes de Guise lui promirent de l'abandonner, & le Connétable qui n'avoit point de telles souplesses, succomba bientôt: outre cela elle trouvoit les cultes successes de suite qui avoit souvent conseillé au Roi de la répudier; avant qu'elle eut des ensans; ainsi après les protestations des Princes de Guise, qui l'assuroit dune entiere obésissance, elle fit avec eux une étroite liaison.

Le Connétable eut recours au Roi de Navarre, premier Prince du ſang, qui demeuroir ordinairement dans le Bearn, ou dans ſon Gouvernement de Guienne, mécontent de la Cour, qui avoit conclu la paix avec l'Eſpagne, ſans ſonger à lui faire render acuene juficie fur ſon Royaume qu'on lui uſurpoit; al n'étoit occupé que des ſoins de s'y rétablir. Auſſtide après la belſficie du Roi, il requum courierdu Connétable, qui le preſſoit de venit promptement prendre ſa place dans les Conſeils. Louis, Prince de Condé, ſſtere de ce Roi, étoit à la Cour, reſolu de tout tenter pour maintenir l'autorité des Princes du ſang, mais il avoit beſoin de ſon ainé pour agir, de il l'attendoit avec impatience.

Durant tous ces mouvemens, chacun attendoir pour se déclarer que le Roi eût rendu le dernier soupit. Le malheureux Prince étoit dans son lit comme mort, sans connoissance & presque sans mouvement. On se hâte avant qu'il mourat de faire sans cérémonie le mariage du Duc de Savoye avec sa seur en sins cerémonie le mariage du Duc de Savoye avec sa seur en sins que durant tout ce temps on put trouver un moment pour le faire penser à lui; il expira au commencement de sa 41 année, & la douziéme d'un regne qu'une fin si tragique rendis funette.

Aussistè a près sa mort, le Duc de Guise, accompagné de quelques aurres Princes, sur rendre son hommage au nouveau Roi, qu'il emmena avec la Reine sa mere au Château du Louvre, laissant le Connétable aux Tournelles, pour saire les honneurs du corps. Ils étoient bien aises de l'attacher à un emploi qui demandoit une extrême assistant pour avoir le loiss de saffermir, & de faire toutes leurs intrigues loin de ses veux.

Hent II. laissoit quatre sils dans une extrême jeunesse, François qui lui succèda, Charles, Duc d'Orléans, Henri, Duc d'Anjou, & François, Duc d'Alençon. De trois silles qu'il avoit, Elisabeth venoit d'épouser le Roi d'Epigne, à qui on la devoit bientôt conduire; Claude avoit épousé Charles III. Duc de Lorraine; Marguerite, la plus jeune, mais qui n'étoit pas la moins accomplie, restoit seule sous la conduite de la Reine sa mere. On remarqua que ce Prince qui avoit permis un duel à son avénement à la Couronne, périt dans un duel de divertissement. On vanta aussi beaucoup la prédiction d'un Altrologue, qui avoit dit, à ce qu'on prétend, qu'il serioit tué en duel. Mais les gens fages se moquent de ces pronostics qui ne réussifisent que par hazard, ou qu'on invente après cous.

Il est constant qu'il avoit l'espria agréable, une douce conversation, une facilité merveilleuse, de la bonté pour ses domestiques, & de la libéralité. Il n'étoit pas sans quelque amour pour les belles-lettres ; & son regne sur sertile en Poètes Francis, pour lefquels il témoignoir de l'estime; mais toutes les Poesties ne chantoient que les plaisirs & l'amour qu'on célébroit comme la seule vertu héroique. Ainsi la jeunesse se compoir par cette lecture , & négligeoit les belles études ; les filles mêmes perdoient la honte, & s'accoutumoient à li lience; c'étoit une des maximes de la Cout qu'il n'y avoir point de politesse sans cette passion, & qu'il falloit mécessairement servir une Dame pour être honnéte homme. Les Dames se piquoient aussi d'avoir des amans, & tout tendoit à la corruption & à la mollesse.

while to repeat a service

# FRANÇOIS II.

FRANÇOIS II.

Out, ce qui fait appréhender de grands troubles dans un Erat, fe trouvoir ensemble sous le regne de François II. Quoiqu'il sur majeur selon les loix du Royaume, non seulement il n'étoir pas capable, de gouverner, mais il donnoir peu d'espérance de le devenir, accablé qu'il étoir de majadies, à a suffi soible d'espiri que de corps. Ains on voyoit commencer une espéce de minorité, qui devoir apparemment être sort longue sous une Princesse étragere, dans une Cour sactieuse, de parmi un Peuple plein d'une infinité de mécontens.

de meconens.

Les troupes licenciées remplificient le Royaume de gens fans emploi, & épuifés par la guerre; mais ce qu'il y avoit le plus à craindre, éroit le parit Procefiant, hardi, entreprenant, & aigni par les supplices, qui s'embloit n'artendre qu'un Chef pour le déclarer. Il y avoit apparence qui'il n'en manqueroit pas; Gaspard de Coligni, Amiral de France, Gouverneur de l'îste de France & de Picardie, Capitaine renomé & accrédité parmi les troupes, éroit de ce parti, & outre l'intérêt de sa Religion, il pouvoit être poussé par ses intéres particuliers, voyant les Princes de Lorraine, ennemis de sa maison, maitres de tout, & son oncle le Connétable absolument décrédité.

Avec son métite personnel, ail avoit ses deux freres: l'un grand homme de guerre, aussi bien que lui, à qui les facilités ordinaires, dans les nouveaux regnes avoient fair rendre sa charge de Colonel de l'Infanterie; l'autre habile & hardi, qui malgré sa pourpre & son caractere, étoit plus disposé à quitter sa Religion, qu'à se désuoir de ses freres.

Le parti Protessant avoit encore d'autres espérances, il se prometroit beaucoup du Roi de Navarre, dont la femme, atchée aux nouvelles opinions, pouvoit y, engager son mari, déja irrité par lui-même contre la Cour. Il y avoit encore plus à craindre de Louis son frere, Prince de Condé; il étoit homme de grand courage & de grande ambition, à qui le mauvais étar de sea affaires, & sur-rout la jalousie contre ceux

de Guise, pouvoit inspirer des desseins de brouillerie, que l'Amiral de Coligni, son allié & son ami particulier étoit

capable de fomenter.

A l'âge où étoit le Connétable, il n'y avoit point d'apparence qu'il remuât, & de plus, comme il se glorisioit d'être le premier Baron Chrétien , l'honneur de sa maison l'obligeoit à demeurer dans l'Eglise Catholique, mais sa grande autorité ne laissoit pas de servir d'appui à ses neveux, & de leur donner des moyens d'entreprendre.

D'un autre côté, les Princes Lorrains qui s'étoient fait un honneur de passer pour les protecteurs de la Foi Catholique, étoient disposés à ne garder aucune mesure avec les Protestans, de sorte que de toutes parts les choses sembloient portées aux dernieres extrémités. Le Connétable en avertit la Reine mere; il quitta un peu de temps le corps du feu Roi pour venir au Louvre faluer son nouveau maître, & il demanda audience à cette Princesse. Là il lui représenta les malheurs où alloit tomber la France, si elle n'accoutumoit de bonne heure le Roi son fils à un Gouvernement qui pût être approuvé de tous les ordres du Royaume ; qu'elle ne devoit pas le laisser entrer dans les partis de la Cour, mais au contraire, l'obliger à renfermer chacun dans les fonctions de sa charge; que c'étoit le seul moyen d'avoir la paix, & d'entretenir le bon ordre; pour conclusion il l'avertissoit qu'elle commandoit à un Peuple qui ne se lassoit jamais de servir ses Rois, mais qui étoit incapable de s'accoutumer au Gouvernement des étrangers.

Par ces paroles, non-seulement il taxoit les Princes Lorrains, mais encore la Reine elle-même; elle écouta ces remontrances comme les discours d'un vieillard qui n'étoit plus à la mode, & le renvoya aux Tournelles achever les cérémonies. Aussitôt toute la Cour changea de face : la Duchesse de Valentinois sur honteusement chassée; le Duc d'Aumale son gendre s'y opposa quelque temps; à la fin il céda aux sentimens de ses freres, & se laissa entraîner aux intérêts de sa maison; ainsi cette femme, auparavant maitresse de tout le Royaume, demeura tout d'un coup sans protection, & abandonnée de sa propre famille; on lui ôta jusqu'aux meubles & aux pierreries que le Roi lui avoit données. Elle fut contrainte de céder à la Reine mere sa belle maison de

Année 1559.

Annee 1559.

Chenonceaux fur le Cher, pour une terre qu'on lui donna en échange. Tous ses amis furent éloignés de la Cour, & le Cardinal de Lorraine ne fut pas moins soigneux d'écarter ceux du Connétable, pour mettre ses amis à leur place.

Pour donner de la réputation au nouveau Gouvernement, en ôtant les sceaux au Cardinal Jean Bertrandi, que la Duchesse avoit établi, on rappella le Chancelier François Olivier, que son intégrité & son sçavoir faisoient respecter par tout le Royaume. Pendant que les Princes de Lorraine tâchoient de remplir de leurs créatures les grandes places de l'Etat, la Reine, pour avoir quelqu'un qui pût être atraché à elle, fit revenir le Cardinal de Tournon , homme défintéressé & de

grande expérience dans les affaires.

Tout le reste de la Cour s'attachoit aux Princes de Guise. qu'on voyoit tout-puissans. Le Maréchal de S. André, qui dans le regne passé s'étoit soutenu par lui-même indépendant des uns & des autres, vit bien qu'à ce coup il falloit plier, & offrit au Duc de Guise, pour un de ses fils, sa fille unique, avec tous ses biens, dont il se réservoir seulement l'usufruit. Il se sauva par ce moyen des mains de ses créanciers, & de ceux qu'il avoit injustement dépouillés pour s'ensichir.

Il falloit encore aux Princes Lorrains quelque chose de plus éclatant pour affermir leur pouvoir. Ils obligerent le Roi à déclarer aux Députés du Parlement, qui vincent le faluer à son avénement à la Couronne, que par le conseil de la Reine fa mere, il avoit choisi le Duc de Guise & le Cardinal de Lorraine, ses oncles, pour mettre le Gouvernement des affaires entre leurs mains; il leur ordonnoit de s'adresser à eux, & donnoit au Duc de Guise le soin de la guerre, & celui des

finances au Cardinal.

Il n'y avoir plus rien qui pût changer les affaires que l'arrivée du Roi de Navarre; mais ce Prince, lent de son naturel, & d'ailleurs peu satisfait du Connétable, auteur de la paix dont il fe plaignoit, ne se pressoit pas de venir. Le Prince de Condé son frere, qui voyoit que sa lenteur affermissoit le pouvoir de la maison de Lorraine, alla au devant de lui avec le Prince de la Roche-fur-Yon, son cousin, pour tâcher de l'échauffer; d'Andelot étoit avec eux, & le Prince de Condé. l'avoit réconcilié depuis peu avec le Prince de la Roche-surYon, au grand déplaisir du Duc de Guise, qui aimoit à entretenir la division entre les Grands de la Cour.

Année 1559.

Ils trouverent le Roi de Navarre à Vendôme, plus tranquille que ne demandoit l'état des affaires. Les deux Princes lui représenterent l'abaissement déplorable de la Maison royale, avec laquelle les Princes Lorrains ne gardoient plus de mesures; ils lui apprirent ce qui étoit arrivé la premiere fois que le Roi avoit paru avec sa robe de deuil : l'ordre étoit que les Princes du fang seuls portassent la queue, & le Duc de Guise s'étant jetté entre les Princes de Condé & de la Roche-fur-Yon, l'avoit portée avec eux. Ils éxagéroient l'insolence de cette action, par laquelle des étrangers avoient ofé s'égaler à eux, comme s'il ne leur eût pas suffi d'avoir emporté tout le pouvoir sur les Princes du sang, sans leur ôter encore les honneurs, de sorte qu'il ne restoit aux Gui-

fes que de monter fur le Trone.

Ni les discours des deux Princes, ni les raisonnemens forts & vigoureux d'Andelot n'émurent le Roi de Navarre, il ne s'en pressa pas davantage, & ils furent obligés de retourner à la Cour sans rien faire; ils trouverent les obséques de Henri achevées, & les Princes Lorrains avoient déja amené le Roi à S. Germain, pour le gouverner plus à leur aise. Le Connétable l'y vint trouver, & le Roi bien inftruit par ceux de Guise, ne lui fit pas bon visage : on remarque que le Connétable ne lui parla que de ses neveux de Châtillon, dont il lui recommanda les intérêts avec beaucoup de chaleur; mais le Roi, sans lui répondre sur cente demande, lui dit affez froidement, que pour épargner sa vieillesse après tant de fervices & de travaux, il avoit chargé les Princes de Guise ses oncles des affaires de l'Etar, & qu'il lui avoit conservé une place honorable dans fon Confeil, quand fa fanté lui permettroit d'y affister. La réponse du Connétable sut siere : il die qu'il n'étoit pas de sa dignité d'obéir à ceux à qui il avoit commandé toute sa vie, & qu'au reste, quand le Roi auroit besoin de son service, il le trouveroit encore vigoureux de corps & d'esprit. Après cette conférence il ne voulut plus. demeurer à la Cour, & se retira à Chantilli.

Le Duc de Guise sur ravi de le voir parti avant l'arrivée du Roi de Navarre, & afin que ce Prince ne trouvât personne capable de l'exciter , les Princes de Condé & de la

Mmmm

Année 1559.

Roche-fur-Yon furent envoyés en Espagne, I'un pour jurer la paix, k'l'autre pour porter le Collier de l'Ordre à Philippe. On vivoit dans une parfaite intelligence avec ce Prince; la paix s'éxécutoit de bonne foi, & on lui rendoit toutes se Places. Depuis qu'il n'avoit plus de guerre dans les Pays-Bas, il n'y avoit pas cru s'a présence in éncessaire, à après avoit aisse l'autre de ces Provinces à Marguerire, Duchesse de Parme, sa fœur naturelle, il éroit repassé en Espagne, où il s'elassitie du sour les passes que con il s'elassitie du server la server la server la server la control de l'autre de l'avoir les des l'autre de l'autre

Quand le Prince de Condé fut prêt à partir, le Cardinal de Lorraine n'eut point de honte de lui faire donner mille écus pour son voyage, comme s'il eût voulu insulter à sa pauvreté. Un peu après on eut nouvelle que le Roi de Navarre approchoit, & feroit bientôt à la Cour; il falloit l'écarter aussi bien que les autres, & c'est ce que les Princes Lorrains sçurent bien faire par les dégoûts qu'ils lui donnerent. Quand les personnes de ce rang arrivoient à la Cour, les grands Seigneurs alloient au-devant, & cet honneur sembloit dû principalement au premier Prince du fang, mais le Duc de Guise affecta de n'y point aller; il occupoit le principal logement dans le Château, & on s'attendoit qu'il le céderoit au Roi de Navarre: il dit hautement qu'il regardoit l'honneur que le Roi lui faisoit de le lui donner, comme une juste récompense de ses services, & qu'il mourroit plutôt que de le quitter.

Le Roi de Navarre, piqué d'un tel mépris, fut prêt à s'en retourner; le Maréchal de S. André prit foin de l'appairet. Re lui offiri fa maison, dont il fallut qu'il fe contentat. La plupart des Grands le pressionent de prendre l'administration des affaires, mais ses principaux Officiers; gagnés par le Cardinal de Lorraine, l'en détournoient. Il sit quelques soibles tentatives, & trouva tout dans la dépendance de se ennemis; ils avoient gagné le Clergé par le zéle qu'ils témoignoient pour la Religion: la Noblesse épuisse ne regardoit qu'eux: les principaux du l'arlement étoeint à leur dévotion,

& le Roi de Navarre étoit trop foible pour relever fon parti.

Avec toute fa foibléfle on ne le voyoit pas volontiers à la

Cour, & la Reine, toujours favorable aux Princes Lorrains,

trouva moyen de hâter fon retour en Guienne. Elle écrivit
au Roi d'Ebgane, & impleora fon fecours pour le Roi fon

Année 1559.

fils. Ce Prince, ravi d'étaler sa puissance, fit une réponse pleine d'oftentation, déclarant qu'il employeroit ses armes contre tous ceux qui refuseroient d'obéir au Roi son beau-frere, & à ceux qu'il avoit chargés du foin de ses affaires. On affecta de lire cette lettre en présence du Roi de Navarre , & les' Princes Lorrains scurent lui faire entendre par leurs émisfaires que ces menaces regardoient le Bearn. Il en entra en inquiétude, & comme la Reine, pour lui donner un prétexte de se retirer, le pria de vouloir conduire la jeune Reine d'Espagne à son mari, il embrassa cette occasion avec joie, d'autant plus qu'on lui fit espérer de négocier en même temps avec l'Espagne la restitution de la Navarre; ainsi on trouva moyen d'occuper trois Princes du fang de trois fonctions qu'un seul auroit faites avec dignité. Le Roi de Navarre n'attendoit pour partir que le facte du Roi, qui devoit se faire au mois de Septembre.

Durant le voyage de Reims, le Duc de Guise, qui ne perdoit point de temps pour avancer fes intérêts, travailla à rompre l'union de l'Amiral avec le Prince de Condé, qui ne faifoir que revenir de fon voyage d'Espagne. Nantueil, maison du Duc de Guise, est sur le passage, & ce Prince ve recut la Cour magnifiquement. Ce fut-là qu'il dit à l'Amiral. par une espèce de confidence, que le Prince de Condé demandoit le Gouvernement de Picardie; l'Amiral se mit d'abord en colere, mais il s'expliqua avec ce Prince, qui lui donna une pleine satisfaction, & de concert avec lui, il sit sa démission du Gouvernement de Picardie, que le Prince devoit demander, car il vit bien que d'en garder deux n'étoit pas chose possible, en l'état où se trouvoient ses affaires. Il donna fa démission, le Prince fit sa demande, mais il sut resusé. & ceux de Guife firent donner le Gouvernement au Maréchal de Briffac, également ravis, & d'avoir exclu leur ennemi. & d'avoir mis dans leurs intérêrs un homme de ceste importance.

Le Roi arriva à Reims, & le 20 Septembre, il fut facré par le Cardinal de Lorraine, Archevêque de certe ville. Cette cérémonie fut accompagnée d'une création de Chevaliers de S. Michel, plus nombreuse que toutes celles qui s'étoient faires depuis Louis XI. On reprocha aux Princes Lorrains de s'être fait des créatures au préjudice de la dignité de l'Ordre, qui commença en ce temps à se ravilir.

Mmmm ij

Annce 1549.

Le Duc de Guife avoit une extrême envie d'avoir la charge de Grand-Maître, & la Reine voulut bien la demander au Connétable; il répondit que François son fils aîné en avoit obtenu la furvivance, dans le temps qu'il épousa la fille du Roi défunt, & qu'il lui seroit honteux de le dépouiller de son principal établissement. La Reine ne se rebuta pas, & lui promit pour François, la dignité de Maréchal de France. plus convenable à fon âge ; elle mêloit quelques menaces à ces promesses, & le Connétable, qui craignit qu'on ne sit la chole par autorité, confeilla à son fils de céder. Il sur fait Maréchal de France, & le Duc de Guise sut fait Grand-Maître, avec un chagrin extrême de toute la Noblesse de France; il voulut que le Chef de sa maison se ressentit de son pouvoir, & le Roi, au retour de Reims, en passant à Bar, donna la fouveraineté de ce Duché au Duc de Lorraine, qui étoit venu à son sacre.

On maudiffoir en France le gouvernement des étrangers, qui agrandifioient leur maifon aux dépens de la Couronne. Cette haine étoit fomentée, & en partie excitée par les Proteftans qui n'oublioient rien de ce qui pouvoit aigrit les espris contre le Gouvernement: aufit on les traitoit avec une extrême rigueux; rous les jours on en voyoit trainer quelquesne prifon, leurs biens étoient vendus, leurs enfans abandonnés; on se fervoit de toutes sortes de moyens, même de la calomnie, pour les rendre odieux, & ils avoient encore plus à craindre de la haine des Peuples, que de la rigueur des Magistrats.

Ils commencerent à faire courir des libelles séditieux, & il en parut un entre autres qui atraquoit direcêment la loi qui déclare les Rois majeurs à quatorze ans : on y foutenoit que le Roi devoit être encore en tutelle, & n'avoit pu donner à famere l'administration; que par les loix du Royaume, les femmes excluses de la succession, l'étoient aufil du Gouvernement, qui étoit du au premier Prince du fang, & qu'il failoit affembler les Etats Généraux, selon l'ancienne coutume, pour réglet le pouvoir du Régent, & donner une forme aux affaires.

On s'élevoit principalement contre les Princes Lorrains, qu'on n'accusoit de rien moins que de vouloir usurper la Couronne: on remarquoit leurs prétentions sur l'Anjou &

fur la Provence, & même sur tout le Royaume, sur lequel on les taxoit de s'attribuer un droit ancien du côté des Carlovingiens, dont ils se dissient descendus, ce qui leur faisoit regarder les Capers comme usurpateurs. Leurs liaisons avec le Pape étoient tapportées comme un moyen pour établir leur domination; on déploroit la misere de la France, donnée en proie aux étrangers, & du Roi, qui avoit pour tuteurs ceux qui croyoient avoir droit de le dépouiller uteurs ceux qui croyoient avoir droit de le dépouiller.

Ces libelles, répandus par toute la France, étoient des avanceoureurs de la fédition, & les esfipits étoient tellement préoccupés, qu'une réponse de Jean du Tiller, Greffier au Parlement, qui fut admirée dans un meilleur temps, ne pur être supportée alors. La fanté du Roi mal affermie augmentoir l'audace des espriss turbulens, dont le Royaume étoit plein: à peine fur-il guéri d'une fiévre quarre qui l'avoit fatigué longtemps, qu'on vit son viage naturellement pâle & livide, toutà-coup cowert de rougeurs, s les Médecins n'y trouverent d'autre reméde que de le faire changer d'air, il sur mené à Blois, où fa fantée ne lur pas meilleure.

On fit courir le bruit qu'il étoit ladre, & qu'on faisoit enlever des enfans pour lui faire un bain de fang. Les Protellans accussient les Princes Lorrains d'avoir répandu ces bruits pour rendre la Famille royale odieuse. Ces Princes au contraire en rejettoient la faute sur les Protessans, ennemis de la Royauté, & toutes ces dissensiers augmentoient les aigreurs

& rendoient les parties irréconciliables.

On continuoir cependant le procès d'Anne du Bourg, qui éludoit, autant qu'il pouvoir, le jugement par des réponfes ambigues fur le fujet de la Religion, & par de continuelles appellations; car il appella comme d'abus au Parinment, de la Sentence de l'Evêque de Paris; renvoyé à fon Evêque, il appella à l'Archevêque de Sens, comme métropolitain; delà encore au Parlement, & enfin à l'Archevêque de Lyon, comme Primat. Il fut condamné partout, & fon Evêque le livra au bras féculier, après l'avoir dégradé de fon ordre de Diacre.

Alors il commença à se déclarer, & reconnut qu'il suivoit la Consession de foi dressée par Calvin. Conduit au Parlement, il parla avec une sermeré extraordinaire, & comme il avoit récusé un Président (c'étoit le Président Minard) qui ne Année 1559.

voulut point se dépotter du jugement, il osa lui dire qu'il en seroit empéché par une autre voie. Quelques zesse de seroit prient soin d'accomplir sa prophétie, & peu de jours après, le Président su assaille son accusa de ce meutre Robert Stuart, parent de la Reine, & il est constant que deux Présidens, ennemis jutés de la nouvelle Religion, eussent eu un pareil sort, s'ils fussement de la coure la deste maison; c'est ainsi, qu'agisfoient ces prétendus imitateurs de l'ancienne Egiste.

Cette aĉtion fanguinaire fit hârer la condamnation d'Anne du Bourg, a l'fur érranglé en Gréve, & puis brulé; il fouffirit la mort fans s'émouvoir, & fit voir que l'erreur pouvoir avoir fes martyrs. Son fupplice ne fervir qu'à irtirer les hérétiques, & à faire chanceler la Foi des Catholiques ignorans. Les Confeillers qui s'étoient rendus fufpeds, lorique Henri II, fut au Parlement, furent obligés de ferétracter, & un peu après

on les rétablit dans leurs charges.

Bourdin, Procureur général, eut ordre de continuer les poursuites contre les sectaires, & sit arrêter Robert Stuart, accusé d'avoir voulu mettre le seu dans Paris. Tout sembloit disposé à la sédition ; le nombre des mécontens étoit infini, les Prorestans n'oublioient rien pour les aigrir , les Princes Lorrains ne croyoient pas leur personne en suteré, & ceux qui accouroient de tous côtés à la Cour, pour demander ou le payement de leurs avances, ou la récompense de leurs fervices, leur devinrent tellement suspects, qu'ils conseillerent au Roi de faire crier à son de rrompe que s'ils ne se retiroiens de la Cour dans vingt-quatre heures, ils feroient pendus à une potence qu'on avoit dressée exprès. Un conseil si violent les rendit encore plus odieux, principalement aux gens de guerre; rout le monde reclamoit les Etats pour s'oppofer à leur tyrannie, & ceux qui en parloient étoient traités de fédirieux.

Au commencement du mois de Décembre, la Reine Elizabeth partir pour l'Efigance; François & Catherine la conduifirent jufqu'à Poitiers: le Roi de Navarre, qui après le cette étoit retourné en fon Gouvernement, reçut cette Prinéesse à Bourdeaux, & la mena sur les frontieres des deux Royaumes. Il entama dans le même temps quelques négociations pour ses intérées; Philippe l'amusoir de belles propoficions, de concertavec la Reine Catherine, & finalement se moquoit de lui.

Sur la fin de l'année, Jean-Ange de Medequin, frere du Marquis de Marignan, fut élu Pape à la place de Paul IV. mort trois mois auparavant, & prit le nom de Pie IV. Au premier jour de Janvier fut publié un Edit mémorable pour réglet les Jurisdictions du Royaume, & empêchet la vénâlité des Offices. Les charges vacantes devoient être remplies pat felédion : il étoit ordonné que les Officers des Compagnies préfenteroient trois hommes qu'ils eftimeroient les plus capables, dont le Roi en retiendroit un. Cet Edit fut l'ouvrage du Chancelier Olivier, qui fongeoit férieusement à la réformation du Royaume & de la Juffice, ; les intrigues & l'avatice des Courtifans, qui vouloient ou avancer leurs créatures, ou profiter des vacances, rendirent inutile une Ordonnance si faluraire.

Le Prince de Condé se lassoit d'être exclus des affaires, & de vivre dans la dépendance des Princes Lorrains : comme il les voyoit fort hais, & le Royaume plein de mécontens, il crut qu'il pourroit aisément faire un parti ; il assembla à la Fere fes principaux amis, qui étoient les deux Coligni, & le Vidame de Chartres, homme de grande naissance, & qui le portoit aussi haut que les Princes. Comme on délibéroit dans ce petit Conseil de ce qu'il y avoit à faire pour ruiner les Princes Lorrains, & relever la Maison Royale, l'Amiral prit cette occasion de former le parti Protestant; il représenta au Prince que le Duc de Guise, s'étant rendu le Chef des Catholiques, il n'avoit point de parti à lui opposer que celui des réformés; qu'au reste il n'y avoit que le zéle de la Religion qui pût lui affurer les esprits contre l'autorité Royale, dont ses ennemis se prévaloient; que le Parti dont il vouloit se rendre Chef, étoit plein de braves gens qui étoient au désespoir, & que si le Prince vouloit se mettre à leur tête, au lieu de ce qu'il auroit à fouffrir, il se verroit bientôt en état de faire la loi. Il ne fut pas mal aisé à persuader, son ambition ne pouvoit compatir avec l'état où il se trouvoit, & la Religion de ses Ancêtres fut un foible obstacle pour le retenir. Il ne fut donc plus question que de chercher les moyens d'engager les Protestans; l'Amiral se promit de lever tous les scrupules qu'ils pourroient avoir de se soulever contre le Roi, il ne falloit pour cela qu'avoir l'avis des principaux Théologiens & Jurisconsultes de leur parti, & l'Amiral les avoit

trop pratiqués pour ne pas connoître leur disposition. Un brouillon, appellé la Renaudie, Gentilhomme de Périgord, sur chois pour l'éxécution de ce destein ; il avoit été banni du Royaume pour une fausset, écomme il alloit errant en divers pays, il avoit contracté de grandes habitudes avec les Protestans, tant en Allemagne qu'en France. On résolut de le faire aller par les Provinces, & il eut ordre de dire aux principaux que quand le parti seroit formé, le Prince se mettroit à la tête; jusques - là on le devoit ménager, & ne le saire parostre que bien à propos. Les autres Seigneurs ne devoient non plus se découvrit, car ni l'Amial ni son fiere, quoique zéles désenseurs de la nouvelle Religion, ne s'étoient pas encore ouvertement séparés de l'Egisse.

Il vint une confultation d'Allemagne où fur l'état qu'on expofoit des affaires de France, les Ministres confultés si on ne pouvoir pas se faisir du Cardinal de Lorraine & de son ferre pour leur faire rendre compte, répondoient qu'on le pouvoir, pourvu qu'on su appuyé de l'autorité d'un Prince du sang. On avoir mis exprès cette condition, parce qu'or étoit assuré du Prince de Condé; les Ministres de France souscivirent à cette délibération, & la Renaudie squ's bien la faire valoir, qu'en peu de temps il fit signer une conjuration à un nombre infini de personnes de toutes les Provinces.

Pour digérer davantage tout le dessein, il donna rendezvous à Nantes aux principaux Chefs, & ils résolurent que des gens d'élite seroient distribués aux environs de Blois, où étoit la Cour, qu'une partie se glisseroit dans la ville, que les choses étant ainsi disposées, une grande multitude de gens sans armes présenteroient au Roi une requête pour obtenir la liberté de conscience, & des Temples pour éxercer leur Religion. Ils s'attendoient bien à un refus, & alors ces supplians devoient être foutenus par les gens de guerre qui feroient répandus de toutes parts; une partie devoit se saisir des portes du Château, les autres devoient y entrer pour enlever le Duc & le Cardinal, ou les tuer, si on ne pouvoit les prendre vivans. Cela fait, on devoit s'affurer de la personne du Roi, chasser la Reine sa mere, ou l'éloigner des affaires, &c donner la Régence aux Princes, car pour le Roi de Navarre ils le croyoient trop foible pour le mettre dans une telle affaire.

à la Cour des pays étrangers.

Sur cette nouvelle, les Princes Lorrains menerent le Roi
à Amboife, dont le Château étoit plus fort que celui de
Blois, & d'ailleurs le lieu étant plus petir, on y pouvoir plus
aifément remarquer ceux qui activoient de dehors. Ils n'y
furent pas plutoit arrivés, qu'ils recupent des avis plus certains
de l'entreprise qu'ils ne fçavoient jusqu'alors que confusément. La Renaudie étoit venu à Paris où il avoit été contraint de sé découvir à un Avoca l'Protesfant, chez qui il
logeoir; celui-ci, de meilleure confcience que lui, se crut
obligé d'en donner avis, & fut envoyé à Ambois au Cardinal de Lorraine. Il étoit naturellement timide, & n'épargnoit
pas les moyens violens pour s'assures; ainsi il conclut d'abord
à envoyer sans délai aux Gouverneurs des ordres de courir
sis à ceux qu'on trouveroit en armes su le chemin.

Son frere, plus circonspect & plus modéré, souint au conraire qu'il falloit dissimuler jusqu'à ce que la conjuration se découvrit d'elle-même, & n'employer les remédes extrêmes, que quand ils seroient reconnus nécessaires. La Reine sur de cet avist, mais pour eviter les surprises, le Duc manda secrettement ce qu'il avoit d'amis dans les Provinces; la Reine sit venir les Coligni, en apparence pour prendre leur conssii sur quelque affaire importante, en effer pour s'assuret d'eux.

La Renaudie cependant, sur l'avis de la retraite de la Cour, ne fit que changer les rendez-vous, & mareha à Amboise dans le même ordre qu'il devoir faire à Blois : il squt même quelque temps après que la conjunation étoit découverre, & ne continua pas moins l'entreprise, espérant de prendre la Cour au dépourvu. Le Prince de Condé, pour ne point donner de défiance, sur obligé de se rendre aussi à la Cour; soute la France étoit en attente de quelque chose d'extraosdinaire.

Il y avoit déja cinq cens chevaux des Conjurés dans le voilinage d'Amboile; foixante Gentilshommes étoient cachés dans la ville; mais fur le point de l'éxécution, un des Chess des Conjurés, nommé Ligniere, demanda à parler à la Reine, & lui découvrit tout l'ordre de la conjuration; elle apprir

Nnnn

de lui que l'heure étoit prise pour le lendemain sur le diné; & qu'on n'attendoit à la campagne que le fignal qu'on devoit donner du Château.

Alors, après avoir posé des gardes en quelques endroits. & avoir muté quelques portes, le Duc de Guise envoya tout ce qu'il y avoit de gens auprès du Roi, avec ordre de faisir ou de tuer ceux qu'on trouveroit en armes sur le chemin de la Cour. On prit trois ou quatre des principaux Chefs ; la plupart des autres Conjurés furent taillés en piéces dans la Forêt; on en pendit un grand nombre; tous les jours on faifoit de nouvelles prifes & de nouvelles éxécutions. Le Duc de Guise affecta de venir au Roi comme alarmé, pour lui raconter ce qui se passoit, & dans la frayeur qu'il donna à ce jeune Prince, il obtint, fans la participation de la Reine, d'être déclaré Lieutenant-Général du Royaume. Elle fut étonnée de ce coup, mais comme elle ne pouvoit y apporter de reméde, elle obligea elle-même le Chancelier à sceller les let-

tres qu'il refusoit obstinément.

Quoique la Renaudie vit ses affaires comme ruinées, il ne perdit pas courage; il étoit sorti de Vendôme, où étoit fon principal rendez-vous, & rodoit autour d'Amboife pour rallier ses gens qui arrivoient tous les jours. Il rencontra Pardaillan dans la Forêt; comme il vit qu'il alloit être attaqué, il marcha fiérement à lui, & le tua d'un coup d'épée, mais en même temps un Page de Pardaillan le jetta à terre d'un coup de pistolet. Il n'évita pas après sa mort la honte du supplice qu'il méritoit de fouffrir en vie ; il fut pendu par les pieds avec cette inscription , Au Chef des Rebelles , ensuite mis en quartiers, & attaché à des poteaux en divers endroits pour servir d'éxemple. Mais les Conjurés ne furent ralentis ni par la mort de leur Chef, ni par le supplice de leurs compagnons, & un grand nombre demeuroit caché autour d'Amboise. n'attendant que l'occasion d'éxécuter leur dessein.

· La Cour n'ignoroit pas qu'il se tramoit encore quelque chofe, & l'Amiral, sans approuver ce qui se faisoit, disoit tout haut qu'aussi poussoit-on trop loin ceux de la nouvelle Religion. Il étoit temps, disoit-il, de mettre fin aux supplices qui désespéroient tant de braves gens ; le Chancelier étoit de même avis, on l'accusoit d'être favorable aux Protestans, ce n'est pas qu'il sût de leur croyance, mais les désordres étoient

st excessifis dans l'Egiste, que le seul nom de réformation, que les Protestans prenoient pour prétexte, leur gagnoit une grande partie des gens de bien, & ceux mêmes qui condamnoient les extrémités où ils se portoient espéroient qu'il en naitroit à la fin quelque tempérament vtille.

On réfolut dans le Confeil de publier un Edit pour furfeoir les supplices des Protestans, jusqu'à ce que les matierade
de Religion fussent des des Protestans, jusqu'à ce que les matierade
de Religion fussent pers les armes, pourvu qu'ils les
possaffent dans vingre-quarte heures, en exceptant toutefois les
Prédicateurs, & tous ceux qui avoient attenté contre la famille Royale, les Princes & les Ministres de l'Etat. Cependant on faifoit le procès aux Ches des Conjurés, & & a un
dometique de la Renaudie, qui savoient tout le secret de son
ambition & la haine déclarée costre les Princes Lorrains
avoit déja rendu suspect, dit qu'il n'étoit pas de l'entreptife,
mais qu'il avoit out dire qu'il devoit se déclarer, si elle réufsission, il pas de la passantage pour lui faire donner des
gardes.

On redoubloit aufil les précautions, & on preffoit le proeès des prisonniers; mais pendant que le Chaecclier différoit
autant qu'il pouvoit, un reste des Conjurés sit un effort contre la ville, & il auroit réusti, si quelques-uns des Chefs n'étoient arrivés trop tard. Tous ces mavuis succès n'empêcherent pas que le jeune Maligni n'entreprit de tuer publiquement le Duc de Guise, au hazard de sa propre vie, sans
le Prince de Condé qui l'en empéchai. La nouvelle entreprise sit révoquer la grace qui avoit été accordée, & parce
qu'on avoit honte de faire mourir tant de monde aux yeux du
Public, on donna ordre de n'en plus prendre dans les hois,
mais de les tuer sur l'heure, ce qui sit pétir, avec quelques
coupables, un grand nombre de voyageurs sinnocens.

En ce temps on établit une nouvelle garde de Mousquenaires à cheval, & le premier qui en eur le commandement, fut Antoine du Plessis de Richelieu. Les supplices recommencerent, la riviere étoit couverne des corps de ceux qu' on noyoù re les Places remplies de gibers, & les rues pleines de sang; ces malheureux alloient à la mort aussi déterminément qu'ils, avoient commencé leur entreptie; un zelé aveugle leur per-

Nnnnii

fuadoit qu'ils étoient innocens, parce qu'ils avoient épargné la vie du Roi, & un d'eux, prêt à être éxécuté, trempa ses mains dans le sang de ceux qu'on venoir de faire mourit, puis les levant toutes sanglantes vers le Ciel: Voilà, dit-il, 8 grand Dieu, le sang innocent det tiens que tu ne laissera pas sans vengance. Ce n'étoit pas ainsi que sassient les anciens Chrétiens, dont les derniers vœux étoient pour les Empereurs, qui les condamnoient injustement, & pour les Bourreaux qui éxécutoient la sentence.

On voyoir paroître à des fenêtres la Reine avec ses enfans, dans la Place où se faissieient les éxécutions, & on gémissier qu'elle accourumât au sang de jeunes Princes qu' on ne searoit trop former à la douceur. Il y eur plussieurs dépositions contre le Prince de Condé, semblables à celle du domestique de la Renaudie; on sit ce qu'on pur pour enveloper le Roi de Navarre dans le crime, mais il ne se trouva rien contre lui; au contraire, quand on envoya les ordres aux Gouverneurs, pour détruire dans les Provinces les restes de la rébellion, ce Prince sur un de ceux qui montra le plus de zéle, il railla en piéces deux mille des Conjurés qui soulevoient l'Agénois.

A l'égard du Prince de Condé, plus il se sentoit coupable, & plus les soupcons évoient violents, plus il patoli thautement de sa fidélité inviolable. Le Roi sur obligé de lui donner audience en plein Conseil, où après qu'il eut exposé avec beaucoup de force & d'éloquence les raisons par lefquelles il se jutission; il finir en disnar que si quelqu'un ofoir encore l'acculer, il étoir pet à défendre son innocence par les armes. Austiré le Duc de Guise s'offiti à être son second, le Roi déclara qu'il le tenoir pour sujer sidéle, mais malgré de si belles démonstrations, ses amis ne lui conseillerent pas de deneurer plus longremps à la Cour, de sorte qu'il pensa sérieusement à lon départ.

Le Chancelier, que tant de défordres & tant de supplices plongerent dans une profonde mélancolie, en tomba malade, & mourut quelque temps après. Alors la Reine songea à se faire une créature, & appella à cette grande charge Michel de l'Hôpital, homme d'un profond sçavoir, & d'une intégrité connue, qu'elle crut d'humeur à vivre indépendant des Princes Lorrains, s'il étois soutenu. Il étoit poutant de

leurs amis, & ils consentirent à son établissement, quand ils virent qu'ils ne pouvoient mettre dans la charge Jean de Morvillers, Evêque d'Orléans, leur consident particulier.

On trouva à propos dans le Conseil d'informer le Parlement de ce qui s'étoit passé à Amboise; cette commission fut donnée au Connétable, qui fit en pleine Affemblée l'éloge des Princes Lorrains, mais d'une maniere qui ne leur plut gueres ; il dit que c'étoit avec raison que le Roi n'avoit pu fouffrir que des féditieux attaquaffent de fes principaux Officiers jusques dans sa maison, & en sa présence : il ajouta qu'un particulier ne souffriroit point qu'on sit une telle insulte à ses amis, & prit grand soin de faire entendre que les Conjurés n'avoient eu aucun dessein contre les Personnes Royales. Ce n'étoit pas ce que vouloient les Princes Lorrains, & il falloit, pour leur plaire, publier que leurs ennemis en vouloient au Roi. Les flateries du Parlement en cette occasion furent excessives; ils écrivirent au Duc de Guise contre la coutume, aussi bien qu'au Roi, & lui donnerent le titre de Conservateur de la Patrie.

Dans la lettre que le Roi écrivit aux Gouverneurs pour le même sujet, il chargeoit les Conjurés d'avoir attenté contre sa Personne. Il parut bientôt une réponse qui rejettoit tout fur les Princes Lorrains, qu'on menaçoit des États généraux, où ils rendroient compte de leurs insolences & de leurs excès; c'étoit ainsi qu'on parloit, & l'écrit étoit si fort, que le Cardinal de Lorraine ne voulut jamais permettre aux députés du Parlement de Rouen de le présenter au Roi, quoique ce ne fût que pour s'en plaindre, mais il regarda ces plaintes comme un moyen indirect de publier des chofes qu'il étoit bien aise de tenir cachées. Pour le Parlement de Paris, à qui on avoit adressé, aussi bien qu'au Parlement de Rouen, une copie de cet écrit, il l'envoya au Cardinal de Lorraine; mais il parut peu de temps après contre lui un autre écrit encore plus piquant. Quelques restes des conjurés s'étoient sauvés de prison ; on adressa au Cardinal une lettre par laquelle on lui promettoit qu'ils se rendroient bientôt auprès de lui en meilleure compagnie que jamais ; il fut intimidé de cette menace, & il parut plus doux envers les Protestans.

On s'appliquoit à étouffer les restes de la rébellion par tout

Année 1560.

le Royaume, & on envoya dans les Provinces des perfonnes affidées. L'Amiral qui avoit allumé le feu, eut ordre de Paller éteindre en Normandie; ce n'est pas qu'il ne sur surprétexte de consiance, de l'éloignet d'auprès de la Reine, à qu'il parloit librement, & qui l'écoutoit. L'Amiral de son côté ne sur present de l'écouper de le retirer de la Cour, où ses ennemis étoient tout-puissans. Au reste, comme il voyoit bien que la conspiration ne pouvoit plus produire l'ester qu'il en avoit espéré, il se sit un mérite auprès de la Reine de réprimer les séditieux, d'autant plus qu'il sçavoit qu'on avoit pourvu d'ailleurs sécrettement à la sureté de la Province.

Au mois de Mai il parut un Edit mémorable sur le sujet de la Religion; par le premier chef de l'Edit , la connoissance du ctime d'hérésie étoit ôtée à la Justice Royale, & attribuée aux Evêques. Le Chancelier fit cet Edit pour éviter l'Inquisition, que les Princes de Guise vouloient introduire. Le second chef de l'Edit portoit désense de tenir des conventicules pour y parler de Religion, & d'affembler des gens en armes; on autorisoit les Justices subalternes à condamner les coupables, dont la confiscation étoit donnée aux délateurs, & les faux accusateurs étoient condamnés à la peine du talion. Malgré la rigueur de ces Edits, le Cardinal de Lorraine affectoit toujours de se radoucir ; il souffroit que les Protestans l'approchassent, il se rendoit facile à les écouter, & afin de se disculper des désordres de l'Etat, il conseilla à la Reine de tenir une Affemblée pour y remédier. Elle fut indiquée à Fontainebleau, & la Cour se disposa à y aller; le Roi résolut de passer à Tours, pour rassurer cette ville, suspecte par le grand nombre d'hérétiques qui y étoient. Ce futlà & environ dans le même temps qu'on leur donna le nom de Huguenots.

La Řeine crut alors devoir les ménager pour fes intéřets, & técher de fe concilier l'affection d'un parti dont elle voyoit croître la puissance. Elle manda quelques Ministres qui ne voulurent jamais se fier à elle, mais ils lui firent renir un écrit contre les Princes de Guise, qu'elle sut contrainte de leur remettre entre les mains, parce que la Reine sa bellefille s'étoit apperçue qu'on le lui donnoit. Le parti étoit fécond en tels écrits, & les meilleures plumes du Royaume s'pemployient; ainfi l'héréfie & la rébellion s'infinuoient you renfemble avec la faryre & les agrémens du difcours. Il fallut avoir recours aux derniers s'upplices contre les Imprimeurs, & encore ne pouvoir-ou réprimer ni la démangeai-fon des Ecrivains, ni la curiofité des Lecteurs. La Cour étoit fort impatiente de fortir d'une province où il étoit arrivé de si grands défordres; le Prince de Condé partir tout d'un coup pendant le voyage, & renouvella les appréhensions qu'on avoit conçues de sa conduire; on scut qu'il alloit vers le Roi fon frere, & que Damville, sils puiné du Connétable, s'étoit abouché avec lui sur le chemin. Cet entretien redoubla les inquétudes de la Cour qui craignoit tour.

Mais le Prince durant ce temps étoit en peine lui-même des lettres qu'il recevoir du Roi fon frere; il lui témoignoit à la vérité un grand desir de le voir, mais il souhairoit en même temps qu'il demeurât à la Cour, du moins quelque temps, pour y consimer l'opinion de son innocence. D'Escars, son principal consident, gagné par le Cardinal de Loraine, lui inspiroit ces sentimens; mais le Prince n'étoit pas de même avis, & il crut ne pouvoit trop tôt mettre fa personne en surect, ains il le rendit en polé à Nérae, où étoit

le Roi de Navarre.

Toute la Noblesse des pays voisins s'y assembla auprès d'eux. Les Protestans se multiplioient sans nombre; outre l'amour de la nouveauté, chacun vouloit être d'un parti où on voyoit des gens si déterminés, & des chess si considérables. On se piquoit de s'unir aux Princes du sang contre les étrangers, & il n'y avoit que la lenteur du Connétable qui empêchât qu'il ne se sit quelque grand éclat. Cependant les Princes Lorrains affectoient de lui donner toute forte de dégoût, jusques dans les moindres choses, soit qu'ils voulussent ou le décréditer tout-à-fait, ou le pousser à la révolte. Il ne laissa pas de se trouver à l'Assemblée de Fontainebleau, où l'Amiral vint aussi; mais pour le Roi de Navarre ni le Prince de Condé, on ne put jamais les y attirer. La Sague, sécretaire du Prince, fut envoyé en apparence pour faire leurs excuses, en effet pour observer ce qui se passoit, & achever de lier les intrigues.

Après que le Roi, la Reine & le Chancelier eurent proposé

Année 1 160.

le sujet de l'Assemblée, qui étoit le soulagement du Peuple . & la réformation des défordres de l'État , le Duc de Guise & le Cardinal rendirent compte, l'un de la guerre, & l'autre des finances, & le Cardinal fit voir que les charges du Royaume surpassoient les revenus de près de trois millions, les profusions de Henri II. avoient réduit l'épargne en cette disette. Comme les Conseillers d'Etat se préparoient à opiner, & que Jean de Montluc, Evêque de Valence, avoit déja la bouche ouverte; l'Amiral furprit toute l'Affemblée, en se mettant à genoux devant le Roi, & lui présentant deux Requêtes; il dit qu'elles lui avoient été mises en main en Normandie par un grand nombre de personnes; on en sit la lecture à sa priere : elles étoient des Huguenots qui demandoient qu'on cessat de les perfécuter, & qu'on leur permît l'éxercice de leur Religion, jusqu'à ce que seur cause eût été légitimement éxaminée. Ils se servoient ordinairement de ce stile pour gagner du temps, & reclamoient le Concile, bien réfolus, quand ils seroient assez forts, de n'en reconnoître aucun qui ne décidat à leur fantaisse.

Les Requêtes étoient conçues en termes modeftes, mais l'Amiral dir en opinant, qu'ayant presse ceux qui les présentoient de les souscrie, ils avoient répondu que si on vouloit, elles seroient signées de cinquante mille hommes; le Cardinal de Loraine releva cette parole, & l'insolence de ceux qui obient ainsi menacer le Roi; la chose se poussa si nentre lui & l'Amiral, que le Roi situ obligé de leur imposer fisience. Il y eut un autre démélé entre s'Amiral & le Due de Guise: l'Amiral avoir témoigné qu'il rouvoir étrange qu'on est redoublé la garde du Roi, qu'il n'y avoir rien de plus pernicieux que d'accourumer un jeune Prince à craindre se sujets & en être craint, que leur amour devoit être sa

feule garde.

Le Duc de Guife fit voir la nécessifié de gardet la personne facrée du Roi, au milieu de tant d'attentats, & que ceux qui vouloient le voir sans gardes se rendoient suspedis; ainsi les disputes s'échaussoient, & il n'y avoit guére d'utilité à effecte de l'Assemblée. Tous les avis allerent à convoquer les Etats généraux pour régler les affaires de l'Etat, & à demander au Pape le Concile écuménique pour finir celles de Religion, Éaute de quoi on les termineroit en France, par

un Concile nationnal: en attendant on proposoit une surséance aux supplices des Hérétiques, sans néanmoins y comprendre les séditieux, & le Roi l'ordonna ainsi.

Année 1560.

L'Eveque de Valence se signala dans cette Assemblée par ses invectives contre les abus de la Cour de Rome, & contre tout le Clergé. C'étois sa coutume de les saire voientes, & d'y méler beaucoup de choses savorables à la nouvelle Religion, à laquelle il devoir le commencement de sa fortune; mais cet homme, si zélé pour la discipline, l'avoir luimème violée dans un de ses chess principaux, n'ayant point rougi de se marier étant Evêque, chose détentée par tous les canons, & dont il n'y a dans toute l'històrie de l'Eglis aucun éxemple approuvé. Ce mariage, quojue sair sécrettement, étoir ignoré de peu de personnes, & il avoir été publiquement reproché à ce Prélat, mais son sçavir & son cloquence lui donnoient beaucoup de crédit, & sa grande habilet à manier les affaires lui avoir acquis l'estime & la consiance de la Reine.

Durant tout le temps de l'Assemblée, le Cardinal de Lorraine & le Duc de Guise faisoient soigneusement observer toutes les démarches de La Sague. Ce Sécretaire, discoureur pour le malheur de son maître, trouva à la Cour un camarade avec qui il avoit servi dans les guerres de Piémont sous le Maréchal de Brissac. Il lui parloit souvent des desseins du Prince de Condé, & celui-ci ne manqua pas d'en rendre compte au Maréchal, qui étoit revenu auprès du Roi après la restitution des Places d'Italie. Les Princes de Guise, avertis par ce moyen, firent atrêter La Sague, qui, présenté à la question, déclara tout ce qu'il scavoit des desseins du Roi de Navarre & de son frere; il dit qu'ils se préparoient à venir à la Cour avec une suite nombreuse de Noblesse; qu'ils avoient pris des mefures pour s'emparer en passant de Tours, de Poitiers & d'Orléans qui devoit être leur Place d'armes ; que le Connétable leur répondoit de Paris, dont son fils étoit Gouverneur. Ils avoient des intelligences en Picardie, en Bretagne, en Provence, & en beaucoup d'autres Provinces, où les Protestans devoient exciter de grands mouvemens. On vit en effet en même temps des soulévemens presque par tout ; à Valence les Protestans se rendirent maîtres de l'Eglise des Cordeliers, & ne se laisserent appaiser qu'à peine par les 0000

Année 1560.

promeffes de leur Evêque. Deux freres, nommés les Mouvans, qui s'étoient foulevés des le temps de La Renaudie, continuoient à troubler toute la Provence; le jeune Maligni, quoiquil eût reçu ordre du Roi de Navarre de différente une entreptife qu'il avoit faite fur Lyon, ne pût s'empêcher de la faire éclater, parce qu'il fit découvert, & le Prevôt des Marchands ne le chaffa pas fans péril.

Tant de mouvemens ne juftifioient que trop les dépofitions de La Sague, ce qui fit réfoudre d'artêtet tous ceux qui avoient quelque intelligence avec les Princes. Les lettres du Connétable & du Vidame, dont La Sague se trouva chargé, ne disoient rein de précis, mais il découvoir que le secret étoit écrit dans l'envelope de celle du Vidame, & qu'on le pourroit lire en la trempant dans l'eau. On n'y trouva autre chose, sinon que le Connétable devoit se servir de l'autorité des Etats, pour éloigner des affaires les Princes Lorrains, & le Sécretaire ajoutoit du sien qu'il valoit encore mieux employer les armes. Le Vidame sut archét, & sur relâché un peu après, après s'être justifié devant les Chevaliers de l'Orde, qui lui furent donnés pour Juges s'élon sa demande & de carde de la charche de l

les priviléges de l'Ordre.

A peu près dans ce même temps, Bouchard, Chancelier du Roi de Navarre, & l'un de ses confidens, pour se faire valoir à la Cour, dit des choses à peu près semblables à celles que La Sague avoit découvertes. On distribua les troupes dans les Provinces, on y envoya des Seigneurs pour s'en affurer, & châtier les rebelles, & on manda aux Princes de se rendre promptement à la Cour, pour accompagner le Roi aux Etats. La lettre portoit qu'il y avoit contre eux des accusations ausquelles le Roi n'ajoutoit aucune croyance, mais dont il étoit à propos qu'ils se justifiassent; on les vouloit avoir tous deux à la Cour, afin de les arrêter ensemble. La Reine avoit bien compris la conséquence d'une telle réfolution, qui mettoit toute la puissance entre les mains des Princes Lorrains, & l'affujettiffoit elle-même à leur volonté. mais elle n'avoit pu résister à l'autorité absolue que les Guises s'étoient acquis sur l'esprit du Roi; cet ordre, recu de la Cour, mit le Prince de Condé dans de grandes défiances.

La Douairiere de Roye, sa belle-mere, semme d'un courage haut & d'un grand esprit, n'oublia rien pour l'empêcher

de faire le voyage, & afin de dégouter la Cour du deffén de le faire venir, elle écrivir à la Reine, que si son gendre étoit mandé il obétroit, mais qu'ayant tant d'ennemis, il ne pourroit s'empêcher de marcher bien accompagné. La Reine répondit, comme elle devoit, qu'il ne falloit approcher du Roi qu'avec sa suite ordinaire, & dans le respect, mais que il e Prince venoit avec une grande suite, il en trouveroit encore une plus grande auprès du Roi. Cette réponse augmentoit les inquiétudes du Prince, qui jamais ne se seroit soit els inquiétudes du Prince, qui jamais ne se seroit soit les foibles de Roi son fiere; mais d'Escars & le Chancelier Bouchard, & tous ceux que le Cardinal de Lorraine avoit gagnés dans sa maison, ne cessoient de lui représenter le péril qu'il y avoit à désobér; & disoient hautement au Prince qu'il falloit ou suivre son frere, ou rompre avec lui.

A la Cour on craignoit rant de les manquer, qu'on leur détachoit rous leurs amis se leurs parens les uns après les autres, pour les attirer par de belles paroles. Antoine, Comte de Crussol, alla le premier; le Cardinal de Bourbon, fiere des deux Princes, suivit après; tous deux étoient si bien trompés, qu'ils tromperent aissent les autres. Ils ne leur parloient que des bonnes dispositions de la Cour, & du délir qu'on avoit de les voir pour les faissaire, de sorte que les sages, qui étoient d'avis de demeurer, non seulement n'étoient pas écourés, mais ils étoient même traités de brouillons ou de visionnaires. Ils partitent donc de Nerac, & à mesure qu'ils s'avançoient, le Maréchal de Termes les suivoir de loin avec des troupes; ils trouverent sur le chemin le Cardinal d'Armagnae leur parent, qui, trompé comme les autres, les remplit d'efférance.

L'Archevêque de Vienne, un des principaux du Confeil, decrivi à la Ducheffe de Montpenfier, très-érotiemen unie & d'intérêt & d'amitié avec les Princes, ce qui fe tramoit converve, à lui confeilloit de leur mander que du moins ils fe fai-fuffent des enfans du Duc de Guife, pour leur fervir d'ônge; tous ces avis furent inutiles: les Princes étoient comme enchantés, de continuoient à marcher vers Orléans, o di les Eats devoient fe tenir; la Coury étoit déja. Après que le Duc de Guife eur taffemblé les troupes qui lui venoient d'Ecoffe & de Piémont, il mena le Roi à Paris, & de-là à Otléans. Il y fit fon

entrée le dix-huitiéme d'Octobre; tout le monde remarqua qu'il entra en armes, contre l'ordinaire des Rois ses prédécesseurs, les gens de guerre rangés dans les Places & dans les rues.

Un spedacle si nouveau alors remplit toute la ville de frayeur; les Etats qui faisoient la crainte & l'aversion des derniers Rois, étoient desirés à la Cour, non seulement à cause du secours d'argent qu'on en espéroit dans de si prefientes nécessités, mais encore dans le dessein d'autoriser par leur présence ce qu'on méditoit contre les Princes. Les Guies avoient pris grand soin de s'assurer des Députés, & le Roi étant si bien armé, on ne doutoit pas que ceux qui servient d'humeur à résister, ne fussent contraints de céder à la force. Les Etats surent commencés par une Consession de l'ournon, secondé des Maréchaux de S. André & de Brissa, fit ordonner qu'elle suit jurée de tous les Députés, sous peine de la vie.

Les Princes, attendus avec une extrême impatience, artiverent enfin le dernier d'Octobre, fans que perfonne allât au-devant d'eux que ceux de leur Maison; ce fiu la premiere marque de disgrace qu'ils eurent à leur arrivée: ensuite le Roi de Navarre voulant, selon la coutume de ceux de son rang, entrer à cheval chez le Roi, sint arcêté à la porte, 6c introduit par le guichet. Ils commencerent à auguer mai de leurs affaires; la froide réception que leur sit le Roi acheva de les consondre, 6c on sit étonné que les Guiles, qui étocient dans la chambre auprès de lui, ne daignassient pas quitter leur place, ni faire un pas pour les recevoir.

A peine étoien-ils entrés, que le Roi les mena dans la chambre de la Reine fa mere, devant laquelle il dit féchement au Prince de Condé qu'il defiroit qu'il fe juffifiát de quelques accufations aufquelles il vouloit bien n'avoir pas de croyance; ils crutent voir tomber quelques larmes des yeux de la Réine. Pendant qu'ils se préparoient à parler, le Roi coupa court & les renvoya; le Prince su armété au fortir de la chambre, se plaignant en vain de son frere le Cardinal de Bourbon, & de ses amis qui l'avoient trompé. Comme le Roi de Navarre vir qu'on le faisoit prisonnier, il demanda qu'on le mit en sa garde, mais loin de l'écouter, oa lui donna

des gardes à lui-même, après lui avoir ôté tous ses gens. Le même jour on arrêta Groslor, Bailli d'Orléans, qui étoit de l'intelligence du Prince, & on envoya des ordres pour arrêter en Picardie la Douairiere de Roye sa belle-mere; on s'assura aussi du Vidame, qui ne sortir plus de sa prison, où le chagrin le sit mourir peu de temps après.

L'Amiral, quoique careffé à la Cour, étoit en crainte, & d'Andelor plus défiant s'étoit retiré; le Connétable venoit lentement, fous prétexte d'indifposition, & s'arrêta à Paris. Bouchard, qui avoit trahi son maître, n'évita pas la prison, & on l'arrêta contre son attente, pour être constonét au Prince, à qui on donna des Commissieres. Le Chancelier devoit présider au jugement, & la résolution prise dans le Conseil de lui faire son procès, étoit signée de tous les Seigneurs qui le compositent, à la réserve des Princes Lorrains; ils cruent en s'excussant éviter la haine d'une action si hardie.

Le Chancelier vint interroget le Prince, qui refuß de tépondre, alléguant le privilége de sa naissance, qui ne permetroit pas qu'il fut jugé autre part que dans la Cour des
Pairs, tous les Pairs appellés, & le Roi présent; ainsi avoir-il
été pratiqué au procès du Duc d'Alençon, sous Charles VII.
& à celui du Connétable de Bourbon; il ne sur point écouté,
& son opposition, souvent restrécé en prefence du Chancelier
& des Commissaires, sur rejettée par plusseurs Arrèts du
Consseil secret. Tout le monde étoit étonné d'une si grande
contravention aux loix du Royaume, faite à la face des Etats;
& qu'on refusât à un si grand Prince d'être jugé en plein
Parlement, ce qu'on navoit pas encore dénié au moindre
Conseiller; ensin, il fallut répondre aux Commissaires, & le
Prince se contenta de protester que c'étoit par violence.

La Princesse de Condé sa femme obtint qu'on lui donneroit un Conseil, mais on lui resusa la liberté de communiquer avec elle, avec ses freres & ses amis, même en présence de

témoins choisis par le Roi.

Malgré les murmures de la Cour & de tout le Peuple, les Lorrains faifoient pourfuivre le procès avec une précipitation inouie, & déja les preuves étoient si considérables, qu'ils tenoient la petre du Prince assuré, mais ils croyoient n'avoir rien fait, s'ils n'envelopoient le Roi de Navarre dans la mêmo condamnation: car quelle apparence de perdre le Prince,

en lui laissant un vengeur dont le nom seul étoit capable de faire remuer toute la France? Cependant il n'y avoit contre lui que de foibles soupçons. On dit que les Lorrains conçuent alors se desse in le saire poignarder en la présence du Roi, & que seu se poignarder en la présence du Roi, & que seu se poignarder en la présence du Gonner l'ordre, au grand déplaisir du Duc de Gusse; mais la chose, pour son importance, demanderoit de plus grandes preuves. Pour le Prince il se voyoit à la veille d'être condamné, sans toutefois montrer la moindre crainte, soit que ferme naturellement, il eut mis en cette occasion dans sa fermeté sa principale désense, soit qu'en effet il n'ait jamais reu qu'en os sa ventemités, ni exciter, en versant son sang, l'indignation de toute la France; on ne laissoit pas de poursuivre son procès avec chaleur, & déja la condamnation de Grollot fervoit de prégué à la sience.

La Reine tâchoit cependant d'exciter le Chancelier à s'opposer aux desseins des Princes Lorrains; leur autorité étoit si grande, qu'il n'osa jamais rien entreprendre, mais il survint d'autres obstacles ausquels on ne pensoit pas. Le 16 de Novembre, le Roi étant allé à la chasse, pour n'être pas présent au supplice de Grossot, sur sais inopinément de douleurs extraordinaires; un abscès sormé dans son cerveau lui avoit pourri l'oreille. Les Princes Lorrains publierent que ce n'étoit rien, & presserent avec une précipitation inouie le jugement du Prince, la Reine n'ofant parler, tant que la fanté du Roi ne fut pas tout-à-fait désespérée. L'arrêt de mort sut prononcé, le Chancelier refusa de le signer, on obligea le Roi, tout malade qu'il étoit, à mander la plupart des Seigneurs pour les y faire fouscrire, & de tous ceux qui furent mandés, Louis du Bueil, Comte de Sancerre, fut le seul qui ne se laissa jamais sléchir, & le Roi admira sa constance; le jour destiné à l'éxécution étoit venu, quand les Médecins déclarerent que le mal du Roi étoit sans reméde.

Les Lorrains, auparavant il abfolus; tournerent leur orgueil en flaterie, & supplierent la Reine avec des soumilisons extraordinaires, de se défaire d'un seul coup de deux ennemis. Ils l'avoient déja résolue à confiner le Roi de Navarre dans une prison perpétuelle: maintenant ils vouloient sa mort, & déja la Reine commençoit à craindre un Prince qui pouvoit lui disputer la Régence qu'elle espéroit durant le bas âge de

lier la trouva irréfolue, & lui représenta les inconvéniens où elle alloit se précipiter; qu'elle alloit soulever contre elle toute la Noblesse & tous Jes Peuples, qui respectoient naturellement le fang Royal, & ne le verroient répandre qu'avec horreur: mais de plus que feroit-elle du Roi de Navarre? le laisseroit-elle en vie, afin que son frere eût un vengeur implacable & puissant? d'entreprendre de le faire mourir, quelle apparence? il n'y avoit rien à lui reprocher que les fautes & le malheur de son frere; que craignoit-elle, habile comme elle étoit, autorifée & ayant sa maison pleine de Rois? ces considérations étoient puissantes, mais le Roi de Navarre avoit besoin que la Duchesse de Montpensier achevât de la guérir des soupçons qu'elle avoit conçus contre lui. Cette Princesse, aimée de la Reine, n'avoit cessé de lui dire qu'elle se perdroit elle-même en perdant les Princes, & qu'il ne lui restoit plus que de se livrer tout-à-fait aux Lorrains, quand elle auroit ôté le feul contrepoids de leur pouvoir; mais ce qu'elle fit de plus effentiel, fut de lui dire qu'elle lui répondoit du Roi de Navarre, qui s'uniroit fincérement à ses intérêts.

Cette parofe fit tout l'effet qu'elle en attendoit, mais la Reine, pour s'affurer davantage, voulut elle-même parler à co Prince; François de Montpenfier; Dauphin d'Auvergne, fils de la Ducheffe, fut chargé de l'introduire sécrettement chez la Reine. Elle seut bien entrer dans les fentimens du Roi de Navarre contre les Princes Lorrains, qu'elle promit d'éloigner avec le temps, & rejetta sur eux rout ce qui s'étoit entrepris contre les Bourbons; sans s'expliquer davantage dans ce premier entretien, elle renvoya le Roi de Navarre, content de son procédé, & réfolu de la faisfaire, il lui en donna sa parole. Il obint aissement le retour du Connétable, que la Reine souhaitoit autant que lui, & sans insister beaucoup sur la liberté de son frere, il la vit assez assurée par la conjonêture des affaires; mais la Reine vouloit dans le temps faire valoir au Roi de Navarre cette délivirance.

François mourut le 7 de Décembre, âgé de dix-huit ans. On remarqua que le Cardinal de Lorraine, qui l'affiftoit à la mort, lui recommanda haurement de prier Dieu qu'il lui pardonnat ses faures, & ne lui impusta pas celles de ses Ministres; c'est en effet ce qu'avoit à craindre un Prince qui n'ayoit

Année 1560.

jamais agi de son mouvement. Les Courtisans ne manquerent pas à tourner cette parole du Cardinal contre lui-même.

On ne pur empêcher le Peuple de foupçonner du poison dans la maladie survenue au Roi, & le brût s'en répandit dans les pays étrangers, fans qu'il eut d'autre fondement que l'inclination qu'ont les hommes à chercher des causes extraordinaires à la mort des Princes. Les continuelles infirmités de François II. ne lui promettoient pas une plus longue vie, & fervirent seuls d'excuée à la foiblesse piovable qu'il sit paroitte durant tout son regne.



ABRE'GE'

# ABRÉGÉ DELHISTOIRE DE FRANCE.

## LIVRE DIX-SEPTIÉME. CHARLES IX.

Ussitôt que François II. fut mort, & que tout CHARLES IX. le monde eut rendu hommage à Charles IX. fon fuccesseur, la Reine manda le Connétable, qui depuis la maladie du Roi s'avançoit à petites journées vers Orléans, attendant quelle seroit la suite des affaires. Elle lui écrivir qu'il étoit temps qu'il vînt reprendre fa place à la Cour & dans les Confeils, où le Roi vouloit lui donner la principale autorité, à l'éxemple du Roi son pere, & du Roi son aïeul; qu'au reste il n'auroit plus à craindre d'être soumis aux étrangers, que la Noblesse de France rentreroit dans sa premiere considération, & que le Roi vouloit dorénavant que chacun fit sa charge. Elle songeoit à gagner ce sage vieillard, feul capable d'entrer dans les tempéramens nécessaires; elle étoit en grande inquiétude de ce qu'elle feroit des Princes Lorrains, qui l'avoient si indignement traitée dans le régne précédent, mais une autre passion l'empêchoit de songer à la vengeance, & il s'agissoit d'établir son autorité.

Les Princes Lorrains dans la décadence apparente de leur

Année 1560

Année 1 (60.

fortune, n'avoient pas perdu courage, ils crurent qu'ils fe maintendroient aifément avec une Frincesse ambieuse, s'ils trouvoient moyen de lui saire croire qu'ils lui étoient nécefaires; ainsi ils fortisserent leur parti, en y attachant, par de différents intérêts, le Cardinal de Tourmon, le Duc de Nomours, les Maréchaux de S. André & de Brissa, qui depuis la mort de Henri II. étoient devenus de leurs amis, & qu'ils prirent soin d'unirà eux encore plus étroitement, & plusseurs personnes de grande considération.

Avec un fi puissant parti, & les amis qu'ils avoient, tant ans les Provinces que dans les Etats, ils crurent qu'ils se pourroient faire craindre de la Reine, & sirent en esset sienen, qu'elle les crut encore plus puissant qu'ils n'é-toient. Elle n'en sur pas schée, car quelques mesures qu'elle eût prises avec le Roi de Navarre, elle vit bien que jamais elle ne pourroit s'assurer ni du Prince de Condé, ni des Coligni qui le gouvernoient. D'ailleurs elle n'ignoroit pas que les Etats n'inclinassent à forcer le Roi de Navarre d'accepter la Régence, à laquelle ils le croyoient appellé par les loix fondamentales du Royaume; ainsi elle demeura convaincue qu'elle ne pouvoit maintenir son autorité qu'en s'assurar d'un parti qu'elle pût opposer aux Princes de Bourbon, & ce lui étoit un grand soutien de voir les Princes Lorrains irréconciliables avec eux.

Comme elle évoit dans ces penfées, & difposée à les rechercher, elle fur ravie de voir qu'ils la recherchoient, le
Maréchal de S. André fe rendit le médiateur de leur accommodement, & l'affura de la foumiffion de ces Princes. Il
leur porta aufil les affurances de la procetion de la Reine;
mais l'accord devoit être fecret, jusqu'à ce qu'on eût confommé l'affaire de la Régence; la Ducheffe de Montpenfier
portoit le Roi de Navarre à lui céder, elle lui repréfentoir
qu'il lui feroit glorieux de faire ce facrifice au bien de l'Etat,
de la Reine lui faifoit infinuer qu'il y avoit peu d'apparence
de faire Régent du Royaume le frere d'un criminel d'Etat,
& que lui-même n'étoit pas hors de foupon; les Coligni
mêmes entrerent dans les fentimens de la Reine, & ils cruent qu'il spourroient mieux prendre leurs furretés avec elle
qu'avec le Roi de Navarre, toujours incertain & irréfolu.

à la Cour où on l'attendoit pour prendre une derniere réfolution; en entrant à Orléans il parut étonné de voir des gardes aux portes, & il demanda pour quel usage elles y étoient au milieu du Royaume? en même temps il leur commanda de fe retirer, en difant qu'il fçauroit bien fans cela pourvoir à la fureté du Roi, & qu'il établiroit fi bien son autorité, qu'avec un seul Huissier il eferoit obéir par tout le Royaume comme avec des Armées.

Après avoir donné d'abord cette marque de sa puissance, il entra chez le Roi avec beaucoup de dignité, il ne put s'empêcher de verser des larmes à la vue de ce jeune Prince. se souvenant des graces qu'il avoit reçues de son pere & de son grand-pere; la Reine le tira à part, & lui dit qu'elle mettoit en lui route sa confiance; que deux partis opiniâtres partageoient la Cour, & détruisoient l'autorité Royale; qu'elle n'ignoroit pas les liaisons qu'il avoit avec celui des Princes du fang, mais qu'elle sçavoit aussi qu'il préséroit le bien de l'Etat & le service de son maître à toute autre considération: ainsi qu'elle se remettoit entre ses bras, & lui recommandoit son pupille; il fut attendri par ces paroles, & promit à la Reine une fidelle obéissance, elle sut bientôt après déclarée Régente. Le Roi de Navarre céda à condition qu'il seroit chef de tous les conseils, & Lieutenant Général du Royaume; les finances furent laissées au Cardinal de Lorraine, on établit la forme des Confeils, & toute la Cour obéit à la Ré-

Il reftoir encore à la Reine une grande appréhenfion, elle ne pouvoir s'empécher de délivre le Prince de Condé, mais comme elle connoilloir fon efprit hautain, elle craignoir qu'il ne brouillât les affaires, & vouloir gagner du temps pour les affermir. Depuis la mort du Roi, ce Prince n'étoir gardé que pour la forme, mais il ne voulur jamais fortir de prifon qu'il ne fe fait juffiifé, & demandeir qu'on lui nommât tes accufaceurs. La Reine lui faifoir dire qu'elle fouhaitoit de le voir promprement dans les confeils, & d'aurre par elle avoit des personnes affidées, qui lui remontroient que s'il ne fe purgeoit dans les fonces, on eroicior qu'il devoir s'il délivirance à la faveur plurôt qu'à la justice; cette pensée, conforme à l'humeur du Prince, entra si avant dans on esprit, qu'il abandonas toute autre affaire. Pour éviter l'ennui de la pré-

Pppp ij

Année 1560.

fon, il demanda la permission de se retirer dans une des Maisons du Roi son frere, elle lui sur accordée sans peine, & cependant on résolut de saire l'ouverture des Etats

Le Chancelier de l'Hôpital représenta les malheurs d'où le Royaume venoit de sortir, il exhorta tous les ordres à v chercher des remédes, dont le principal, disoit-il, étoit la tenue de cette Assemblée; il appuya beaucoup sur l'utilité des Etats Généraux, dont il parla comme du soutien de la Royauté, se plaignit de la licence de ceux qui vouloient régler la Religion à leur mode, & du faux zéle des autres, qui croyoient les réprimer par des supplices; il montra la nécessité de les adoucir, & que le falut de l'Etat confistoit dans l'obéissance que tous les ordres rendroient à la Reine, la premiere séance finit par cette harangue; elle flatoit les Etats pour les faire concourir au bien public, elle donnoit de l'espérance aux Huguenots, elle établissoit l'autorité de la Régente. Tant de choses considérables se passerent huit jours après la mort du Roi: quelques-uns des Députés, qui n'espéroient pas grande utilité des États, les vouloient rompre, sous prétexte que leur pouvoir étoit expiré par cette mort; on les fatisfit par cette maxime qu'en France le Roi ne mouroit iamais, mais on ne se pressa pas de tenir la seconde séance, elle sut remise à l'année fuivante.

1561.

Le Cardinal de Lorraine, dès le vivant du feu Roi, s'étoit préparé à porter la parole au nom des trois Ordres, chose ii inouie jusqu'alors, qu'on avoit différé de lui accorder : il eut aisément le suffrage du Clergé, où il avoit tout pouvoir, & à qui la proposition étoit honorable; la Noblesse y trouva peu de difficulté, mais le tiers Etat s'opposa avec vigueur à cette nouveauté; outre qu'il étoit résolu à avoir son Orateur particulier, felon la courume, il déclara qu'il n'avoit garde de confier ses intérêts à celui dont il avoit résolu de se plaindre. Le Cardinal refusé dédaigna de parler au nom du Clergé. de peur de se mettre en égalité avec les députés des autres Ordres; les harangues de la Noblesse & du tiers Etat ne furent remplies que de la nécessité de soulager les Peuples, & de remédier aux défordres du Clergé; le Député de la Noblesse demanda au nom de son Ordre, des Temples pour les Huguenots, celui du Clergé traita cette proposition de séditieuse, & en parlant contre ceux qui se chargeoient des

ral, qui l'obligea à lui faire réparation. Le Cardinal de Lorraine & le Duc de Guise, se plaignirent que dans les harangues on ne les avoit pas traités de Princes; les Députés de Bourgogne & de Dauphiné, Provinces dont le Duc de Guife & le Duc d'Aumale étoient Gouverneurs, appuyerent leurs plaintes dans les Etats: prefque toute la Noblesse s'éleva contr'eux; on se souvint du Comte de S. Pol, Prince du fang, qui fous le regne de François I. dit à Claude, Comte de Guise, comme il se vantoit d'être Prince, qu'il parloit Allemand en France. Il n'est pas croyable combien les Princes Lorrains surent touchés de cette opposition, ils passerent jusqu'à dire que ceux qui leur refusoient dans les Etats une qualité si bien due à leur naissance, étoient des séditieux. Les Etats, irrités de cette parole, en porterent leur plainte à la Reine, qui interpréta la pensée des Princes Lorrains, & affura qu'ils ne regardoient comme féditieux que ceux qui manquoient d'obéiffance pour le Roi & pour Elle. La Noblesse ne laissa pas de demeurer offensée de leur procédé, qui causa une grande aliénation dans tous les esprits.

On eut nouvelle en ce temps que le Pape s'étoit enfin résolu à rassembler le Concile : il y avoit été obligé par les propositions qu'on avoit faites de tenir en France un Concile nationnal. Côme de Médicis, qui s'étoit acquis sur lui un grand pouvoir, le reconnoissant pour être de sa maison, après lui avoir inspiré un conseil si nécessaire, le détermina encore à continuer le Concile de Trente, plutôt qu'à en convoquer un nouveau, il nomma des Légats pour y présider. Le Roi donna ordre aux Prélats de se tenir prêts pour se rendre à Trente, mais les affaires n'alloient pas si vîte du côté de Rome.

Les Etats travailloient à leurs cahiers, & préparoient leurs demandes. Elles étoient si délicates, que la Reine eût trop hazardé, si elle les eût ou accordées ou refusées, & d'ailleurs ayant tiré des Etats les services qu'elle en espéroit, qui étoit la reconnoissance de son autorité, elle les congédia à condition de se rassembler au mois de Mai.

Le 28 de Janvier elle publia un Edit par lequel les prisonniers pour la Religion étoient rétablis: il portoit des défen-

fes de violenter personne sur ce sujet, il fallut donner cette satisfaction au Roi de Navarre, qui, quoiqu'il ne sitt pas de ce parti dans le cœur, cependant il l'appuyoit à la considération de sa semme, & pour se saire des créatures. Le Chancelier, ennemi des supplices, & d'ailleurs asser savoable aux Protestans, dont il espéroit tirer quelque bien pour la réformation de l'Egise, conseilloit cette douceur à la Reine; elle y inclinoit delle-même, dans le dessein qu'elle avoit d'entretenir deux partis dans le Royaume, au milieu desquels elle prétendoit établir plus surement sa domination.

Le Cardinal de Lorraine & le Duc de Guife s'éleverent contre l'Edit, le Roi de Navarre le défendoit, chacun alloit à fes intérêts fous préteate de la Religion, & les partialités a entretenoient à la Cour fous les noms de Catholiques & de Huguenots. Le Roi de Navarre qui voyoit les finances épui-fées, après avoir propofé le retranchement des gages & des pensions, propofa encore à la Reine de faire rendre à l'épargne les gratifications qu'on avoir reçues dans les derniers regnes, & il offroit d'en donner l'éxemple, ; il efféroit par ce moyen réduire le Connétable, qui avoit le principal intérêt à ce réglement, à fe jetter entre fes bras; mais au contraire il ne fit que l'éloigner, & lui donner la penifée de cher-

cher d'autres liaisons.

La Cour partir d'Orléans pour aller à Fontainebleau. & en même temps la Reine écrivit au Prince de Condé qu'il pouvoit venir travailler à sa justification. Il partit accompagné d'un grand nombre de ses amis, mais approchant de la Cour, pour ne point donner d'ombrage, il ne retint auprès de lui que le Comte de la Rochefoucault, qui s'étoit fait Huguenot pour épouser la sœur de sa femme; il lui sur aisé de se justifier, quand il n'eut plus de partie: il demanda au Chancelier en plein Conseil quelles charges il y avoit contre lui ; le Chancelier répondit qu'il n'y en avoit aucune , ainsi il fut reconnu pour innocent dans le Confeil; mais il fallut essuyer de plus longues procédures au Parlement, auquel il souhaita d'être renvoyé, pour être justifié dans toutes les formes. Il ne fut pas plutôt à la Cour, que le Roi de Navarre parut plus inquiet qu'auparavant; il ne cessoit de se plaindre de la faveur de ceux de Guise, & ne scachant par où commencer à les quereller, il prétendit que les clefs du Château

où le Roi logeoit, qu'on portoit durant la nuit au Duc de Guise, comme Grand-Maître, devoient lui être apportées à lui, comme Lieutenant-Général du Royaume, & chargé de la personne du Roi. La Reine disoit au contraire qu'on les avoit toujours portées au Connétable, tant qu'il avoit eu la charge de Grand-Maître, & ne pouvoit se résoudre à faire tort au Duc de Guife, qu'elle vouloit ménager; mais le Roi de Navarre le prit avec elle d'un ton si haut, qu'elle n'osa le refuser tout-à-fait, & chercha un tempérament, qui fut de se faire apporter les clefs à elle-même ; ainsi elle accordoit au Roi de Navarre une partie de ce qu'il demandoit, c'est-à-dire. l'exclusion de son ennemi, mais elle voulut en même temps lui faire connoître que ce n'étoit pas une chose qui dût être contestée au Duc de Guise ; elle se fondoit sur l'éxemple du Connétable, & le Roi de Navarre soutint au contraire qu'on l'avoit confidéré comme chef des Armées, quand on lui avoit rendu cette déférence; ils s'échaufferent tellement sur cette vaine dispute, qu'ils ne se séparerent que bien avant dans la nuit. & le Roi de Navarre qui cherchoit querelle, ne se voulut jamais laisser appaiser par toutes les condescendances de la Reine: on le vit sortir tout ému du cabinet.

Le lendemain il parut botté, comme un homme qui alloit quitter la Cour, il avoit envoyé devant lui son équipage : tous les Princes du sang se mirent en état de le suivre. Le Duc de Montpensier le faisoit avec regret, & contre les confeils de sa femme, ausquels on remarque qu'il s'opposa pour la premiere fois dans cette rencontre. Pour le Connétable & l'Amiral, ils n'avoient garde d'abandonner le Roi de Navarre: la plupart des grands Seigneurs suivoient leur éxemple. On affectoit de laisser le Roi & la Reine seuls avec les Lorrains, afin qu'ils paruffent tout-à-fait livrés entre les mains des étrangers, qui par ce moyen demeuroient chargés de la haine publique; les amis des Princes du Sang publicient qu'ils s'en alloient à Paris, que là on traiteroit dans le Parlement de l'administration du Royaume, & qu'on seroit bien voir à la Reine qu'il n'étoit pas au pouvoir du Roi de Navarre de lui céder la Régence. Jamais l'autorité de cette Princesse n'avoit été en si grand péril, mais elle sçut trouver un prompt reméde à un si grand mal. Elle s'avisa de mander au Connétable que le Roi vouloit lui parler : le Cardinal de Tournon

Année 1661

· fut chargé de lui porter cet ordre, & quelques uns pour cette raison le crurent auteur du Conseil. Il le trouva prêt à partir, mais il n'ofa défobéir à un commandement li exprès ; il trouva le Roi enfermé dans sa chambre avec les quatre Sécretaires d'Etat, en présence desquels il lui dit que le bien de son service demandant la présence du premier Officier de la Couronne, il lui défendoit absolument de sortir de la Cour. En même temps il commanda aux quatre Sécretaires d'Etat de retenir par écrit l'ordre qu'il donnoit au Connétable, & lui parla si fort en maître, quoiqu'il eût à peine douze ans, que le Connétable comprit que s'il lui désobéissoit, il s'en souviendroit toute sa vie; ainsi il promit d'obéir. Il ne sut pas au pouvoir des Princes ni de ses neveux de le faire changer de résolution; ils furent déconcertés par sa résistance, & ils conseillerent au Roi de Navarre de perdre la pensée de quitter la Cour, mais la Reine ne fut pas tout-à-fait guérie de son appréhension.

Les Etats particuliers étoient assemblés à Paris pour députer aux Etats Généraux. On parloit hardiment dans cette Assemblée du Gouvernement de l'Etat, & on vouloit charger les Députés de proposer la Régence pour le Roi de Navarre; on ne doutoit point que l'éxemple de la ville capitale ne donnât le branle à tout le Royaume, tellement que la Reine fut obligée à s'accommoder de nouveau avec le Roi de Navarre, qui lui céda à la vérité encore une fois le nom de Régente, mais à condition qu'elle ne feroit rien fans son avis. Le Maréchal de Montmorenci, Gouverneur de l'Isle de France, appaifa l'Affemblée de Paris, où il ne se parla plus d'affaires d'Etat; mais la Reine ne se fioit pas à ces paix plâtrées, elle vit bien que jamais elle n'auroit qu'une autorité empruntée, tant que le Roi de Navarre seroit uni au Connétable; ainfi elle s'appliqua à rompre cette union. l'Amiral & ses freres en étoient le lien, mais il y avoit dans la maison du Connétable une brigue puissante contre eux.

Il y avoit longremps que Magdeléne de Savoie la femme les haiffoit, parce qu'ils polfédoient toute l'affection de leux oncle, ce qui lui avoit fait méprifer les feres de la femme, pour lesquels il n'avoit jamais voulu demander aucune grace a la Cour; elle étoit d'ailleurs zélée pour la Religion Cathofique, & ne ceffoit de représenter à lon mari qu'il en devois

être le protecteur, lui qui étoit le premier Baron Chrétien par ces discours l'Amiral & ses freres, opiniâtres désenseurs du Calvinisme, commençoient à lui être moins agréables, il avoit aussi moins d'aversion pour les Lorrains, depuis que la Duchesse de Valentinois, depuis peu réconciliée avec eux, s'étoit servie de l'ascendant qu'elle avoit toujours eu sur lui pour les mettre mieux dans son esprit. Le Marcchal de faint André, très-propre à semer des divisions, lui sit entendre que son neveu l'Amiral se moquoit de lui, & qu'il avoit dit à la Reine que pour le rendre inutile, elle n'avoit qu'à contenter le Roi de Navarre, ce qu'elle pouvoit sans peine, en accordant aux Huguenos la liberté de conscience.

En ce temps, on javoit renouvellé dans l'Affemblée de Paris la propolition faire par le Roi de N'avarre, d'obliger les Favois des regnes paffés à reffituer les graces qu'ils avoient reçues. On affura au Connétable que l'Amiral, pour fe rendre agréable au Peuple, avoir réveillé les espriss fir ce fujer; ces choses lui étoient rapportées avec tant d'adresse de vraisemblance, que tout accoutumé qu'il étoit aux intrigues de Cour, il avoit peine à s'en défendre, è sa femme qui squoit chossir les momens de les lui remettre devant les yeux, les faioit entrer profondément dans son espris : la Reine n'ignoroit pas ses dispositions, & faisoit jouer une partie de ces ressorts, mais elle cherchoit l'occasion de parlee elle-même au Connétable, le Roi de Navarre ne tarda pas à

la lui donner.

Ce Prince avoir fait un grand feftin à l'Ambassadeur du Roi de Dannemarch, qui étoir venu comme plusieurs autres, faire les complimens de condoléance sur la mort de François II. On y parla beaucoup de religion, & quoique le Roi de Navarre n'est pu être persuade par la Reine sa femme d'embrasser le Calvinisme, la complaisance qu'il avoit pour elle, o un wain desir de montrer son autroiré, lui sir dire qu'on verroit bientôt le culte de Dieu purisé dans tout le Royaume. L'Ambassadeur de Dannemarck releva cette parole indiscréte, & après s'être réjoui avec le Roi de ce qu'il savorisoit l'Evangile, (c'étoit ainsi que les Luthériens nomoient la nouvelle Religion), il l'exhorta à suivre plutôt les Sentimens de Luther que ceux de Calvin, nês pour troubler sea Etats. Sur cela le Roi de Navarre avoit répondu que lez

Qqqq

Année 1561.

- Luthériens & les Calvinistes, unis contre le Pape en quarante articles, ne devoient pas être empêchés par deux ou trois points d'attaquer l'ennemi commun, & après de chercher entr'eux les moyens de s'accorder.

Ce discours sit grand bruit dans toute la Cour, & ne sut pas plutôt venu aux oreilles de la Reine, qu'elle résolut de s'en servir pour son dessein. Après avoir raconté au Connétable tout ce qu'avoit dit le Roi de Navarre, elle lui éxagéra les pernicieux desseins de ce Prince, & lui témoigna en même temps la douleur qu'elle ressentoit de ne pouvoir s'y opposer ouvertement, étant obligée de le ménager pour les intérêts du Roi son fils; c'étoit, disoit-elle, au Connétable. le premier Baron Chrétien, à se déclarer pour la Religion de ses Ancêtres, & à se rendre le chef du bon parti. Ces paroles émurent le Connétable, il se mit à faire résléxion sur toute la conduite des Princes de Bourbon, & ne fut pas longtemps fans demeurer convaincu que les brouilleries qu'ils faifoient dans la Religion, tendoient à la subversion entiere de l'Etat. Les bienfaits dont Henri II. l'avoit comblé, lui revenoient dans l'esprit, il se laissoit attendrir en considérant les périls où étoient dans leut bas âge ses enfans, qu'il appelloit ses petits maîtres, dès ce moment il ne cessa de crier contre les innovations qui se faisoient tous les jours dans la Religion. Tout retentissoit dans sa maison de ce nom de premier Chrétien, dont il étoit si touché; il se plaignoit hautement du Prince de Condé, qui faisoit faire le prêche dans son Appartement; il n'épargnoit pas l'Amiral son neveu, qui en avoit fait autant dans le sien, & traitoit d'attentat la hardiesse qu'il avoit eu de faire prêcher contre la Religion de leur maître dans sa propre maison.

Cependant la Reine, qui continuoit dans ses dissimulations ordinaires, saisoit elle-même monter en chaire publiquement, & en présence du Roi, un homme plus dangereux que tous les Ministres; c'étoit l'Evêque de Valence, qui avec un extérieur Eccléfassique, & sous prétexte de reprendre les abus de la Cour de Rome & du Clergé, ne manquoit jamais d'attaquer indirectement à son ordinaire la Dockrine de l'Egissique dès son premier Sermon il choqua tous les Catholiques. Le Duc de Guise & le Connétable protesterent de n'aller jamais à des prédications si scandaleuses, mais le dernier poussis ou son des prosentes de la constante de l'assertations si candaleuses, mais le dernier poussis ordinaires.

Année 1 c61.

mécontentement jusqu'à la Reine, il considéra que ce Prélat étoit dans sa confiance particuliere, & ne douta point que la Reine, qui le faisoir prêcher, ne fût de son senrimenr: les complaifances qu'elle avoit pour les Huguenots ne lui parurent plus un effet du ménagement politique qu'elle lui avoit montré, il la crut gagnée de bonne foi à ce parti, & intimement liée avec les Princes du Sang. Selon lui, l'Evêque de Valence étoir le lien de leur union; il se dégouta de la Reine, & résolut de se séparer non seulement du Roi de Navarre. comme elle l'avoit fouhaité, mais encore d'elle-même; toute fa famille & tous fes amis l'entretenoient dans cette difposition, excepté le Maréchal de Montmorenci, qui étoit étroitement uni avec les Princes, & croyoit que les intérêts de son pere l'obligeoient du moins à ne point rompre avec eux; car pourquoi se déclarer entre deux partis, lui que son âge & ses services faisoient respecter des uns & des autres : ne devoit-il pas plurôt les laisser s'échauffer, pour ensuite s'en rendre l'arbitre par l'autorité de sa charge?

Ce conseil paroissoit sage, mais le Connétable avoit déja pris sa résolution, & ne pouvoit plus soussirir ni le Roi de Navarre, ni la Reine même. Il n'écouta non plus ses neveux de Chârillon, quoi qu'ils lui témoignassent toutes fortes de foumissions à ses volontés, & un grand zele pour le bien de l'Etat; mais après s'être éloigné de ses anciens amis, pour ne pas demeurer seul, il s'unit avec le Duc de Guise, sur le fondement de foutenir de concert le parti Catholique. Le Maréchal de S. André moyenna certe réconciliation, & sous trois, unis ensemble, composerent ce qui depuis fat appellé par les Protestans le Triumvirat, & ce qui donna prétexte à tous les mouvemens du Royaume. Pour ne point effaroucher la Reine, ils prirent soigneusement garde de ne point faire éclater leurs liaisons, mais elle éroit trop attentive à ses affaires , pour ne point pénétrer un secret si important , &c voyant que par ses finesses elle avoit poussé le Connétable plus loin qu'elle ne vouloit, elle se résolut, plus que jamais, à menager l'Amiral & les Huguenots.

Cependant dans les périls qu'elle prévoyoit, pour attirer de plus en plus au Roi son fils la vénération de tous les Peuples, elle résolut de faire la cérémonie de son sacre; il y arriva une grande contestation entre les Princes du sang & le Duc de

Qqqq ij

Année 1561.

Guise, qui prétendit, comme plus ancien Pair, précéder le Duc de Montpensier: cette prétention souleva presque toute la Cour contre lui: on disoit hautement qu'il vouloit abattre peu à peu les Princes du Sang, & abaisser la Maison Royale, pour profiter de la premiere occasion de s'établir sur le Thrône. mais lui qui étoit fondé en possession, & qui avoit joui de cette prééminence dans le facre des deux derniers Rois, ne voulut jamais se relâcher, & soutenoit que dans une cérémonie où les Pairs font leur principale fonction, la seule Pairie devoit décider. La Reine n'étoit pas fâchée de mortifier les Princes du Sang, & craignoit de choquer le Duc de Guise; ainsi elle prononca en sa faveur, mais elle sit une nouveauté à l'égard du Roi de Navarre, qui fut précédé, contre la coutume, par Aléxandre, frere du Roi, depuis appellé Henri: jusques-là on avoit donné la préséance à la qualité de Roi; cette décision fut de grand éclat, & releva beaucoup le crédit du Duc de Guise. Le sacre sut fait par le Cardinal de Lorraine, Archevêque de Reims, avec les solemnités ordinaires.

Le Prince de Condé ne se trouva pas à cette cérémonie, la religion qu'il professoit ne l'en auroit pas empêché, mais il étoit oecupé de sa justification, qu'il poursuivoit au Parlement. Après une longue procédure sur la déclaration que donnerent les quatre Sécretaires d'Etat, qu'il n'y avoit aucune charge contre lui, il fut renvoyé abfous, & par le même Arrêt, la Douairiere de Roye, sa belle-mere, sur déclarée innocente, avec tous les autres accufés. On justifia aussi la mémoire du malheureux Vidame, l'Arrêt fut solemnellement prononcé en robes rouges le 13 de Juin, en présence des Princes du Sang & des Pairs, même du Duc de Guise, qui se mit sans contestation au-dessous des Princes. Au milieu des troubles de l'Etat, & parmi les divisions des Grands, les esprits des Peuples s'aigrissoient aussi sous le nom de Papistes & de Huguenots : les dissensions allerent dans plusieurs villes jusqu'à la sédition, principalement à Beauvais, où le Peuple pensa piller la maison du Cardinal de Châtillon son Evêque, qui avoit fait à Pâque la Céne à la mode des Huguenots, dans la Chapelle du Palais Episcopal.

La Reine se résolut à publier un Edit pour désendre les noms de Secte, & empêcher les supplices, à condition toutesois que les Huguenots vivroient dorénavant à la Catholique,

c'est-à-dire, qu'ils en seroient quittes pour dissimuler, & moyennant cette feinte, l'Edit les rétablissoit dans leurs biens, & rappelloit d'éxil ceux qui avoient été chassés pour la Religion dès le temps de François I. On n'ofa pas adresser cet Edit au Parlement, où on sçavoit qu'il ne seroit pas reçu; ainsi l'adresse en fut faite contre la forme, aux Gouverneurs des Provinces, mais le Parlement en empêcha la publication à Paris, & ensuite obtint du Roi qu'elle n'y fût pas faite. Mais comme l'Edit fut éxécuté dans la plus grande partie du Royaume, on vit revenir de toutes parts des gens qui avoient pris en Allemagne & à Genève des sentimens opposés à la Monarchie. Les sales les plus spatieuses ne susfisoient plus pour les prêches; les Huguenots s'assembloient en pleine campagne, prêts à demander les Eglises même pour y faire leur éxercice; leur insolence devenoit de plus en plus insupportable. Le Cardinal de Lorraine s'en plaignit à diverses sois à la Reine & dans le Confeil; mais comme il ne fut pas écouté, il remua tout le Clergé, déja affez irrité, & à la tête de tout ce Corps, il représenta à la Reine les inconvéniens de fon Edit avec tant de force, qu'elle ne put pas résister. Elle résolut de mener le Roi au Parlement, pour aviser aux moyens de remédier aux désordres que causoit la diversité des Religions: il y eut trois avis, & celui qui fut fuivi, défendoit tout éxercice de la nouvelle Religion: les peines étoient réduites au bannissement, & il n'y avoit que les féditieux qui fussent punis de mort, tout cela fut ainsi arrêté, jusqu'à ce que le Concile général ou Nationnal y eût pourvu, voilà ce qui s'appella l'Edit de Juillet.

Dans le même temps que le Cardinal de Lorraine haran gua avec tant de force contre les Proceltans, il propofa à la Reine une conférence, par laquelle il efpéroir, dans la plus grande chaleur des efprits, de les ramener à l'amiable. L'Amiral & tout le parti accepterent la proposition avec joie, outre qu'ils avoient grande consance au sçavoir & à l'éloquence de leurs Ministres, ce leur étoit un grand avantage de traiter en quelque sorte d'égal avec les Prélats, en entrant avec eux dans une consérence réglée. Parmi les Catholiques, le Cardinal de Lorraine étoir seul de son sentiment sur ce sujer; ses amis lui représentoient qu'il se commettoir beaucoup en disputant avec des gens vertés dans les langues, Année . . 6 .

éxercés dans les controverses, & puissans en invectives; mais le Cardinal de Tournon étoit contraire à la Conférence par des considérations plus hautes: il songeoit non seulement que le Cardinal se commettoit, mais qu'il commettoit en sa personne la cause de l'Eglise, qui, quoique plus sorte & bien désendue, pourroit être révoquée en doute par les esprits foibles, dès qu'elle paroîtroit mise en dispute. Quelle apparence de fouffrir une Conférence où les ennemis de l'Eglise pourroient tout dire contre elle & ses Ministres, en présence du Roi & de toute la Cour? car c'est ainsi que la Consérence avoit été proposée. N'étoit-ce pas exposer ce jeune Prince & ses freres, aussi bien que les Courtisans, que de leur faire voir les artificieux discours des Hérétiques? falloit-il donner la liberté de parler dans une Assemblée si auguste, à des Moines apostats, tels qu'étoient la plupart des Ministres, & à des gens bannis par les Loix ? il n'étoit pas aisé de sermer la bouche à des opiniâtres, ni de confondre des esprits subtils, qui avoient mille moyens de s'échaper, joint que l'extérieur de piété qu'ils affectoient imposoit au Peuple, & qu'ils ne manqueroient pas de publier leurs victoires, dont le bruit se répandroit dans toute l'Europe, par une infinité d'éloquens écrits que les Ministres scauroient faire, de sorte qu'ils sortiroient de la Conférence avec plus d'avantage, ou du moins avec plus d'orgueil, qu'ils n'y seroient entrés.

Les raisons du Cardinal de Tournon persuadoient tout le monde, excepté le Cardinal de Lorraine; il s'étoit figuré que son éloquence confondroit les Ministres, & occupé de la gloire qu'il se promettoit de la Conférence, il n'en considéroit pas les inconvéniens : d'ailleurs de la maniere qu'il avoit fait son projet, il croyoit que les Ministres ne pourroient éviter de tomber dans un grand désordre, car il faifoit venir des Théologiens de la Confession d'Augsbourg, zélés défenseurs de la réalité, qui ne manqueroient point de disputer fortement sur cet article, contre les Calvinistes, leurs irréconciliables ennemis; le Cardinal espéroit de-là l'un de ces deux avantages, ou que les Huguenots seroient confondus par les Luthériens, ou que du moins quelque division scandaleuse qui paroîtroit entreux, seroit voir aux Carholiques la vanité & la confusion de ces nonveaux réformateurs ; sur ces raisons le Cardinal pertista dans sa pensée, & la Consé-

rence sut résolue pour le mois d'Août à Poissi: les Etats, après diverses remises, surent convoqués à peu près pour le

même temps.

Cependant le Connétable engagea la Cour à faire l'accommodement entre le Prince de Condé & le Duc de Guife, ce Duc arrivoir de Calais, où il avoir accompagné la Reine Marie Stuart, qui mécontente de fa belle-mere, & rappellée par les affaires de fon Royaume, s'étoir embarquée pour y repaffer. Le Roi manda le Prince & le Duc qui vinrent à faint Germain, où étoit la Cour, fuivis de tous leurs amis; là , en préfence de la Reine & de tous les Grands affemblés, le Roi, bien infiruit par la Reine, leur commanda de vivre ea bons amis & en bons parens , car ils étoient coufins germains, ils fe le promirent folemnellement, & il en fut dreffé un acle par les Sécretaires d'État.

Depuis ce temps, le Connétable, qui, par respect pour le Prince de Condé, usoit de quelque réserve avec le Duc, s'unit tout-à-fait à lui; le Prince sur blâmé dans son parti de lui avoit donné ce prétexte de prendre ouvertement des liaissons avec les ennemis des Princes du Sang, & d'avoit rompu par ce moyen les mesures de bienséance qu'il gardoit

encore avec eux.

Les Etats s'affemblerent d'abord à Pontoise, où l'affaire de la Régence fut de nouveau agitée avec beaucoup de chaleur; on s'obstinoit principalement dans le tiers Etat à la donner au Roi de Navarre qui l'avoit cédée; la plupart des Députés de cet Ordre éroient favorables à la nouvelle Religion. & dépendoient de l'Amiral; ainsi la Reine connut de plus en plus le besoin qu'elle avoit de lui, il s'appliqua de son côté à profiter de la conjoncture, pour faire déclarer ouvertement une Princesse dont tout l'artifice étoit de gagner du temps, & tenir les choses toujours dans l'incertitude ; elle fut si vivement pressée, qu'elle n'eut point de honte de promettre à l'Amiral de se faire Calviniste, & d'instruire le Roi dans cette croyance; mais il falloit, disoit-elle, que la résolution des Etats précédat sa déclaration, qui sans cela eût paru forcée. La Conférence de Poissi venoit à propos, elle promettoit alors de céder comme convaincue, afin que sa déclaration, faire avec connoissance de cause, fût de plus grand poids; l'Amiral se rendit à ces raisons, il détermina ses amis

Transite Charle

Année 1 (61.

- à se déclarer pour la Reine. Le Cardinal de Lorraine lui affura le Clergé, le Duc de Guise lui ménagea la plus grande partie de la Noblesse, ainsi cette affaire n'eut point de suite.

"Incontinent après, les Erats furent transférés à S. Germain, où l'ouverture fe fit en préfence du Roi & de la Reine. Les Cardinaux disputerent la préséance aux Princes du Sang, & perditent leur procès, le Cardinal de Tournon, Doyen, se retita de l'Assemblée avec le Cardinal de Guise, irrités contre les Cardinaux de Châtillon & d'Asmagnac qui céderent; pour le Cardinal de Bourbon, il pirit se place ordinaire avec les Princes du Sang, au-dessis du Prince de Condé fon cadet.

Les harangues de la Noblesse & du tiers-Etat furent pleines d'invectives contre le Clergé, selon la mode du temps; cet Ordre, menacé de tous côtés, accorda au Roi des décimes, le Peuple fut déchargé par ce moyen, les Etats furent renvoyés, & la Reine délivrée des embarras que lui causa cette Assemblée. Pour contenter l'Amiral, à qui elle étoit obligée de la plus grande partie d'un si bon succès, elle avoit de continuels entretiens avec Soubise, homme de grande qualité, dévoué au parti Huguenot, & bien instruit de la nouvelle Doctrine, qui faisoit tout espérer à l'Amiral; pour le flater davantage, la Reine écrivit une lettre au Pape, où elle parloit d'une maniere avantageuse en saveur des Huguenots, elletraitoit d'indifférentes la plupart des questions qu'ils agitoient, & ne craignoit point de renverser des choses que les Conciles généraux, & la tradition perpétuelle de l'Eglise avoit établies. L'Evêque de Valence avoit dicté cette lettre, qu'il finissoit par la demande du Concile, comme du seul reméda à tous les maux.

Le temps de la Conférence approchoit, les Prélats s'étoient affenblés à Poisify au nombre de quarante, jans compter les Théologiens, parmi lefquels Nicolas Despence, & Claude de Saintes étoient les plus renommés. Les Protessans avoient aussifi député leurs principaux Ministres; Théodore de Beze étoit à la tête, & devoit porter la parole, il sir le prêche dans l'Appartement du Prince de Condé avec un concours infini d'Audireurs; la Reine voulut le voir dans l'Appartement du Roi de Navarre, cétoit la mode à la Cour de favorifer la nouvelle Religion. Toutes les Dames s'en méloient, & travailloient à gagnet les Courtisans, entr'autres la Comtessée Crussil.

Cruffol, que son esprit & ses agrémens avoient sait succéder à la faveur de la Duchesse de Montpensier, qui venoit de Année 1561.

Quelques jours après, on commenca le fameux colloque de Poissy. Le Roi en fit l'ouverture avec sa hardiesse & sa bonne grace ordinaire : le Chancelier expliqua plus au long ses intentions, & exhorta les deux Partis à la douceur. Le Cardinal de Tournon prit ensuite la parole, & comme le Chancelier avoit parlé d'une maniere qui tendoit à affoiblir l'autorité des Conciles, il demanda que sa harangue sût mise par écrit, mais comme cette proposition ne tendoit qu'à des querelles, le Chancelier y résista, & le Roi commanda à Beze de parler. Aussirôt lui & ses Confreres se mirent tous ensemble à genoux , & Beze fit une priere à haute voix , il falloit donner ce spectacle de piété à la Cour : le discours de ce Ministre fut long, éloquent & plein d'invectives ; il parcourut tous les points de la Religion, & lorsqu'il fut venu au faint Sacrement, il attaqua la réalité, jusqu'à dire que le corps de Jesus-Christ en étoit autant éloigné, que le Ciel l'est de la terre; cette proposition fit horreur à toute l'Assemblée, les Huguenots même qui la croyoient dans le fond, ne vouloient pas qu'on l'avançat si nue & si dure; il s'éleva un murmure qui pensa rompre la Conférence, mais la Reine trop engagée fit continuer. Beze reprit sans s'émouvoir, & acheva fon discours comme il l'avoit commencé, avec beaucoup d'ai-

Le Cardinal de Tournon Pavoit écouté avec indignation, & Beze n'eur pas plutôt fini, qu'il aderfià la parole au Roi, lui difant que rour ce qu'ils étoient de Prélats dans cette Affemblée n'y affitoient qu'à regret, & ne le feroient jamais réfolus à écouter les blalphêmes de ces nouveaux Evangéliftes, fans un commandement exprès ; la Reine, piquée de cette parole , dit qu'elle n'avoir rien fair que de l'avis du Confeil & du Parlement , dans la vue d'affoupir les troubles , & de ramener à l'ancienne Religion ceux qui s'en évoient féparés. Les Catholiques demanderent du temps pour répondre, & la Conférence fat remité au nautre jour.

Cependant Beze, fâché d'avoir parlé si durement de l'Eucharistie, sit une longue requête, où il tâchoit d'adoucir ses propositions, mais les expositions qu'il apportoit ne consis-

Rrrr

toient qu'en termes équivoques. Le jour de la Conférence arriva, & le Cardinal de Lorraine fit cette belle harangue méditée depuis si longtemps; on crut que l'envie de la prononcer avoit été cause qu'il avoit pressé ce colloque, il y réfuta le Chancelier, qui avoit donné aux Princes le droit de présider dans les Conciles; il attaqua la Doctrine de Beze sur l'Eucharistie, défendit l'autorité de l'Eglise, & montra que les Ministres qui n'avoient ni mission ni succession, ne devoient pas même être écoutés. Sa Doctrine étoit établie sur des pasfages de la Sainte Ecriture & des Peres : les Catholiques lui applaudirent. Beze, acoutumé à parler, demanda à répliquer fur le champ, mais le Roi remit à une autre fois.

Les Ministres publierent qu'on avoit voulu donner au Cardinal l'avantage de triompher seul dans cette journée. La Reine commençoit à connoître qu'il n'arriveroit aucun bien de la Conférence, au contraire que les esprits en fortiroient plus aigris ; elle l'auroit rompue sans l'Evêgue de Valence. qui lui fit voir qu'elle se condamneroit elle-même en s'arrêtant au commencement de son entreprise. Beze, qui vouloit parler, demandoit avec instance qu'on se rassemblat, la Reine y confentit; mais comme elle vit les Catholiques scandalisés que l'on fit des disputes de Religion devant le Roi, elle

ne voulut plus qu'il y allât, & y affifta toute seule.

Beze', attaqué sur la mission, répondit par des invectives contre les Prélats, qu'il accusa d'être simoniaques, & marqua si distinctement le Cardinal de Lorraine, qui avoit eu tant de Bénéfices par la faveur de la Duchesse de Valentinois. que tout le monde jettoit les yeux sur lui : il s'en mit dans une telle colere, qu'il ne se posséda plus dans la réplique, & discourut presque sans ordre, jusqu'à ce que la parole lui manquât. Despences prit la place, De Saintes parla après lui, & comme tous deux ne disoient que la même chose, le Cardinal revint à l'Eucharistie : il eut tiré alors un grand secours des Docteurs Luthériens qu'il avoit mandés, s'ils eussent pu fe rendre à Poiffy; mais quoique la maladie les eût retenus à Paris, il n'embarrassa pas peu les Calvinistes, quand il leur demanda s'ils vouloient signer l'article de la Confession d'Augsbourg, où la matiere de la Céne étoit expliquée, car ils ménageoient les Luthériens, & ils cachoient au Peuple, le plus qu'il leur étoit possible, la contrariété qui étoit entr'eux ;

auffi Beze employat-il toute fon adreffe à cluder la propótion, tantôt en demandant qu'on lui rapportât cette Confection toute entiere, & non pas un feul article détaché du refte, tantôt en demandant à fon tour au Cardinal fi les Catholiques la vouloient figner; mais le Cardinalle preffoit de déclater fes fentiments particuliers, & comme la Conférence fe tournoit en cris confus, fans qu'on poir prefque s'entendre, on efpéra de mieux réuffir en donnant une nouvelle forme au colloque. On nomma des Députés de part & d'autre, pour dreffer l'article de l'Euchariffie d'une maniere dont on pit convenir; mais après beaucoup de propositions & de disputes, on se fépara fans rien faire.

Les Ministres se vanterent d'avoir triomphé : ce leur étoir en effet une espéce de victoire d'avoir foutenu leur croyance dans une Assemblée si solemnelle, sans qu'on pôt les obliger de s'en déparit; mais ils ne se contenterent pas de cet avantage, ils publierent qu'ils avoient confondu les Carholiques, ce que leurs discours éloquents, leur cabale & l'amour de nouveauré, sit croire à beaucoup de monde. Iln y eur que le Roid e Navarre que la Conférence dégouta des Calvinites, parce qu'il reconnut les divisions qui étoient entreux, & qu'il sur faut s'andalissé de les voir si opposés aux Luthériens, qui de leur aveu avoient commencé la réforme : tout le reste du parti devint plus insolent que jamais, & s'accroissoit tous les tours.

La Reine avoit peine à se défendre des reproches que lui fasioient rous les Catholiques d'avoit rathi la cause de la Religion, en la metrant en compromis : un Jésuite, envoyé au Colloque par le Cardinal d'Este, Légat en France, lui avoit dit en pleine Assemblée qu'elle entreprenoit sur les droits du Pape. Beaucoup de Catholiques zélés, qui voyoient savoit er les Hérétiques, eurent sécrettement recours au Roi d'Espagne, durant le temps du Colloque. Un Prètre sur trouvé chargé d'une requête à ce Prince, par la quelle on le prioit d'assister la Religion trahie par la Reine, & de prendre soin de la France, où l'hérésite devenoit maitresse sous le regne d'un enfant. Il alloit en Espagne, où il devoit se dire Envoyé du Clergé de France; on crut qu'il étoit avous de plusseurs, de quelques Préstas, & du Cardinal de Lotraine. Quoi qu'il en loit, on n'osa jamais approsondir l'assistir, à

Rrrrij

Année 1161.

cause de ceux qui s'y trouvoient envelopés, & on se contenta de châtier légérement ce saux zélé.

Cependani le Roi d'Espagne parloit hautement contre la Reine, & parut si scandalisé des Colloques qu'elle avoit permis, qu'i alfaltut pour se justifiser lui envoyer des Ambassadeurs, qui eurent peine à avoit audience, tant il affectoit de paroite irité. Enfin ils furent reçus par l'entremise de la Reine stabelle, mais Philippe ne daignant pas les entretenis luimême, les renvoya au Duc d'Albe, qui parla durement contre la Reine, & seur déclara que le Roi d'Espagne, à la fin seroit obligé de donner aux bons Catholiques de France, le fecous qu'ils lui demandoient pour exterminer l'hérésie.

Les Ambassadeurs avoient ordre de parlet de la restitution du Royaume de Navarre; mais on se mogua de leurs demandes, & on dit qu'on écouteroit le Roi de Navarre, quand il auroit eommence la guerte aux Hététiques, à commencer par Prince de Condé son frere, & par les Colignis se bons amis; c'est ainsi que les Espagnols abusoient de la soiblesse du Gouvernement de France, & tchoient d'exciter la guerre civile dans le Royaume. Les dispositions y étoient grandes, la Reine s'étoit trop avancée avec l'Amiral pour ne lui rien accorder & le parti Catholique, animé par les Princes Lorrains, no

paroissoit pas résolu à les souffrir.

En ce temps Pie IV. pressé par les continuelles sollicitations de l'Empereur & de la France, dans l'appréhension qu'il eut du Concile Nationnal, dont on continuoit de le menacer. publia sa Bulle pour recommencer celui de Trente. Elle sut recue en France avec des sentimens fort différens. Le Chancelier, qui n'espéroit pas que le Concile de Trente apportât les véritables remédes aux maux du Royaume, pressoit l'Asfemblée du Concile Nationnal, & quoique les Protestans fussent disposés à ne désérer ni à l'un ni à l'autre, ils espéroient davantage d'un Concile fait dans le Royaume, où ils auroient leur cabale, que de celui de toute l'Eglise. Au contraire les Princes Lorrains empêchoient de toutes leurs forces le Concile Nationnal, ou parce qu'ils le croyoient dangereux, ou parce qu'ils avoient dessein de plaire à Rome. Là commencerent les deux partis des Politiques & des Catholiques zélés; le premier, soutenu par le Chancelier, entraînoit tout le Parlement, joint aux Protestans, que le Roi

Année 1561,

de Navarre favorisoit, quoiqu'avec moins d'ardeur qu'auparayant; il étoit sans comparaison le plus fort. Le second plus foible au-dedans, tâcha de se faire appuyer par l'Espagne; Philippe qui étoit uni très-étroitement avec le Pape, entra aisément dans le dessein de traverser le Concile Nationnal. que toute la Cour de Rome appréhendoit. Il envoya en France Antoine de Toléde, qui étant mort en chemin, Jean Manrique lui fut donné pour successeur, il ne cessoit d'exciter la Reine à exterminer les Hérétiques, & la détournoit du Concile Nationnal, par des raisons dont elle étoit satisfaite, dans la crainte qu'elle avoit qu'une si grande Assemblée no diminuât son autorité, mais elle n'osoit répondre sur une affaire dont elle n'étoit pas maitresse, il falloit auparavant s'asfurer du Roi de Navarre. Le Duc de Guise qui voyoit qu'il commençoit à se dégouter des Calvinistes, ne désespéra pas de l'en détacher tout-à-fait, il en donna les moyens à l'Am-

bassadeur d'Espagne.

Ce Roi étoit gouverné par deux personnes d'une humeur bien différente: l'un étoit l'Evêque d'Auxerre, homme affectionné à son maître, & incapable d'être corrompu, mais foible, crédule, ignorant & très-aifé à tromper; l'autre étoit d'Escars, c'étoit un homme habile & entendu: mais attaché à ses intérêts, & ne cherchant que l'occasion de profiter de sa faveur. Manrique les gagna tous deux par une conduito proportionnée à leurs inclinations : on n'épargna à d'Escars ni l'argent ni les promesses; pour le bon Prélat, on lui disoit qu'on donneroit au Roi de Navarre le Royaume de Sardaigne, qu'on lui faisoit abondant en toutes sortes de biens. On ajoutoit que si ce Prince vouloit répudier sa femme, on lui feroit épouser la Reine d'Ecosse, mariage que le Duc de Guise faisoit extraordinairement valoir, & ne promettoit rien moins à celui qui l'épouseroit que le Royaume d'Angleterre. Le Cardinal de Ferrare entra dans cette négociation, & promettoit de la part du Pape de déclarer Elizabeth comme bâtarde & hérétique, incapable de posséder ce Royaume. Une pareille déclaration devoit priver la Reine Jeanne d'Albret, tant de la Principauté de Béarn, que de ce qui lui restoit du Royaume de Navarre, que le Pape devoit donner au Roi son mari. D'Escars par intérêt, & l'Evêque par simplicité, éxagéroient ces promesses. Le Roi ne voulut point entendre parler

de répudier fa femme, à cause du fils qu'il en avoit, jeune Prince de grande espérance, & cher à son pere; mais il étoit las de servir d'appui aux Protestans, dont auss lib eni il n'étoit le chef que de nom, & où son frete avoit avec l'Amiral le pouvoir essectif; il voyoit même que d'être le chef d'un partirebelle, pouvoit donner sondement à l'exclure de la Couronne, lui & sa famille: ces raisons & l'espérance du Royaume de Sardaigne le touchoient, & déja aliené des Protessans, il entra dans les sentimens du Duc de Guise; le Connétable & le Maréchal de S. André entrerent dans cetre union, & tous ensemble jurcrent de désendre le parti Catholique.

La Reine qui vit leur accord , n'avoit plus d'elpérance qu'aux Huguenots : ils le fentirent beinort, ex comme ils s'étoient déja difposés à rout entreprendre , ils ne gardoient plus de mesures. Non contens de s'assembler publiquement contre les défensée, si los couperent les Egisées, ils en chassement les Catholiques , ils en pillerent les Vases facrés & les omemens. Au milieu de tant de désordres, le Conseil dela Reine étroit incertain, le Chancelier proposa d'assemble des Députés derous les Parlements, pour chercher d'un commun consentement des remédes à de si grands maux ; l'Arsemblée se tint à S. Germain, & presque tous les Députés concouroient à relâcher quelque chose de la rigueur des premiers Edits.

1562.

Les Princes Lorrains qui le prévirent, & qui se crurent les plus forts, principalement depuis qu'ils se fentoient appuyés du Roi de Navarre , pour témoigner davantage leurs mécontentemens, se retirerent de la Cour; le Cardinal se rendir à Reims, & le Duc alla en Lorraine, tous deux résolus de passer en Allemagne, où ils avoient lis une Consternec avec le Duc de Viremberg; leur dessein et dieu se devente ce Prince & les autres Luthériens d'alssiter les Calvinifies. Le lieu de leur entrevue fut chois à Saveme, où le Duc de Viremberg devois ferendre sous d'autres prétextes , aussi-tôt que ces deux Princes y arriveroient.

Durant ce temps on forma la réfolution de publier le nouvel Edit qui caffoit celui de Juiller, car les Huguenors avoient la liberté de s'affembler fans armes pour faire leur prêche, les Synodes & les Conflitoires leur furent permis, à condition que les Magistrass des lieux y affifteroient, ils devoient observer les Fêtes, & restituer les Eglises aux Catholiques, avec tout ce qu'ils y avoient enlevé. Voilà ce que contenoir ce fameux Edit de Janvier, qui causa tant de troubles dans tour le Royaume; le Parlement de Paris resus de le vériser, if sallut justion sur justion pour l'obliger à le recevoir, encore ajouta-t-il qu'il le faisoit par le commandement exprès du Roi, manière de prononcer qui marque une extrême répugnance, & Gans approuver la nouvelle Religion.

Il fut aisé aux Princes Lorrains de juger qu'un Edit qui paffoit avec une telle réfistance, ne subsisteroit pas long temps. & pour ne point trouver d'obstacle au dessein qu'ils avoient de le renverser, ils presserent leur Conférence avec le Duc de Virtemberg; toute leur adresse consistoit à ne lui rémoigner aucune aversion pour les Protestans d'Allemagne, le Cardinal de Lorraine lui représenta tous les efforts qu'il avoit faits au Colloque de Poiffy, pour faire signer aux Calvinistes la Confession d'Augsbourg, il disoit qu'on n'en vouloit en France qu'à la Religion Zuinglienne, qui nourrissoit les esprits brouillons & féditieux, nés pour renverser les Etats, & que les Luthériens n'avoient point d'intérêt de les soutenir, puisqu'ils étoient si contraires à leur croyance. Le Duc de Virtemberg avoit avec lui deux Docteurs ennemis des Zuingliens, qui trouverent les fentimens des Princes Lorrains affez raisonnables, & le Duc de Virtemberg promit de faire agréer, autant qu'il pourroit, à son parti les propositions des deux freres, pourvu qu'ils n'empêchassent point la réforme.

Au retour de la Conférence, le Cardinal de Lotraine retourna à Reims, & le Duc de Guife paffa à fa maifon do Joinville; le Roi de Navarte ne l'y laissa pas longtemps, Depuis qu'il s'étoit lis avec le Duc de Guise & ses deux amis, il assection de n'être guéres à la Cour, & demeuroir à Paris, où le l'euple, ennemi des Huguenots, étoit ravi de le voir détaché de ce parti, il crut avoir besoin du Duc de Guise, pour s'affermir contre la Reine. Il lui écrivit donc de revenir à Paris, son chemin étoit de passer y Vassi, petite ville auprès de Joinville, où les Huguenots renoient leur prêche, avec un concours incroyable de tous les environs.

Antoinette de Bourbon, mere du Duc, & tante des Princes de Bourbon, très-zélée pour la Religion Catholique, se plaignoit souvent au Duc des scandales que causoit cette

Annéareca

Affemblée, & l'affaire fit tant de bruit dans sa maison, que ceux de sa suite, parmi lesquels il y avoit beaucoup de gens de guerre, passant dans ce lieu, ne purent voir le prêche tranquillement : les Huguenots n'étoient pas souffrans . & la querelle s'échauffoit , lorsqu'Anne , femme du Duc , que sa mere Renée de France, Duchesse de Ferrare, avoit élevée dans des fentimens favorables à la nouvelle Religion, le pria d'appaifer le tumulte. En approchant du Temple, il fut frapé au visage d'un coup de pierre, quoique la blessure sût légere, le sang que ses gens virent couler les anima tellement, qu'ils blesserent deux cens hommes, & en laisserent foixante morts fut la place, sans que le Duc pût y apporter aucun reméde ; il appella l'Official de l'Evêque, à qui il fit des reproches de ce qu'il fouffroit ces Affemblées, & celuici s'étant excufé sur l'Édit de Janvier, on dit que le Duc mit la main sur son épée, avec protestation de s'en servir pour en empêcher l'effet.

Cette parole, soit fauste, soit véritable, répandue par toute la France, fuir regardée par les Huguenots comme le signal de la guerre; le Duc sit faire des informations par lesquelle commencement de la tédition étoit attribuée aux Protestans, & il prit soin de l'écrire ainsi au Duc de Virtemberg. Mais le Prince de Condé & les Huguenots faisoient un bruit érange à la Cour, ils n'y parloient que du massacre de Vassil, & le Prince disoit à la Reine que si elle ne vouloit être causé d'une infinité de meutres, elle devoit désendre lettrée de Paris à celui qui avoit tant répandu de sang innocent, & qui me manqueroit pas de porter encore le carnage dans cette

grande ville.

Elle ne fçavoit à quoi se résoudre ; mais l'union qu'elle voyoit si étroite entre le Roi de Navarre & le Duc de Guste, la détermina à faissfaire le Prince de Condé; ainsi après avoit écrit au Roi de Navarre qu'il donnât ordre qu'il ne se sit rien à Paris au préjudice de l'autorité Royale, elle sit désense au Duc de Guste d'y aller, & lui manda de se rendre avec peu de monde à Monceaux où étoit la Cour : il étoit à Nanteuil, occupé à recevoir se samis, qui y accouroient de toutes parts. Il se servoit de ce vain prétexte pour s'excuser d'aller à Monceaux selon l'ordre de la Reine. Elle ne sur pas mieux obèie par le Maréchal de S. André, à qui elle command d'aller

àLyon

à Lyon, dont il étoit Gouverneur, il répondit qu'il ne pouvoit quitter le Roi dans de si grands besoins de l'Etar, & qu'il étoit plus nécessaire auprès de sa personne que dans son Gouvernement.

Année 1562.

Un peu après la Reine manda au Duc de Guise qu'il seroit bien de se retirer dans son Gouvernement de Dauphiné, pour ne point donner prétexte à la guerre civile, & que le Roi le souhaitoit ainsi; mais le Duc avoit bien d'autres pensées dans l'esprit. Le Connétable alla le prendre à Nanteuil avec le Maréchal de S. André, pour l'amener à Paris, contre la défense de la Reine, il y sut reçu d'une maniere qui sentoit plus un Souverain qu'un Particulier; tout le Peuple y accourut en faifant des cris semblables à ceux qu'on a accoutumé de faire à l'entrée des Rois : ce ne fut pas seulement le Peuple qui lui rendit des honneurs extraordinaires; le Prevôt des Marchands & les Echevins furent au-devant de lui & le haranguerent, les ennemis remarquerent qu'il entra par la porte S. Denys, par laquelle les Rois font leur entrée folemnelle au retour de leur facre; mais plus ils s'efforçoient de le décrier, plus le Peuple de Paris publioit ses louanges. Le siège de Mets soutenu contre un Empereur toujours victorieux, la France sauvée après la bataille de S. Quentin, Calais enlevé aux Anglois, & les autres victoires de ce Prince étoient dans la bouche de tout le monde; on regardoit déja' les Huguenots abattus par sa valeur, & le Roi, qui les haisfoit, croyoit avoir besoin d'un tel désenseur contre le Prince de Condé.

Ce Prince étoit venu dans la ville pour y donner vigueur à fon parti, qui, quoique plus foible en nombre, ne laissoit pas d'être redoutable par la hardiesse de ceux qui le soutenoient: l'Amiral n'étoit pas alors auprès de lui; aussités après le désordre de Vassi, lui & d'Andelot son frere étoient allés ramasser leurs gens, & déja on avoit avis que leurs troupes n'étoient pas à mépriser; la Cour alla à Melun où elle crur être plus en sureté, sa ville pouvoit tenir quelques jours, & donner le loisst à l'un des partis de venir secourir la Reine, si Pautre l'assigneçoit, & d'ailleurs la commodité de la riviere lui facilitoit les moyens de s'échaper, quand elle seroit pressée: tous les jours il se tenoit à Paris des conseils chez le Connétable où le Roi de Nayarte étoit logé; l'à se régloient

SIII

Annéa

les affaires d'Etat fans la participation de la Reine: ils prenoient le nom de Conseil Royal.

Quoique le Prince de Condé en fût exclus, il étoit considéré à Paris à cause du Maréchal de Montmorenci , Gouverneut de cette ville, qui étoit tout-à-fait dans ses intérêts; son pere fut d'avis qu'on lui ôtât le Gouvernement, qui fut donné au Cardinal de Bourbon. On se préparoit des deux côtés à la guerre, & tout sembloit consister à se rendre maître de la personne du Roi, parce que le parti où il seroit déclareroit l'autre rebelle ; pour l'attirer à Paris, le Roi de Navarre fit enforte que le Prevôt des Marchands allat à Melun, pour représenter à la Reine le besoin extrême qu'avoit cette grande ville, d'être rassurée par sa présence contre le Prince de Condé & les Hérétiques: il demanda en même temps qu'on rendit au Peuple les armes qu'on lui avoit ôtées à l'occasion de quelque tumulte. La Reine accorda ce dernier point, & fit espéter le retour du Roi dans peu de temps: cependant elle résolut de quitter Melun, où elle ne pouvoit plus être fans donner trop de foupçon, & elle mena le Roi à Fontainebleau; les Parisiens armés menaçoient tous les jours les Huguenots, & pour être encore plus forts, ils recurent 1 500 hommes de garnison.

Le Prince de Condé sentit alors qu'il n'y avoit plus moven de demeurer dans une ville si animée contre son parti; mais afin que sa retraite ne parût point une fuite, il dit à son frere le Cardinal de Bourbon que pour éviter les troubles qui se préparoient dans Paris, il étoit prêt à s'en retirer. pourvu que le Roi de Navarre & les trois amis en sortissent en même temps, ils accepterent le parti, parce qu'ils étoient alors résolus d'aller à la Cour, pour obliger la Reine à retourner incontinent avec eux dans Paris. Ils avoient déja tenu divers conseils pour aviser à ce qu'ils feroient de cette Princesse, protectrice trop déclarée des Huguenots, & le Maréchal de S. André avoit ofé dire qu'il n'y avoit qu'à la jetter dans la riviere : les autres eurent horreur de cette proposition, & la Reine conserva toute sa vie beaucoup de reconnoissance pour le Duc de Guise qui s'y étoit opposé. mais quoiqu'il déteffat une si étrange extrémité, il n'en fut pas moins d'avis de l'obliger de gré ou de force à ramener

le Roi à la ville capitale.

Annie e

Pour éxécuter ce dessein, le Roi de Navarre alla à Fontainebleau, & les trois autres le suivirent, ils affecterent d'y paroître bien accompagnés pour faire peur à la Reine, car alors la garde étoit foible, & les rroupes dépendoient moins d'elle que du Roi de Navarre, du Duc de Guise & du Connétable : elle connut d'abord leur dessein, & dit elle-même au Roi de Navarre qu'elle voyoit bien qu'il étoit venu à la Cour pour la forcer à régler ses conseils suivant les intérêts & les passions des Particuliers, plutôt que selon le bien de l'Etat; que le service du Roi demandoit non qu'on poussat les Huguenots au défespoir, mais qu'on gagnât du temps pour laisser affermir l'autorité Royale, & ralentir la fureur de ces frénétiques; que cette seule raison l'avoit obligée à faire l'Edit de Janvier & à se tenir éloignée de Paris, où on auroit pris trop aisément contre eux des conseils extrêmes; que renverser cet Edit, c'étoit les pousser à une rébellion manifeste, & que du moins il falloir le faire avec un peu de temps, mais que rompre tout-à-coup, c'étoir vouloir ouvertement la guerre civile, qui n'étoit bonne qu'aux désespérés : ces raisons touchoient déja le Roi de Navarre & le Connérable, mais le Duc de Guise, plus habile & plus ferme, avoit pris le dessus dans les Confeils.

Aufliróc qu'ils fe furent retirés d'auprès de la Reine, i lift connotire au Roi de Navarre que s'il ne fe dépêchoit de s'affurer du Roi, il feroit prévenu par le Prince de Condé & par l'Amiral; en effet ce Prince avoit affemblé fes troupes à la Fert-Éur-Marne, ville de fon domaine où il s'étoit retiré depuis fa fortie de Paris, fon Armée étoit petite, mais composée de braves gens. Outre la Noblesfe Huguenore, d'Andelor lui avoit attiré la fleur de l'Infanterie Françoife, ravie en cette occasion de fuirve la fortune de fon Cénéral; la Reine ne cessoit de l'inviter à s'approcher de la Cour avec fest roupes, il avoit marché à Meaux, & de-là èn tournoyant autour de Paris, pour voit s'il trouveroit l'occasion de quelque furprife, il étoit venu à S. Cloud: Paris en prir l'épouque fourprise, il étoit venu à S. Cloud: Paris en prir l'épouque fourprise, il étoit venu à S. Cloud: Paris en prir l'épouque fourprise, au contra aux armes, & le Prince n'ofa approcher.

La Reine cependant l'attendoit toujours, résolue à se mettre entre ses mains, & ce qui passe, toute croyance; se, déclarer Huguenote, si elle cut trouvé le partiasse puissant; mais Dieu ne permit pas qu'un jeune Roi innocent sur fait 1 1 16

Hérétique par une mere ambiticuse, ni que l'hérétie s'emparàr du thrône de Charlemagne & de S. Louis. La Reine interrogea ceux que le Prince avoit laissés autour d'elle, mais comme ils la trouverent peu instruite des sorces & des defeins de leurs Ches, ils crurent qu'on les lui cachoit à defseins de leurs réponses ambigues la laisserent en suspens ainsi elle n'osa jamais aller à Orléans, où le Prince lui promettoit de se rende aissement le maitre.

Les choses étant en cet état, il fut aisé au Duc de Guise de faire voir au Roi de Navarre qu'il n'y avoit plus de temps à perdre; on fit un dernier effort pour persuader la Reine. en lui envoyant le Maréchal de S. André, qui tâcha de lui faire peur du Pape & du Roi d'Espagne. Comme elle parut peu touchée de ces raisons, le Roi de Navarre vint déclarer que la présence du Roi étoit nécessaire à Paris, que le Prevôt des Marchands preffoit extraordinairement fon retour: ainsi qu'elle pourroit faire ce qu'il lui plairoit, mais que pour lui il alloit emmener le Roi. Elle étoit accoutumée à plier son esptit selon les événemens; ainsi sans paroître étonnée. elle dit au Roi de Navarre que si le bien de l'Etat demandoit que le Roi allat à Paris, elle étoit prête à l'y mener; cela dit. elle se prépare à monter à cheval avec ses enfans, (en ce temps on n'alloit guéres autrement; ) ce ne fut pas fans écrire au Prince qu'elle étoit contrainte de suivre les Triumvirs à Paris, & qu'elle espéroit qu'il ne les laisseroit pas longtemps le Roi & elle captifs entre les mains de leurs ennemis. Cette lettre lui couta cher dans la suite, & donna lieu aux Huguenots non seulement de soulever toute la France . mais encore d'exciter les étrangers.

Cependant la Cour partit de Fontainebleau, & on vit le jeune Roi pleurer pendant le voyage autant de dépit que de triffelle, tant la Reine l'avoit perfuadé qu'on lui faifoit vio-lence. Quand le Prince eut reçu la lettre, il n'eft pas croyable combien il fe reprocha à lui-même de s'être laiffé prévenir par fes ennemis, & tromper par une femme: il est pourtant véritable qu'elle n'avoit pas tant eu dessein de le tromper, qu'elle éroit elle-même irréfolue, & le Prince éroit averti par Soubise que cette Princesse, la charde d'embrasser leur part d'elle-même, ne seroit pas fachée d'y être déterminée par la force, mais il ne put se résouder à lui faire cette vio-

lence. Pour réparer le mieux qu'il pouvoir la faute qu'il avoir faite, il réfolut de fe déclarer ouvertement, & de marcher vers Orléans, où il avoit déja envoyé d'Andelot : les Huguenots étoient puissant dans cette ville ; le Gouverneur qui avoit tenu une conduite ambigue durant tout le temps que la Reine avoit paru incertaine , résolut de suivre le parti pour leque elle fe déclaroit.

Au milieu de tant d'irréfolutions, les Huguenots, attentifs à profiter des conjonctures, s'étoient mis en état de se rendre maîtres à Orléans; le Gouverneur n'eut pas plutôt vu la Reine à Paris, qu'il fongea à se précautionner contr'eux, mais trop tard. A l'arrivée de d'Andelot ils avoient pris de nouvelles forces, & il n'y avoit nul doute que le Prince n'y fût bientôt le maître, s'il se hâtoit de s'y rendre. La Reine l'amusa un peu de temps par des propositions spécieuses d'accommodement, mais qui n'aboutirent à rien : & cependant pour rassurer cette Place, elle envoyoit sécrettement par d'autres chemins d'Estrées, Gentilhomme Huguenot, mais fidéle au Roi, & qui blâmoit ceux de sa religion, qui soutenoient leur réforme en prenant les armes : il eût rompu les mesures du Prince, si celui-ci n'eût été dans le même temps pressé par un courrier de d'Andelot, qui lui mandoit qu'il perdoit tout, s'il retardoit un seul moment son arrivée.

Le Prince partit aussit à vec 2000 chevaux qui couroient à bride abattue se renversant les uns sur les autres sans s'arrêter, & les passins qui voyoient une telle précipitation, les prenoient pour des insensés. Ils entrerent plus tranquillement dans la ville, avertis à la porte que d'Andelot s'en étoit affuré; ils permirent au Gouverneur & à d'Estrées de se retirer; & ainsi, ce parti encore soible, acquit une Place qui par sa situation & son importance devint le siége de la guerre, & l'aida à Goulever toutes les autres. Le peuple de Paris n'eut pas plutôt sçu la résolution de la Reine, qu'il artaqua les Huguenots dans un Temple où ils étoient assemblés hors de la ville; il n'y eur point de sang répandu, mais ils connurent qu'il n'y avoit point de sureré pour eux dans Paris.

Le lendemain que le Roi y fut arrivé, on tint conseil au Louvre, où l'on proposa la guerre contre le Prince de Condé. Le Chancelier qui voulut s'y opposer fut maltraité par le Connétable, qui dit qu'un homme de sa robe n'ayoit que faire

Année 1 (62.

dans de tels conseils, & l'obligea à se retirer : le Conseil sur composé de quelques créatures du Roi de Navarre, & de personnes affidées au Connétable & au Duc de Guise. Le Prince de fon côté fit publier un manifeste pour montrer qu'il n'avoit pris les armes que pour mettre le Roi en liberté, pour maintenir l'Edit de Janvier, & pour empêcher qu'on ne détournat les fommes que les Etats avoient destinées à acquitter les dettes du Royaume : il parloit respectueusement du Roi son frere, & offroit de désarmer, pourvu que les trois Ligués en fissent autant: il écrivit en même temps aux Eglises prétendues réformées, pour les exhorter à le secourir d'hommes & d'argent, dans le dessein où il étoit de maintenir la pure religion, & de leur assurer la liberté de conscience que l'Edit de Janvier leur avoit donnée : il fallut beaucoup éxagérer la captivité du Roi & de la Reine, afin qu'on ne s'étonnât pas des ordres qu'on recevroit de la Cour: les lettres que la Reine lui avoit écrites lui donnerent le prétexte le plus spécieux qu'il pût avoir. Par le conseil du Prince Palatin qui se déclara pour lui, il en envoya des copies aux Princes Protestans, & remplit toute l'Allemagne des bruits d'une fausse ligue que les Triumvirs avoient faite avec le Pape & le Roi d'Espagne pour exterminer les Protestans, laquelle, quoiqu'éloignée de toute apparence, n'en passa pas moins pour véritable parmi ces Peuples crédules, & dans tout le Nord.

Les principaux du parti ne tarderent pas à le rendre à Orléans auprès du Prince, ils le nommerent protecleur du Royaume, & lui firent un lerment par lequel ils promettoient de lui obléi comme à leur Chef, & à celui qu'il nommeroit pour Lieutenant, à condition qu'il mettroit le Roi & la Reine en liberté, & feroit conferver l'Edit de Janvier, jusqu'à ce que le Roi majeur en eût ordonné autrement. La révolte du Prince caufa un foulévement presque général, & environ dans le même temps qu'il se rendit maitre d'Orléans, les Huguenots occuperent Rouen, Diepe, le Havre de grace, presque toute la Normandie, Angers, Blois, Poitiers, Tours, Valence & la plus grande partie du Dauphiné, Lyon, toute la Galcogne & rout le Languedoc, à la réserve de Bourdeaux & de Toulouse. La Cour ne sur pas autant alarmée de toutes ces perres, qu'il parosission qu'elle le dût être, parce

qu'on ne croyoit pas les Huguenots en état de se maintenir en tant d'endroits, & qu'ils avoient envahi plus de Places qu'ils ne sembébient en pouvoir garder. Le Maréchal de Tavane les empécha d'occupel les villes de Bourgogne, où il maintin I religion & Vautorité royale.

Par tout où ils furent les maîtres, ils firent des désordres inouis, ils briserent les Images, pillerent & ruinerent les Eglises, brulerent les reliques des Saints, & jetterent au vent leurs cendres sacrées : celles de Saint Martin, respectées depuis tant de siécles dans toute l'Eglise, n'échaperent pas à leur fureur, l'autorité du Prince ne put empêcher qu'Orléans ne fut exposé aux mêmes désordres : ils ôterent l'éxercice de la religion aux Catholiques, & éxercerent sur eux d'horribles inhumanités; ils ne furent pas mieux traités où les Catholiques demeurerent les maîtres, de forte que tout le Royaume étoit plein de meurtres & de carnage. Pour ramener les rebelles & empêcher la rébellion de s'étendre davantage, la Régente fit publier le septiéme Avril une déclaration qui portoit que ce qu'on disoit de la captivité du Roi & de la fienne n'étoit qu'un prétexte grossier pour excitet les Peuples à la sédition; qu'au reste le Roi pardonnoit à tous ceux qui reviendroient de bonne foi à l'obéiffance, laissoit aux Protestans un plein éxercice de leur religion, selon la discipline de Geneve, à la réserve de Paris & de la banlieue, & ne feroit la guerre qu'aux féditieux.

Cette déclaration fit peu d'effet, parce que les Miniftres & le Prince firent entendre aux Peuples que les Triunvier ne les traitoient doucement en apparence que jusqu'à ce qu'ils fe fuffent rendus les maitres, & qu'alors les fupplices recommenceroient avec plus d'inhumanité que jamais. Le Prince cependant à qui les écrits qu'on faifoit continuellement dans le Parti avoient été fi utiles, ne ceffoit d'en faire répandre de tous côtés, où il rejettoit tous les maux fur l'ambition des Princes Lorrains & de leurs amis: il publioit par-tout qu'il ne demandoit que l'éxécution de l'Edit de Janvier, & le châtiment des infultes faites aux Procefans. Mais comme il n'espéroit, disoit-il, aucune tranquillité, ni aucun ordre ant que les trois Ligués demeureroient dans les affaires, il demandoit leur éloignement, jusqu'à ce que le Roi majeur

dut prendre connoissance de leur conduite.

Année 1562.

A cette condition il promettoit de pofer les armes, & offroit ses enfans pour ôtages: on lui répondit que le Roi feroit observer l'Edit de Janvier, & en punisoit les infractions; mais qu'il ne pouvoit pas chasser de la Cour des gens qui l'avoient bien servi ; qu'eux néanmoins, pour montrer qu'ils ne souhaitoient que la paix, offroient volontairement de se retirer, après que ceux qui étoient en armes à Orléans les auroient posées, & qu'en auroit remis sous l'obéissance du Roi toutes les Places surprises, en se soumettant au Roi de Navarre pour tous les ordres de la guerre. La même réponse invitoit le Prince de Condé à venir reprendre à la Cour & dans les Confeils la place qui étoit due à fa naissance ; pour les autres Seigneurs du parti on leur ordonnoit de se retirer dans leurs maisons. Le même jour qu'on fit cette réponse, le Duc de Guise, le Connétable & le Maréchal de S. André présenterent au Roi une requête fort concertée, où ils exposoient les services qu'ils avoient rendus sous les derniers Rois, offrant toutefois de se retirer non-seulement de la Cour, mais encore du Royaume, pourvu que les Protestants désarmassent, & qu'on ne souffrit que la seule Religion Catholique. Au reste ils n'éxigeoient autre chose du Prince de Condé, sinon qu'il revînt auprès du Roi; sa replique sut pleine d'injures, & il concluoit en disant qu'il viendroit en effet bientôt à la Cour, en état d'éxaminer si un étranger & deux fripons feroient la loi à un Prince du fang. Il envoyoit ses réponses à tous les Parlemens, principalement à celui de Paris, afin, disoit-il, que dans un âge plus mur le Roi put connoître son innocence. & la violence de ses ennemis.

La fédition & la révolte se répandoient de plus en plus avec ces écrits dans toutes les Provinces. Le Parlement, indigné de l'infolence des Huguenots & de leurs facrilléges, donna un Arrêt pour les chaffer de Paris, & leur faire courins par tout le Royaume. Les deux parris étoient en armes, & se faisoient une guerre cruelle. Celui des Ches des Huguenots qui se signator le plus étoit le Baron des Adrets, vaillant, hardi, vigilant, enfin grand honme de guerre, mais hat dans son parti nême pour les cruaurés qu'il éxerçoit sur les Catholiques; il faisoit tous les jours de nouveaux progrès dans le Dauphiné, où il prit Gondrin, Lieutenant de tooi de cette Province sous le Due de Guisé, & le fit pendre.

La haine qu'il avoit contre le Duc, qui ne fit pas affez de . cas de lui dans le tumulte d'Amboise, où il lui offrit ses fervices, ne l'avoit pas seulement jetté dans le parti Huguenot, mais lui faifoit faire la guerre avec toute la fureur que peut inspirer la vengeance. D'autre côté le parti Royal se soutenoit dans la Normandie par l'adresse & par la valeur de Matignon, que la Reine, qui se fioit à lui, avoit envoyé dans cette Province, parce que La Mark, Duc de Bouillon, qui en étoit Gouverneur, étoit soupçonné de favoriser les Huguenots. Le Comte de Tende les appuyoit en Provence, où il commandoit; on lui opposa Sommerive son propre fils, que la désection de son pere n'empêcha pas de servir le Roi fidélement.

Les autres Provinces n'étoient guéres moins agitées. Pierre Ronfard, Gentilhomme Vendomois, célébre pour ses Poëfies. qui s'étoit fait Ecclésiastique après avoir porté les armes. les reprit en cette occasion, & fut choisi chef de la Noblesse Catholique de son pays. Pendant tous ces mouvemens du dedans, on travailloit de part & d'autre à s'affurer du fecours du côté des étrangers; le Prince en envoya demander à la Reine d'Angleterre, & sollicitoit aussi les Princes Protestans d'Allemagne, dont la Cour tâchoit d'obtenir du moins une neutralité par le moyen de Jacques d'Angennes de Rembouillet, Ambassadeur auprès de ces Princes, qui avoit ordre de les amuser en leur proposant de presser, conjointement avec le Roi, la réformation de l'Eglife, dans le Concile de Trente qu'on alloit reprendre.

On faisoit en même temps des deux côtés des levées en Allemagne, mais celles du parti Royal étoient plus grandes & plus promptes, & on y attendoit un secours considérable

du Roi d'Espagne.

Cependant le Roi de Navarre sortit de Paris, accompagné des trois Ligués, & marcha vers Chateaudun, avec une armée d'environ sept mille hommes ; en même temps le Prince fortit d'Orléans avec huit mille hommes : fuivi de l'Amiral, & campa à quatre lieues de cette ville, on se lassoir de part & d'autre de ne faire la guerre que par des écrits. La Reine voyant les armées en campagne, craignit une décision, & tacha de renouer les Traités, elle fit proposer une entrevue au Prince, qui ne put la refuser; elle se fit à Touri le premier de Juin fans aucun fuccès. Le Prince demandois

Ttta

Antice 1562.

toujours l'éloignement des Triumvirs, & l'éxécution de l'Edit de Janvier; la Reine refusa le premier article comme déraifonnable, & répondit sur le second qu'elle craignoit de n'en être pas la maitresse, après que les Protestans avoient pousséles choses à de si grandes extrémités. Le Roi de Navarre le prit encore d'un ton plus haut, & comme s'il eût voulu se justifier de son ancienne facilité, il affecta de faire paroître beaucoup de dureté à l'égard de son frere, de sorte qu'ils se séparerent mal satisfaits l'un de l'autre. On ne songeoit plus qu'à la guerre: l'un des Partis avoit pour lui le nom, & l'autre l'autorité du Roi, celle de la Reine & du Roi de Navarre, l'Epargne, quoiqu'épuifée, la faveur du Peuple, & le Parlement de Paris. Mais le Prince avoit de meilleures troupes, & une grande partie de la Noblesse s'attachoit à lui, ou parce qu'elle penchoit vers la Doctrine Protestante, ou parce qu'elle croyoit que la Reine favorisoit sécrettement ce Parti, ou enfin par l'aversion qu'on avoit conçue contre la maison de Lorraine.

Comme les Armées étoient à deux lieues l'une de l'autre, les négociations recommencerent par une lettre du Roi de Navarre au Prince son frere; elle étoit d'un fille bien différent des discours qu'il avoit tenus à l'out : il l'invivior à une nouvelle conférence avec des paroles rendres, & lui demandoit Baugenci pour la tenir, lui promettant de le rendre, si la paix ne se faisoit pas. Au reste il offoria un Prince de faire retirer de la Cour les trois Ligués, pourvu qu'il voulût bien sur fa parole se rendre auprès de l'Armée, comme ótage de tout

fon parti.

La Reine avoit engagé le Roi de Navarre à écrire cette ettre: elle-même avoit obtenu du Duc de Guife & de se deux amis qu'ils se retirassent de la Cour, pour ôter tout prétexte au Prince, & en même temps pour s'assurer de tous côtés, elle employoit l'évêque de Valence son intime confident, à engager se Prince à la Consérence; elle avoit voulu que ce Prélat entretint toujours une secrette correspondance avec lui, de sorte qu'il lui donnoit avis de ce qui se passoit dans le Conseil où il assistoit, il composoit une partie des écrits qu'il répandoit dans le public, & lui-même faioti aussi beaucoup de réponses de la Cour. Il porta assement le Prince à accepter la Consérence; car outre qu'il ne sut jamais éloigné des propositions d'accommodement; il eût été blâmé dans

fon parti, s'il les avoit rejettées, sur-tout depuis que les trois Ligués eurent effectivement quitté la Cour, quoiqu'ils ne s'en fussent pas sort éloignés, mais c'étoit assez pour tromper les Peuples.

Le Prince étant donc résolu de se rendre auprès de la Reine, l'Evêque obtint encore de lui quelque chose de plus considérable: il représenta au Prince qu'il ne devoit rien épargner pour mettre ses ennemis dans leur tort, & pour s'attirer toute la gloire d'avoir fauvé le Royaume; après une si belle préparation il coula infensiblement qu'en offrant de se retirer du Royaume, il banniroit éternellement ses ennemis de la Cour, où il reviendroit, peu de temps après, plus puissant & plus glorieux que jamais. Le Prince fut ébloui de cette proposition, & l'Evêque de Valence s'en retourna satisfait d'avoir procuré à la Reine l'éloignement de tous ceux qui pouvoient diminuer fon autorité, mais il étoit difficile que des fentimens où l'on entroit par surprise eussent un esset durable. Le Prince ne manqua pas d'aller trouver le Roi de Navarre à Baugenci qu'il lui avoit livré, & de-là il passa à Talsy où étoit la Reine; elle lui fit beaucoup de caresses à son ordinaire, mais pendant qu'elle fongeoit à le piquer d'honneur, pour l'engager à lui faire l'ouverture de se retirer, comme il en étoit convenu avec l'Evêque de Valence; elle vit tout d'un coup arriver les principaux du Parti avec l'Amiral : ils avoient suivi le Prince de près, sur l'avis qu'on avoit eu que les trois amis qui ne s'étoient retirés que pour la forme, étoient demeurés à Chateaudun, dans le voisinage de la Cour, où ils s'attendoient de revenir bientôt. L'Amiral avoit aussi intercepté une lettre du Duc de Guise au Cardinal de Lorraine, qui étoit alors à Reims, se préparant d'aller à Trente, où il lui marquoit obscurément une grande entreprise qui se méditoit. c'est ce qui les obligea à se rendre en diligence auprès du Prince.

La Reine qui les vit entrer affez brufquement au lieu où elle éroit avec lui, n'en paru pas étonnée; au contrâire elle leur parla avec un vifage ouvert, leut difant que le Roi & elle parla avec un vifage ouvert, leut difant que le Roi & elle berté; mais elle leur repréfenta que le parti des Catholiques étant fans comparaison le plus fort, on ne pouvoit éviter que le premier article de la paix ne fitt qu'il n'y auroit qu'une feule

Année 1461

religion dans le Royaume; elle s'échoit bien attendu que le Prince ne manqueroit pas de s'échauffer à ce discours : en diffét il répondit que jamais il ne subiroit de si dures conditions, & que lui & se amis racheteroient plutôt la surest de leur Religion & le repos de l'Etar par un étil volontaire , mais qu'ils ne vouloient point partir tous seuls, & qu'ensin si elle vouloit obliger les trois Ligués à sortir du Royaume, dont ils causosient tous les malheurs, ils s'offorient tous à les imiter, il réstréa plusseurs sois cette offre, & la Reine bien instruite par l'Evéque de Valence des dispositions où il l'avoit mis en l'appellant plusieurs sois son cher cousin, & élevant jusqu'au Ciel une si extraordinaire générosité, lui dit qu'il n'y avoit que ce moyen de sauver l'Etat, & le prit au mot.

L'étonnement que témoignerent les amis du Prince fut extrême; la Reine qui s'en apperçut adoucit la chose, en les assurant que cette absence ne seroit pas longue, & qu'au reste parmi les cabales qui se faisoient dans la Cour contre le service du Roi, elle vouloit se remettre absolument entre leurs mains, ainsi finit la conversation; l'Amiral & les Seigneurs du parti ne furent pas plutôt en liberté, qu'ils se mirent à éxagérer la simplicité du Prince , & lui déclarerent qu'il n'avoit pas pu disposer ainsi ni d'eux ni de lui-même, après les engagemens précédens ; le Prince n'eut pas de peine à entrer dans leurs sentimens, il vit la Reine encore une fois avec assez de froideur, & il retourna à son Armée, où il trouva tous ses soldats indignés de tant de négociations: ils murmuroient de ce qu'on ne les menoit pas plutôt contre l'ennemi : les Chefs disoient qu'un parti comme le leur, qui avoit à combattre le nom du Roi & l'autorité établie, devoit en venir d'abord à un combat, que leurs troupes n'étant compofées que de volontaires qui s'étoient épuilés pour joindre l'Armée, & de foldats auxquels on n'avoit point d'argent à donner, ils n'avoient pas le moyen d'attendre, de sorte qu'il leur falloit une prompte décision.

Pour profiter de leur ardeur, le Prince réfolut de partir le foir même; il espécioi que machant une partie de la nuit il tomberoit à l'improvisse fur l'Armée Catholique avant que les trois Ligués qui en faisoient toute la force y fussent arrivés. Le Roi de Navarre les avoit mandés, & la Reine, à qui fes sinesses avoient si mal réussi, avoit été obligée de donner

les mains à leur retour. On partit donc comme le Prince l'avoit projetté à l'entrée de la nuit, & la marche se fit avec une extrême diligence, mais le bonheur des Catholiques voulut que les Huguenots, après avoir marché toute la nuit, se trouverent à la pointe du jour à une petite lieue de leur Camp; leur guide les avoit égarés. Damville, qui étoit en parti, les découvrit, & donna l'alarme à l'Armée Catholique : le Prince, irrité d'avoir manqué son coup, se jetta sur Baugency, que le Roi de Navarre lui avoit retenu contre la parole donnée, & après l'avoir prise de force, il la donna au pillage: là périt tout-à-fait cette belle discipline de l'Armée Protestante, que d'Amiral & d'Andelot avoient établie avec tant de foin: le pillage d'une seule ville y fit régner la licence. En même temps le Duc de Guise, qui étoit arrivé au Camp, marcha vers Blois que les Protestans avoient occupé. Leur garnison se retira à sa venue, mais quoiqu'il sût entré dans la ville sans aucune résistance, il ne l'abandonna pas moins à la fureur des foldats.

Environ ce temps on eut nouvelle à la Cour que le Duc de Montpensier avoir réduit à l'obésisfance du Roi la ville & le Château d'Angers, & que la Rochelle que les Protestans tâchoient d'occuper, lui avoit ouvert les portes; le Maire d'intelligence avec ce Prince, avoit introduit des gens qui se mélant avec les Huguenots, & criant comme eux Vive PE-vangile, car c'étoit le cri ordinaire dont ils se servoire lors même qu'ils faisoient les plus grands désordres, se rendirent les plus forts. Ces nouvelles inspirerent aux Catholiques le courage de faire de nouvelles entreprises.

Au commencement du mois de Juin, le Duc de Guife s'avança vers Tours qui se rendit; on y éxerça de grandes cruautés, selon la malheureuse coutume des guerres civiles, mais le Duc tàchoit toujours de les modérer: Chinon & Chatelleraut se soument. Le Mans qui avoit chasse son expeuse su control es en excercion post pour nots; ces misérables qui se voyoient en excercation par-tour; à cause de la profanation des Eglises, quand ils ne pouvoient pas porter les armes, se résugioient dans les Châteaux, où ils croyoient avoit de la protection. Ceux du vossinage de Montargis s'y retirerent, & y étoient soutenus par l'autorité de Renée de France, Duchesse de la protection.

Année 1562.

meure: le Duc de Guife, sous prétexte de garder fa bellemere, & en effet pour s'assurer de cette ville, y envoya Malicorne, qui somma le Château de se rendre, mais la Princesse parte elle-même, & parla avec tant de hauteur, qui nosa passifer outre. L'Armée Royale se fortisioit, ce qui donna lieu aux trois Ligués de persuader au Roi de Navarre d'y faire vanir le Roi, assin qu'on cessita de l'appeller l'Armée du Navarrois, ou des Guisards & des Triumvirs; la Reine qui commençoit à s'attacher au parti Caholique, qu'elle voyoit le plus sort, ne manqua pas de mener le Roi à Chartres. Il s'y tint un Conscil de guerre où on résolut de partager les troupes, une partie fur donné au Maréchal de S. André, pour soumettre le Poitou, & l'autre au Duc de Guise, qui devoit marcher vers Bourges.

Le Prince perdit l'espérance de décider l'affaire par un combat, comme tous ses gens le souhaitoient, & parce qu'il les voyoit fatigués de ce que la guerre tiroit en longueur: pour empêcher leur défertion, il renvoya une grande partie de la Noblesse, & renferma dans Orléans l'Amiral & le reste de l'Armée; ce fut alors qu'il envoya Jean d'Hangest, Seigneur d'Yvoy, à Bourges menacé de siège ; le Comte de la Rochefoucault, chez lui en Angoumois, pour commander dans cette Province & dans la Saintonge; Soubife à Lyon, que le Baron des Adrets venoit d'affurer au Parti, mais l'humeur bouillante, & la cruauté de cet homme, plus soldat que politique, ne fut pas jugée propre au Gouvernement d'une si grande ville, il ne le céda qu'à peine à Soubise, & on tient qu'il commença dès-lors à se dégouter du Parti; mais comme le Princo avoit plus d'espérance aux étrangers qu'aux François, ce qu'il fit avec plus de soin fut d'envoyer d'Andelot en Allemagne vers les Princes Protestans, & d'écrire en Angleterre pour avancer le Traité commencé avec la Reine Elisabeth.

Le Vidame de Chartres, qui en étoit chargé, la pressoi de donner de l'argent & des soldats, mais cette Princesse artificieuse qui vouloit avoit des Places, répotdit qu'à la vérité elle étoit touchée des maux de ses freres, mais qu'elle étoit bouchée des maux de ses freres, mais qu'elle étoi boligée de sitre voir à ses sijets que les fommes qu'elle donnoit étoient employées utilement pour le Royaume: quoique Le Vidame euit le pouvoir de lui donner Diépe ou le Havre, il étoit bien aise de sauver à son part la haine d'avoir

fait rentrer les Anglois dans le Royaume, & sur-tout il ne leur vouloit céder qu'à l'extrémité le Havre, qui étoit l'embouchure de la Seine, & une des clefs du commerce de Paris; ainsi il se contenta d'abord d'offrir Diépe, mais la Reine qui prévoyoit que les besoins des Protestans les obligeroient bientôt à donner le Havre, différa jusqu'à ce qu'ils fussent plus pressés, elle ne sur pas longtemps à attendre. Cinq ou six mille Allemands étoient prêts à joindre l'Armée Royale . quand la Reine scut qu'ils approchoient, elle écrivit au Prince de Condé qu'il n'y avoit plus moven de refuser les secours des étrangers, ni d'empêcher le Parlement de déclarer rebelle tout le parti Huguenot; la réponse du Prince étoit pleine d'invectives contre les secours étrangers, que lui-même sollicitoit de tous côtés, & pour éloigner l'Arrêt dont on le menaçoit, il envoya des récufations contre la plupart des . Officiers du Parlement; on ne laissa pas de déclarer l'Amiral & tous ceux du Parti criminels de lése-Majesté, à la réserve du Prince, qu'on excepta comme retenu malgré lui par ses confédérés: il se moqua de cette exception, & éclata contre la Reine, qui depuis ce temps entra de bonne foi dans les desseins des trois Ligués contre les Huguenots.

Cependant les Allemands joignirent l'Armée Royale dans le même temps qu'il y vint un renfort de fix mille Suisses. Le Maréchal de S. André, après avoir pris Poitiers se rendit au siège de Bourges que le Duc de Guise avoit commencé; Yvoy y faisoit une vigoureuse résistance; on n'avoit pas plutôt fait une bréche, qu'on la trouvoit réparée; en une seule nuit les affiégés faifoient des retranchemens plus hauts que les murailles que le canon avoit renversées; la Reine mena le Roi au Camp, & ne craignoit point d'aller en personne, même aux endroits hazardeux, pour exciter les foldats & presser les attaques. Cependant le siége tiroit en longueur, le Duc de Guise fut obligé de faire venir du canon & des munitions, mais l'Amiral fortit d'Orléans avec l'élite de ses troupes, battit le convoi, laissa le canon encloué, & poursuivit ceux qui l'escortoient jusqu'auprès de Chartres, dont il eût pu se rendre maître, s'il eût sçu l'épouvante que sa victoire y avoit jettée. Cette défaite fit douter au Duc de Guise du succès qu'il avoit espéré du siège.

On eut recours à la négociation, que la présence & l'a-

Année 1562.

dresse de la Reine rendoit facile & avantageuse. Yvoy ne scavoit rien de la victoire remportée par l'Amiral; & comme il n'étoit pas content de ses soldats peu obéissans, les grandes offres qu'on lui fit l'obligérent à capituler ; il quitta le parti du Prince, où il dit qu'il n'étoit entré que dans la penfée qu'on prenoit les armes pour le service du Roi. Le Prince dont il voulut prendre congé refusa de le voir, de sorte qu'après s'être présenté à Orléans, il se retira dans sa maison, chargé de la haine & des reproches de tout le parti, qui l'accusoit d'avoir lâchement rendu une de leurs Places des plus importantes, qu'il pouvoit encore défendre longtemps. Le Duc de Guise gagna quelques-uns des Chefs & des plus braves foldats, qui prirent parti dans l'Armée Royale. La générosité de ce Duc, & la clémence dont il usoit en modérant, autant qu'il pouvoit, les rigueurs qui se pratiquoient dans cette guerre, le faisoit estimer des ennemis mêmes, & sa conduite ne donnoit pas moins de réputation aux armes du Roi que sa valeur.

Un peu après la prife de Bourges qui se rendit le 29 d'Août, la nouvelle vint à la Cour que Somerive avoit achevé de chasser de Provence le Comte de Tende son pere, & les Protessans, en prenant Sisteron, où route la Noblesse Huguenote du pays s'étoit renfermée : le siège avoit duré près de deux mois, les semmes s'y étoient signalées; mais le Baron des Adrets, de qui seul Mouvans, Gouverneur de la Place pouvoit être secouru, quoiqu'il lui eut fait espérer de venir bientôr à lui, s'attacha à une autre entreprise, soit que déja rebuté du parti depuis l'affaire de Lyon, il ne servir plus avec le même cœur, ou qu'il crut avoit le lossit d'éxécuter ce le même cœur, ou qu'il crut avoit le loss d'éxécuter ce u'il projettoit avant que la Place sur soit le loss d'éxécuter ce qu'il projettoit avant que la Place sur soit plus que de se rendre, il se sit un chemin au travers de l'Armée de Somerive.

Après la prife de Silleron, la Reine crut que Lyon n'ofeorit plus fe défendre, & un refte de confiance qu'elle avoit en Soubife, lui fit efpérer qu'il fe rendroit, si elle lui en envoyoit l'ordre; il étoit comme bloqué depuis longtemps nel Le Comte de Tavanes, mais les habitans foutenoient toutes les incommodités avec beaucoup de patience, & le fecours que leur avoit envoyé le Canton de Bene, joint aux troupes

que Soubile y avoit amenées, les mettoit en état de le défendre longtemps. Ainfi Soubile répondit avec fermet à l'orgire qui lui fut porté de la part de la Reine, & dit qu'il ne rendroit qu'au Roi majeur la Place qu'il confervoit pour fon fervice; la Reine, jirttée de cette réposite, consentit à la proposition que lui fit le Duc de Guise d'envoyer le Duc de Nemours pour affiéger cette ville.

Tavanes se retira, témoignant qu'il ne pouvoit se résoudre à fervir sous un autre, dans une Armée qu'il avoit si longtemps commandée avec tant d'heureux fuccès, mais on crut qu'il étoit bien aife d'avoir ce prétexte de quitter une entreprise où il prévoyoit qu'on ne pourroit pas réussir. En esset le Duc de Nemours désespéra bientôt de prendre Lyon; mais pour ne demeurer pas inutile, il alla à Vienne, qu'il emporta d'abord par la lâcheté du Gouverneur, & releva par cette conquête les affaires du Roi dans le Dauphiné. Montluc les soutenoit en Guienne, & commençoit à prendre le dessus sur Symphorien de Duras qui y commandoit pour le Prince de Condé: tant d'heureuses nouvelles qui venoient en même temps à la Cour, firent juger au Maréchal de S. André que le parti étoit à bas, & qu'il ne falloit plus que l'attaquer dans le cœur en affiégeant Orléans : il regardoit cette ville comme affoiblie & intimidée par la prise de Bourges qui n'en étoit qu'à vingt lieues, de forte qu'il foutenoit qu'on la prendroit aifément, & qu'on finiroit la guerre par un seul coup, mais le Due de Guife jugea cette entreprise impossible, à cause du grand nombre de braves gens qui étoient à Orléans avec le Prince & l'Amiral; & pour ne pas perdre le temps qui restoit, il proposa un siège qu'il ne croyoit pas moins important , & qu'il croyoit plus facile. C'étoit celui de Rouen, qui nonfeulement soumettoit au Roi toute la Normandie, mais rendroit à Paris toutes les commodités que lui apportoit une ville d'un si grand commerce, avant qu'elle sût entre les mains des ennemis; ce qui fit fuivre son sentiment fut l'avis qu'on eut que les Huguenots étoient prêts à donner le Havreà la Reine Elisabeth, de sorte qu'il n'y avoit rien de plus nécessaire que d'arrêter dans la Normandie les Anglois qui alloient s'y rendre. En effet, après la perte de Bourges, de Sisteron & de Vienne, le Vidame eut ordre de conclure, à quelque prix que ce fût, & ne put plus refuser de donner le

Vuuu

Année 1562.

Havre aux Anglois pour Place de sureré, sans préjudice de leurs prétentions sur Calais; le Prince & tout le parti promettoit de les aider à recouvrer cette Place.

A cette condition, Elifabeth leur promit cent quarante mille écus, & fix mille hommes entretenus, dont trois mille devoient demeurer dans le Havre même pour le garder, & les autres devoient aller où le Prince leur ordonneroit, voilà ce qui fut conclu à Hamptoneourr le 20 Septembre 1362. Elifabeth paya l'Ambaffadeur de France de mauvaifes excufes, mais l'affaire étoit fansreméde, & tout ce q'op pur faire à la Cour, fur de publier par tout ce Traité des Huguenots, qui les rendit o dieux par tout le Royaume, qu'ils ne fiçavoient eux-mêmes comment se défendre, de forte que ceux d'entreux qui avoient le plus de conficience, quittioent la guerre.

Il y en avoit un grand nombre parmi eux qui trouvoient la réforme dont ils faisoient profession, incompatible avec les troubles qu'ils causoient dans le Royaume, & avec l'esprit de révolte qui les faisoit soulever contre leur Roi : pour les raffurer, le Comte de la Rochefoucault fit tenir dans ce même temps deux Synodes, dans lesquels il fut déclaré que la guerre qu'ils faisoient étoit juste & nécessaire. L'Armée marchoit cependant à Rouen, fous la conduite du Roi de Navarre. qui avoit l'honneur du commandement, mais le Duc de Guise faisoit en effet la charge de Général, le siège sut formé le vingt-sixième de Septembre, & le même jour que Montluc affiégea Leitoure, après que Pierre de Montluc fon fils eut pris Tarbe. Le Maréchal de S. André étoit allé en Champagne avec un grand détachement, pour s'opposer au passage des troupes Allemandes que d'Andelot avoit levées : il avoit été longtemps sans les pouvoir mettre sur pied, quoique le Prince lui eût envoyé, pour l'appuyer dans ses négociations, Spifame, autrefois Evêque de Nevers, qui avoit renoncé à fa Foi & à son Evêché pour épouser une Boulangere. Il eut ordre de partir de Genéve où il étoit Miniftre, & d'aller à la Diète convoquée pour faire Roi des Romains Maximilien, fils de l'Empereur; mais ses instructions l'obligeoient principalement à justifier le procédé du Prince, & a aider d'Andelot. Les fortes oppositions que Rambouillet & les autres Ministres du Roi faisoient à leurs desseins, les eût empêché d'y réussir, sans le Landgrave de Hesse, qui les assista de son autorité & de son argent, ainsi d'Andelot revint avec un corps considérable.

Année 1562.

Au commencement du siége de Rouen , le Duc de Guise apprit qu'il étoit prêt à se jetter dans la Lorraine & dans la Champagne, il intercepta aussi des lettres que le Prince écrivoit à Montgommeri, Gouverneur de la Place, qui y étoit revenu depuis peu de jours avec quelques Anglois : ces lettres portoient qu'il seroit bientot secouru, & qu'on n'attendoit pour aller à lui que l'arrivée des Allemands que d'Andelot alsoit amener. Ces avis obligerent le Duc à presser le siège, il avoit des intelligences dans la Place, qui lui facilitoient les attaques, & il ne ceffoit d'animer les Officiers & les foldats plus encore par ses éxemples que par ses discours; il fit attaquer en même temps les Forts de sainte Catherine, & il choisit l'heure où il sçavoit que ceux de dedans avoient accoutumé d'aller se rafraîchir dans la ville. Ils se rassemblerent au bruit de son approche, & firent une défense extraordinairement vigoureuse; l'attaque le fut encore davantage, de forte que les Forts furent emportés l'épée à la main.

La France perdoit de part & d'autre tout ce qu'elle avoit de plus braves foldats, & le Duc de Guife ne pouvoit se confoler de voir perir des deux côtés rant de vaillans hommes qui l'avoient aidé à prendre Calais. On blâma la Reine d'avoir mené le Roi dans ces Forts encore tout couverts de morts, comme pour l'accoutumer au fang. Les affiégés recurent alors un secours de cinquens Anglois, qui n'empêcha pas le Duc de Guife de repousser leurs continuelles sorties. & d'emporter le rempart de S. Hilaire. Les belles actions de ce Prince donnoient beaucoup d'émulation au Roi de Navarre, qui étoit naturellement plein de valeur : comme il s'exposoit beaucoup, il sut dangereusement blessé, ce qui sit différer au lendemain l'affaut qu'on devoit donner le même jour-Il se fit des propositions d'accommodement qui le reculerent encore; les Ministres dont on s'obstinoit à vouloir le bannissement, en empêcherent le succès; enfin le vingt-sixiéme d'Octobre le Duc de Guise alla lui-même reconnoître une tour qui défendoit la porte de S. Hilaire, & disposa si bien son arraque, que la Place sut prise de force; Montgommeri se fauva au Havre avec les Anglois : les cruautés qui furent

Vuuu ij

 éxercées dans la ville sont incroyables, & on ne cessoit de louer le Duc de Guise des soins qu'il prenoit pour les modérer; ceux qu'il prit des soldats blessés ne lui gagnerent pas moins le cœur de toute l'Armée.

Le Roi de Navarre eut la vanité de vouloir entrer dans la ville par la bréche comme victorieux, au bruit des tambours & des trompettes, & porté sur les épaules des Suisses, malgré le mauvais état de sa blessure. Il vouloit croire qu'il étoit guéri . contre l'opinion des Médecins , parce que son mal tiroit en longueur, & qu'il lui donnoit quelque relâche; ainst il ne songeoit qu'à se divertir dans la conversation des semmes, & il avoir roujours auprès de lui une des filles de la Reine, dont elle se servoit depuis quelque temps pour gouverner ce Prince voluptueux : c'étoit l'artifice le plus ordinaire qu'elle employoit à gagner ceux dont elle croyoit avoir befoin. Dieppe & Caen se rendirent aussitôt après la prise de Rouen. La Reine fit publier une déclaration du Roi par laquelle il pardonnoit à tous ceux qui avoient pris les armes. pourvu qu'ils se retirassent paisiblement dans leurs maisons, & y vécussent en bons Catholiques, cela fait, la Cour reprit le chemin de Paris. Un peu après le Roi de Navarre, dont le mal augmentoit de jour en jour, se fir descendre en bateau par la riviere, dans la réfolution de féjourner à S. Maur des fossés, maison agréable de son domaine, auprès de Paris, dont l'air lui étoit bon & dont la situation lui plaisoit.

Le Prince de Condé & ceux du Parti étoient à Orléans dans une grande affilicion, à caufe des triftes nouvelles qui leur venoient coup fur coup. Durani le fiége de Rouen le Baron des Adrets qui tâcha deux fois de reprendre Vienne, fut batu deux fois par le Duc de Némours : ses pertes ne l'empêcherent pas de faire une troisséme entreprisé, elle lui réulit mal, mais par l'avantage du poste qu'il occupa, il donna moyen à Soubise de mettre des vivres dans Lyon, qui commençoit à manquer de tout. En Guienne les affaires du parti alloitent encore plus mal; Montule avoit pris Leitoure, qui le rendoit maître de toute la haute Gascogne, où 1. Beins de Mousen feutres in servici seu seuis la Drif

la Reine de Navarre foutenoit fous main le Parti.

Il avoir ensuite marché contre Duras, sur lequel Burie &

Il avoir eniute marche contre Duras, iur lequel Burie & lui, avec des troupes qui leur étoient venues d'Elpagne, remporterent une si grande victoire, que de huit mille hommes

qu'il devoit mener à Orléans, à peine put-il y en conduire dix-huit cens. Le Duc de Montpensier, maître en Guienne par la victoire de Montluc, se crut en état de mettre le siège devant Montauban, & tout ensemble d'envoyer à l'Armée royale un renfort considérable : les Royalistes étoient les plus forts dans le Dauphiné, & ils affiégeoient Grenoble, Place foible, qui se désendoit avec plus d'obstination que d'espérance. Le Baron des Adrets, qui étoit dans cette Province le seul soutien du Parti, s'en dégoutoit tous les jours, & il étoit entré dans une longue négociation avec le Duc de Némours ; ce Prince prétendoit ou le gagner ou l'amuser, & le rendre suspect dans son parti, en quoi il réussit plus qu'il n'avoit espéré. Ainsi les Huguenots étoient sur le point de perdre un de leurs meilleurs chefs : une infinité de braves gens quittoient & alloient jouir dans leurs maifons du pardon que la Reine venoit de leur accorder : tous ces avantages de la Cour n'empêcherent pas qu'elle ne terminat avec la Savoye, un Traité honteux qui se négotioit depuis longtemps. Marguerite, Duchesse de Savoye, étoit très-étroitement unie avec la Reine sa belle-sœur, qui étoit bien aise de se ménager l'amitié de cette Princesse. & une retraite en Piémont, si les affaires de France réussissoient mal : la Duchesse trouvoit indigne d'une fille de François I. d'avoir un mari dépotuillé de ses Places les plus importantes, & même la Capitale, & ne le regardoit pas comme Souverain, tant que ses Etats seroient entre les mains des François, le Roi d'Espagne qui ne les voyoit qu'à regret en Italie, & auprès du Milanez, pressoit la Reine de contenter la Duchesse.

Ses offices étoient de grand poids à caufe des fecours qu'il donnoit ét qu'il promettoit d'augmenter: on faifoit craindre au confeil du Roi que le Duc de Savoye ne profitât des troubles du Lyonnois & du Dauphiné pour s'emparer destres res de fon voilinage; fur ce fondement on conclut de lui rendre Turin & d'autres Places réfervées dans le Piémont à la France returin Pignerol, Savillan, & la Péroufe. Les François qui étoient dans le pays ne purent fouffirir un Traité fi honteux, il fut fur le point d'être rompu par le refus que fit Bourdillon de rendre ces Places dont il étoit Gouverneur; mais le Cardinal de Lorraine, étant prêtà partir pour aller à Trente, fitréfoudet dans le

Année 1562.

Confeil que l'on contraindroit le Gouverneur à obéir. Le Cardinal fut bien aise de faire plaisir au Roi d'Espagne, dont il crut avoir besoin dans les desseins qu'il se proposoit pour le Concile : la Reine envoya donc les derniers ordres, qui acheverent l'affaire au grand mécontentement des François.

Cependant d'Andelot avoit traversé la Lorraine, la fiévre quarte qui lui avoit pris dans les montagnes, ne lui fit pas relâcher un feul moment de sa vigilance ordinaire, il se répandir comme un torrent dans la Champagne, & le Maréchal de S. André ne put l'empêcher d'arriver à Orléans, avec neuf mille hommes des mieux faits & des mieux armés qui fussent jamais fortis d'Allemagne : d'Andelot les avoit choisis

lui-même.

Ils ne furent pas plutôt arrivés à Orléans, qu'ils penserent à se mutiner faute d'argent: on ne trouva pas de meilleur moyen de les appaiser que de les mettre en campagne & de leur faire espérer le pillage de quelque grande ville qu'on attaqueroit. On mit en délibération dans le Confeil du Parti quelle entreprise on feroit avec ce nouveau renfort, le courage du Prince le détermina au siége de Paris, il y marcha; mais au lieu d'aller droit à cette grande ville, pendant que les troupes Catholiques n'y étoient pas encore arrivées, il s'amusa à attaquer de petites villes, entr'autres Corbeil, où il trouva plus de résistance qu'il ne croyoit; comme l'Armée royale n'étoit pas encore rassemblée, la Reine, pour se donner tout le loifir nécessaire, remit à son ordinaire les négociations fur le tapis.

On venoit d'apprendre la mort du Roi de Navarre, dont la maladie augmenta fur la riviere, & l'obligea de se faire descendre à Andely, où il rendit le dernier soupir le 17 Novembre. On ne sçait dans quelle religion il mourut; aussitôt qu'il vit sa mort assurée, il se confessa & recut à l'extérieur, avec tous les fentimens Catholiques, la Communion. Depuis perfécuté par un Médecin Huguenot qu'il avoit auprès de lui, il lui dit que s'il en revenoit, il embrasseroit la Confession d'Augsbourg. Le délire le prit aussitôt après, & on crut qu'il y étoit déja entré, quand il fit cette réponse; il revint pourtant dans fon bon fens un moment avant fa mort, & ne dit autre chose sinon qu'il recommandoit à sa femme de demeurer fidéle au Roi & de nourrir fon fils dans les mêmes sentimens; au surplus qu'elle ne vînt point à la Cour, & qu'elle fortifiat ses Places.

Il mourut dans fa quarante-deuxième année, & laissa son fils Henri âgé de neuf ans ; cette mort donna sujet à la Reine de faire espérer au Prince un accommodement avantageux. Il se laissa flater par l'espérance qu'elle lui donnoit qu'il auroit la charge & toute l'autorité du Roi son frere : toutes ces belles propositions qui se faisoient en général, se trouvoient toujours sans effet par les difficultés qui naissoient dans les articles particuliers. On rompit & on renoua plusieurs fois; il se donnoit quelques combats, où le Prince avoit toujours du désavantage, & la Reine en même temps proposoit des entrevues qui n'aboutifioient à rien qu'à gagner du temps . celle de l'Amiral avec son oncle le Connétable sut longue & célébre, mais aussi inutile que les autres; il crut avoir épuisé toutes les finesses de la Reine, en ne donnant pas dans les piéges qu'elle lui tendoit, & il ne s'apperçut pas qu'elle avoit tout l'avantage qu'elle prétendoit, puisque les troupes avoient le loisir de venir de tous côtés à l'Armée

royale.

Le Prince abandonna à la fin le siége de Corbeil, mais ce fut pour arraquer Paris, où les deux Armées marchoient visàvis l'une de l'autre, la riviere de Seine entre-deux: l'Amiral donna une chaude alarme au Fauxbourg S. Vistor, elle ne produifi autre chose que la mort du premier Président le Maitre, causée par une extrême frayeur. Christophe de Thou, homme célébre en son temps, & pere de l'Histierien, fut mis à la place; au refle, on n'interrompit ni la Jultice ni les éxercices des écoles, les consérences recommencerent & les troupes de Guienne que le Duc de Montpensier envoyoit au Roi, eurent le temps de joindre l'Armée; environ dans le même temps trois mille Espagnols y arriverent.

Le Prince qui délépéroit de rien avancer à Paris, réfolut de se retirer, mais il voulut auparavant faire un demier effort contre le Fausbourg S. Marceau: l'entreprise manqua par la retraite de Genlis à qui on l'avoit cachée; il étoit devenu suspect depuis que son frere Yvoy avoit perdu Bourges, mais le Prince lui dit sans y penser tout ce qu'on avoit voulu lui dissimuler; il quitta le Parti où il vit bien qu'il avoit perdu toute coyance, & se sende the Paris, mais, lans sien découvit du

Année 1561.

dessein, il garda une inviolable sidelité à ceux qu'il abandonnoit: comme ils ne le crurent pas si sidele, ils ne douterent point qu'il n'est tout dit, & décamperent sans rien entreprendre.

L'Amiral fit résoudre qu'en faisant semblant d'en vouloir à Chartres, tout d'un coup ils tourneroient vers la Normandie pour joindre au Havre le secours que la Reine Elisabeth leur avoit envoyé. Ils jugerent bien que l'Armée royale ne manqueroit pas de les suivre, & comme elle étoit de beaucoup plus forte que la leur, tout leur salut consistoit à prositer par leur diligence de quelques jours d'avance qu'ils avoient sur le Connétable. Le Maréchal de S. André commandoit fous lui, le Duc de Guise suivoit à la tête de sa compagnie de Gendarmes sans autre commandement, parce qu'il ne vouloit pas être fous le Connétable ; mais quoiqu'il ne commandât pas, il avoit toute croyance dans l'Armée. Le Prince vit le péril où il étoit, ayant à marcher dans un pays ennemi, poussé par une Armée plus forte que la sienne, devant laquelle il faudroit enfin passer la Seine, s'il vouloit entrer au Havre; ces pensées lui firent proposer de retourner tout d'un coup à Paris, qu'il trouveroit dépourvu de toutes choses, il représentoit qu'il n'y avoit plus de Chefs, plus de soldats, que l'Armée royale ne s'attendoir pas à ce retour . & qu'il espéroit se rendre maître de quelque Fauxbourg avant qu'elle fût arrivée pour la défendre. Il n'y avoit rien qu'il ne se promît de la confusion qu'il s'imaginoit de voir naître dans une attaque si imprévue, où la présence du Roi & de la Reine ne feroit qu'augmenter l'alarme. L'Amiral lui représenta les inconvéniens de ce dessein, lequel, quand même les ennemis les laisseroient agir, ne serviroit qu'à les faire périr en peu de jours faute de vivres, & à occasionner la désertion des Allemands, qui avoient déja pensé plusieurs fois les abandonner. Sur cet avis tous les Chefs conclurent qu'il falloit, fans s'arrêter un moment, marcher vers le Havre.

Lorsqu'ils surent auprès de Dreux, Bobigny, fils d'un riche Bourgeois de Paris, qui ayant pris l'épée s'étoit attaché au Maréchal de S. André, & depuis peu s'étoit fait Huguenot, en haine des indignes traitemens qu'il en avoit reçus, vint offiri au Prince & à l'Amiral une maison qu'il avoit aux portes de Dreux où ils pourroient eacher du monde, & par ce

moyen

moyen suppendre la Place. Cette proposition les tenta, mais Fentreprise ne réusiti pas, & ne servit qu'à leur faire perdre un jour; le lendemain un désordre qui arriva dans leur marche leur en sit perdre encore un autre, à peine eurent-ils passé la riviere d'Eure, qu'ils squrent que le Connétable éroit sur le bord qu'ils venoient de quitter. Ils négligerent de prendre quelques posses avantageux dont il prosita: ils s'arrêterent la nuit tranquillement, sans songer à l'ennemi qui les poursuivoit, ni aux gués qui étoient en divers endroits de la riviere: ils surent même asses malheureux pour prendre la route la plus longue, & donnerent le moyen à l'Azmée royale, non seulement de passer la riviere durant la nuit avec toute l'artillerie, mais encore de leur couper le chemin:

Armand de Gontault de Biron, homme infatigable, avoir mis les choses en cet état, & vint rapporter au Connétable que les ennemis ne pouvoient plus éviter de combattre. L'Amiral ne crut jamais qu'il voulut les y obliger, ni perdre l'avantage que lui donnoit, sans rien hazarder, le pays dont il étoit maître; mais le Prince, sur la foi d'un songe qu'il avoit fait la nuit précédente, fut persuadé qu'on se battroit. Il s'étoit vu donnant trois combats, en chacun desquels un des Triumvirs périffoit ; dans un quatriéme combat il se vit lui-même expirant fur un tas de morts : fur ce fonge il ne puts'ôter de l'espris qu'il ne se donnât le lendemain une bataille sanglante. L'Amiral, irrité qu'on s'amusat à des rêveries & à des songes, s'en alla tout chagrin à fon quartier, affez éloigné de celui du Prince. fans vouloir feulement fonger à la bataille ; pour le Prince, le lendemain 19 de Décembre, il s'étoit levé dès la pointe du jour pour donner ses ordres, & pour signer ses dépêches.

Mais parmi tant de vigilance, il ne fongea pas feulementa avoir des nouvelles de l'Armée royale. On remarque dans toutes ces guerres que les Huguenots avoient joint une extrême négligence à la confiance trop ordinaire à la Nation. Le Duc de Guife étoit levé d'auffi bonne heure que le Prince, le Maréchal de S. André le trouva dès le matin fortant de l'Eglife, d'où il venoit de faire fes dévotions, il eur regret de n'en avoir pas fait autant; tous deux furent à la cette du Connétable, où le Maréchal reçut ordre d'aller mettre l'Armée en bataille, il le fit, & il ne s'étoit jamais vu des troupes mieux difpofées.

Xxxx

Année 1562.

La bataille où devoit être le Connétable avoit la riviere d'Eure derriere : le Duc de Guise avec l'aile droite . & le Maréchal avec la gauche, étoient postés dans deux villages nommés Epinai & Blainville; le Duc de Guise étoit près de ce dernier, couvert par des arbres & par les maisons du village, de forte que les ennemis ne pouvoient le voir, & ne découvroient qu'une partie de l'Armée : il y avoit entre les deux villages un espace assez resserré, que l'artillerie du Connétable enfiloit, & où il falloit que les ennemis passassent néceffairement pour continuer leur marche. On vint enfin avertir le Prince de l'état où étoit l'Armée ennemie ; il manda l'Amiral en diligence, & il vint si peu persuadé du combat, qu'il n'avoit pas même voulu mettre ses armes, la cavalerie qui le suivit vint à son éxemple; ils furent tous deux reconnoître l'Armée, d'Andelot les accompagna, quoique ce fût fon jour de fiévre, & en reconnut mieux qu'eux la disposition. On résolut par son avis de passer si l'on pouvoit sans combattre, & aussitôt on marcha vers un village nommé Treon ; il fallut essuyer la décharge de l'artillerie, qui emporta des files entieres, & incommoda beaucoup la cavalerie Allemande, elle se retira pourtant en bon ordre dans un vallon où elle étoit à couvert. Le Connétable crut trop tôt que la confusion s'étoit mise dans l'Armée ennemie, & s'avança dans l'espace qui étoit entre les deux ailes, comme pour fuivre des fuyards, mais il trouva l'ennemi en meilleur état qu'il ne pensoit: le Prince & l'Amiral marcherent à lui, & l'attaquerent par deux endroits ; l'infanterie fur laquelle le Prince donna d'abord fut ébranlée dès le premier choc, à la réserve des Suisses, qui soutinrent sept attaques vigoureuses, fouvent enfoncés & aussitôt après ralliés, quoiqu'ils eussent perdu leur Colonel & 13 Capitaines. Damville & son frere Montberon, le plus fier & le mieux fait des enfans du Connétable, vinrent les soutenir avec quelque Cavalerie, elle sut mise en suite, Montberon sut tué par un Ecuyer du Prince qu'il avoit maltraité, & qui avoit juré de se venger la premiere fois qu'il le trouveroit avec armes égales. Tout ce que l'Amiral avoit en tête avoit ployé, le Connétable, blessé au visage & tombé fous fon cheval, avoit été pris, le Duc d'Aumale, porté par terre, pensa périr sous les pieds des chevaux. Le Duc de Nevers fut tué par son Ecuyer d'un coup de pistolet

qui se débanda dans le temps qu'il l'avertissoit d'y prendre garde; l'Ecuyer désespéré alla se faire tuer au milieu des en-

Année 1 562.

nemis. Cependant l'Amiral, après avoir rallié la Cavalerie qui revenoit du pillage vint tomber sur les Suisses, ils continuoient à se défendre avec leurs piques à demi rompues, & à la fin ils se retirerent vers le corps de réserve où étoit le Duc de Guise, en se désendant à coups de pierres. Les Officiers, ramassés autour de l'Amiral, commençoient à se réjouir avec lui de sa victoire : quand il vit paroître le Duc de Guise qui n'avoit pas encore combattu, non plus que le Maréchal de S. André, il dit alors qu'il voyoit un nuage qui alloit bientôt crever sur eux : en effet, le Duc & le Maréchal s'avancerent avec une contenance ferme, & défirent d'abord tout ce qui se présenta devant eux ; le Duc de Guife avec Damville, mit en déroute la Cavalerie, le Maréchal, suivi de l'Infanterie Espagnole & Gascone, sit une cruelle boucherie de l'infanterie Allemande; elle prit la fuite avec tant d'impétuosité, qu'elle entraîna les François & le Prince même qui étoit blessé à la main ; son cheval se renversa sur lui, & Damville qui combattoit en désespéré depuis la prise de sonpere, le sit prisonnier. D'Andelot étoit encore à Blainville, où il tâchoit vainement de ramener les Allemands au combat. L'Amiral en rallia une petite partie, pendant que le Duc de Guise forçoit le corps de réserve qui se défendoit dans des masures : sitôt que le Maréchal vit revenir l'Amiral à la charge avec le peu de Cavalerie & d'Infanterie qu'il avoit pu rassembler, il tomba dessus avant qu'ils se fussent mis tout-à-sait en ordre, espérant qu'après les avoir rompus il pourroit aller à ceux qui emmenoient le Connétable.

Le Duc de Guife qui avoit achevé de défaire le corps de réferve, ne tarda pas à le joindre, mais le Maréchal tomba fous son cheval, & pendant qu'un Gentilhomme Huguenotà qui il s'étoit rendu, l'emmenoti, Bobigny, artivant par detriere, lui cass la tête d'un coup de pissolet. L'Amiral, accompagné du Prince de Porcien & du Comte de la Rochesoucault, pressoit pivement la cavalerie du Duc de Guise, qu'elle ne pouvoit plus soutenir; mais le Duc avoit réservé deux mille fantassins conduits par le Prince de Martigue, dont la décharge arrêta l'Amiral. Il tenta vainement trois & quatre fois de les

Xxxx ii

Année 1 (62.

rompre, la Cavalerie manquoit de lances, & ils virent revenir le Duc de Guife qui avoit rallié la fienne derriere ce betaillon; alors, après l'avoir confidéré quelque temps, il vibien qu'il falloit céder, & il fe retira en bon ordre avec fon bagage & fon artillerie, dont il laissa feulement quatre piéces au Duc.

Sa retraite fut à la Neuville, petit village fort proche du lieu où s'étoit donné la bataille; il y trouva son frere d'Andelot, qui n'avoit pu donner du courage aux fuyards, n'ayant plus fongé qu'à se sauver lui-même; il avoit fait semblant d'être du parti Catholique, & prenant des Huguenots comme s'il les eût voulu emmener prisonniers, il avoit trompé la Cavalerie qui les poursuivoit. L'Amiral ne fut pas plutôt arrivé à la Neuville, qu'il conçut le dessein d'aller dès le lendemain attaquer l'Armée royale; il se proposoit non seulement de reprendre ses quatre piéces de canon, & le peu d'étendards qu'on lui avoit enlevés, mais encore d'emporter un avantage entier, il proposa son dessein au Conseil de guerre; il fit voir que la surprise où seroient les ennemis, qui fe croyant victorieux ne songeoient qu'à se reposer, causeroit leur défaite inévitable ; tous les François s'offrirent à le fuivre, & s'il n'eût point trouvé les Allemands tout-à-fait découragés, il auroit apparemment fait la plus belle action que jamais entreprit un Capitaine.

Le Duc de Guise ne s'attendoit à rien moins qu'à être attaqué; il avoit paisse un moment sur le champ de bataille, feulement pour montrer qu'il en étoit demeuré le maitre, & il avoit ensuite dispersé ses troupes dans les villages voisns. Tout le monde étoit attentif au traitement qu'il feroit au Prince de Condé, jamais il n'y eut rien de plus généreux, il prit soin de lui faire éviter de faux zélés qui autorient pu atter et contre la personne, & non content de lui donner sa chambre, il le coucha avec lui dans le même lit; on est dit les voir que c'étoit deux amis intimes, & non pas deux hommes qui avoient voulu plusieurs fois se faire périr l'un

l'autre.

La négociation qui se faisoit avec des Adrets, sinit à peu près dans le temps de la bataille de Dreux, d'une maniere facheuse pour lui, Il y avoit longtemps que ceux qui avoient la consiance du Prince dans ces pays étoient d'avis de l'ar-

rêter; c'étoit le sentiment du Cardinal de Châtillon, qui depuis peuavoit pris le nom de Comte de Beauvais en se mariant; les parens d'une demoiselle de bonne maison avec laquelle il fut surpris, le presserent tant qu'il l'épousa. Depuis ce temps-là il ne portoit plus l'habit de Cardinal, mais il retint son Evêché, & parce que cet Evêché est Comté & Pairie, il s'appelloit le Comte de Beauvais; le Duc de Némours intercepta des lettres de l'Amiral à son frere, où les mauvais desseins que le Parti avoit contre des Adrets . paroissoient assez. Quoiqu'il eût vu ces lettres, il ne voulut jamais rien conclure sans la participation du Prince de Condé; il tâchoit de ménager une trève, dont l'armée Huguenote de Dauphiné, beaucoup plus foible que celle du Duc de Némours avoit besoin : pendant que la négociation traînoit en longueur, les Chefs du Parti prirent leur derniere résolution, & le Baron sut arrêté. La bataille s'étant donnée durant ce temps, le Prince ne retira aucun secours de cette Province; à la Cour on crut un jour entier la bataille perdue, ceux qui avoient pris la fuite dans le premier choc, allerent à Paris, où ils rapporterent que les Huguenots avoient pris le Connétable, & défait toute l'Armée; on crut d'autant plus facilement cette fâcheuse nouvelle, qu'on vit parmi les fuyards d'Aussun, qu'on appelloit le Hardi, à cause de son extraordinaire valeur : la honte qu'il eut de sa frayeur, sit qu'il ne put plus supporter la vie, & se laissa mourir à Chartres, faute de manger.

On fut le lendemain que le Duc de Guife avoit remporté la victoire, & la Ducheffe fa femme, qu'il a veille s'étoit vu abandonnée, reçut les complimens de toute la Cour : il s'y répandit un bruit que le Duc de Guife avoit exprès laiflé prendre le Connétable, & périr le corps de bataille, pour fe donner tout l'honneur de la victoire : l'Amiral le justifia de ce reproche, en difant que s'il fotir forti de fon poste, il n'auroit pu éviter le désordre où l'eût mis la déroute du Connétable. La Reine donna le bâton du Maréchal de Saint André à Bourdillon, & sur obligée d'envoyer le commandement de l'Armée au victorieux. Il résolut dès-lors, plutôt que de poursuivre les vaincus, d'assiéger Orléans, croyant que le plus grand fruit qu'il pût remporter de sa victoire, c'éctoit d'ôter aux Huguenous ayec cette Place le sége prin-

- cipal de la rébellion, & les communications avec tout le reste du Royaume.

La nouvelle de la victoire vola bientôt dans toute l'Europe, elle ne fut reçue nulle part avec plus de joie qu'à Trente, où le Cardinal de Lorraine venoit d'arriver avec les Prélats François. Le Roi, par une lettre écrite de Chartres, donna avis aux Peres du Concile de la victoire de Dreux ; les propositions que le Cardinal de Lorraine portoit au Concile pour la réformation de la discipline, n'en furent pas mieux reçues, quoiqu'elles fussent appuyées par les Ambassadeurs de l'Empereur. Le Cardinal en allant à Trente l'avoit visité à Inforuck, où après de longues conférences qu'il eut avec lui & le Roi des Romains son fils, ils résolurent tous enfemble d'agir de concert dans le Concile ; l'Empereur ne fongeoit alors qu'à ramener avec douceur les Protestans. avec lesquels il vivoit en grande concorde. Ce concert & l'autorité du Cardinal firent trembler Rome, qui craignoit qu'on n'entreprît de la réformer plus qu'elle ne vouloit. Le Cardinal vint à Trente avec des desseins dignes d'un si grand Prélat, il présenta les propositions tirées pour la plupart de l'ancienne discipline de l'Eglise ; elles ne surent pas reçues, à cause de la disposition soit des temps, soit des personnes, & parce que le Cardinal se laissa gagner par les flateries de la Cour de Rome.

Cependant l'Amiral étoit allé avec ses troupes en Berri, où il prit quelques petites Places; il étoit bien aise d'éloigner fes Allemands, à qui il n'avoit point d'argent à donner, du voisinage de l'Armée royale, où ils pouvoient être attirés par leurs comparriotes, & par les libéralités du Duc de Guise. Il ne demeura pas longtemps dans ce pays, les affaires de Normandie le rappellerent; les Huguenots de Caen avoient introduit les Chefs de leur Parti dans la ville, & ils tenoient le Marquis d'Elbeuf affiégé dans le Château. La Reine d'Angleterre avoit envoyé de nouveaux feçours, huit remberges étoient arrivées au Havre, chargées de munitions & d'artillerie. Toutes ces considérations obligerent l'Amiral à retourner dans cette Province; ainsi, après avoir envoyé d'Andelot son frere à Orléans avec l'élite des troupes, & avoir payé en partie les Allemands de l'argent des reliquaires changés en monnoie, il repassa la Loire à Beaujenci, & rien ne l'empêcha de se rendre devant le Château de Caen, qui capitula aussiriot. Le Duc de Guise méprifa tous ces avantages, dont il espéroir que les ennemis ne jouvicione pas longtemps s'il leur prenoir Orléans; il pria seulement la Reine d'envoyer le Maréchal de Brissa en Normandie, plurôt pour observe l'ennemi que pour le combattre; pour lui il alla le 5 de Février camper au Bourg d'Oliver auprès d'Orléans, & le lendemain il forma le siège de la Place. Dans le même temps la Reine pourvur à la sureré du Prince de Condé, & alla avec le Roi auprès du Camp, pour donner chaleur au siège. On ne peur exprimer la joie que témoignoit ce jeune Prince

quand on le menoir à la guerre.

Les Huguenots qui avoient huit mille vieux foldats, ne craignoient guere l'Armée royale, qu'ils se promettoient de ruiner; mais le siège avança beaucoup en peu de temps. Le Duc emporta d'abord le Fauxbourg de Portereau, où l'infanterie Huguenote s'étoit retranchée ; une terreur panique qui prit aux Allemands, rendit inutile toute la résistance des François; les Catholiques, en pourfuivant les fuyards, feroient entrés avec eux pêle mêle dans la ville, si d'Andelot n'étoit accouru, quoiqu'il cût alors son accès. Il sut contraint de sacrifier une infinité de braves gens qui ne purent pas rentrer assez vite, & à qui il fallut fermer la porte ; peu de jours après, deux foldats de l'Armée royale donnerent une telle épouvante au fort des Tourelles, que quarante soldats qui le gardoient l'abandonnerent, & d'Andelot, qui ce jour-là avoit encore la fiévre, empêcha le Duc de Guise d'emporter les Isles, d'où la perre de la ville s'en seroit ensuivie. Les Huguenots revintent alors de la profonde tranquillité où les avoit mis la trop bonne opinion qu'ils avoient de leurs troupes, & se défendirent dans la suite avec plus de précaution. Ils avoient besoin d'une extrême vigilance contre le Prince qui les attaquoit; toutes les nuits le Duc de Guise visitoit les quartiers, sans que personne en scût rien, qu'un petit nombre de gens dont il se faisoit suivre; le soir il faisoit semblant de se coucher, & se relevoit aussitôt, pour aller inconnu par tout où il le croyoit nécessaire ; une nuit il se trouva près de deux foldats, dont l'un s'emportoit contre lui, jusqu'à dire qu'il étoit résolu de le tuer; il le fit arrêter, & lui demanda quel mal il lui avoit fait, pour l'obliger à entreprendre contre nnéa sac

sa vie: le soldat qui étoit Huguenor, lui répondit qu'il vouloit déliver son parti de fon plus redoutable ennemi. Le Duc, fans s'émouvoir, lui dit ces propres mors: Si ta Religion t'oblige à me tuer, la mienne m'oblige à te pardomer : il origini les paroles aux effects, sè donna la liberté au foldat d'aller à l'Armée de l'Amiral, ou de demeurer dans la sienne, où il seroit en pleine surrett.

Ce soldat n'étoit pas le seul qui eût conçu un tel dessein; Jean de Meré, qu'on appelloit Poltrot, Gentilhomme Huguenot, domestique de Soubise, & l'un de ses confidens, s'étoit vanté plusieurs fois qu'il tueroit le Duc de Guise. Aubeterre, ennemi juré de ce Prince & de sa maison, l'avoit donné à Soubife: son maître l'avoit envoyé au lieu où se faifoient les négociations entre le Duc de Némours & des Adrets, pour lui rendre compte de ce qui s'y passeroit. Là, en présence de plusieurs personnes des deux Partis, comme on parloit de la mort du Roi de Navarre, & de l'avantage qui en revenoit aux Huguenots, il reprit plusieurs fois que ce n'étoit pas celui-là qui leur nuisoit, & que c'étoit le Duc de Guise dont il falloit se défaire; alors se tenant le bras, il jura que jamais il ne mourroit que de cette main. Soubise l'avoit oui fouvent tenir de pareils discours, qu'il faisoit semblant de ne pas écouter, comme n'avant rien de férieux. Après la bataille de Dreux il l'envoya à l'Amiral, sous prétexte de s'informer des particularités & des fuites de cette action, & l'Amiral lui donna ordre d'aller à Orléans auprès d'Andelot; il obéit, & comme il vit la ville pressée, il vint se rendre au Duc de Guife, en lui témoignant qu'il vouloit quitter l'hérésie & la rébellion. Le Duc, qui ne sçavoit pas ses mauvais desseins qu'il machinoit contre lui, le reçut à bras ouverts, l'assura de son amitié, & lui donna la même liberté dans sa maison que s'il eût été son domestique ; le traître le suivoit par tout, & observoir tous les lieux où il avoir accourumé d'aller: il remarqua que ce Prince ne manquoit pas toutes les nuits de visiter le quartier du Portereau, & de revenir par un petit bois accompagné ordinairement d'un seul Gentilhomme ; il l'épia sur ce passage, dans un temps où il jugeoit qu'il se préparoit à une attaque générale, à laquelle les affiégés n'étoient pas en état de rélister, & lui tita de six ou sept pas un coup. de pistolet par derriere; le Duc dit au Gentilhomme qui le

fuivoit

fuivoit que ce n'étoit rien, & continua son chemin. L'affaffin , affuré de l'avoir blessé à mort , se sauva sur un coureur que l'Amiral lui avoit donné, mais après avoir tournoyé toute la nuit, il se trouva au matin près du lieu d'où il étoit parti, & fut arrêté.

Les Chirurgiens déclarerent au Duc que sa blessure étoir mortelle; aussitôt il se prépara à la mort en Chrétien, il recommanda à sa femme d'élever leurs enfans dans la religion Catholique, dans la piété & dans le service du Roi; il fit venir l'aîné qui avoit treize ans , & l'exhorta à ne point chercher l'établissement de sa fortune ni par une fausse réputation de valeur, ni par des cabales, ni par le moyen des femmes, qui étoient alors les voies ordinaires par lesquelles on s'élevoit : il parla du massacre de Vassi avec beaucoup de regret, & jura qu'il en étoit innocent ; il fit dire à la Reine qu'il lui conseilloit de faire la paix , & que c'étoit être son ennemi & celui de l'Etat de ne la pas souhaiter : il vécut eing ou fix jours, pendant lesquels on interrogea Poltroten présence de la Reine, qui s'étoit approchée du Camp. Il déclara qu'il avoit entrepris ce meurtre, sollicité par l'Amiral, qui s'étoit servi de Beze & d'un autre Ministre qu'il ne nomma pas, pour le confirmer dans son dessein, il dit beaucoup de particularités, & il avertit la Reine de prendre garde à sa personne.

On crut que le Duc de Guise avoit soupçonné l'Amiral; lorsqu'après avoir dit qu'il pardonnoit à l'assassin, il ajouta: Et vous qui êtes l'auteur de l'attentat, je vous le pardonne aussi. Il expira dans ces sentimens, & après s'être signalé par tant de victoires, il laissa encore en mourant un éxemple mémorable de piété & de constance; il fut regrété de tout le parti-Catholique, excepté de la Reine, à qui sa réputation & son autorité donnoient de l'ombrage; elle témoigna pourtant qu'elle se souvenoit du service qu'il lui avoit rendu, en empêchant les violens desseins que le Maréchal de S. André avoit cus contre elle. Cette considération, autant que celle des services qu'il avoit rendus à la religion & à l'Etat, obligea la Reine à conserver toutes ses charges & ses Gouver-

nemens à fon fils.

Aussitôt après la blessure du Duc, elle avoit pensé à la paix, parce qu'elle ne voyoit personne capable de soutenir Yyyy

Annie refe

les desseins de ce Prince; outre que l'argent ne venoit point des Provinces occupées en partie par les rebelles, & que le Royaume étoit en proie aux étrangers. La négociation commença par le desir qu'elle témoigna de voir la Princesse de Condé; celui qu'avoit la Princesse de délivrer son mari. lui fit accepter la Conférence; là , après quelques reproches que lui fit la Reine contre les emportemens du Prince, qui avoit allumé la guerre civile en s'emparant d'Orléans, elle dit qu'elle n'avoit pas perdu pour cela l'inclination qu'elle avoit pour lui, & fit entendre à la Princesse que s'il se remettoit en son devoir, elle lui feroit donner la Lieutenance générale de l'Etat, avec la même autorité dont jouissoit le feu Roi de Navarre. La Princesse se chargea de faire la proposition à son mari, qu'elle alla trouver dans sa prison. & on résolut une entrevue entre la Reine, le Prince & le Connétable, pour traiter de l'accommodement.

Cependant on fit le procès à Poltrot, qui sur le point d'être tenaillé, troublé de l'horreur de son supplice, varia dans ses réponses, mais pourtant accusa presque toujours l'Amiral; comme il étoit déja attaché aux quatre chevaux qui le devoient démembrer, il demanda encore à parler, & non content d'avoir chargé de nouveau l'Amiral, il ajouta que d'Andelot étoit du complot. Une entreprise si noire attira d'autant plus de haine aux Huguenots, que la Reine, un peu avant l'affaffinat du Duc de Guise, leur avoit donné un éxemple contraire, en renvoyant à d'Andelot un Capitaine qui lui avoit offert de lui soumettre Orléans en le tuant. Il parut des Apologies de l'Amiral, de Soubife & de Beze, qui ne fervirent qu'à augmenter les foupçons qu'on avoit contreux. par la joie qu'ils témoignoient tous de la mort du Duc de Guise, & par la contrariété des faits qu'ils avançoient pour fe justifier.

Le public ne fut pas plus fatisfait de la demande que fit l'Amiral, qu'on différât le fupplice du coupable jusqu'à ce qu'il lui put être confronte. On (çavoit bien que jamais il ne conviendroit d'une Jurifdiction où fon procès lui fit fait, et cette difcussion ne convenonoit pas avec les dessens de la Reine qui vouloit la paix. Elle pensa se rompre dès la premiere conscrence, la Reine avoit epféré que le Connéable y apporteroit beaucoup de facilité pour se titre de prison, &

par la même raison pour laquelle il avoit fait si aisément celle de Câteau-Cambress; elle se trompa dans sa conjecture.

Année 1563.

Le Prince n'eut pas plutôt nommé l'Edit de Janvier, que le Connétable s'emporta & contre l'Edit & contre le Chancelier qui l'avoit fait, disant qu'il aimoit mieux souffrir non feulement mille prisons, mais mille morts que de consentir à le rétablir. Le Prince, qui n'osoit se départir du moindre article de l'Edit, répliqua avec la même force qu'il falloit donc se résoudre à une guerre éternelle : dans cette disposition la rupture étoit inévitable, si la Reine, après avoir fait un signe secret au Prince, n'eût dit que le Connétable avoit taison, & que l'Edit ne pouvoit passer en la forme où il étoit. Le Prince vit bien que la Reine avoit voulu lui confirmer toutes ses promesses, pourvu qu'il consentit à quelque modification raifonnable, mais comme il avoit affaire à un parti foupconneux, & à des Ministres zélés jusqu'à l'emportement, il n'ofa rien propofer de lui-même : conférer avec l'Amiral & avec ceux qui étoient en Normandie, ce n'étoit pas le plus court moyen d'avancer la paix qu'il fouhaitoit; ils étoient trop flatés des progrès qu'ils avoient faits dans cette Province : il crut que ceux qui étoient assiégés dans Orléans seroient de meilleure composition, & il proposa à la Reine de lui permettre d'y entrer, en lui offrant d'emmener avec elle le Connétable : la chose sur acceptée , le Connétable suivit la Reine, & le Prince alla à Orléans.

Les Miniftres étoient ceux donc il fe défioit le plus , & comme il n'espéroit pas de les amener à fon point , il usa voce eux d'un grand artifice : après les avoir assemblés , il leur demanda s'il pouvoit en conscience, en cas qu'il ne pût pas obliger la Reine à l'entiere étécution de l'Edit , écouter les propositions qu'elle auroit à faire pour y apporter quelque modification innocente qui pût metrre sin aux troubles de l'Esta ; il leur sur aiss' de comprendre par ce discours qu'il avoit dessen de l'esta ; un leur sur aiss' de comprendre par ce discours qu'il avoit dessen de l'esta ; un leur sur les modifications, & répondirent qu'il falloit périr plutôt que d'en souffrir aucune ; le Prince les assura qu'il n'engageroit point sa conscience dans une chose qu'ils condamneroient, mais il leur ordonna de délibérer plus amplement sur sa proposition. Ils sirent une Assemblée de 72 personnes, où non contents de résoutre qu'il falloit sontenti jusqu'au moindre

Yyyy ij

Année 1563.

article de l'Edit, ils demandoient qu'on leur fit justice de toutes les violences éxercées contr'eux, entr'autres du massicade Vassi, comme s'ils ne les avoient pas imitées ou surpassicées, & ils faisoient des propositions si insolentes & si insupportables, qu'on n'est pas du les attendre d'eux, quand même ils eussent été victorieux. Le Prince sçut prositer de leur insolence, & il fit voir à la Noblesse que les Ministres & les habitans des villes vouloient leur faite la loi.

Le Prince, dans le peu de temps qu'il avoit été avec la Reine, reprit le goût des plaisirs de la Cour : les belles Dames, dont cette Princesse se faisoit ordinairement accompagner, l'avoient touché; son ambition étoit flatée par les grandes promesses qu'on lui faisoit, à quelque prix que ce sût il vouloit la paix, & parla si fortement à la Noblesse, que tous, d'un commun accord, réfolurent de n'écouter plus les Miniftres, qui vouloient les exposer à des périls dont ils étoient éxemts. L'Amiral n'eut pas plutôt entendu parler des propositions de paix, qu'il partit de Normandie pour les venir rompre ; il fut prévenu par la diligence de la Reine . & il trouva la paix déja signée. On accordoit aux Huguenots, qui avoient la haute Justice, l'éxercice public de leur religion dans leurs Châteaux; les autres Gentilshommes qui relevoient immédiatement du Roi , l'avoient en particulier pour leur famille seulement; en chaque bailliage on établissoit un lieu . d'éxercice, ou dans quelque bourg ou aux Fauxbourgs de quelque ville, & on le conservoit dans les villes où ils en étoient en possession. La Prevôté de Paris en étoit exceptée: l'Amiral eut beau se plaindre que le Prince s'attribuoit trop d'autorité dans le parti, il fallut qu'il se rangeât à l'avis des autres. Un nouvel Edit fut expédié à Amboise le 19 Mars. & il portoit expressément que le Roi oublioit tout ce qui s'étoit passé.

On prévoyoit de grandes difficultés du côté des Parlements. Celui de Paris céda aux ordres abfolus du Roi, après pluficurs juiffions réitérées, il fallut fouffiri que le Parlement de Touloufe y apportât encore d'autres reftirélions; le Parlement de Dijon refufa abfolument de le publier. On interpréta par un autre Edit que les terres qui relevoient des Eccléfiatiques, ou qu'ils avoient depuis peu été obligés d'alidner pour fubrenir à la guerre, feotient écemtes de l'éxerci-

ce de la nouvelle Religion, & que tous ceux qui voudroient Année 1661. habiter dans la Prevôté de Paris ne pourroient aller au prêche en quelque lieu que ce fut, ainsi sut terminée la guerre civile. Le siège de Montauban & celui de Grenoble, réitérés plufieurs fois, finirent avec elle, & on ne fongeoit plus qu'à ôter aux Anglois le Havre de Grace.

La Reine Elisabeth prétendoit retenir cette place au lieu de Calais, qui par le Traité de Cateau-Cambrésis devoit être rendu aux Anglois après huit ans, si on ne lui payoit de grandes fommes que l'épargne n'étoit point en état de fournir ; mais comme par le même Traité il étoit porté que les deux Nations demeureroient en paix durant ce temps. on pritten France, pour une infraction, le secours qu'Elisabeth avoit donné aux rebelles, & les troupes qu'elle avoit jettées dans le Havre. On lui envoya redemander cette Place dans les formes: pendant qu'on négocioit & qu'on faisoit les préparatifs néceffaires pour le siège, la Reine étoit occupée à gagnet le Prince de Condé: on ne lui refusoit aucune chose. non seulement il eut pour lui le gouvernement de Picardie, mais encore il obtenoit tout ce qu'il vouloit pour ses amis. La Reine lui faisoit entendre que dans le renouvellement de leur amitié & de leur correspondance mutuelle, tout lui étoit possible, pourvu qu'il ne s'exclût pas lui-même des graces en irtitant les Catholiques.

Comme elle craignoit qu'il ne la pressat sur la lieutenance générale, qui lui avoit été promise, elle sçavoit lui insinuer qu'il falloit attendre le temps, & qu'elle aigriroit trop ceux qui étoient demeurés avec le Roi, si en sortant de la guerre civile, elle remettoit tout l'état au Chef du Parti contraire, mais pour l'amuser ou le gagner plus surement, il fallut encore y mêler l'amour. Il étoit devenu passionnément amoureux d'une des filles d'honneur de la Reine, qu'elle prenoit soin d'instruire de ce qu'elle avoit à faire pour engager son amant. La Princesse de Condé, qui s'apperçut bientôt de cet amour, en fut outrée, & mourut de déplaisir: alors la Reine pensa à faire le mariage du Prince avec sa nouvelle Maitresse; la Maréchale de S. André conçut aussi le dessein de l'épouser . ni l'une ni l'autre ne réussit. La trop grande facilité de la Demoifelle la rendit indigne d'épouser ce Prince, & la fit chasser de la Cour; pour la Maréchale, le Prince reçut d'elle la

belle terre de Valery en Bourgogne, dont elle lui fit préfent, mais il ne voulut jamais l'époufer; & quelque temps après, par les temontrances de l'Amiral, qui lui reprochoit fes débauches, peu convenables au Chef du Parti qui se difoit réformé, il le maria avec une Princesse de la maison de Longueville, à qui la Cour fit un présent considérable en faveur de ce mariage; mais, malgré tous ces artifices, la Reine ne put jamais réussir se désacher de l'Amiral.

Coligni & fes freres demeuroient éloignés de la Cour & de Paris , où le meurtre du Duc de Guise les avoit rendus extraordinairement odieux. Toute la maison de Lorraine vint en grand appareil se jetter aux pieds du Roi, & lui demander justice de l'Amiral; Antoinette de Bourbon mere du Duc. & Anne d'Este sa veuve, menoient les rrois sils de ce Prince, Henri Duc de Guife, Louis, destiné à l'Eglise, & Charles, Marquis de Mayenne; ces trois jeunes Princes réseryés à donner un jour au monde un si grand spectacle, attiroient les yeux de toute la Cour & de tout le Peuple. Les Parisiens, qui déja commençoient à attacher leur affection au jeune Duc de Guise, le suivoient en foule, & demandoient avec de grands cris la vengeance d'une mort si fâcheuse à toute la France; tous défignoient ouvertement l'Amiral comme le meurtrier, mais le Prince de Condé prit hautement fon parti, répondit de fon innocence, & soutint dans le Confeil & par rout ailleurs qu'on ne pouvoit rien entreprendre contre lui fans violet l'Edit de pacification; au reste qu'il n'empêchoit pas qu'on le poursuivit dans les formes devant des Juges non suspects, mais qu'il déclaroit à tous ceux qui voudroient l'attaquer par d'autres voies, qu'ils s'attaquoient à lui-même, & qu'il défendroit contre tout le monde un Gentilhomme de mérite, qui avoit si bien servi le Roi & l'Etat.

Le Maréchal de Montmorenci fitune pareille déclaration, de la Religion d'avec celle de fon coufin, il ne laifla pas d'être foupconné de favorifer les Huguenots, ce qui lui fit perdre pon feulement l'amour du peuple de Paris, dont jusqu'alors il avoit été les délices, mais encore la plupart des amis qu'il avoit été les délices, mais encore la plupart des amis qu'il avoit parmi la Nobleffe Catholique. La Reine vit bien qu'enteprendre de faire le procès à l'Amiral, c'étoit recommencer

la guerre civile; ainsi elle sit évoquer l'affaire au Roi, qui la renvoya au grand Conseil, où l'on scavoit bien que le Partement ne la laisseroit pas juger sans former de grands incidents.

Cependant la Reine d'Angleterre ayant dit qu'elle ne rendroit pas le Havre, on lui déclara la guerre; le Maréchal de Briffac fut envoyé pour commencer le siège, & le Connétable le suivit quinze jours après ; le Comte de Varvick défendoit la Place avec trois mille hommes, mais elle fut battue avec tant de violence, qu'il ne tarda pas à capituler: comme il conteftoit sur quelques articles, il apperçut un Capitaine Huguenot, étonné de le voir, il lui demanda si les Huguenots étoient au siège, le Capitaine répondit que la paix étant faite entre les François, ils se réunissoient tous contre l'étranger. En effet tous les Huguenots & même le Prince de Condé, pour se délivrer de la haine d'avoir attiré les Anglois dans le Royaume, agissoient au siège avec autant d'ardeur que les Catholiques. Cette réponse étourdit le Gouverneur qui se rendit le 27 de Juillet : le lendemain il parut un secours de dix-huit cens Anglois, qu'une flotte de soixante vaisseaux devoit bientôt suivre.

La Cour reçut la nouvelle d'un si heureux succès à Gaillon, où elle s'étoit avancée durant le siège. Quand la Reine vit les affaires paisibles au-dedans & au dehors, elle songea à éxécuter trois choses qu'elle méditoit depuis longtemps: la premiere d'augmenter la garde du Roi, en faisant un Régiment d'Infanterie composé des dix meilleures Enseignes des troupes Françoifes; elle en donna le commandement à Charry, homme renommé pour sa valeur, & qui s'étoit signalé dans les guerres de Piémont sous le Maréchal de Brissac; la feconde fut d'affermir le crédit du Chancelier de l'Hôpital sa créature, dont la sagesse, la probité & le grand sçavoir étoit nécessaire au conseil du Roi; mais elle avoit un troisième dessein plus important que tous les autres: pour affermir l'autorité Royale, & se délivrer des importunités du Prince de Condé, qui la pressoir sur la lieutenance générale de l'Etat, il lui étoit d'une extrême conféquence d'avancer la majorité du Roi.

Il venoit d'entrer dans sa \* 14e année, à la fin de laquelle, rat : les Rois de felon l'Ordonnance de Charles V. il devoit être déclaré ma - France sont majeurs à 13 ans & un jour.

Boffuer n'eft pas é-

Annta . . . .

jeur ; mais attendre une année , c'étoit un long terme parmi tant de semences de divisions. Dans cette importante conioncture le Chancelier lui donna une interprétation qui depuis a toujours été suivie. Elle étoit fondée sur cette maxime de droit que dans les choses favorables l'an commencé devoit être pris pour l'an révolu; fur ce fondement on résolut de déclarer le Roi majeur, mais il y avoit encore deux grandes difficultés: on doutoit que le Parlement de Paris pût être porté à reconnoître la majorité avant le terme, mais ce qui donnoit le plus d'inquiétude à la Reine, c'est que par les Arrêts de ce Parlement, les Edits de pacification ne devoient durer que jusqu'à la majorité du Roi, ce qui lui faisoit appréhender de voir la France replongée dans les guerres civiles. Le Chancelier la tira encore de cet embarras, en lui difant que l'autorité du Roi n'ctoit pas restrainte au Parlement de Paris, & qu'il ponvoit se faire déclarer majeur en tel autre Parlement qu'il lui plairoit; on choisit celui de Rouen, qui, flaté de la prérogative qu'on lui donnoit, ne manqua pas d'entrer dans tous les sentimens de la Cour.

Le. 17 d'Août le Roi entra dans ce Parlement accompagné de la Reine sa mere, & de tous les Princes du sang, même du jeune Prince de Navarre, que la Reine Jeanne avoit envoyé à cette cérémonie, & dont la vivacité donnoit beaucoup d'espérance. La séance sut magnissque, le jeune Roi en fit l'ouverture par un discours qu'il prononça avec un agrément merveilleux, & avec une gravité peu ordinaire à son âge, il remercia Dieu de la grace qu'il lui avoit faite de mettre fin à la guerre civile, de reprendre le Havre & d'être parvenu à l'âge de majorité. Il remarqua avec force qu'on s'étoit donné la liberté de désobéir à la Reine Régente sa mere, qu'il pardonnoit le passé, mais qu'on prît garde à l'avenir à demeurer dans le devoir, qu'il vouloit la paix & l'observation du dernier Edit, jusqu'à ce que le Concile de Trente eût décidé les matieres, qu'il défendoit de prendre les armes & de faire aucun traité avec les étrangers; il finit en promettant qu'il feroit rendre la justice avec beaucoup d'éxactitude, & il exhorta le monde à observer les loix. Le Chancelier ensuite s'étendit sur les mêmes choses, & loua la fagesse du Gouvernement de France, qui, après avoir ôté toutes les difficultés qui pouvoient naître dans la succesfion

sion, avoit encore abrégé le temps de minorité, & remis, le plutôt qu'il étoit possible, l'administration entre les mains du Roi.

Année 1563.

Quand la harangue fut finie, la Reine s'approcha du trône du Roi, & vouloit se mettre à genoux pour se démettre entre ses mains du Gouvernement de l'Etat; mais il la prévint. & lui dit en l'embrassant qu'il ne recevroit sa démission que dans l'espérance qu'elle lui continueroit ses bons confeils. Il reçut en même temps les hommages de tous les Grands, qui lui prêterent le serment de fidélité. En cet ordre son frere le Duc d'Orléans fut le premier, ensuite le Prince de Navarre, le Cardinal de Bourbon, le Prince de Condé, le Duc de Montpensier, le Dauphin d'Auvergne son fils aîné, le Prince de la Roche-sur-Yon, les Cardinaux de Châtillon & de Guise, le Duc de Longueville, le Connétable, le Chancelier, les Maréchaux de Briffac, de Montmorenci & de Bourdillon, & le Seigneur de Boiffy, grand Ecuyer. On prévit que le Parlement de Paris auroit de la peine à reconnoître la majorité déclarée au Parlement de Rouen contre la coutume, & que sa résistance tiendroit la plupart des Provinces en suspens. On envoya à Paris Louis de S. Gelais de Lansac, pour tirer le consentement de cette Compagnie, mais au lieu de ce qu'on fouhaitoit, on ne recut que des remontrances fondées sur ce que le Parlement de Paris étoit le vrai Parlement du Royaume, d'où tous les autres avoient été démembrés, la Cour des Pairs, le lieu naturel de la féance des Rois, où se devoient faire les grandes actions d'état. A cette plainte le Parlement en joignoit encore une autre contre l'Édit publié en faveur des Huguenots, que c'étoit ouvrir la porte à toutes fortes de sectes, & renverser avec la Religion les loix fondamentales de la ·Monarchie.

Le jeune Roi, infiruit par fa mere, répondit qu'il fuivoit la coutume de fea ancêtres, e nécoutant voloniters ce qu'ils avoient à lui remontrer, mais qu'après cela ils devoient auss fe mettre dans leur devoir en obéfilant. A l'égard de sa mojorité, qu'il étoit maître de la faire déclarer où il lui plairoit, ét pour les Huguenots, qu'il ne leur avoit rien accordé que pour le bien de son état, & de l'avis de la Reine sa mere, des Princes de son fang & de tout son conseil; il ajouta qu'en-

739

Année 1563. core qu'il ne leur dût point rendre raison de ce qu'il faifoit, il vouloit bien leur faire entendre le témoignage de toute l'assistance.

Le Cardinal de Bourbon à qui il fit figne de parler, confirma ce que le Roi venoit de dire; tous les autres parletent de même, è de Roi finit en leur difant qu'il avoit bien voulu leur faire entendre les avis de fon Confeil, mais que dorénavant il ne vouloit plus qu'ils fermélassent d'autres affaires que de celles des particuliers, qu'ils devoient se défaire de la vieille erreur où ils étoient qu'ils fussent les tuteurs des Rois, les défenseurs de l'Etat, & les gardiens de la ville de Paris, qu'ils pouvoient députer pour lui faire leurs rennontrances, quand il leur enverroit des Edits à vérister, mais qu'après ils s'accoutumassent à le principue.

Il prononça ces paroles, principalement les denieres, avec un air de l'évérité qui fit connoitre qu'il feroit dangereux de le facher, & même qu'il prenoit plaifir à dire des chofes dures. Mais le Parlement, lans s'émouvoir, ne laiffa sa de délibéret de ce qu'il y auroit à faire fur cette réponfe, les avis furent partagés, les uns difant qu'il falloit obéir, & les aurres qu'il falloit râire de nouvelles remontrances.

La Reine fut avertie des cabales qui avoient causé cette diversité d'opinions, & pour ne mettre pas plus longtemps l'autorité du Roi en compromis, elle sit donner un Arrêt du Conseil d'Etat qui portoit que le Parlement enregistreroit l'Edit purement & simplement, que tous les Officiers feroient obligés d'alssifer à l'Alsemblée où se feroit l'enregistrement, pur pein d'interdiction, à moins que d'en être empéchés par maladie: le Roi leur faisoit défense d'user à l'avenir de pareils délais après les premieres remontrances, & ordonna que le dernier Arrêt feroit tiré des registres & déchiré, avec commandement au Gressier de mettre en la place l'Arrêt du Conseil.

A ce coup d'autorité suprême il fallut que le Parlement cédair, & tout le Royaume fut en pair. Les Parlements intimidés fuivirent l'éxemple de celui de Paris, mais il se fit à Toulouse, e autoritor dans le même temps, une ligue de quelques Seigneurs Catholiques, à la tête desquels étoit le Cardinal d'Armagnac, Archevêque de cette ville. Ils s'unificient tous enfemble pour la défense de la Religion de leurs

ancêtres contre les fectaires rebelles, pour laquelle il se feroit dans chaque Sénéchaussée un état de ceux qui étoient capables de porter les armes. Cette ligue su tommuniquée au Seigneur de Joycuse, qui commandoit dans la Province, & au Procureur Général du Parlement de Toulouse, qui en sit faite l'enregistrement sous le bon plaisit du Roi. La Reine nosa s'oppostr à cette union, quoique la consséquence en sit extrêmement dangereuse, en effet elle servit de modéle à la grande ligue, qui pensa depuis ruiner l'Etat, durant le calme qui suivir la paix, le Chancelier s'occupa à faire des

réglemens utiles au bien du Royaume.

La maison de Lorraine crut devoir renouveller au commencement de la majorité les plaintes qu'elle avoit faites contre l'Amiral, mais la Reine en renvoyant l'affaire au Parlement de Paris, fit ordonner par le Roi une surséance de trois ans, qui mit la Cour en repos; ce repos fut un peu troublé par la querelle de d'Andelot & de Charri, Mestre de Camp du Régiment des Gardes. Celui-ci ne voulut point recevoir les ordres du premier, quoiqu'il fût Colonel de l'Infanterie, disant qu'étant chargé de la garde de la personne du Roi, il n'avoit à répondre qu'au Roi même; d'Andelot disoit au contraire que le Régiment des Gardes non-seule. ment faifoit partie de l'Infanterie dont il étoit Colonel, mais encore qu'il avoit été composé des compagnies qui étoient fous sa charge; l'affaire portée au conseil du Roi, les opinions se trouverent différentes, & la Reine ne voulut rien régler d'abord ; mais d'Andelot , homme ardent & entreprenant, ayant regardé lui-même dans le Louvre si Charri avoit des armes fous ses habits, celui-ci se plaignit si hautement de ce qu'on avoit voulu le visiter, que sa Reine ne put s'empêcher de faire une réprimande à d'Andelot; quoiqu'elle fût affez douce, il fentit bien que Charri étoit appuyé, & qu'on le vouloit rendre indépendant. Aussitôt il résolut de le perdre, il aposta Chatelier, qui avoit eu autresois querelle avec Charri, mais qui s'étoit depuis réconcilié avec lui; quelquesuns des Chefs principaux du parti Huguenot, entr'autres Briesnaut & Mouvans, se joignirent à ce Gentilhomme, & tous enfemble, fuivis de quelques domeffiques de l'Amiral, affaffinerent Charri; il parut que les Châtillons vouloient faire voir qu'on ne pouvoit les choquer impunément.

Zzzzii

L'Amiral se trouva présent chez la Reine, quand on y parla de cet assassinat, & ne changea jamais de couleur, mais d'Andelot, qui étoit présent aussi, tout audacieux qu'il étoit, sut déconcerté, & prit un prétexte pour se retirer. La Reine, outrée de leur insolence, sentit bien ce qu'elle avoit à craindre d'eux, & tourna en haine implacable l'ancienne inclination qu'elle avoit pour cette maison; mais les temps l'obligeoient à dissimuler : elle donna la charge de Charri à Philippe Stroffi son parent, fils du Maréchal de ce nom. Un peu après arriva la mort du Maréchal de Brissac, un des plus estimés Capitaines de son temps, & celui qui étoit en réputation de scavoir le mieux la guerre, & de maintenir le mieux la discipline militaire. Son baton sut donné à Henri de Mont-

morenci, qu'on nommoit Damville.

Environ dans le même temps le Concile de Trente finit. On en fut peu content en France; les Espagnols y avoient été trop favorifés dans la prétention qu'ils avoient eue de la préséance dans les congrégations particulieres où se traitoient les affaires du Concile. Les Légats avoient fait donner une chaire hors de rang à l'Ambassadeur d'Espagne, afin qu'il ne fût pas au-dessous de ceux de France. Le Roi trouva mauvais que ses Ambassadeurs l'eussent souffert, & en sit faire ses plaintes au Pape, qui rejetta la faute sur nos Ambassadeurs, qu'il accusoit de n'avoir pas sçu maintenir les droits de leur maître, & pour montrer qu'il n'avoit point eu de part à l'injure dont le Roi se plaignoit, il promit à de l'Isle notre Ambassadeur qui étoit à Rome, de lui donner la préféance la premiere fois qu'il tiendroit chapelle. Il le fit en effet le jour de la Pentecôte, malgré les plaintes de l'Ambassadeur d'Espagne, qui sit hautement & en présence du Pape une protestation non seulement déraisonnable, mais encore injurieuse au Pape même. Le Pape, content d'avoir fait justice, crut qu'il falloit le laisser parler.

Les Espagnols n'ont pas accoutumé de se rebuter ni de lâcher prise pour les refus, ils crurent en cette occasion qu'à force d'importuner & de se plaindre ils obtiendroient quelque chose; ainsi Vargas leur Ambassadeur menaça de se retirer, & puis faifant semblant de s'adoucir, il sit dire au Pape que s'il donnoit à Trente quelque satisfaction à son maître, il feroit taire les Evêques Espagnols qui portoient dans le Concile l'autorité des

Evêques plus haut que Rome ne le vouloit. Le Pape ne négligea pas cette occasion, mais il ne sçavoit que faire en faveur des Espagnols, qui dans les Conciles précédens n'avoient jamais fait difficulté de céder à la France : faire agir le-Concile de Trente autrement que n'avoient fait les autres Conciles, c'étoit faire tort au Concile même, & le Pape n'eût pu foutenir le reproche d'avoir dépouillé un Roi pupille d'un droit qui n'avoit jamais été contesté à ses prédécesseurs; mais le desir qu'il avoit de profiter de l'ambition des Espagnols, sit que n'osant leur adjuger la préséance, il leur accorda l'égalité. Il envoya à ses Légats des ordres secrets, en vertu desquels tout le Concile étant assemblé pour entendre la messe solemnelle le jour de S. Pierre, on vit tout d'un coup passer un fauteuil, qu'on plaça entre le dernier des Cardinaux & le premier des Patriarches, & en même temps le Comte de Luna, Ambassadeur d'Espagne s'y vint asseoir. Il n'avoit point encore pris cette place ni aucune autre dans la fession publique.

Le Cardinal de Lorraine se plaignit de ce qu'on faisoit de telles nouveautés sans l'avertir; mais Ferrier, un de nos Ambassadeurs, appella le Maître des cérémonies, en lui demandant raison de ce qu'il faisoit ; il apprit de lui ce qu'il avoit encore à faire, qui étoit de préparer deux encensoirs & deux patenes, pour donner en même temps l'encens & la paix aux deux Ambassadeurs: ce que dit alors Ferrier, non point contre les Légats qui n'étoient qu'éxécuteurs, mais contre le Pape, qu'il n'appella plus qu'Ange Médequin, fut si extrême, que les Légats, qui craignoient de l'échauffer d'avantage en lui répondant, trouverent plus à propos de faire semblant de ne pas entendre. Toute l'Eglise sut en rumeur, la messe sur interrompue, & enfin nos Ambassadeurs, de l'avis du Cardinal de Lorraine, & par l'entremife de l'Ambassadeur de Pologne, de peur de perdre tout-à-fait leur cause, convinrent pour cette fois qu'on ne donneroit ni encens ni paix.

Cette condescendance parut une lâcheté au Conseil du Roi, mais ce n'étoit pas le seul mécontentement qu'on y eut du Pape. Il avoit donné charge à l'inquistion de citer à Rome, & de juger jusqu'à déposition le Cardinal de Châtillon avec quelques Éveques de France qui avoient embrassé

publiquement le Calvinisme, & même l'Evêque de Valence qui le favorsiori, fans toutesis rompre la Communion; le Roi se plaignit de cette entreprise qui renversioit les libertés de l'Egiste Gallicane, selon lesquelles les Evêques de France devoient être jugés premiérement dans leurs Provinces, en cas d'appel, par des Commissaires du Pape pris sur les lieux. On se fâcha d'autant plus en France qu'ils fussent et de l'exè à Rome, qu'aucun sinjet du Roi ne le peut être; mais pendant que le Roi se phagnoit à Rome de cet attentat, il

en apprit un plus grand.

Le Pape, qui avoit fait citer les Evêques, cita encore la Reine de Navarre, fur peine, si elle ne comparoissoit & ne renonçoit à son hérésie, d'être privée de ses Etats. Cette injure ne fut pas seulement regardée en France comme faite à une Reine, proche parente du Roi, & alliée de France. mais encore comme faite à la Royauté. Durant que ces choses se passoient, le Cardinal de Lorraine avoit eu permission d'aller à Rome où le Pape l'appelloit pour le gagner; nos Ambassadeurs avoient reçu ordre de presser le Concile, de délibérer sur les articles de la réformation qu'ils avoient proposés de la part du Roi, & de protester contre le Concile en cas de refus : ils le firent avec aigreur, & se retirerent à Venise durant l'absence du Cardinal, & à peu près dans le même temps que la Reine de Navarre fut citée, mais les Evêques de France eurent ordre de demeurer au Concile, pour y procurer, le plus qu'ils pourroient, la réformation de l'Eglife. Le Cardinal de Lorraine revint adouci par la promesse du Pape, & le Concile finit peu de temps après. On trouva mauvais en France que ce Cardinal, Archevêque d'un grand siège, eût fait les proclamations que les Diacres avoient accourumé de faire dans les Conciles précédents, & encore plus qu'il n'y eut compris le Roi qu'en général avec tous les Rois Chrétiens. Ainti finit le Concile de Trente, où la doctrine Catholique fut expliquée d'une maniere aussi solide & aussi éxacte qu'elle eût jamais été dans aucun Concile, & où il se sit de si grandes choses pour la réformation, qu'il n'y falloit gueres ajouter pour la rendre parfaite.

1564.

L'affaire des Evêques ne fut pas poulsée plus avant, & le désordre étoit si grand, qu'on ne put jamais convenir de la forme de les déposer, quoiqu'ils sussent ouvertement héré-

Année 1564

tiques, & quelques-uns matiés contre les canons. Pour la citation de la Reine de Navarre, elle ne fut pas feulement furifie à la pourfuite de l'Ambassadeur de France, mais encore entiérement supprimée: au retour du Concile, le Cardinal de Loraine en propos la réception au Confeil du Roi; on ne faisoit aucune difficulté de recevoir tout ce qui regardoit la foi, mais pour la réformation de la discipline, le Chancelier's y opposa avec tant d'ardeur, qu'il n'y eur pas moyen de lui résiste. Le Cardinal de Lorraine & lui s'emportement l'un contre l'autre dans le Consesi jusqu'y des reproches personnels, qui obligerent le Roi à leur imposer tilence d'autorité. Depuis ce temps-là le Cardinal demeura toujours ennemi irréconciliable du Chancelier, il ne chercha que l'occasion de lui faire ôter les sceaux, & les choses trop fortes qu'il dit contre les Papes ne furent pas obliées.

La Reine, follicitée non feulement par le Pape, mais encore par le Roi d'Espagne de recevoir le Concile, s'excusa par plusieurs raisons de le conseiller au Roi, mais principalement par la peine que cette réception feroit aux Huguenots, qu'elle obligeroit à reprendre les armes. En Allemagne, l'Empereur Ferdinand avoit promis au Pape de faire recevoir le Concile, mais il ne voulut pas hazarder la chose dans une Diéte où les Protestans y auroient fait naître de trop fortes oppositions. Ainsi il se contenta de réduire les Princes & les villes Catholiques à le recevoir en particulier, & il le recut lui-même pour ses pays héréditaires, mais comme il étoit persuadé que le Concile n'avoit pas pris les vrais moyens pour ramener les hérétiques, il commença une nouvelle négociation avec le Pape : il avoit toujours cru que la plûpart des Luthériens reviendroient, si on accordoit la Communion sous les deux espéces, & le mariage des Prêtres. C'est pourquoi il avoit fait de grandes instances pour obtenir du Concile ces deux articles, & la France s'étoit jointe à lui pour le premier. Il est à croire que le Concile y eût confenti, s'il en eût espéré le même fruit que l'Empereur & la France s'en promettoient.

L'exemple du Concile de Balle où on l'avoit accordée aux Bohémiens, en reconnoissant toutefois qu'elle n'étoit pas nécessaire, faisoit voir ce que l'on pouvoit accorder aux Allemands, mais le Concile soupçonna que l'esprit de con-

Année 1 164.

tradiction qui régnoit parmi les Protestans les empêcheroit de profiter de cette condescendance, dont au contraire ils abuseroient pour faire croire au Peuple ignorant que l'Eglise Romaine auroit enfin reconnu son erreur, & renoncé à son infaillibilité. C'est ce qui avoit obligé le Concile à remettre l'affaire au Pape, pour en user selon sa prudence, & profiter des conjonctures. L'Empereur, qui crut en avoir trouvé de favorables, pressa le Pape d'accorder pour l'Allemagne la Communion sous les deux espéces, aux mêmes conditions qu'on avoit accordées aux Bohémiens, & le Pape, persuadé que les choses de discipline pouvoient être changées pour un plus grand bien de l'Eglise, y donna les mains ; quand l'Empereur eut reçu le Bref qui portoit cette concession, il fit délibérer dans son Conseil sur les moyens de s'en servir, & on trouva que les Protestans étoient plus disposés à abuser qu'à profiter de ce reméde, tellement que la chose demeura fans éxécution.

Un peu après Ferdinand romba malade, & mourur fur la fin du mois de Juillet. Marimilien II. fon fils , renouvella les inflances pour le mariage des Petres , mais comme le Concile n'y avoit jamais voulu entendre, le Pape demeura ferme à le refufer. Pour le Roi d'Efpagne il fir publier le Concile par tous fes Etats , fans se mettre beaucoup en peine s'il y feroit obsérvé, il vouloit feulement contentre le Pape, & obtenit quelque chose fur la prétention de la présance avec la France. Le Pape lui fit connoitre qu'il ne pouvoit rien changer aux anciens ordres, & depuis les Ambassadeurs d'Espagne ont toujours été obligés de céder la préssance avec mêtres.

Durant ce temps, la Reine avoit fait resoudre au Conseir qu'on méneroit le Roi par toutes les Provinces du Royaume, pour le faire voir au Peuple, & étousser les principes des guerres civiles, qui ne parosissionen que trop grands par tout les Royaume. Les Huguenots n'étoient pas bien appaisés, & comme les Catholiques les harceloient de tous côtés, ils parosissiones disposés parosissiones contisposés par des faisoient des ligues entre ux, & prenoient plaissir d'éxagérer le grand zele du Roi d'Espagne pour désendre la pureté de la soi. Dans ces divers mouvemens, rien ne parosission plus nécessaire que de faire sente au Peuple l'autonité présente, & d'alteurs la minorité & les

longues guerres civiles avoient causé beaucoup de désordres Année 1564qu'il étoit bon de connoître pour y remédier. A cela se joignit encore le dessein qu'avoit la Reine de voir la Reine d'Espagne sa fille, & peut-être, sous ce prétexte, de négocier quelque chose avec les Espagnols, ainsi le voyage sur résolu. Avant que de partir, la Reine sit démolir le Palais des Tournelles, en apparence pour ruiner une maison funeste au Roi son mari, mais en effet parce que ses Astrologues lui avoient prédit qu'il devoit lui arriver à elle-même quelque finistre accident dans ce Palais. C'étoit l'erreur du siécle, & la Reine fondois fouvent sa politique sur de vains présages.

Le voyage commença par la Champagne & la Bourgogne. Le Roi apprit à Troye le onze d'Avril la conclusion du Traité qui se négocioit depuis quelques mois avec la Reine Elifabeth, par lequel les deux Couronnes demeuroient en paix, sans préjudice de leurs droits respectifs. & l'on n'y fit aucune mention de la restitution de Calais. En paffant à Lyon, vers la fin du mois de Juillet, le Roiordonna qu'on y bâtît un Château pour contenir cette ville. qui avoit donné tant de peine dans la derniere guerre : la peste chassa la Cour de Lyon. Elle vint à Roussilson, petite ville appartenante à la maison de Tournon, où le Roi reçue des plaintes de tous les côtés du Royaume, tant de la part des Catholiques que de celle des Protestants; pour les régler, il fit un Edit, de l'avis du Chancelier, appellé l'édit de Roussillon, où en interprétation de l'Edit de pacification, il fut dit que les prêches accordés à la Nobleffe ne seroient que pour chaque Seigneur, pour sa maison & pour ses vasfaux; que les Huguenots ne pourroient s'affembler fous prétexte de tenir des Synodes, ni faire aucune levée d'argent fur eux-mêmes, pour quelque raison que ce fût; les Moines & les Prêtres apostats étoient obligés de quitter leurs semmes, & les Religieuses mariées, de se séparer de leurs maris. à peine des Galeres pour les uns, & de prison perpétuelle pour les autres. Il y eut d'autres réglemens faits environ dans le même temps, qui n'étoient pas moins fâcheux aux Huguenots: il leur étoit défendu de tenir des écoles, & on envoya des ordres par tout le Royaume pour détruire les Fortereffes qu'ils avoient bâties dans les lieux où ils s'étoient rendus les maîtres. On fit une Citadelle à Orléans pour tenir cette ville

Aaaaa

Année 1564.

en bride, par ces moyens le Chancelier, qui empêchoir qu'on ne les attaquât ouvertement, les affoiblissoit peu à peu, asin qu'ils ne pussent rien remuer.

Le Prince de Condé & l'Amiral étoient cependant retirés dans leurs maisons, où ils voyoient avec déplaisir ce qui se faisoit contre leur Parti. Il sut jugé à propos que le Prince écrivit à la Reine pour se plaindre des infractions qui se faifoient à l'Edit, & de la mort, disoit-il, de plus de cent personnes que les Catholiques séditieux avoient tuées en divers endroits du Royaume, fans que l'on eut pu en avoir justice. Le Roi lui répondit honnêtement, dans la crainte que les Protestans ne prissent occasion de son absence pour entreprendre quelque chose dans les Provinces d'où il étoit éloigné; mais afin de lui faire fentir qu'il avoit affaire à son maître, il ajoutoit qu'il ne croyoit pas que le Prince voulût régler ses volontés; toutefois pour faire cesser autant qu'on pouvoit les plaintes des Huguenots, le Roi publia un nouvel Edit, où il déclaroit qu'il vouloit entretenir la paix, & défendoit fous de grandes peines de la troubler; mais quoi que puffent dire les Protestans, l'autorité du Connétable empêcha qu'on ne leur fit aucune raison des mauvais traitements qu'ils recevoient du Maréchal Damville, en Languedoc. Ils n'etoient pas mieux traités en Guienne, où le Comte de Candale avoit affemblé dans sa maison de Cadillac les plus grands Seigneurs du pays, entr'autres Montluc, avec lesquels il s'étoit ligué contre les Protestants ; le Maréchal de Bourdillon fut envoyé en ce pays pour empêcher la guerre de s'y rallumer. En effet il calma d'abord un peu les choses, mais dans la fuite les Protestans ne se plaignirent pas moins de lui que du Comte de Candale. Le Roi cependant continuoit fon voyage, & les neiges l'arrêterent quelques jours à Carcassonne : il y apprit la querelle qui s'étoit émue à Paris entre le Cardinal de Lorraine & le Maréchal de Montmorenci.

1565.

Dès le temps que ce Cardinal étoit revenu du Concile, il avoit repréfenté au Roi que la Religion lui avoit attiré une infiniré d'ennemis, il demanda fous ce prétexte qu'il lui fur permis d'avoit des gardes. Le Gouvernement étoit filoible, qu'on lui accorda une permisifion fi contraire à l'autorité du Roi, & aux derniers Edits qui défendoient fi févérement à tous les particuliers de marcher armés. Durant le voyage

de la Cour il étoit allé en son Archevêché, & ensuite à Joinville pour y visiter la Duchesse sa mere: de-là il revenoit à Paris avec un grand équipage & suivi de ses gardes. Le Maréchal de Montmorenci ne le voyoit pas volontiers en cet état, fur-tout dans son Gouvernement, croyant que le Cardinal vouloit le braver d'y entrer armé, fans lui montrer le pouvoir qu'il en avoir; il alla au Parlement, où il se plaignit qu'au préjudice des Edits du Roi qui défendoient d'aller en armes, quelques personnes s'attroupoient autour de Paris, & se faisoient accompagner de gens de guerre. Il exhortoit le Parlement à faire ce qui dépendoit de fon miniftere, & pour lui il déclara qu'il feroit sa charge. Il sçavoit bien que c'étoit suffisamment avertir le Cardinal, qui avoit tant de créatures dans le Parlement. & il espéroit qu'il lui enverroit ses pouvoirs, mais le Cardinal crut que ce seroit rabaiffer la maifon de Lorraine devant la maifon de Montmorenci, & s'obstina à n'en rien faire. Cependant, pour ne pas abuser des graces du Roi durant son absence en entrant trop accompagné dans Paris, il donna une partie de ses troupes au Duc d'Aumale fon frere, & continua fon chemin avec le reste: il rencontra le Prevôt des Maréchaux, qui lui ordonna de s'arrêter, & il se moqua de ses ordres; mais étant déja auprès des Saints Innocens, il ne put résister au Maréchal, qui le chargea, & mit ses gens en déroute, en sorte que le Cardinal fut contraint de s'enfuir avec son neveu dans une Hôtellerie d'où il n'ofa fortir qu'à la nuit.

... Il y ent depuis de grandes négociations où le Maréchal fe fourint avec beaucoup de fierté, que les Médiateur diffimilioient le plus qu'ils pouvoient au Cardinal de Lorraine. Il fallur enfin qu'il confenit qu'on portât, mais non de fa part, une copie de fa permiflion au Maréchal , & il obtint par ce moyen de pouvoir foriri de Paris avec fea gardes; mais le Duc d'Aamale demeurant armé aux envisons de cette ville, le Maréchal fit venir l'Anniral , qui ayant pris facance dans le Parlement, plui offiri fon fecours , comme s'il cu't été un Souverain. Les ordres de la Cour vinrent , & les chofes furent appaifées, fans que le Roi blânât en l'aun il 'aurent appaifées, fans que le Roi blânât en l'aun il 'aurent appaifées, fans que le Roi blânât en l'aun il 'aurent appaifées, fans que le Roi blânât en l'aun il 'aurent

En même temps un autre démèlé d'une nature bien différente partagea tous les esprits. Ce fut celle de l'Université & des Jésuites, que le Recteur de l'Université voulut empê-

Aaaaa ij

cher d'ouvrir leur Collège dans Paris. L'affaire se plaida au Parlement; on reprit dès l'origine l'institution de cette Société, la blessure de S. Ignace de Loyola, Gentilhomme Navarrois au siége de Pampelune sous François I. sa converfion , ses études commencées à l'âge de trente ans dans l'Université de Paris, son dessein de former une Compagnie pour l'instruction des Peuples & la propagation de la foi, dans le temps que Luther commença fon schisme, les grands fruits que firent ses premiers compagnons au-dedans & audehors de la Chrétienté, & principalement S. François Xavier , Apoure des Indes. Cette Compagnie fut recue en France, comme ont accoutumé les établissemens extraordinaires, avec beaucoup de zéle d'un côté, & beaucoup de contradiction de l'autre. Guillaume Duprat, Evêque de Clermont, fils du Chancelier, leur donna le Collége de Clermont, & l'Université s'y étant opposée, le Parlement prit l'avis de l'Evêque de Paris & celui de la Faculté de Théologie; ils ne furent pas favorables, & l'affaire parut rompue, mais les Jésuites la reprirent du temps de François II. où la maison de Lorraine, qui les protégeoir, étoit toute puisfante.

On ne put pourtant obtenir que le Parlement les reçût; mais pour ne les pas condamner, il prit le parti de les renvoyer au Concile général, qu'on parloit de recommencer ou à l'Assemblée de l'Eglise Gallicane. Ils se servirent de l'occasion du Colloque de Poissy, où tous les Prélats étoient affemblés pour se faire aprouver : là, pour satisfaire à l'objection tirée de leurs priviléges, ils y renoncerent, & non contens de déclarer qu'ils se soumetroient aux Evêques & à tous les ordres du Royaume, ils promirent de n'avoir jamais recours à Rome pour se faire relever de leurs promesses, & pour obtenir de nouvelles exemptions. Le Cardinal de Tournon, touché de la doctrine & du zéle avec lequel ils combattoient les hérétiques, appuya leurs intérêts dans l'Assemblée, où ils furent recus aux conditions qu'ils proposoient ; mais les oppositions & le crédit tant de l'Evêque de Paris que de l'Université, ayant retardé l'ouverture de leur Collège, l'affaire traina longtemps, & fut enfin plaidée durant le voyage avec une chaleur extraordinaire, par les deux plus fameux Avocats du Parlement, qui étoient Étienne Pasquier pour

l'Univerlité, & Jean Verloris pour les Jéfuires. Les conclutions du Procureur Général leur furent contraires; mais le Parlement, pour éviter de donner un Artér abbolument définité, appointa l'affaire, & cependant permit aux Jéfuires de faire leurs leçons, qui étoit ce qu'ils demandoient. Rien ne leur fervirtant que la haine que les Hérétiques témoignoient pour eux; ils appellerent à leur Collége tant d'habiles gens, & fervirent fu tillement le public, qu on ne ferepentir pas de la grace qu'on leur avoit faite: la Cour qui étoit encore à Carcaffonne fut bien aife que le Parlement leur cût donné farisfation.

Le Roi alla de-là à Toulouse, où les Etats étoient mandés. Là les freres du Roi changerent de nom: Aléxandre. Duc d'Anjou, fur appellé Henri; Hercule, Duc d'Alençon. qu'on avoit laissé à Vincennes durant le voyage, fut nommé François. On voulut leur faire quitter ces noms prophanes &: leur en donner d'autres ausquels les oreilles Françoises suffent plus accoutumées. Les Protestants renouvellerent leurs plaintes contre Montluc leur ennemi capital, qui diffipa tout par sa présence, & conduisit la Cour à Bourdeaux, où elle fut plus magnifiquement reçue qu'en aucune autre ville. La présence du Roi n'obligea pas le Parlement à vérifier une déclaration favorable aux Huguenors : apparemment aussi qu'on ne se soucia pas beaucoup de les appuyer; mais pour ne les pas facher tout-à-fait, on renvoya la déclaration contre la coutume au Gouverneur de la Province, qui étoit le Prince de Navarre, dont l'autorité n'éroit guéres considérable durant son bas âge.

Le Roi apprit à Bourdeaux que la Reine d'Elpagne fa fœur, qu'il avoir fait inviter à venir sur la frontiere, s'avanacoit vers Bayonne. Il partit en même temps pour s'y rendre, 
& sur le chemin il intercepta des lettres du Duc d'Aumalo
au Marquis d'Elbour son frere, oà il parosissir que beaucoup de grands Seigneurs, à la tête desquels étoit le Duc
de Montpensier, s'étoient ligués contre les Montmortencis
& les Colignis. Le Roi parla dans son Conseil avec beaucoup de menaces & d'autorité contre des cabales li préjudiciables à son service, de sti jurer à tous les Seigneurs qu'ils
n'y entreroient jamais, ce qui fut interprété à foiblesse, aussi bien que la précaution qu'on prit de leur saire signer leus

#### 742 HISTOIRE DE FRANCE. déclaration, comme si l'autorité Royale & le serment de fidélité qu'ils avoient prêté n'étoient pas un lien assez ferme

Année 1565.

pour les attacher à leur devoir. Quand le Roi sut arrivé à Bayonne, il sit partir le Duc d'Amon pour aller au-devant de la Reine d'Espagne, qu'il rencontra au-delà de S. Sébastien, & qu'il accompagna dans cette place, où le Duc d'Albe la joignit avec un équipage magnifique. On fit de grandes réfléxions fur ce qu'un si grand Ministre & un si grand Capitaine, le plus renommé qu'eut alors l'Espagne, avoit été envoyé à une entrevue qui ne fembloit être que d'amitié & de plaisir, & le prétexte d'apporter la Toison d'or au Roi, ne parut pas assez puissant pour y atrirer un homme de cette importance. La Reine d'Espagne arriva vers le milieu du mois de Juin sur les bords de la riviere; la Reine sa mere l'avoit passée en bateau, dans l'impatience qu'elle avoit d'embraffer sa fille. Pour le Rot son frere, elle le vit qui l'attendoit en decà, & il lui donna la main quand elle descendit à terre. Elle entra dans Bayonne environnée de Henri, Duc d'Anjou son frere, & du Cardinal de Bourbon. Tout le temps de l'entrevue se passa en Tournois en festins & en danies : il n'y avoit rien de plus magnifique que la Cour de France; la Reine avoit témoigné qu'on feroit plaisir au Roi & à elle de paroitre avec éclat. Elle fut blâmée d'avoir par ce moyen achevé de ruiner par des dépenses supensues la Noblesse déja épuisée par celles de la guerre. Elle disoit au contraire qu'il falloit soutenir la réputation du Royaume, du moins par les apparences, puilque le fonds manquoit.

Le briil de cette entrevue se répandit blentôt par toute l'Europe, & personne neivoulue croire qu'elle n'out qu'un pur divertissument pour objet; au contraire plus on y voyoir de jeux & de plialites plus on crut qu'ils cachoient quelque chos de sérieux. Les longues iconférences, que la Reisa Catherine avoit en particulier avec le Duc d'Albe, dans l'appartement de la Reina sa fille, où celle alloit toutes les nais après que toit le nitonde s'étoir retirés; sient juger, qu'il se traitoir quelque affaire très-importance. Les Huguesons ne se trouverent point à l'entrevue; prenant pour présence que les Espagnols ne pour roient seulement souffirir leur vue. Mais laurs amis les avertissionet de ce qui se passion; se de doute de la laure annis les avertissionet de ce qui se passion; se le doute de la laure amis les avertissionet de ce qui se passion; se la consensation de la laure annis les avertissionet de ce qui se passion; se la me doute la laure amis les avertissionet de ce qui se passion; se doute la laure amis les avertissionet de ce qui se passion; se doute la laure amis les avertissionet de ce qui se passion; se doute la laure amis les avertissionet de ce qui se passion; se doute la laure annis les avertissionet de ce qui se passion; se doute la laure de la

terent point qu'on ne conjurât leur ruine: outre qu'ils étoient déja dans la défiance, ils sçavoient que le Roi d'Espagne ne les craignoit pas moins que le Roi de France.

Les troubles des Pays-Bas, dont leur Religion étoit la caufe principale, s'augmentoient de jour en jour. La haine que tous les ordres témoignoient pour le Cardinal de Granvelle avoient obligé Philippe à le retirer de ces Provinces. & sur ce que des factieux faisoient courir le bruit qu'il alloit revenir bientôt, il avoit été fait Vice-roi de Naples. Les Peuples ne s'appaisoient pas pour cela, & les rigueurs de l'Inquisition avoient tellement porté les esprits à la révolte, qu'il étoit aifé de juger qu'on n'en viendroit à bout que par la force. Les Catholiques n'en avoient pas moins d'aversion que les Huguenots; ils craignoient que sous le prétexte de la Religion, les Espagnols n'en voulussent à la liberté du pays. Le Comte d'Egmont, un des principaux Seigneurs Catholiques, étoit à la Cour d'Espagne, pour demander entr'autres choses au nom des Etats, que l'Inquisition sût supprimée. Les Huguenots de France qui se servoient de ceux des Pays-Bas pour fomenter les troubles, voyoient bien l'intérêt qu'avoient les deux Rois de s'unir contre un Parti qui leur étoit également odieux: & si cette raison les avoit portes à finir une grande guerre par la paix de Cateau-Cambrésis, il y avoit bien plus d'apparence qu'ils s'uniroient dans un temps où ils n'avoient rien qui les animât l'un contre l'autre.

Au fortir de la Conférence le Roi vint à Tarbes, où il donna audience à un Envoyé du Grand Seigneur. On ne voulut point le recevoir durant l'entrevue, pour ne point trop donner à difcourir aux Efpagnols, fur-tour dans un remps où les Turcs faitoient de ligrands efforts contre la Chrétienté. Il y avoir plus d'un mois que Soliman tenoit Malte affiégée avec outes les forces de fon Empire: le Grand Maitre de la Valéte la défendoit avec aurant de valeur, que Pierre d'Aubuffon en avoir autrefois montrée à Rhodes: il vint à Tarbes un courier du Duc de Lotraine, pour apprendre les volontés du Roi fur la guerre qu'on appelloit Cardinale. Le Cardinal de Lotraine, Evêque de Mets, avoit affiégé dans Vic Saleede fa créature, qui l'avoit empêché de publier dans Mets des lettres de fauvegarde qu'il avoit obtenues de l'Empereur parce qu'il prétendoit que c'étoit offenfer le Roi, d'avois parce qu'il prétendoit que c'étoit offenfer le Roi, d'avois

recours à l'autorité Impériale. Le Duc d'Aumale vint au secours de son frere avec des troupes, mais le Duc de Lorraine ne voulut pas y joindre les fiennes, jusqu'à ce qu'il scut si le Roi le trouveroit bon. La Cour n'approuva pas la conduite du Cardinal, mais cependant Vic fur pris, & Salcede perdit tous ses biens.

En retournant vers Paris, le Roi rétablit à Nérac l'éxercice de la Religion Catholique, que la Reine de Navarre en avoit ôté, & reçut à Angoulême une célébre députation des Huguenots, qui se plaignoient des contraventions qu'on faisoit de tous côtés aux Édits. Le Cardinal de Lorraine étoit toujours le prétexte de leurs plaintes, mais il n'étoit pas malaisé d'entendre à qui ils en vouloient, car ils menacerent la Cour presque ouvertement, & eurent l'audace de dire que si on les mettoit au désespoir, on les contraindroit de se por-

ter à d'étranges extrémités.

Environ ce temps on recut l'avis de la levée du siège de Malte, le secours que le Roi d'Espagne y envoya de Sicile, vint fi tard, qu'il fut inutile, & la délivrance de l'Isle ne fut due. qu'à la seule valeur des Chevaliers. Soliman, pour se venger de l'affront que ses armes avoient reçu, descendit en perfonne dans la Hongrie, malgré son grand âge, & y mourut d'apopléxie pendant le siège de Sigest. On cache sa mort aux soldats, jusqu'à ce que la ville eut été prise, & qu'on eût nouvelle que son fils Sélim avoit été couronné à Constantinople.

Le Roi continuoit son voyage, & recevoit par-tout des plaintes des Huguenots, qu'on payoit de belles paroles: quand le Roi fut arrivé à Blois où il devoit hiverner, il donna congé aux Grands qui l'avoient suivi, avec ordre de se rendre au commencement de l'année suivante à Moulins, où il avoit indiqué une Assemblée solemnelle, pour remédier aux abus qu'il avoit remarqués pendant son voyage. Il passa l'hiver à Blois, où il apprit au mois de Décembre la mort

du Pape Pie IV.

Pie V. Jacobin, fut bientôt élu à sa place, homme de baffe naisfance, mais de grand mérite, qui gouverna les affaires de l'Eglise d'une maniere bien différente de ses derniers prédécesseurs, & en qui on crut voir revivre la piété. des anciens Papes: aussi avoit-il été élevé au Pontificat pan lcs.

M 56.

les soins du Cardinal Charles Borromée, neveu du Pape défunt, qui, après avoir domé un si saint Pape à l'Eglife, s'en alla travailler à son Archevêché de Milan, où il sir voir par le zéle qu'il eut pour la discipline & par les soins qu'il prit de son troupeau, que les derniers siécles avoient des Evêques comparables à ceux des premiers temps.

Dans ce même temps ceux qui avoient ordre de se trouver à Moulins s' rendoient de outres parts. Tous les grands
du Royaume & les Présidens les plus habiles de tous les
Parlements y étoient mandés; le Roi y parla à son ordinaire
avec beaucoup de grace & de gravité. Le Chancelier sit de
grandes plaintes de la mauvaise administration de la Justice,
qu'il attribus à la multiplicité des lois ma-digérées éc contraires entr'elles à la vénalité des Ossices, & au nombre prodigieux des Ossiciers qui étoient à charge à l'Etat en toutes
façons. Pour remédier aux abus dont le mal étoir le plus
apparent, on sit une Ordonnance qui contenoit 86 articles
qui, après que que est péctions, passicent d'un commun confentement; mais cette résormation n'étoit que le prétexte de
l'Assicmbles, le véritable sipiet étoir le dessin de réconcilier
les Chess des Partis, dont on craignoit que les divissons ne

rejettassent le Royaume dans les guerres civiles.

Sippiere, Gouverneur du Roi, lui avoit dit en mourant que la querelle des Princes Lorrains, des Montmorencis & des Châtillons, deviendroit la querelle de tout l'Etat, si on ne se. hâtoit d'y remédier. Pour profiter de ce Conseil, le Roi fitvenir d'un côté le Cardinal de Lorraine & la veuve du feu Ducde Guise . & de l'autre l'Amiral avec ses freres , à qui il fit faire. ferment qu'il n'avoit point eu de part à l'affassinat de ce Prince;. fur cela le Roi leur commanda d'oublier tout le passé, & fit embrasser le Cardinal & l'Amiral , le jeune Duc de Guise étoit présent, tout fier de la gloire qu'il avoit acquise en Hongrie, où il venoit de montrer beaucoup de valeur, & du crédit qu'il commençoit à avoir en France parmi la Noblesse & parmi les Peuples. Comme il avoit à peine seize ans, on le traita comme un enfant, quoiqu'il fût bien plus. avancé qu'on n'a coutume de l'être à son âge, & on ne songea pas seulement à lui demander sa parole. Ainsi il sut simple spectateur de l'accommodement, & se contenta d'y assisten avec un air qui fit connoître qu'il ne se tenoit pas obligé.

Выыы

Année 1566.

Les Princes de la maison ne furent pas fàchés de le réserver un moyen de reprendre une poursuite dont ils ne se désistioient qu'en apparence. Il sur plus aisse d'accommoder le
Cardinal de Lorraine avec le Maréchal de Montmorenci,
dont l'humeur sincere & généreus se laissoit crainste aucun
déguisement. La Duchesse de Guise crut avoir fairsfait à ses
devoits par cet accommodement, & épousse la Duc de
Némours, quoiqu'il cit déja promis mariage à une fille de
la maison de Rohan. Mais comme elle étoit Huguenore,
elle ne sur point savorisée à la Cour de France, & encore
moins à la Cour de Rome, où elle sit des poursuires. Ainsi
le Prince le plus accompli qui sit alors dans le Royaume,
posséed à Princesse la Princesse de son temps.

Après l'Assemblée de Moulins , il se répandit un bruit que la Reine avoit eu dessein d'y attirer les Chess Huguenots pour s'en défaire, & que ce qui l'avoit empêché d'éclater, · c'est qu'ils n'y étoient pas en assez grand nombre. Ce bruit eut pour fondement une parole du Duc d'Albe , qui dit qu'il ne s'étoit rien éxécuté à Moulins, parce que dans de telles entreprises il falloit prendre les gros Saumons & non les grenouilles. Il est pourrant véritable que le Prince de Condé & les Châtillons se trouverent à l'Assemblée sans qu'il parût rien contr'eux, de sorte qu'il est vraisemblable que les Huguenots inventerent eux-mêmes ce discours pour disposer le parti à prendre les armes, ou que le Duc d'Albe le dit exprès pour leur donner de la défiance. En effet il est certain que les Espagnols n'oublierent rien pour leur en inspirer; ils ne vouloient pas que la France fut en paix pendant que leurs affaires se brouilloient dans les Pays-Bas : Philippe n'avoit rien voulu rabattre de la sévérité des Edits, ni des rigueurs de l'Inquisition.

Comme on n'efféroit plus de reméde par les remontrances, on fongea à s'en garantir par la force. Neuf Gentilshomnes fignetent une Ligue contre l'Inquifition, qu'on faifoit fervir, dificient-ils, à envahit les biens des bons Citoyens, fous prétexte de Religion, & juercent de demeurer unis pour le fervice de Dieu & du Roi, & pour la liberté du Pays. Plufeuers autres fe joignitent à eux ouvertement, mais les plus dangereux étoient ceux qui fe tenoient cachés, du nombre défquels étoit le Prince d'Orange, mécontean

On vint dire à Marguerite, Duchesse de Parme, qui depuis le temps que Philippe s'étoit retiré en Espagne étoit demeurée Gouvernante des Pays-Bas, que 400 Gentilshommes venoient à Bruxelles pour lui présenter une Requête. On trouva bon dans le Conseil qu'elle leur donnât audience, pourvu qu'ils vinssent sans armes & avec respect : ils parurent aussitot . avant à leur tête Henri de Brederode, Gentilhomme Hollandois de la plus illustre maison de ce pays. La Gouvernante répondit fur le sujet de l'Inquisition, qu'elle avoit été établie par l'Empereur Charles V. son pere, & qu'elle s'étonnoit qu'on osât trouver à redire aux Ordonnances d'un si grand Prince. Elle ajouta toutefois, pour gagner du temps, & pour ne les point porter à l'extrémité, qu'elle en écriroit au Roi dont il falloit attendre les ordres. Un peu après, les conjurés, dans un festin que leur sit Brederode, se mirent à discourir du nom qu'ils donneroient à leur Ligue. Comme plusieurs proposoient des tures ambitieux, un de la compagnie s'avisa qu'à la premiere sois qu'ils s'étoient présentés à la Gouvernante, les Seigneurs qui l'accompagnoient avoient dit par mépris que ce n'étoient que des gueux. Ce mot de gueux réjouit toute la Compagnie, & tous s'écriérent en buvant à la mode du Pays , Vivent les gueux. Ce cri se répandit dans toute la ville; un peu après on les vit paroître avec des écuelles de bois & une besace, ils y joignirent des bourdons de pélerins, voulant faire entendre à la Gouvernante qu'ils étoient prêts à abandonner le pays, si elle ne leur faisoit justice.

Après s'être plaints souvent de ses longs délais, ils allerent à Anvers, où Brederode fit accroire au Peuple que les Chevaliers de la Toison d'or s'étoient ligués avec eux. Quoique cela ne fût pas véritable, il n'en fallut pas davantage pour émouvoir une populace déja disposée à la révolte. On recut dans la ville toutes fortes d'hérétiques, Anabaptifies, Luthériens, Calvinistes; tous prêchoient & faisoient la Céne à leur mode: mais les derniers étoient les plus forts, & il s'y mêla des émissaires du Prince de Condé & des Châtillons pour les animer. Ainsi ils se mirent tout-à-coup à renverser les images , à piller les Eglises & à bruler les reliques ; cer éxemple fut suivi en plusieurs villes, & la rébellion se répandoit dans tout le pays. Le Prince d'Orange que la Gouver-

Année 1 566.

nante avoit envoyé à Anvers pour y commander, sur la promesse qu'il fit d'appaiser le Peuple qui le demandoit, mie fin au pillage, & retint un peu les Peuples dans le devoir, mais la Gouvernante sur obligée de permettre le prêche en divers endroits.

On recut réponse du Roi, qui approuva la résolution qu'elle avoit prise d'adoucir les rigueurs de l'Inquisition. Cette condescendance, résolue trop tard, anima plutôt les rebelles, qu'elle ne les appaisa, & il fallut en venir à la force contre Valenciennes. Cette ville déclarée rebelle au Conseil de la Gouvernante, fut bloquée fur la fin du mois de Décembre. Des troupes détachées de devant la Place mirent Lille & Douai à la raison : Valenciennes n'étoit guéres plus en état de réfister, mais au commencement de Janvier il vint à la Gouvernante des lettres d'Espagne où le Roi témoignoit que puisqu'elle s'étoit engagée à faire ce siège, elle pouvoit le continuer doucement toutefois & avec lenteur, parce qu'il étoit de sa clémence de ménager le sang de ses sujets : qu'ainst on tâchât plutôt de réduire Valenciennes par la crainte, que de la forcer ouvertement, & qu'on ne vînt à l'attaque qu'à l'extrémité. La Gouvernante fut souvent embarrassée par ces contre-temps du Conseil d'Espagne, mais elle rectifioit tout par sa prudence. Après qu'elle eût donné, suivant ces ordres quelques délais aux rebelles, qui profiterent de sa patience pour s'affermir, elle fit battre la Place; ils capitulerent des le premier jour, & se rendirent enfin à discrétion : leurs priviléges leur furent ôtés, & trente-fix des plus coupables, condamnés à mort, s'en sauverent par la fuite. Ceux de Mastric. étonnés de ce bon succès, ouvrirent leurs portes, Bolduc suivit cet éxemple, & Anvers même sut obligée de s'abandonner à la discrétion de la Gouvernante.

Le Prince d'Orange défessées avoit quitté le pays depuis quelques jours, & atendoir en Allemagne une conjondure plus favorable à ses desseins ambitieux, ainsi tout obéit à la Gouvenante. Elle réserva u Roi le châtiment « le pardon, contente d'obliger les villes rebelles à recevoir garnsson, de à payer l'argent qu'elle éxigea pour la substitence des tou-pes. Cela fait, elle pressi le Roi comme elle avoit toujours fait, mais plus vivement que jamais, de venir donner le creos à ses Provinces, au moins de lui envoyer un plein pou-

voir de mettre fin aux affaires, ou en châtiant ou en pardonnant. Sur cette proposition les avis furent différents au Confeil d'Espagne; celui du Duc d'Albe, plus conforme à l'humeur du Roi & à la politique d'Espagne, l'emporta. Il soutenoit que le repos procuré par la Gouvernante n'étoit qu'un amusement, que la rébellion, comme un feu couvert sous la cendre, se rallumeroit bientôt plus violent que jamais, & qu'elle ne seroit jamais éteinte que par la rigueur & par le fang des rebelles. Les principaux du Confeil, & entrautres le Confesseur du Roi, représenterent en vain que les rigueurs ne feroient qu'aigrir & pousser à l'extrémité un Peuple qui s'étoit remis à son devoir. Philippe avoit pris sa résolution, il déclara qu'il vouloit aller lui-même aux Pays-Bas, & faire marcher devant lui le Duc d'Albe avec une puissante Armée. En effet, il fit amasser des troupes de toutes parts, & le Duc se prépara à partir, mais le Roi qui ne vouloit qu'amuser les Peuples ne songeoit guéres à le suivre.

Ce grand armement du Duc d'Albe fit trembler les Hugue. nots de France, qui étoient déja en inquiétude. Il passoit pour constant que les deux Rois étoient convenus à Bayonne de s'unir contr'eux; ils crurent voir l'effet de cette union dans les grands aprêts que faisoit le Roi d'Espagne pour les Pays-Bas, & ils songeoient à se procurer du secours de tous côtés. La Reine d'Angleterre, autrefois leur protectrice, étoit irritée contr'eux depuis le siège du Havre, mais ils crurent que son intérêt l'emporteroit sur son ressentiment, ils ne se tromperent pas dans leur pensée; elle résolut de les assister, mais elle ne s'ouvrit point d'abord : elle envoya seulement des Ambassadeurs pour redemander Calais, en vertu du Traité fait avec Henri II. On traita leur demande d'infolence, & on s'étonnoit que les Anglois, après avoir fait la guerre au Roi en faveur des rebelles, ofassent parler d'un Traité qui les obligeoit à vivre en paix avec la France, Elisabeth s'étant attendue à cette réponse, & ne voulant point encore se déclarer, se contenta d'appeller auprès d'elle le Cardinal de Châtillon pour tenir la Cour de France en jalousie, & entretenir les Huguenots dans l'espérance de sa protection.

Au milieu de ces affaires il étoit venu un Ambaffadeur de la part de Marie Stuart, Reine d'Ecosse. Cette malheureuse Princesse avoit eu de continuelles trayerses depuis qu'elle

Année 1 67.

étoit dans son Royaume; sa conduite avoit augmenté la haine que ses sujets, pour la plupart hérétiques, avoient déja pour fa Religion : comme elle étoit accoutumée à la magnificence de la Cour de France, elle faisoit des dépenses que la pauvreté de son Royaume ne pouvoit souffrir. Pour diminuer le crédit de Jacques, Comte de Murai, son frere bâtard, chef des Calvinistes, elle épousa Henri Stuart son parent, qu'elle fit couronner Roi, mais elle le méprisa bientôt après, & éleva si haut un Musicien, que non seulement les grands du Royaume . mais le Roi lui-même en devint jaloux . il lui fit tuer à ses yeux son Musicien, qui étoit devenu son Sécretaire & son principal Ministre. Elle fit semblant de lui pardonner, mais quelque temps après ce jeune Roi fut étranglé dans son lit, & la chambre où il couchoit sauta en même temps, par une mine. Le Comte de Botuel fut l'auteur de cet attentat, & incontinent après il osa demander la Reine en mariage, elle se laissa forcer à l'épouser, après qu'il eût été justifié presque sans procédures. On connut assez que la Reine ne haissoit pas ce meurtrier, la haine de ses sujets s'accrut fans mesure, & on se moqua en France de l'Ambassade qu'elle envoya pour justifier sa conduite.

Le Duc d'Albe partit d'Espagne, & fit passer ses troupes dans les Pays-Bas par la Suisse, par la Franche-Comté & par la Lorraine. Ce ne fut pas sans donner beaucoup de jalousie à Genéve & aux autres pays qu'il cotoyoit, mais il passoit si vîte, qu'il dissipa bientôt leur crainte : celle des Huguenots de France étoit extrême, quand ils virent approcher dix mille hommes des meilleures troupes d'Espagne sous un Général si renommé. Le Prince de Condé représenta à la Reine qu'elle devoit armer de son côté, & ne pas laisser le Royaume dépouryu; son dessein étoit d'obtenir le commandement des Armées, & de se faire déclarer Lieutenant Général, comme la Reine le lui avoit autrefois promis. Elle fit semblant de profiter de ses avis, & en même temps on donna ordre de faire des levées par tout le Royaume, & d'amener six mille Suisses. Le Prince poursuivoit sa pointe, & pour parvenir à la charge qu'il demandoit, il obtint le consentement du Connétable qui le lui accorda, soit qu'il crut que la Reine s'opposeroit assez aux desseins du Prince, foit qu'il cédât aux importunités de son fils le Maréchal de

Montmorenci, & de ses neveux de Châtillon, qui commencoient à regagner ses bonnes graces.

Année 1567.

La Reine, étonnée qu'un homme si jaloux de son autorité cut donné les mains à une proposition si désayantageuse à sa charge, ne trouva rien à opposer au Prince que le Duc d'Anjou, second fils de France. Quelque jeune qu'il fût, il montroit beaucoup de courage, & plus doux que le Roi fon frere, il gagnoit déja tous les cœurs. La Reine sa mere le piqua d'honneur, en lui disant qu'il étoit temps qu'il commençât à acquérir de la gloire par les armes, & que le Prince de Condé, qui demandoit le commandement des Armées, lui alloit ôter tous les moyens de signaler son courage : il n'en fallut pas davantage pour réveiller le jeune Duc. Il devoit un foir à un festin tirer à part le Prince de Condé, lui parler avec vivacité, laisser échaper tout haut des paroles de menace & de hauteur; le Prince fir paroître une contenance pleine de respect & de soumission, il s'agissoit de la charge que le Duc lui déclaroit qu'il vouloit avoir, & qu'il scauroit bien se venger du Prince s'il avoit l'audace de la prétendre. La fierté du Prince de Condé fouffrit beaucoup dans cet entretien; il fentit bientôt d'où lui venoit le coup, & après avoir promis au Duc tout ce qu'il voulut, il sortit plein de fureut contre la Reine; il ne demeura à la Cour qu'autant qu'il falloit pour cacher son indignation, après il alla à Noyers & l'Amiral se retira chez lui, après avoir rempli toute la Cour des plaintes qu'il faisoit des injustices que les Huguenots avoient à fouffrir.

Cependant le Duc d'Albe arriva dans les Pays-Bas, il présenta ses lettres à la Gouvernante sur la fin d'Août; elle vit bien qu'il n'y avoit plus rien à faire pour elle dans ces Provinces, & que le Duc y alloit avoir toute l'autorité; elle écrivit pourtant au Roi son frere sans se plaindre, & se contenta de lui marquer doucement, comme elle avoit toujours fait, qu'elle craignoit que l'appréhension d'un si grand armement ne poussat les Peuples au désespoir.

Le Prince & l'Amiral crurent qu'ils alloient voir éclater quelque chose de funeste contre leur parti : les avis qu'ils recevoient de la Cour les confirmoient dans cette pensée; ils assemblerent leurs amis, & après qu'on eût proposé divers confeils, d'Andelot, bien concerté avec le Prince & l'Amiral,

Année 1567.

dit qu'ils avoient toujours perdu toutes leurs affaires pour n'avoir jamais été à la fource du mal; que dans la derniere gourre, fi au lieu de s'emparet d'Orléans, ils s'étoient faisis de la perfonne du Roi, ils feroient demeurés les maitres, & ne fe verroient pas à la veille d'être opprimés; qu'ainfi il ne falloir plus retomber dans la même faure, à moins que de vouloir pétir fans reflource: cout le monde fut de fon avis. La Cour étant à Monceaux peu accompagnée, il leur étoir aifé d'affembler promptement 1500 chevaux, avec lefquels ils effécient de furprendre el Roi. On fe moqua des ferupules de la Noue, qui remontroit que c'étoit décréditer leur Religion que de la défendre par de telles voies.

Le tendez-vous fut donné pour le 28 de Septembre à Rofoy en Brie, affez près de Monceaux, & tous leurs genss'ygendirent en grand fecret par divers chemins. La Reine n'eut aucun avis de cette entreptife, elle fe défioit à la vérité des Huguenots, & principalement de l'Amital, dont elle connoilloit les deffeins profonds & artificieux; ainfi elle le faifoit obferver, & un peu avant le jour du rendez-vous, comme elle avoit eu le vent qu'il fe tramoit quelque chofe, elle lui avoit envoyé un homme de confiance à Châtillon fur-Loin, où il étoit, il le trouva grimpé fur un abre qu'il febranchoit, la ferpe à la main, avec une vieille casque dont il étoit revêtu. Il ne put croire qu'un homme qui paroiffoit fi tranquille & fi occupé des innocens travaux de la vie champêtre, méditât rien d'important ni de dangereux, & le rapport qu'il fit à la Reine lui mit l'éprit abfolument en repos.

Cette Princesse fix sans craînte jusqu'au vingt-huitisme desperembre, qu'on lui vint dire de tous côtés & en grande hâte, qu'une grosse troupe de Cavaliers armés s'avançoient par le chemin de Rosoy. Elle ne-douse point que ce ne suscent les Huguenots, & la premiere chos qu'elle sir suit d'aller promptement à Meaux, où la Cour seroit plus à couvert de l'indise. L'à, comme il vint des avis certains que le Prince & l'Amiral commandoient ces troupes, & qu'ils marchoient en bon ordre vers le lieu où étoit le Roi, on envoya pour les amuser le Manéchal de Montmoremei, leur ami particulier, pendant qu'on délibéroit de ce qu'il y avoit à faire. Par bonheur les six mille Suiffes nouvellement levés, retour, noient de dessu la frontière où on les avoit envoyés pous béserver.

Le Connétable étoit d'avis qu'il falloit demeurer en cette ville, où l'on pouvoit aisement se défendre avec ce fecours, en attendant qu'on mandât le reste des troupes. Le Chancelier appuya cette opinion de toute sa force, & ne vouloit pas qu'on expossit le Roi à être attaqué par ses fujers, prévoyant qu'après ce malheur, la colere d'un Prince si fier & la fureur des rebelles n'auroient point de bornes. Les autres trouvoient dangereux de rensermer le Roi dans une Place si foible & si dépourvue, qu'on verroit rout d'un coup environnée de tout le parti Huguenor, & concluoient qu'il

falloit aller à Paris où l'on n'auroit rien à craindre.

La Reine d'abord résolue à demeurer changea d'avis, & le Duc de Némours, auteur du Conseil, eut charge d'aller dire aux Suisses que le Roi leur faisoit l'honneur de se remettre entre leurs mains, mais qu'il falloit partir fur l'heure. A cette proposition personne ne se trouva las; les Suisses. trop heureux de fauver le Roi & la Reine dans un si grand péril, furent prêts en deux ou trois heures, ils formerent un gros baraillon. Le Roi & la Reine avec le Conseil , les Dames & tout ce qu'il y avoit de personnes incapables de porter les armes furent placées au milieu ; le Chancelier s'y rangea avec les autres, déplorant le fort de la France, & un dessein qui alloit porter les affaires à l'extrémité de part & d'autre : en marcha en cet équipage sous les ordres du Connétable, trois ou quatre heures de nuir, & à la pointe du jour le bataillon se trouva à quatre lieues de Meaux, sans que l'ennemi parût.

Le Maréchal de Montmorenci avoit occupé longtemps le Prince de Condé & l'Amiral, leur repréfentant tantoir l'indignité, stantôt les inconvéniens de leur entreprife, leur proposant des expédiens, les pressant à en proposer, appelant à lon fecous tantôt la prudence de l'Amiral, qui s'engagosit à un dessein impossible, tantôt le bon œut & la hidelité du Prince qui commettoit un tel attentat contre la Majesté Royale, lui que sa naissance obligeoir à en être le défenseur, pendant qu'ils se défendient sur les instactions des Edits, sur les manquemens de paroles & le peu de sucré.

Année 1 167.

qu'il y avoit pour eux à négocier; ils apprirent que le Roi étoit en chemin , & ne l'atteignirent qu'au moment que le jour venoit de paroître, ils s'avancerent pour couper le bataillon, sous prétexte de vouloir parler au Roi, & lui préfenter une Requête. On leur répondit fiérement que ce n'en étoit ni le lieu ni le temps, & on les remit à Paris; en même temps ils virent les Suisses baiser la terre, action par laquelle ils commencent ordinairement le combat, comme pour demander pardon à Dieu. Ils se releverent aussitôt, présenterent les armes avec une contenance qui fit perdre au Prince & à l'Amiral l'espérance de les forcer, de sorte qu'ils se mirent à suivre en queue le bataillon, afin de profiter du premier désordre : le Connétable vit leur dessein, & pour mettre en sureté le Roi & la Reine, il détacha deux cens chevaux qui se trouverent à la suite de la Cour, avec lesquels il les fit partir , pendant qu'il amufoit à la queue les ennemis par des escarmouches; ainsi le Roi arriva le soir à Paris fans avoir mangé, piqué au vif d'avoir été obligé de fuir devant ses sujets, & plein d'une fureur implacable contre ceux qui lui faisoient un tel affront. Les Huguenots tournoient inutilement de tous côtés pour tâcher d'ouvrir le bataillon, quand tout-à-coup on vint dire au Prince que le Roi avoit pris le devant.

Il cessa de poursuivre les Suisses quand il vit sa proje échapée, mais il espéra la rayoir bientôt par une autre voie; il écrivit dans toutes les Provinces, le monde commençoit à lui venir, & tout foible qu'il étoit encore, il concut le hardi dessein d'affamer Paris; il se faisit de S. Denys au commencement du mois d'Octobre, il brula tous les moulins qui étoient autour de la ville, & occupa autant qu'il put les pasfages de la riviere. La Reine eut recours aux négociations: le Prince & les autres Chefs, quoique souvent amusés par cet artifice ne pouvoient l'éviter, parce qu'il falloit se montrer disposés à faire la paix, & ils n'auroient pu autrement fe délivrer des reproches de tout le parti, qui les eût accufés de faire la guerre pour leur intérêt : leurs premieres propofitions furent extraordinairement infolentes, non contens de demander le licenciement des étrangers, la liberté de conscience sans aucune modification, & le libre accès à toutes les charges, ils demanderent encore qu'on affemblât les Etats, que le Peuple sût soulagé, & qu'on chassit tous les Italiens dont on se servoit pour les tourmenter.

nnée 1567.

La Reine, attaquée trop clairement par cet article, fit résoudre que pour toute réponse on les enverroit sommer par un héraut de mettre bas les armes, sur peine d'être déclarés rebelles : à cette fiére réponse ils commencerent à s'appercevoir qu'ils s'étoient trop avancés. Ce que les Ministres du Roi disoient de plus fort aux Princes Protestants pour les détourner de secourir les Huguenots, c'est qu'ils en vouloient au Gouvernement, & que la Religion n'étoit que le prétexte de leur révolte. Leurs derniers articles autorisoient visiblement ce reproche, ainsi ils se départirent de tout ce qui regardoit l'Etat en général, & se rensermerent dans les intérêts de leur Religion. Sur ce fondement les conférences se renouerent, mais elles furent bientôt rompues par le Connétable, qui ne put jamais souffrir la liberté de conscience pure & simple. Il accusa plusieurs sois ses neveux d'être cause de la ruine de l'Etat : il soutint que les Edits n'étoient faits que pour un temps, & conclut en difant, avec une gravité digne de son âge, qu'il valoit mieux avoir la guerre civile pour un temps, que d'autoriser dans le Royaume une division perpétuelle, ainsi on se prépara de part & d'autre à la guerre. Comme il venoit au Prince des troupes de Guienne. & qu'Orléans lui étoit nécessaire pour faciliter la jonction des troupes, il envoya la Noue pour occuper cette Place. dont en effet il se rendit maître avec le secours de la Bourgeoisie, & en cinq jours de temps, quoiqu'il cût à peine 300 foldats, il contraignit la Citadelle de capituler, tant elle étoit mal pourvue. Cependant d'Andelot se saisit du poste de Poissy avec cinq cens chevaux, & Montgomeri, envoyé pour prendre celui de Pontoise, en sut empêché par Stroffi, qui se trouva-là par hazard en revenant de dessus la frontiere avec quelques compagnies des Gardes, au bruit de l'entreprise de Meaux.

Paris commençoit à fouffrir, & on s'y plaignoit hautement de ce que le Connétable avoit laiffe occuper les avenues par une Armée qui avoit à peine quatre mille hommes de pied & deux mille chevaux, lui, qui fans compter la Bourgeoifie, avoit 3000 chevaux & 16000 hommes de pied des meilleures troupes de France; fon intention n'étoit pas

Ccccc ii

Année 1567.

de les atraquer, mais de les faire périr, en rompant, comme il fit, la communication de leurs quartiers. Il lui fit aifé d'ouvrir quelques-uns des paffages pour faire entrer des vivres, mais comme le Peuple fe lafloit d'être renfermé, & continuoit de murmurer contre le Connétable, jusqu'à l'accufer d'intelligence avec l'ennemi, il fis fortir de la ville le 9 de Novembre une partie des troupes, avec ordre de harceler les ennemis tout du long du joux k la nuit fuivante. Le lendemain il forit lui-même avec le refte de l'Armée, en difant tout haut que cette journée alloit faire voir ce qu'il penfoit des Huguenots, puisqu'il ne rentreroit dans Paris que mort ou victorieux: cela dir, il commença à mettre fon Armée en bataille.

Le Prince n'avoit que quinze cens chevaux & douze cens hommes de pied, avec lesquels il gardoit S. Denys, Aubervilliers & S. Ouen, le reste des troupes étoit distribué dans les autres postes, où suivoit d'Andelot & Montgomeri; le Connétable avoit sçu leur départ, & après avoir donné ordre qu'on enfonçât tous les Bacs pour leur empêcher le retour, il prit ce temps pour combattre. Pendant qu'il se metroit en bataille dans la plaine de S. Denys, le Prince & l'Amiral, quoique sans canon & presque sans armes, se préparoient à une vigoureuse résistance; non seulement ils ne voulurent jamais écouter ceux qui conseilloient la retraite, mais ils rejetterent ceux qui vouloient qu'on abandonnât S. Quen & Aubervilliers. Au contraire plus ils étoient en petit nombre, plus ils jugerent nécessaire de s'étendre, de peur d'être tout-à-coup envelopés ; au surplus ils résolurent d'attaquer les premiers, & de payer de courage, espérant que dans une faison où les jours étoient courts & si obscurs, pourvu qu'ils pussent tenir quelques heures, la nuit les sépareroit avant que le grand nombre les put accabler. Le Connétable ne crut jamais qu'ils ofassent combattre, & prétendoit seulement les chaffer d'Aubervilliers & de S. Ouen pour les enfermer dans S. Denys.

Fenviron fur le midi il fit battre Aubervilliers par fon artillerice. Henri du Bec de Vardes, qui gardoit ce poste avec fenlis, alla droit aux Arquebuliers qui défendoient le canon dont il étoit fort incommodé, & les renverla. Genlis le vint foutenir, & tous deux firent poulfés par la cavalerie

du Maréchal de Cossé. Ils firent leur retraite par un fossé qu'ils avoient creusé exprès, & qu'ils avoient bordé de l'élite de leurs Arquebussiers. Le Maréchal de Cossé se trouvoir en péril par le ravage que leur décharge avoit fair dans ses troupes, quand les Ducs de Longueville & de Némours d'un côté, & les Gendarmes Catholiques d'un autre vinrent le dégager. L'Amiral qui vit que Genlis ne pouvoit éviter sa pette, marcha contre eux avec une contenance serme, mais lentement, pour donner moyen à ses Arquebusses de suiver la cavalerie. Là se commença un combat si opinistré & si furieux, que la bataille de Dreux n'avoit rien vu de semlable.

Le Maréchal de Cossé & ceux qui le soutenoient, obligés de tourner le dos, se renverserent sur un régiment que la ville de Paris avoit richement armé & vêtu, mais elle ne leur avoit pas donné du courage, aussi prirent-ils la fuite sans qu'on les pût jamais rallier. L'Amiral, fans s'amuser à les poursuivre, donna sur le bataillon des Suisses où étoit le Connétable fon oncle, & l'ouvrit par plusieurs endroits; il fut aussitôt suivi du Prince de Condé, & tous deux ayant jugé que le gain de la bataille dépendoit de l'avantage qu'ils remporteroient fur le Connétable, s'attacherent à lui, mais le Prince fit marcher fa Cavalerie avec tant d'ardeur, qu'il laissa en chemin les Arquebusiers qui devoient combattre avec elle. Le Maréchal de Montmorenci qui accouroit au fecours de son pere, se mit entre deux sans perdre temps; mais le Prince ne quitta pas pour cela son premier dessein, il laissa une partie de sa Cavalerie pour faire tête au Maréchal, & alla fondre avec l'autre sur le Connétable, qu'il voyoit presque abandonné des siens, & tout couvert de blessures.

L'Infanterie, qui n'étoir pas fourenue, ne réfilla pas, & la Cavalerie ne tint guéres d'avantage, a sin îl e Maréchal étoit en état de dégager bientôt fon pere, mais il venoit d'être porté par terre, car pendant qu'il combattoit à l'âge de sa na savec autant d'ardeur que dans fa premiere jeunesse, oqu'il ne songeoir plus qu'à finir fa vie par une mort glorieuse, Robert Straart lui avoit lâché par derriere à bout portant; un coup de pissolet dans l'épaule, & lui avoit donné un coup mortel. Le vieillard se retourna en même temps contre luis & avec le pommeau de son épée, qu'il yenoit de rompre

Année 1567.

dans le corps d'un Cavalier, il lui brifa la machoire. Il tomba de fa bleffure & de l'effort qu'il venoit de faire, & en même temps, à fix pas de lui, le Prince fut renversé sous son cheval.

La chute des Généraux mit les deux partis en défordre, les Catholiques ne songerent plus qu'à délivrer le Connétable, & les Huguenots à retirer le Prince, mais dans cette confusion il fut aisé à ceux des Catholiques qui n'avoient point encore combattu de prendre un grand avantage. Le Maréchal de Damville se fit voir à travers des Huguenots. & en fit un grand carnage: l'Amiral qui les foutenoit, emporté par son cheval au milieu des Catholiques, disparut un peu après, mais il tomba entre les mains d'un de ses amis qu'on ne nomme point, qui pour en ôter la connoissance à ses soldats, lui arracha son écharpe blanche sous prétexte de la donner. Les Huguenots se trouvant destitués de la préfence d'un Chef si considérable, le Prince n'en pouvant plus, un grand nombre de leurs gens & des plus qualifiés ayant été tués, & les autres étant épuisés par le travail, maleré les Catholiques qui les accabloient. se retirerent dans leurs premiers logemens à la faveur de la nuit.

On courut au Connétable, qui, revenu d'un évanouissement demanda d'abord à ceux qui l'environnoient en que état étoient les affaires. On lui montra les ennemis qui so retiroient, & il répondit aussitié pourquoi donc on s'amusoir autour de lui, & pourquoi on ne les poursuivoir pas : il sut longremps sans vouloir souffiri qu'on l'emportât, disant qu'il n'avoit plus rien à desirer, puisque son maitre avoir remportê la vistoire, & que pour lui il vouloit mourit au champ de bataille. Après avoir résisté aux prieres de ses ensans, il se rendit aux raisons d'un Ecclésiatique, qui lui dir qu'il devoit se saire portre à Paris pour y recevoir les Sacremens.

L'Amiral fur aussi conduir dans certe ville, mais il sur relaché durant la nuit par celui qui l'avoit pris, & arriva à saint
Denys à peu près dans le même temps que d'Andelot &
Montgomeri y revinrent, l'un de Possify & l'autre de Ponroise. Les Huguenots reprirent cœur à leur arrivée, & dès
le lendemain ils parurent en bataille dans la plaine de Saint
Denys, à la vue de l'Artnée Royale. Après s'être ainsi monté pour sourein leur réputation, ils songerent à leur fureré,

& résolutent de se retirer de S. Denys, d'où il eût été trop aifé de les chaffer après la perte qu'ils avoient faite; mais de peur que leur retraite ne parût forcée, ils publierent dans leur Camp qu'ils alloient au-devant du Prince Casimir, fils de l'Electeur Palatin, qui en effet devoit venir à leur secours par la Lorraine. Ils ne voulurent pourtant point pattir fans donnet l'alarme à Paris, & d'Andelot brula quelques moulins auprès des Fauxbourgs : les Catholiques ne fongerent pas à profiter de leur avantage.

La perte avoit été presqu'égale à ne regarder que le nombre, mais outre que les Huguenots avoient perdu beaucoup plus de perfonnes de marque, la perte se remarquoit plus dans une si petite Armée. Celle du Roi ne regrétoit que peu de personnes considérables, mais le Connétable lui seul en valoit beaucoup. On le vit tourner à la mort dès le lendemain de la bataille; le Roi & la Reine le visiterent, il ne leur parla que de la joie qu'il avoit de mourir pour la Religion & pour leur fervice, il accomplit tous les devoirs d'un Chrétien avec beaucoup de foi & de constance.

Le Roi le fit enterrer comme on fait les plus grands Princes. On se souvenoit que la France, attaquée autrefois par Charles-Quint du côté de la Provence, lui devoit son salut. La paix de Cateau-Cambrésis étoit une tache dans sa vie, mais il sembloit l'avoir effacée par les services qu'il avoit rendus à la Religion & à l'Etat dans ses dernières années, & quoique presque toujours malheureux, il passa pour un des plus

grands hommes de son siécle.

La Cour fut occupée durant quelques jours du foin de remplir sa place. La Reine pensa au Duc d'Anjou, malgré sa grande jeunesse; la tendresse qu'elle avoit pour lui, & le desir de donner un contrepoids à l'autorité Royale, pour maintenir son crédit, fit qu'elle le proposa au Roi pour le faire Connétable. Elle connut à sa contenance que cette proposition l'avoit mortellement offensé; elle lui représenta pourtant qu'il n'avoit que ce moyen d'éviter la jalousie des Grands de la Cour, qui ne cédetoient jamais un si grand emploi qu'à un fils de France ; mais celle que le Roi avoit pour son frere l'empêcha de se rendre. La Reine en sortit par un expédient, & fit trouver bon au Roi de déclarer le Duc d'Anjou son Lieutenant Général.

Année 1567.

Toute la France étoit en mouvement à cause des Places quis édéclaroient, & des troupes qui venoient de tous côtes fortifier les deux partis. Parmi les villes qui s'unirent aux Huguenots, Nimes, Montpellier, Sisteron, Valence, Auserre & Mäcon furent les principales. Ils espéroient d'avoir bientôt la Rochelle, par le moyen d'un nommé Truchart, qui devoit être Maire l'année suivantes les environs de Lyon étoient à eux, & les troupes Huguenotes, commandées par d'Acier, Mouvans & Ponsens, tenoient cette Place bloquée, en attendant que ceux de la même Religion qui y étoient en grand nombre, trouvassent l'occasion de s'y rendre les maitres.

Les Protestans d'Allemagne demeurerent quelque temps en surpens. Lanfac leur avoit presque persuadé que les Huguenots n'étoient que des s'éditieux, qui ne combattoien pas pour leur Religion dont ils avoient l'éxercice, mais pour faisfaire leur ambition, & par des intéréts particuliers. Ainsi Jean Guillaume, Duc de Save, & Charles, Marquis de Bade, loin d'envoyer du secours au parti, en avoient promis au Roi, & l'Eleckeur Palatin avoit mandé à lon fils de s'arctier jusqu'à ce qu'un de ses Ministres ett passé à l'Armée du Prince, pour connoître par quel motif elle agission. Can me ce Envoyé étoir Protestant, il stra sid de sui persuade ce qui étoit utile au Parti, & le Prince Cassimi ne sur pas longtemps fans recevoir order de continuer sa marche.

Cependant l'Atmée Catholique croissant tous les jours, la réputation du jeune Du cd'Anjou, & la tendresse déclarée de la Reine sa mere y artiroit toute la Noblesse, austiroit après la nouvelle de l'entrephis de Meaux, Mondue envoya de Guienne beaucoup de troupes. Le secours du Duc de Saxe & du Marquis de Bade étoit de 3000 chevaus; on manda au Duc de Nevers qui commandoit une armée dans le Lyonnois & le Dauphiné, de se rendre auprès du Duc, & comme il faisoit distinculé d'obér à cet ordre, de peur de laisser ces Provinces en proie au Duc de Savoye, on s'assura de ce Prince, dont le Pape & le Roi d'Espane. de rendient caution: si bien qu'on espéroit bientot d'avoir ces troupes, composées de la plus belle milice du Royaume, se fortissées des nouvelles levées que le Duc avoit states de l'argent du Pape. Le Duc d'Albe sur invité par le Roi à lui donner

donner quelques troupes , fuivant la convention faite à Bayonne; non feulement il les accorda, mais il offrit de les mener lui-même, on aima mieux en France se passe de conducteur, & le Comte d'Aremberg amena au Duc d'Anjou 1500 chevaux qui étoient l'élite des troupes d'Espagne.

Les affaires des Pays-Bas paroiffoient alors affez tranquilles ; le nouveau général avoit jetté tant de terreur dans les esprits, que personne n'osoit remuer, il attaqua d'abord les plus grands Seigneurs, & dans une Assemblée qu'il tint à Bruxelles, presque aussirot après son arrivée, sous prétexte de pourvoir au Gouvernement, il fit arrêter les Comtes d'Egmont & de Horn, l'un entiérement détaché du partiféditieux, depuis qu'il en avoit connu les mauvais deffeins. & l'autre capable de s'y attacher par la disposition de son esprit, mais jusqu'alors sans liaison, du moins apparente avec eux. Le Duc s'étant persuadé qu'il falloit répandre du sang, & un fang illustre pour épouvanter les rebelles, il sit faire le procès à ces deux Seigneurs, mais le plus dangereux de tout lui étoit échapé. On dit que le Cardinal de Granvelle, quand la nouvelle de cet emprisonnement sut portée à Rome, demanda si le Duc avoit arrêté le Taciturne, il entendoit par-là le Prince d'Orange, & comme on lui eût répondu que non. Il ne tient donc rien , dit-il , & fe moqua de ses précautions.

Ces chofes furent éxécutées fans prendre l'avis de la Ducheffe de Farme, quoiqu'elle eût encore le titre de Gouvernante; elle ne se paya pas des excuses du Duc d'Albe, qui vint lui dire avec beaucoup de respect qu'on avoit vouls lui suver la haine de cette action; elle sut néanmoins plus sachée des suites qu'elle en prévoyoit, que du mépris qu'on faisoit d'elle, & sous prétexte de ses indispositions, elle demanda son congé. Elle ne sur pas longremps: sans recevour une réponte du Roi d'Espagne, qui marquoit qu'il préséroit la satisfaction de sa sœur à l'intérêt de ses Provinces : cette lette lui sut rendue à peu près dans le même temps que le fecours vint en France, & la Duchesse se même temps que le fecours vint en France, & la Duchesse sur passance qu'en traile au commencement de l'année suivante.

Cependant l'Armée Huguenote reçut un grand renfort par la jonction des troupes d'au-delà de la Loire : elles avoiens

Ddddd.

Année 1567.

pris fur leur passage le sort Château de Lussana, & la seule vigilance de Gui Daillon, Comte du Lude, avoit sauve Pointers de leurs mains. Le Prince de Condé sçut en même temps que Casimir marchoit vers la Lorraine: pour ly aller recevoir, l'alloit passage la Seine, les troupes de Champagne se préparoient à lui disputer ce passage; le jeune Duc de Guise, Gouverneur de cette Province, les avoit rassembles à Troye, & faisoir observer soigneusement les Huguenots. Pour l'amueler, l'Amiral sit semblant d'en vouloir à Sens, le jeune Duc se jetta dedans pour sauver une Place de cette importance, nécessaire pour entretenir la communication avec la Bourgogne, mais l'Amiral qui ne songeoit qu'à passer la Seine, tourna tout-à-coup à Bray & Nogent, où il éxécuta son dessein sans trouver de réstifance.

Quand il ne vit plus de riviere devant lui, & que d'ailleurs il ne se sentit pressé par aucunes troupes, il proposa de nouveaux desseins; son génie le portoit toujours à ce qui étoit de plus grande réputation, il trouvoit que sa marche vers la Lorraine, après l'affaire de S. Denys, tenoit quelque chose de la fuite, & pour s'éloigner moins, il étoit d'avis qu'on demeurât aux environs d'Epernay. Il se voyoit par ce moyen plus en état d'empêcher les Catholiques de faire le siège d'Orléans, auguel ils sembloient se préparer. Mais le Vidame de Chartres, qui avoir beaucoup de crédit parmi les Officiers, foutint au contraire qu'à la guerre les conseils les plus utiles étoient toujours les plus honorables, & que celuilà ne fuvoit pas qui alloit au-devant de ses troupes : que le Prince Casimir trouveroit qu'on auroit changé de sentiment avec trop de légereté, & qu'il falloit craindre ou qu'il ne se crut méprisé, ou qu'il ne trouvât les passages sermés. Enfin, qu'on reviendroit bientôt avec plus de forces, & qu'en si peu de temps les Catholiques ne feroient pas de si grands progrès devant Orléans, quand même ils se résoudroient à l'attaquer.

Cet avis l'emporta sur celui de l'Amiral; rien ne retarda la marche que les négociations toujours continuées par la Retine, & que le Prince n'évitoit pas, ou parce qu'il craignoit la haine publique, ou parce qu'il aimoit naturellement la Cour & les plaisirs, ou parce que sa naissance lui inspiroit de meilleurs sentimens qu'aux autres, pour empêcher

que le Royaume ne fût en proie aux étrangers. Pour la Reine, outre l'intécté & l'inclination qui la portoient toujours à négocier, elle fouhaitoit en cette occasion de donner au Duc d'Anjou le temps de se fortifier. « aux Ducs d'Aumale & de Guise, celui de fariguer, avec les troupes du Duc de Lorraine, celles du Prince Casimir, avant qu'elles suffent jointes au rors de l'Armée Huguenote.

Cependant le Duc de Nevers avec quatorze mille hommes battit Ponsenac, fit lever à d'Acier le blocus de Lyon,
& mit le siège devant Mâcon, que sa seule hardiesse lui sit
emporter, les autres Places se préparoient à lui ouvrir les
portes, quand il reçut des ordres réitsérés de se rendre promptement auprès du Duc d'Anjou. Il battit tous les partis qu'il
rencontra en son chemin, & joignit l'Armée Royale à Virti
où ce Prince avoit son principal quatrie.

On lui avoit donné pour Lieutenant & pour Confeil le Maréchal de Cossé & Carnavalet son Gouverneur; il ne refpiroit que de grands dessines, & toute la Noblesse qui l'environnoit se sentir animée par son éxemple. Le Roi, jaloux de sa gloire, le vit partir à regret; mais la Reine sa meer à qui il n'ossit encore résister, lui disoit que sa personne étoit

trop importante pour être exposée.

Le Duc n'eut pas plutôt reçu ce renfort, qu'il se mit à poursuivre les ennemis, pendant qu'on tâchoit à les amuser par des négociations. Teligny, du parti Huguenot, mais guéres moins agréable à la Cour qu'à l'Amiral, qui depuis en fit son gendre, étoit chargé de faire les propolitions, & de rapporter les réponfes. Il y avoit une espèce de trève, & les Huguenots s'endormoient parmi les belles propositions de la Reine: le jeune Timoleon de Cossé, fils du Maréchal de Brissac, & héritier de sa valeur, les réveilla trop tôt, il leur battit un grand parti au Fauxbourg de Chaalons . & par-là il diligenta leur marche plus que ne le fouhaitoit le Duc d'Anjou qui avoit dessein de les surprendre. Dès-lors on cessa de les poursuivre ; le Maréchal de Cossé & Carnavalet, accusés de les favoriser, perdirent presque toute croyance; quand le Prince de Condé fut arrivé à Pont-à-Mousson, il eut de grandes inquiétudes sur ce qu'il n'apprenoit aucune nouvelle de Jean Casimir ni des Allemands: la sédition se mit dans l'Armée, les Gascons menacoient hau-Dddddij

1568.

Central a Canadé

Année 1568.

tement de déferter. Le Prince par ses manieres agréables; & l'Amiral par ses temontrances sérieusés, n'en pouvoient plus venir à bout; ensin, après cinq jours d'une extrême inquiétude, ils squrent que Casinir arrivoir avec 12000 hommes, dont les deux tiers étoient de Cavalerie. Toure l'Armée étoit en joie, mais on reromba bientôt dans un nouvel embarras.

On avoit promis aux Allemands cent mille écus à leur arrivée; le Prince n'avoit point d'argent, lui & l'Amiral donnerent tout ce qu'ils avoient, jusqu'aux bagues qu'ils portoient aux doigts. Les Officiers eurent honte de ne pas suive leur écemple; l'ardeur de donner passi jusqu'aux loddats, chacun apportoit à l'envi ce qu'il avoit pillé sur la route & aux envitons de Paris. On fit à peine 3000 c'eus, dont Cassimir fe contenta, par l'espérance qu'on sui donna de pren-

dre bientot Paris, dont on lui promit le pillage.

En effer, aussi-tôt après le Prince retourná sur ses pas ja aprirt que la négociation où la Reine & le Roi même étoient entrés, avoit été ensin rompue par les propositions hautaines que le Cardinal de Châtillon, invité par la Reine à la consétence, avoit eu ordre de faire. L'Amiral, avui de voir ces amusemens sinis, en marchoit avec plus de gaierté, & on ne parloit dans toure l'Artmée que du siège de Paris. La marche sur distincile dans un pays ennemi, où ils étoient sans argent, sans provision, sans bagage, serrés de près par les Catholiques, qui ne leur permetroient pas de s'écarter, même pour aller à la petite guerre; ils marchoient avec précaution, par des chemins détournés. Pour passer la Marne & la Seine, il leur fallut remonter jusqu'à la source de ces rivieres; mais ensin, après avoir saccagé quelques petites Places, ils arriverent à Orléans.

Peu de jours auparavant, d'Acier, Mouvans, & les troupes de Ponfenac s'y étoient rendues; elles pleuroient encore la perte de leur Capitaine, qui, après avoir battu un parti Catholique, avoit été tué par les gens de ses camarades, dans une rencontre de nuit, où ils n'étoient pas reconnus,

La Rochelle s'étoit déclarée pour les Huguenots. Truchart, que Jarnac, Gouverneur, avoit fait Maire, ou par fuprife ou par connivence, leur avoit affuré cette Place importante, & ils avoient pris toutes les autres Places maritimes du voi-

finage; mais Montluc, Gouverneur de Guienne, après les avoir chassés de sa Province, quoique mécontent de la Cour, qui avoit donné le Gouvernement de Bourdeaux à Henri de Foix de Candale, ne laissa pas de reprendre toutes ces Places, à la réserve de la Rochelle, qui est depuis toujours demeurée le principal foutien du parti. Tavanes les avoit entiérement abattus dans la Bourgogne : Sipierre, fils du Comte de Tende, les soutenoit dans la Provence. Des Adrets . qui s'étoit fait Catholique, les inquiétoit dans le Dauphiné, & leur avoit pris S. Andrieu, auprès de Vienne.

Quand le Prince eut reconnu ses troupes à Orléans, il se crut en état de tout entreprendre. Le parti n'avoit jamais perdu le dessein de se rendre maître de Paris, & comme ils jettoient les yeux sur quelque Place où ils pussent faire leurs magazins pour une si grande entreprise, Chartres leur paret la plus propre; mais il falloit la surprendre, & le Prince, pour l'investir avant que les Catholiques y pussent jetter du secours, fit vingt lieues tout d'une traite. Il ne put pourtant empêcher qu'il n'y entrât beaucoup de monde, & Lignieres, qui en étoit Gouverneur, promettoit de la bien défendre. Dans une grande fortie, il brula deux Fauxbourgs & deux Eglises, où les ennemis s'étoient déja postés. Au bout de cinq ou six jours, il y eut une bréche raisonnable; mais elle étoit couverte par un boulevart qui rendoit l'affaut difficile: le boulevart fut emporté, & les ennemis s'y logeoient, quand un Sergent de la garnison s'y présenta avec des Gascons. à qui il avoit fait prendre des écharpes blanches, & y étant reçu comme un Huguenot qui amenoir du renfort, il tuatout ce qui y étoit entré.

Le Duc d'Anjou s'étoit avancé sur les bords de la riviere de Seine, qu'il fit passer à Jean de Nogaret de la Valetre. qui commandoit la cavalerie légere fous le Duc de Némours, il incommodoir beaucoup les affiégés par les courfes continuelles qu'il faisoit autour du Camp : il sut poussé par l'Amiral, & après avoir perdu quelques Italiens, qui furent surpris, il fit une glorieuse retraite jusqu'à la riviere, qu'il passa à la vue de l'ennemi, par le secours du Duc d'Anjou, qui étoit à l'autre bord ; le siège tiroit en longueur , & les

négociations recommencerent.

La Reine ne croyoit pas pouvoir retenir le Duc d'Anjou,

Année 1568.

que l'ardeur de la jeunesse, & le desir de la gloire ne laisseroit pas en repos, tout sembloit se disposer à une bataille . cette Princesse craignoit toujours les décisions, & craignoit de plus en cette occasion, d'exposer la vie d'un fils qui lui étoit si cher; ainsi, après avoir préparé les choses à une conférence, elle fit nommer, de la part du Roi. Armand de Gontaut de Biron, Maréchal de Camp, aussi renommé par son habileté que par sa valeur, & Henri de Mesme, Maître des Requêtes : le Cardinal de Châtillon traitoit pour les Huguenots, bien d'accord avec son frere, que les accommodemens étoient la ruine d'un parti que l'autorité Royale & les finesses de la Reine accableroient tôt ou tard en le divifant; mais il fallut par nécessité, non-seulement écouter les propositions, mais encore les accepter.

:: La Reine fit répandre dans tout le Camp des Huguenots que le Roi leur accorderoit la liberté de conscience. Ils se disoient les uns aux autres : Pourquoi exposer nos vies. puisque notre Religion est à couvert? Faut-il que nous achetions par notre fang des bienfaits & des dignités à nos Chefs ? ils se représentaient l'un à l'autre leurs périls, leur pauvreté, dans un parti qui manquoit de tout ; leurs fatigues continuelles, les besoins de leurs familles abandonnées. Par de - tels & femblables discours, la sédition se mit bientôt parmi les troupes, qui défertoient en plein jour, même celles de Saintonge & de Poitou, toujours jusqu'alors les plus zélées. Les Chefs ne sçavoient que faire, & furent bien étonnés, quand ils virent les Allemands encore plus ébranlés que les François. D'un côté le Duc d'Anjou, en reprenant toutes les villes des environs, leur avoit fermé le passage, & de l'autre, le Roi leur faisoit offrir de leur payer tout l'argent qui leur éroit dû. A ce coup il fallut céder : la paix fut conclue; les Huguenots promirent de remettre toutes les Places. Il n'en couta au Roi que de promettre l'éxécution de l'Edit d'Amboise, & d'en lever toutes les modifications, qu'il scauroit bien rétablir, quand on auroit défarmé: au refte, le nouvel Edit qui fut dressé le 27 Mars, n'étoit pas limité à un certain temps, comme les autres; mais devoit durer jusqu'à ce qu'il eut plu à Dieu de réunir les François dans une même Religion : le Roi devoit licencier les étrangers, quand les Places seroient rendues, & que les Allemans seroient hors du

Royaume. Il leur fit avancer l'argent de leur paye, à condition Année 1168. de le reprendre fur les Huguenots, & Jean Casimir retourna à Heidelberg, auprès de l'Electeur son pere. Le Prince & l'Amiral avoient promis de faire passer une partie de leurs troupes dans celles du Prince d'Orange, qui venoit de rallumer la guerre dans les Pays bas.

Depuis le départ de la Duchesse de Parme, tout s'étoit tourné à la cruauté, & à des éxécutions sanglantes. Le Gouverneur avoit fait un Conseil de douze personnes, que le Peuple appelloit le Conseil du sang, il y présidoit; & il fit d'abord ajourner Guillaume, Comte de Nassau, Prince d'Orange, Louis de Nassau, son frere, & les autres Seigneurs du parti qui avoient quitté le pays. Ils furent déclarés criminels de lése-majesté par contumace, leurs biens furent confisqués : le Gouverneur prit Breda, Place du Prince d'Orange, & son fils âgé de 13 ans à Louvain, où il étudioit pour l'envoyer en Espagne : il ne pardonna à aucun de ceux qui avoient eu part à la derniere conjuration. Ainsi tout étoit plein d'échafauds & de supplices dans Bruxelles.

Cependant les Confédérés n'étoient pas sans espérance, parce que le Prince d'Espagne, Dom Carlos, leur faisoit espérer de venir bientôt se mettre à leur tête. Ce Prince farouche & mal né, n'avoit que du mépris pour le Roi son pere. Il se plaisoit à élever Charles V. son aïeul, non tant dans le dessein de l'imiter, que dans celui de rabaisser Philippe II. On dit qu'il avoit toujours aimé la Reine Isabelle sa belle-mere, qui lui avoir été destinée, & il est certain que par son naturel ambitieux, ou fatigué par les traitemens séveres de son pere, il ne songeoit qu'à secouer le joug. Les troubles des Pays-bas en offroient une occasion favorable : il s'en ouvrit à Dom Juan d'Autriche, son oncle naturel, qui découvrit ses desseins au Roi, & comme on scut qu'il devoit partir le lendemain, il fut arrêté la nuit.

On fit courir le bruit dans toute l'Espagne qu'il avoit eu de sécrettes communications avec les Hérétiques. Philippe, voyant bien le bruit que feroit toute l'Europe d'une si étrange résolution, témoignoit dans les lettres qu'il écrivit pour en rendre raison, que pour le bien de son fils & de ses Etats, encore qu'il ne fût coupable d'aucune rébellion, il avoit été obligé de le faire arrêter, & que quelqu'amour qu'il

Année 1 c68.

eût pour lui, il en devoit encore davantage à la Religion & à ses Peuples. En même temps il fit arrêter Florent de Montmorenci, Seigneur de Montigny, frere du Comte de Horn . qui étoit à la Cour d'Espagne, député des Pays-bas, & redoubla les ordres qu'il avoit donnés au Duc d'Albe de procéder en toute rigueur contre les Protestans. Il le sit de l'avis de l'Inquisition, qu'il avoit consultée, avant que d'arrêter Dom Carlos.

Le Prince d'Orange, poussé à bout, & persuadé que les rigueurs d'Espagne souleveroient tout le pays, remua toute l'Allemagne, pour lever des troupes, & quand la paix se fit en France, il songea à profiter des débris de l'Armée Huguenote. En effet, trois Colonels de cette Armée marcherent vers les Pays-bas, avec des ordres secrets du Prince & del'Amiral: l'Ambassadeur d'Espagne s'en étant plaint, le Prince n'osa les avouer, de peut d'être accusé de commencer les contraventions. Aussitôt après son désaveu, le Maréchal de Cossé eut ordre d'attaquer les trois Colonels. Il les renfermadans S. Valery, où la plupart de leurs foldats furent taillés en piéces, eux & leurs Officiers furent contraints de se ren-

dre à discrétion, & eurent tous la tête tranchée.

Peu après, le Prince d'Aremberg avec les 1500 chevaux qu'il avoit ramenés de France, & quelques autres troupes, donna auprès de Winschot, village de Frise, un combat contre Louis de Nassau, dans lequel il en vint aux mains avec Adolphe, frere de Louis : il lui donna plusieurs coups mortels, & bleffé à son tout par son ennemi, il tomba mort fur lui, en l'achevant; les Espagnols furent mis en fuite. Louis leur prit leur canon, & vengea la mort de son frere sur quelques Officiers qu'il fit mourir. Le Duc d'Albe irrité fit achever le procès des Comtes de Horn & d'Egmont : ils furent pleurés de tout le Peuple, principalement le Comte d'Egmont, que son innocence ni ses services ne purent sauver. La cruelle politique du Gouverneur tenoit les Peuples en crainte par de tels spectacles; mais de peur que les rébelles ne tirassent avantage de leur victoire, il ne tarda pas à marcher contre le Comte de Nassau, qu'il défit à Guemingue, village fur l'Ems, & lui prit tout son bagage, avec son canon, parmi lequel il trouva celui qu'il avoit perdu dans la journée de Winschot. Il falloit encore réduire le Prince d'Orange.

d'Orange, qui se préparoit à passer le Rhin avec une grande Armée d'Allemands, soudoyés par l'Electeur Palatin, par le Duc de Virtemberg, par la ville de Strasbourg, & par luimême. Le Prince Jean Casimir étoit encore avec eux, le Prince d'Orange n'espéroit rien moins qu'une révolte univerfelle dans le Brabant.

La nouvelle de la fin tragique du Prince d'Espagne avoir mis tous les Peuples au déseipoir; son pere, impiroyable, Pavoir fair mourir. La Reine Isabelle ne lui survécur pas longtemps. Catherine prétendit avoir la preuve qu'elle avoir été empoisonnée pas son mari, quoique grossife, & toute l'Europe crut qu'il y avoit eu de la jalousie. Les Protestans des Paysbas connutent ce qu'ils pourroient attendre d'un Prince qui n'avoir pas épagné son his unique, ainsi ils avoient tous la rébellion dans le cœur; mais la terreur que leur inspiroit le Duc d'Albe, fur la plus forte: & rien ne remuoir. Il n'en étoit pas ainsi en France, aucun des deux partis n'avoir fait la

paix de bonne foi.

Les Catholiques accusoient la Reine d'entretenir le parti Huguenot, pour se rendre nécessaire, & les Huguenots ne fe plaignoient pas moins de leurs Chefs, qu'ils soupconnoient de faire la paix & la guerre pour leurs intérêts particuliers; mais ni les uns ni les autres n'alloient au fond de l'affaire, & la vérité étoit que la Reine n'avoit fait la paix que pour chercher des moyens plus surs de ruiner les Chefs du parti. après avoir recouvré les Places, & dissipé les Armées. Pour l'Amiral, comme il n'avoit consenti au Traité que par force, il ne cherchoit que les moyens de le rompre, il fit aisément entrer le Prince de Condé dans ses sentimens, quand l'expérience lui eut fait voir combien étoient vaines les espérances que la Cour lui donnoit ; ainsi en rendant quelques Places, & entr'autres Orléans, qu'il ne pouvoit pas garder, sans se déclarer trop ouvertement: il mandoit sécrettement aux autres qu'elles tinssent fermes; malgré tous les ordres qu'elles recevoient de la Cour, ou de lui-même, il fallut envoyer Biron pour en soumettre une partie...

Les autres se défendirent, principalement la Rochelle; qui, fous prétexte de ses anciens priviléges, obtenus durant les guerres des Anglois, commença alors à prendre une sorme de République. Comme les Places ne serendoient pas,

Eccce

le Roi ne licencioit pas les troupes étrangéres , & les Huguenots défarmés fe voyoient en état d'être accablés en un moment. On ne leur faitoit nulle raifon des violences que les Peuples éxerçoient fur eux. Sipierre fut tud à Fréjus par la populace, fans qu'on en fit aucune juitice. Le Prince de Condé lui-même n'étoit pas en fureté. Une entreprife fecrette faite fur Noyers, où il s'étoit retiré, fut découverte,

On publia un Edit, par lequel le Roi ordonnoit que l'argent avancé pour les Huguenots aux Allemands, seroit imposé au plutôt, non sur eux en général, mais seulement sur ceux du pays qui avoient pris les armes. On espéroit par-là les divifer; mais on ne réuffit pas, au contraire, plus on faisoit paroître de rigueur , plus ils se réunissoient. Comme on entreprenoit sans cesse sur eux, ils ne demeuroient pas aussi sans rien entreprendre, & les choses alloient à une telle aigreur, que le Roi se crut obligé de dire à la Reine qu'il falloit mettre fin à ce désordre : elle ne fit pas tant de réfléxion sur ce qu'il lui disoit, que sur la part d'où l'avis lui étoit venu ; car , quoique ce Prince eût beaucoup de pénétration, elle l'avoit tellement accoutumé à se reposer sur elle, qu'elle ne put voir sans étonnement qu'il la pressat sur les affaires. Elle jugea aussirôt que quelqu'un lui avoit parlé, & ne put soupçonner que le Chancelier , homme libre & capable de représenter au Roi le véritable état des choses. Le temps lui fit connoître qu'elle ne s'étoit pas trompée dans fes conjonctures : toutes les penfées qui viennent aux ambitieux lui passerent alors dans l'esprit. Elle crut aussitôt que le Chancelier, las de lui obéir, vouloit s'emparer de l'esprit du Roi; & résolue de le prévenir, elle lui tendit un piége, qu'il ne pouvoit éviter.

Il étoit venu une permisson du Pape pour aliéner des biens de l'Eglise. On en avoit déja obtenu beaucoup de semblables, sous prétexte des guerres des Hérétiques , où les Ecclésafiques s'embloient obligés à contribuer plus quis cous les autres; mais à cette fois le Pape avoit mis dans sa Bulle une chose extraordinaire. Il n'accordoit cette aliénation qu'à condition de faire la guerre sans relâche aux Hérétiques, jusqu'à ce qu'ils fussient tout-à-sait exterminés ou soumis à l'Eglise Romaine. Le Cardinal de Lorraine étoit porteut de la Bulle, & pequ-être avoit-il fait insférer cette clause

dans le dessein de renouveller la guerre. Quand l'affaire sur mise en délibération dans le Conseil , le Chancelier repréfenta que publier cette Bulle, c'étoit rendre la guerre civile immortelle, & obliger les Huguenots à combattre en défessérés; al ne manqua pas de parler hautement contre la politique des Papes, & contre les prétentions de la Cour de Rome, en mélant, selon sa coutume, quelque chose qui attaquoit indirectement l'autorité du S. Siége. La Reine l'avoit bien prévu, & comme elle avoit préparé le Roi en lui disfant qu'il falloit prendre garde au Chancelier, comme à un homme qui écrèt un Huguenot caché, il lui sur aissé de l'aigrit, à l'occassion du dissours qu'il venoit d'entendre.

Le Confeil ne fut pas plutôt fini, qu'elle éxagéra au Roi l'ardeur avec laquelle le Chaneclier parloit toujours contre le Pape : & ajouta que tous ses naisonnemens tendoient à appuyer Hérésse, en s'oppofant au feul moyen qu'on avoit pour la mettre à la raison. Quelque temps auparavant le Chancelier s'étoit opposé dans le Conseil à ceux qui vouloient qu'on sorçàt la Rochelle, & les autres villes qui refusionn de se rendre, soutenant que le vrai intérêt u Ro-étoit de les conserver, quoique désobéssifiantes, dans l'espérance de les réduire par la douceur, plutôt que de les ruiner tout d'un coup en les afliégeant. Ce discours & tous les autres de même nature, que le Chancelier tenoit tous les jours, étoient empositionnés par la Reine.

Le Cardinal de Lorraine qui avoir toujours gardé sur le cœur les reproches que le Chancelier lui avoit faits dans le Conseil, où il fut parlé de la réception du Concile, se joignit à la Reine en cette occasion. Il n'avoit pas alors beaucoup de crédit; mais on en a toujours affez pour nuire-Le Cardinal fit valoir la mauvaise opinion que le public avoit du Chancelier, sur ce que toute sa famille faisoit profession du Calvinisme, & disoit que s'il se cachoit, ce n'étoit que pour mieux servir le parti rébelle. Le Roi ne put résister à des raisons si plausibles. La froideur avec laquelle il traita le Chancelier, dégouta ce sage Ministre, qui se voyant suspect, se crut inutile. Il se retira de lui-même en sa maison, où bientôt après on lui envoya demander les Sceaux, pour les donner à Morvillers, Evêque d'Orléans, grand ami des Princes Lorrains; homme qui n'avoit pas-Leeee ii

Année 1568.

moins d'intégrité que le Chancelier, mais qui avoit moins de pénétration & moins de vigueur. Sa retraite hâta la rupture qu'il tâchoit toujours d'empêcher.

Le Cardinal de Bourbon, & les deux Maréchaux de Montmorenci, qui proposoient des conseils plus modérés, étoient traites de politiques. On entendoir par ce mot des gens qui facrissoient la Religion à de vaines raisons d'Etat. La Reine ne s'applique plus qu'à prendre le Prince de Condé; Tavanes, qui avoit déja tâché de le surprendre à Noyers, eut ordre de saire une nouvelle tentative, & de se mettre en état de le forcer. On avoit assembles, et ordre de stroupes qu'on destinoit contre la Rochelle; il y en avoit beaucoup en Bourgogne. Pendant que Teligni alloit & venoit, & qu'il rapportoit au Prince des lettres de la Cour, pleines de bienveillance, Tavanes ramassoit, avec la Nobiesse de la Province, ce qu'il y avoit de plus lesse dans la cavalerie; mais il est malassé de cacher ses dessens dans la cavalerie; mais il est malassé de cacher ses dessens dans la cavalerie; mais il est malassé de cacher ses dessens dans la cavalerie; mois vivile, où l'on ne peut éviter que les deux partis

n'ayent entr'eux de sécrettes correspondances.

Le Prince ayant été averti des mouvemens que faisoit Tavanes, l'Amiral s'approcha de lui : ils amuserent la Cour par des plaintes, & cependant ayant ramassé tout ce qu'ils purent de leurs amis , ils partirent le vingt-troisiéme d'Août, pour aller à la Rochelle. Tavanes, qui les poursuivit avec une extrême diligence, arriva sur les bords de la riviere de Loire comme ils venoient de la passer: elle étoit guéable, & Tavanes, beaucoup plus fort qu'eux, croyoit déja les tenir, quand la crue prodigieuse des eaux lui ferma tout d'un coup le passage. Les amis du Prince le joignirent les uns après les autres : il arriva à Vertüeil, chez le Comte de la Rochefoucaud, où il fit accroire au Maréchal de la Vieilleville, qui commandoit à Poitiers, qu'il alloit chercher seulement sa fureté, en attendant la réponse d'une lettre qu'il avoit écrite au Roi en partant, enfin il entra dans la Rochelle le 19 de Septembre.

Les Peuples & les Magistrats le reçurent comme un homme déscendu du Cle! il leur parla d'une maniere couchante du trifle état de la France & de la Maison Royale, que les Lorrains vouloient opprimer, pour ensuite monter fur le Trione; il leur préfenta la femme & se senfan » & leur di qu'il des

mettoit ce précieux dépôt entre leurs mains. La Reine de Nawarre se rendit à la Rochelle avec ses enfans, presque en même temps que le Prince. Le jeune Henri, Prince de Béarn, son sils aimé, avoir 14 à 15 ans, & ne respiroit que la guerre. Cette Princesse s'écoti suivie de beaucoup de troupes, qui surent toujours depuis l'un des principaux soutiens du parti. Elle abandonna son pays, qu'elle ne crut pas pouvoir désendre contre Montlue, jugeant que, quelque malheur qu'il lui arrivât, elle se feroir bien rendre ce qu'elle auroir perdu, pourvu que le parti substifis.

En même temps on vit courir des lettres de cette Reine & du Prince, qui continuoient à charger le Cardinal de Lorraine & sa Maison, de tous les désordres de l'Etat, comme s'ils y eussent eu encore le même crédit que du vivant du feu Duc de Guise. Les troupes venoient de tous côtés à la Rochelle. D'Andelot y arriva avec les Bretons & ceux des Provinces voisines. Le Duc de Montpensier, qui commandoit dans ces quartiers, en attendant le Duc d'Anjou, en voulant leur disputer le passage, se mit luimême en un péril, d'où il ne fe seroit jamais dégagé sans son extrême valeur. L'Amiral fut au-devant de son frere, que Jeanne de Montmorenci, Duchesse de la Trimouille, avoit recu à Thouars. Tous deux enfemble ils prirent Niort & Partenai ; Angoulême ne leur résista pas long-temps. S. Jean d'Angéli leur ouvrit ses portes, & ils se virent, sans combattre, maîtres des trois Provinces de Saintonge, d'Aunix & d'Angoumois; la feule capitale resta au Roi dans le Poitou: ils attendoient encore 23000 hommes, qui leur venoient de Languedoc, de Dauphiné & de Provence, sous la conduite de d'Acier, & ils se trouverent si forts, qu'ils eurent des troupes à donner au Prince d'Orange.

Ce Prince avoit paffé le Rhin avec une puissante Armée, Le Duc d'Alb e s'éctoi avancé à Masticht, vers le milieu du mois d'Octobre, pour lui dispurer le passage de la Meuse; mais les eaux éroient si basses, qu'elle se rouva guéable partour. Quoique le Duc d'Albe ett les meilleures troupes de l'Europe, & les mieux disciplinées; il ne vouloir point hazarder une baraille, à moins que d'avoir un grand avantage. Il se contentoit de retenir le pays dans le devoir, & d'ôter les vivres aux ennemis, qu'il espécit voir bjentôt se dissi-

Année 1568.

per d'eux-mêmes, faute d'argent. En effet, ils commencoient à fouffir beaucoup, Jorfque Genlis, envoyé par le Prince de Condé, leur amena un fecours de 3000 hommes de pied, & de 500 chevaux. Le Prince d'Orange réfolut de les aller joindre à Tillemont, où ils l'attendoient. Il n'y avoit plus entre deux que la petite riviere de Géte; pendant qu'il la paffoit, le Duc d'Albe qui le fuivoit en queue, crut avoir trouvé le moment qu'il attendoir, & chargea ce qui n'étoit pas encore paffé.

Le défordre fut grand parmi les ennemis, & le Duc leur tua 2000 hommes. Le Prince d'Orange ne laiffa pas de joindre les François; mais la difettes accrut avec le nombre des foldats; le Brabant, où le Prince d'Orange avoit espéré un révolte universelle, n'oûs remuer; & ce Prince désepéré ne trouva point d'autre ressource à ses malheurs, que d'entrer en France. Le Roi lui envoya Gaspard de Schomberg, qui, quoique Protessant, venoit de se détacher d'avec les rébelles : il débaucha la plupart des Allemands du Prince d'Orange, qui en ramena seulement une petite partie vers la frontiere d'Allemagne, où ils acheverent de se dissiper, quoique l'argent manquât au Prince d'Orange, ;il aima mieux engager son bien, que de les renvoyer sans les payer; ainsi il conserva son crédit parmi eux, & attendit en Allemagne une conjondure plus favorable.

Pendant que l'Amiral fuivoit le Prince de Condé à la Rochelle, & que d'Andelot s'y rendoit par une autre voie, le Cardinal de Châtillon leur frere, fe fauva en Angleterre, d'où il espéroit envoyer du secours à son parti : il y trouva la Cour intriguée des affaires de Marie Stuart, Reine d'Ecosse. Depuis son malheureux mariage, ses sujers l'avoient réduite à l'extrémité. Le Comte de Borvel, son nouveau mari, avoit été chasse, s'el terroit de pays en pays, & de Cour en Cour, sans trouver aucune ressource : elle avoit été elle-même ensemmée dans un Château, d'où elle n'étoit sortie qu'en renonçant au Royaume en saveur de Jacques fois sig, qui étoit encore dans le betreau. Le Comte de Murai, son fiere bărard, qui avoit suscite tous les troubles, s fe sit déclarer Régent, & tenoti la Reine dans un état pioyable.

Elisabeth fit semblant d'être touchée des outrages saits à Marie, pour l'intérêt commun de la Royauté, & à cause

de la parenté qui étoit entr'elles, elle voulut fous ce prétexte le rendre abrite de ce différend. Marie, pouffée à bout en Ecoffe, crut trouver un afyle en Angleterre. Le Comte de Murai l'y fuivit bientôt, & gagna tellement Elifabeth, qu'elle prit ouvertement fon parti. Marie s'en plaignit, & on intercepta de fes lettres, où elle reprochoit à Elifabeth fon manquement de parole; fous ce prétexte elle la fit obferver de près, & la tint dans une efpèce de prifon, malgré les repréfernations que faifoit en fa faveur l'Ambaffadeur de France. C'eft tout ce que Charles put faire pour elle, en l'état où étoient fes affaires.

Les Huguenots, non contens de se cantonner dans les Provinces, envoyoient au Prince des troupes, qui, lorfqu'elles seroient assemblées, devoient composet une Armée redoutable. La Cour ne sçavoit quel reméde apporter aux mouvemens excités de toutes parts. Les Edits contraires, qu'on publia coup sur coup, tantôt en promettant l'impunité aux Huguenots qui ne prendroient pas les armes, tantôt en défendant par tout son Royaume la nouvelle Religion . & en obligeant ceux qui en étoient à fe démettre de leurs charges, ne servirent qu'à faire voit l'embatras où l'on étoit dans le Confeil du Roi. Au furplus, les Huguenots se moquerent également des artifices par lesquels on les vouloit désunir, & des menaces par lesquelles on espéroit les intimider. d'Acier continuoit sa marche, & Gorde, qui commandoit dans le Lyonnois, se trouva trop foible pour l'empêcher de passer le Rhône.

Mouvans étoit demeuré derriere, avec Peregourde son intine ami, occupé à appaier les troubles que causoit dans le parti, un Ministre qui prêchoit qu'il ne leur étoit pas permis de prendre les armes contre leur Prince, & qu'en-vain ils se vanoient de réformer la Religion Chrétienne, en se fervant de moyens si contraires à ceux que Jesus-Christ & se sa Apparent de moyens si contraires à ceux que Jesus-Christ & se sa Apparent de moyens si contraires à ceux que Jesus-Christ & se sa Apparent de la contraire à ceux que Jesus-Christ & se sa vale de la contraire à conficiences, que Mouvans, 2 dés pour le parti, craignit qu'il ne déstit tout d'un coup plus de troupes Protestantes, que ne pourroient faire Montluc ni Brissa.

Il n'osa néanmoins lui faite aucun mal, de peur de l'accré-

diter davantage; mais, après avoir rassuré les Peuples crédules, en faisant condamner sa doctrine par les Ministres voisses, il continua son chemin vers le Rhône. Gorde crut l'arrêter, en couvrant toute la riviere de bateaux, pleins d'hommes armés. Mouvans n'en avoit qu'un seul pour passer 7000 hommes qu'il conduisoir; mais en se promenant durant plusieurs jours le long du Rhône, tantôt d'un côté, tantôt d'un autre, pour amuser Gorde, il bâtit un Fort, d'où il sit passer peur anuser Gorde, il bâtit un Fort, d'où il sit passer peur anuser Gorde, il bâtit un Fort, d'où il sit passer peur anuser Gorde, il bâtit un Fort, d'où il sit passer peur se peur anuser Gorde, il bâtit un Fort, d'où il sit passer peur se pe

Le Duc de Montpensier se rendit dans le Périgord, en même temps qu'eux ; mais trop soible pour leur empêcher le passage, ils avoient déja échapé tous les périls , & n'étoient éloignés du Prince que de quelques journées , quand une fâcheuse divisson se mit parmi eux. Mouvans, qui éroit d'une humeur altiére, & croyoir que tout étoit dù à ses services, se piqua contre Baudiné, frere de d'Acier, homme de peu de mérite, & pour lequel il avoit un mépris extreme, qui lui avoit été préféré dans un logement : de dépit il passa outre avec Peregourde , qui ne voulut pas l'abandonner, & laissant d'Acier à S. Astier, où il s'étoit logé, il alla prendre son logement à Mansignae , village situé à deux

lieues au-delà.

Briffac, toujours attentif à ce qui fe paffoit dans le campennemi, fut bientôt averti de ce défordre, & pour en profiter, le jeune Duc de Guife & lui allerent demander au Général quelques troupes, pour atraquer cotte brigade féparde desautres. On lui donna l'élite de la Cavalerie, avec deux vieilles enfeignes de l'infanterie Françoife: ils marcherent à Mansignac en nombre à peu près égal aux ennemis, pendant que le refle de l'Armée fe posta entre Mouvans & d'Acier, qu'elle amusa par des escarmouches, d'Acier, expérimenté dans toutes les ruses de la guerre, connut bientôt leur desfein, & envoya dire à Mouvans de se renfermer tout le joudans Mansignac, l'affurant que Montpensier feroit obligé de

se retirer le lendemain, faute de vivres, & qu'aussitôt il ne manqueroit pas de les rejoindre; ainsi Guise & Brissa trouverent leurs ennemis préparés & retranchés dans le village, hors d'état d'être forcés; mais Brissa, qui ne pouvoit se résoudre à laisse de pareix, par se vient en contra la retraite, & se cacha deriere un côteau voisin, afin que Mouvans, dont il connoissoit l'humeur bouillante, ne craignit pas de passer. Sa ruse lui résultir, malgré la résistance & les prieres de Peregourde.

Mouvans, préfimant toujours de sa bonne forrune & de fa valeur, se piqua d'honneur de joindre le Prince avant d'Acier, dont il se croyoit si maltrairé, & s'obstina à fortir. Austincio les deux jeunes Chefs, plus forts en Cavalerie, tomberent sire cus. Peregourde, poussié dans un bois, malgré toute sa résistance, porta la peine de la rémérité de son ami, & sur toé. Le Due de Guier réduiss' Mouvans à se retirer dans le même bois : on le vit de loin se donner de la rêce contre les arbres. Brisse, de retour de la défaite de Peregourde, a acheva de l'accabler, & si l'périt avec les siens, qu'il avoir exposés si mal à-propos. D'Acier n'eur pas plutôt s'eu cere nouvelle, qu'il fit une grande marche, sans s'arcter, jusqu'à Aubeterre, où le Prince vint le recevoir le premier de Novembre.

Le Duc de Montpenssier, qui avoit peu detroupes, vintatiendre à Chatelleraud le Duc d'Anjou qui condussoit 12000 hommes de pied, sans compret les Suisse, & 4000 chevaux. Les deux armées, devenues redoutables par la jondition des troupes qu'elles attendoient, marchoient toujours l'une proche de l'autre. Celle du Prince, qui manquoit d'argent, & qui étoit incommodée pour les vivres, ne demandoit qu'à combattre, & celle du Duc d'Anjou espéroit toujours de ruiner l'ennemi sans rien hazarder. Durant ce temps il y eut diverse rencontres, sans grand avantage, & il arriva une avenure bizarre. Le Duc d'Anjou avoit partagé ses troupes entre Saussiay & Jasseneuil, deux villages à une licue l'un de l'autre; enforte que le plus grand nombre étoit au dernier; le Prince roujours résolu à un combat général, partit à la pointe du jour avec l'Anivial, & marcha droit à l'en-

nemi : l'Amiral menoit l'avant-garde , où étoit la force des

Fffff

troupes, & le Prince l'arriere-garde, avec moins de monde; un brouillard épais les déroba l'un à l'autre, & au lieu qu'ils devoient se rejoindre pour convenir ensemble du lieu par où ils commenceroient l'attaque : ils marcherent long-temps séparés, de sorte qu'ils arriverent par des chemins différens. l'un à Sauffay, & l'autre à Jasseneuil.

Le hazard voulut que l'Amital vint au quartier le plus foible de l'armée Royale : il connut bientôt fon avantage . & vit la victoire affurée ; mais en même temps il entendit le canon du Duc d'Anjou, qui tiroit du côté de Jasseneuil, & il ne douta pas que le Prince n'eût été conduit à ce village par la même erreur qui l'avoit mené à l'autre, en même temps il retourna sur ses pas, & apprit par un courier du Prince, qui venoit le rappeller en diligence, qu'il ne s'étoit point trompé dans sa pensée; toute la journée se passa en petites escarmouches dans des haies & des buissons, dont le pays est coupé, tantôt à couvert, & tantôt à découvert,

& avee un avantage presqu'égal.

Vers la nuit, le Prince détacha quatre compagnies de cavalerie, pour aller chercher le bagage, qui s'étoit égaré dans l'obscurité : elles approcherent d'un bois où elles entendirent un grand bruit, & virent des feux allumés : elles s'arrêterent, craignant que ce ne fût l'armée Royale qui cût changé de poste; quelques-uns se détacherent pour reconnoître, & entendirent leurs valets qui se réjouissoient. en attendant des nouvelles de leurs maîtres. Ils en donnerent avis: on s'approcha, les valets tirerent, croyant que c'étoit l'ennemi. Enfin on se rejoignit, & l'affaire tourna en rifée. Elle s'augmenta, quand on fçut que l'armée Royale étonnée de ce même bruit des Goujats avoit passé toute la nuit fous les armes, & qu'un si petit sujet avoit causé tant de frayeur des deux côtés.

Le reste de l'année se passa en diverses entreprises qui ne réussirent pas. Le Prince leva le siège de Saumur, où il espéroit s'assurer un passage sur la Loire, & le Duc d'Anjou manqua Loudun. Il y eut de petites Places prises de part & d'autres, où on éxerça de grandes cruautés; les armées furent en présence quatre jours durant, auprès de Loudun, sans qu'il y eût rien entre deux ; mais le froid extrême , qui permettoit à peine aux Soldats de se remuer, empêcha qu'on

n'en vînt à un combat : la gelée étoit si rude , qu'il ne se faisoit presque point de chute qui ne sut mortelle. Il n'y eut que la présence des Chefs, qui put retenir les Soldats sous les étendards ; quoiqu'on fut réduit à l'extrémité des deux côtés, chacun s'opiniâtroit à ne quitter pas le premier : on admiroit le courage du Duc d'Anjou, toujours appliqué & infatigable. Son exemple & fes discours obligeants soutenoient le Soldat, qui n'en pouvoit plus; enfin, l'excès du froid l'emporta sur la patience. Les deux armées se mirent en quartiers d'hiver, comme d'un commun accord : celle du Prince dans le bas Poitou, & la Royale à Chinon & aux environs; mais en se mettant à couvert du froid, ils n'échaperent pas les maladies qu'il avoit causées, qui firent un si grand ravage dans les deux partis , qu'il y périt huit mille hommes.

Durant ce temps il vint à la Rochelle quelques vaisseaux. où il y avoit six grosses pièces de canon, & de l'argent que le Cardinal de Châtillon avoit obtenu de la Reine d'Angleterre. L'Ambassadeur de France s'en plaignit inutilement. L'espérance de ravoir Calais sit qu'Elisabeth méprisa ses remontrances : fous prétexte de foutenir sa Religion , elle reçut dans ses Ports les vaisseaux que les Rochelois avoient équipés, qui faisoient de grandes prises, même sur les Flamands: les Anglois en profitoient, & se mêloient sourdement dans cette guerre. Les Rochelois qui s'y enrichissoient. contribuoient volontiers à la subsistence de l'armée du Prince. Il vendit des biens Ecclésiastiques, & il amassa par ces moyens des fommes considérables, mais toujours trop foibles pour entretenir un si grand corps , de sorte que la disette d'argent faisoit que les pilleries , malgré les beaux réglemens que d'Andelot faisoit pour la discipline, étoient impunies dans le camp du Prince.

Le Duc d'Aumale étoit cependant sur les frontieres de Lorraine & d'Allemagne, pour recevoir les troupes Allemandes qui venoient au secours du Roi, & empêcher celles qui venoient au secours du Prince. Il désit un Capitaine du parti Huguenot, qui ravageoit l'Alface, ne pouvant entrer en France. Les Rochelois prirent S. Michel en l'Herm, où ils tuerent tout indifféremment, sans distinction de séxe ni

d'âge.

Année 1569.

Les Catholiques n'eurent pas le même fuccès au fiége de Sancerre, qu'ils leverent après cinq semaines, mais le Château de Lusignan, presque pris par les Huguenots, sut désendu par la réfolution de la femme du Gouverneur, qui empêcha la surprise & fut tuée. Le grand froid commençoit à se relâcher, & les troupes se remirent en campagne de part & d'autre au commencement de Mars.

Il venoit au Prince du côté de Guienne un renfort de six mille hommes, fous la conduite des Vicomtes de Bourniquet, de Monclas - Paulin, & de Gourdon; c'est ce que l'on appelloit les troupes des trois Vicomtes, que ni d'Acier, ni les autres Chefs, ni tous les ordres du Prince, n'avoient pu obliger jusqu'alors à joindre le gros de l'armée; ils prenoient pour excuse qu'il falloit désendre Montauban contre Montluc qui le menaçoit : le Prince se persuada que Piles qu'il y envoya trouveroit moyen de les amener, & en effet il revenoit avec eux. On avoit résolu dans l'armée du Prince de s'avancer pour les joindre, & de marcher ensuite vers la riviere de Loire, pour y recevoir le Duc des Deux Ponts, qui étoit en marche, dès les derniers jours de Février, avec l'armée Allemande que les Protestants envoyoient à leur fecours.

En attendant cette jonction, le Confeil de guerre jugeoit périlleux de combattre le Duc d'Anjou, qui venoit d'être renforcé de trois mille hommes du Comte de Tende, de deux mille deux cens chevaux Allemands, conduits par le Rhingrave Philippe, & par Christophe de Bassompierre, Seigneur Lorrain', & de quelques autres troupes ramassées de divers endroits. Par une raison contraire le Duc d'Anjou en vouloit venir à une bataille avant que Piles & les trois Vicomtes eussent joint, & comme entre lui & le Prince il n'y avoit que la Charente, il ne fongeoit plus qu'à la passer. Alors il ne doutoit pas qu'en assiégeant Cognac. Place si importante aux Huguenots, il ne les attirât à une bataille, toute la difficulté étoit de passer la riviere. Le Prince étoit maître de Château-neuf & de Jarnac, où il y avoit des Ponts , & l'armée Royale qui s'étoit emparée de Jarnac , n'avoit pu le garder. Elle avoit pris Château-neuf à composition, mais l'Amiral avoit fait rompre le pont, & avoit laissé quelques régiments pour garder ce passage; cependant

Année 1 , 69.

il s'étoit logé à Bassac, où il élargit ses quartiers. Le Prince qui s'étoit avancé à Jarnac s'y étoit aussi logé à son aise, & tous deux ne craignoient rien moins que d'être attaqués, se croyant à couvert par la riviere.

Mais le Duc d'Anjou avoit mis à Château-neuf un homme trop vigilant pour les laisser en repos, c'étoit Biron, Maréchal de Camp, qui étant foupçonné depuis longtemps de favorifer les Huguenots, parce qu'au commencement il s'étoit laissé surprendre à leur doctrine, bruloit d'impatience d'effacer par quelque grande action un reproche qui nuifoit tant à sa fortune : il avoit même promis au Duc d'Anjou de le mettre bientôt aux mains avec l'ennemi, & en effet la nuit du 12 au 13 Mars, après avoir rétabli le Pont, avec une diligence incroyable, il observa le temps que les Huguenots, commis à la garde de ce passage, s'étoient relâchés par trop de sécurité, & il fit filer les troupes avec un filence & un ordre merveilleux; ce fut un peu après minuit qu'il commença l'entreprise, si bien qu'avant le soleil levé les deux tiers de l'armée Royale avoient pris place dans les

Prés au-delà de l'eau.

Montgommeri, Soubife & la Loue qui commandoit cette garde ne songeoient encore à rien; la Loue sut le premier qui appercut un gros de cavalerie avec le grand étendard bleu, & Martigue à la tête, qui venoit au galop aux chevaux légers Huguenots; ils ne tinrent pas longtemps, & la Noue qui vint à leur place, eut à foutenir un rude choc. Le fecours que lui amena d'Andelot, le foutint un peu de temps: on lui vit lever de la main gauche la visiere d'un homme qui l'attaquoit, & de l'autre il lui donna un coup de pistolet dans la tête : ses gens, encouragés par cette action, chasserent Martigue hors du village de Triac dont il s'étoit emparé; mais Briffac étant accouru, fit si grand feu, qu'il poussa d'Andelot, prit la Noue, & se logea dans Triac avec Martigue; pendant ce temps le Duc de Montpensier eut le loisir de mettre en bataille au-delà de l'eau l'avant-garde qu'il commandoit. L'Amiral, averti du passage de l'Armée Royale, ramassa ce qu'il put de troupes, & vint soutenir les siens. en attendant l'arrivée du Prince qu'il avoit mandé en diligence: l'Officier que l'Amiral avoit dépêché lui exposa le péril où étoit l'arriére-garde, il connut la faute qu'on avoit

Année 1160.

- faire en ne gardant pas affez bien les ponts, & il dit, fans s'émouvoir, que l'arriére garde avoir hait un faux pas, mais qu'il falloit la relever ou périr avec elle: auflitôt il fit volte-face, & ordonna à fa Cavalerie de marcher avec toute la diligence qu'elle pouvoir faire, fans se mettre hors d'haleine; l'Amiral foutenoir cependant avec des efforts incroyables les Catholiques qui s'accroissoin avec des efforts incroyables les Catholiques qui s'accroissoin à chaque moment, à mesure qu'ils passioner la trivière.

Quand le Prince fut approché, il demanda son casque, & en le prenant, un coup de pied d'un cheval du Comte de la Rochefoucault son beau-frere, lui cassa la jambe, il ne laissa pas de poursuivre sans se plaindre, & tout en marchant, Souviens-toi, dit-il, Noblesse Françoise, en quel état Louis de Bourbon entre aujourd'hui au combat , pour sa Religion , pour ton salut & celui de toute la France ; il donne en même temps tête baissée, & quoique l'armée Royale sût toute passée, quand il arriva, il ne laissa pas de dégager son arrière-garde, mais il fut en même temps accablé de tant de côtés, qu'il ne put plus résister, son cheval fut tué sous lui, & pendant que malgré sa chute il se défendoit un genou en terre, il se vit envelopé de toutes parts, le peu de monde qui restoit autour de lui combattoit avec une opiniâtreté qui n'avoit point encore eu d'éxemple. On vit un vieillard, nommé la Vergne, faire des prodiges au milieu de 25 de ses neveux, dont 15 tomberent avec lui dans un monceau, & les autres furent prisonniers.

Cependant le monde se rassembloit autour du Prince: Cependant le monde se ennemis , il tendit le gancomme il se vit seul au milieu des ennemis , il tendit le gantelet à deux Gentilshommes qui prirent sa parole, è de le placerent auprès d'un buisson, où il y vit venir tout d'un coup
un cavalier qui paroissoir emporté & comme surieux, c'étoir
Montesquiou, Capitaine des Gardes du Duc d'Anjou, qui
crut faire plaisir à son maitre de le défaire du Prince, & le
jetta mort par terre d'un coup de pissolet qui lui donna dans

la tête par derriére.

Le grand nombre des Catholiques qui accabloient les Huguenors, n'empêcha pas qu'ils ne se retirassent en bon ordre. L'Amiral & d'Andelot se rendirent à S. Jean d'Angely avec la Cavalerie ; l'Infanterie passa par Jarnac, où elle rompit le Pont, & soutenue par d'Acter avec six mille hom-

Anaée 1569.

mes qui n'avoient pas eu le loisir de se rassembler pour combattre, elle arriva à Cognac que le Duc d'Anjou devoit apparemment bientôt attaquer. Pour les Vicomtes, quand ils scurent la perte de la bataille, ils retournerent en Guienne,

La perte des Huguenots fur considérable, plus par la qualité des personnes que par le nombre; parmi sept cens hommes qui surent tués, la plupart étoient Officiers ou Gentilshommes, la mort de Chastlelier sur temarquée. Après qu'il se fur rendu, quelques foldats de Chari qui le reconnurent pour l'assassination de la constitue de la surent de la surent pour l'assassination de la comparation de la comparation de la consideration de la comparation de la comparation de la comparation de la consideration de la considerat

des morts.

Aussirées prionniers, se jette aux pieds du Duc d'Anjou, & le conjura de lui permettre de venger sur cer étranger la mort du Connétable son beau-fèree. A peine donna-t-ilau Duc d'Anjou le temps de répondre, & interprétant au dessir de sa vengence quelques signes ambigus, il tua Robert presqu'en la présence du Duc. Mais parmitant de pertes les Huguenots ne sensite en tiere vivement que celle de Condé: les Catholiques même les plus zélés ne purent s'empêcher de regréter un Prince d'un signand mérite, que les cabales de la Cour & sa mauvaise sortune, plutôt que se sa mauvaise sinclinations, avoir jetté dans un parti indigne de sa nassisance.

A l'égard du Duc d'Anjou, tout dissimulé qu'il étoit dans fes premières années, il ne put s'empécher de faire paroître une maligne joie à la mort du Prince. Il voulut faire bàiri, en action de grace de sa victoire, une Chapelle à l'endroit où le Prince avoir été tué. Carnavalet fon Gouverneur l'en empécha, en lui remonttant qu'il alloit conssimer par-là l'on pinion répandue dans les deux armées, que Montesquoi n'avoit rien fait que par ses ordres. Le corps du Prince su porté sur une anesse, ou par dérission ou par hazard à Jamaez, où le Duc d'Anjou alla coucher. Il y sur exposse on vue à tout le Peuple, & rendu quelque temps après à la Reine de Navarre sa belle-fœur, qui le sit porter à Vendôme.

La Cour étoit à Mets pour favorifer la jonction des Allemands, conduits par le Marquis de Bade, & pour empêcher Pentrée du Duc des Deux Ponts, qui joint au Prince d'Orange & à Louis de Naffau son frere, menoit 13 à 14 mille

Année 1569.

hommes aux Huguenots, Quand la nouvelle de la viĉtoire de Jarnac & de la mort du Prince fut artivée, la joie fut fi grande, qu'on éveilla le Roi au milieu de la nuir, il fe leva à l'inflant, & fans attendre le jour, il fit chanter le Te Deum Ans l'Eglife Carhédrale. On publioir que le parti Huguenot ét.iir abattu par la petre de fon Chef & d'une fi grande bataille, mais la Reine, & ceux qui connoiffoient les reflources de l'elpit & du cœur de l'Amiral, eurent bien d'autres peníées. En effet le parti fe trouva plus fort que jamais, par les foins de ce Capitaine; il manda de tous côtés la mort du Prince, principalement au Duc des Deux Ponts, afin qu'il fe hàtât de venit à fon fecours, de peur que la mort de Stuart n'intimidât les gens, il la vengea fur Ingrande & fur Prugne, deux Gentilshommes qualilités qu'il avoit pris prifonniers, & qu'il fuern facrifiés à la politique du parti.

La Reine de Navarre, femme courageuse, vint à Cognac & raffermit les esprits ébranlés, en montrant à la Noblesse & aux Soldats, comme un foutien affuré, le Prince de Béarn fon fils, & le jeune Henri, fon neveu, fils du Prince de Condé. Un peu après on alla à Saintes, où les deux Princes furent déclarés Chefs, & l'Amiral leur Lieutenant Général. comme il l'avoit été fous le défunt Prince de Condé; ainsi il ne donna de jalousie à personne, parce qu'il ne paroissoit pas plus élevé qu'auparavant, & il eut en effet toute l'autorité. Le bon ordre qu'il donna à toutes choses empêcha le Duc d'Anjou de profiter de sa victoire; ce Prince assiégea Cognac. mais il y trouva fept mille hommes qui l'obligerent à lever le siège, il ne réuslit pas mieux à Angoulême: Montgommeri y fut envoyé avec huit cens chevaux, & mit la Place en sureté; par sa négligence il perdit pourtant auprès de la ville, la moitié de sa Cavalerie, que Brissac lui enleva.

Quand on vint rapporter à l'Aniral cette défaite, il dir, fans s'émouvoir, qu'il étoit bien aife que Biffac füt fi entreprenant, parce que fa hardieffe le feroit bientôt périr. En effer, il eut bientôt nouvelle que ce jeune Capitaine qui, fa fâge de 26 ans fembloit déja égaler fon pere, avoit et de devant Mucidan, Place de Périgord, que le Due d'Anjou avoit fait affiéger. Peu de jours auparavant Pompadour avoit été tud devant cette Place, & la mort de ces deux jeunes Seigueurs causa tant d'indignation à tous les foldats, qu'ils mitent

mirent tout à feu & à fang dans la Place, malgré la capiturlation qu'on lui avoit accordée. L'Amiral de fon côté cut regréter fon fiere d'Andelor, & Genlis dont le frere Yvoy prit le nom; Strozzi fut fait par le Roi Colonel de l'Infanterie à la place de Briffac, & d'Acier eut la même charge parmi me Huguenots au lieu d'Andelor.

Cependant les Allemands s'étoient avancés du côté de la Bourgogne. Le Duc d'Aumale déscipérant de pouvoir les empêcher d'entret en France, s'étoit contenté de les suivre jusqu'aux environs de Citeaux, & de-là avoit pris le devant pour leur disputer le passage de la Loire, la Cour étoit aussi partie de Mets où elle n'étoit plus nécessiaire, & étoit allée à

Limoges pour être plus proche de l'armée.

Les Allemands passerent la Loire plus vite que l'on n'avoit pensé, è avant que le Duc d'Anjou se sur joint au Duc d'Aumale pour les arrêter, ils ne se contenterent pas de passer à gué, mais pour s'assurer un passage commode en toute sations, ils atraquerent la Charité, que le Gouverneur abandonas, sous prétexte d'aller demander du secours au Duc d'Anjou. Les Huguenos qui étoient en grand nombre dans cette Place, engagerent une entrevue pour capituler, è pendant que d'un côté on faisoit la capitulation, ils intre duissirent les Allemands de l'autre. Cette prise arriva le 20 de Mai, è la Cour commença à craindre que tant de troupes jointes ensemble ne devinssent invincibles.

On avoit tenté ce que l'on avoit pu pour faire une diverion; comme les troupes de la Reine de Navarre évoient les meilleures de l'armée de l'Amiral, la Cour avoit tâché d'obliger cette Princefle à les renvoyer pour défendre son pays que Terride, Capitaine expérimenté, avoit eu ordre d'attaquer, mais le zéle de cette Princefle pour le parti fut figrand, que plutôt que de diminuer l'armée de le l'Amiral, elle laissa perdre tout le Béarn, & tout ce qu'elle avoit dans la Navarre, à la réferve de Navarins, Place sorte & bien munie que Teride tenoit assignée. Les Huguenors laisserent faire à ce Général toutes ses conquêtes, & ne songeoient qu'à joindre le Due des Deux Ponts, qui de son osét marchoit à eux à grandes journées: ils désirent quelques troupes, que le Due d'Anjou avoit possées sur le bord de la Vienne, pour edéfendre le passage, & firent leur jonction le septiéme Juin.

Ġgggg

Quelques jours auparavant le Duc des Deux Popts étoit mort de travail, après une fiévre qui le fatiguoit depuis longtemps. Il y eut peu après une rencontre à Roche-la-belle, affez près de la riviere de Loire, où Strozzi perdit beaucoup de monde, & fur pris en combattant avec une valeur incomparable. Il feroit demeuré dans le combat, fi les Hustenots, qui ne donnerent aucun quartier à fes foldats, ne l'avoient depargné feul, & n'avoient voulu le prendre vif pour le changer avec la Noue: le Contre du Lude fut obligé à lever le liége de Niort. Châtelleraut fe rendit aux Huguenots, ils pour en quelques autres Places, & Guerchi qu'ils avoient haiffe pour Gouverneur dans la Charité, la défendit avant tant de vigueur, que Lanfac qui l'afliégeoit ne put l'emporter.

"Après tant de fuccès, il ne l'eur refloit que de déliver Navarins. Montgomeri s'étoit chargé d'un fi grand dessein, les Vicontres, divisés entr'eux, l'avoient demandé pour Chef, & il étoit parti de la Rochelle avec onze Castilers seulement, mais il fut biento frottisé par les garnisons voisines, & après qu'il eut joint les Vicomtes, à mesure qu'ils avancoient vers le Béarn, fon armée se grossission tous les jours par le concours de la Noblesse Huguenote; il déstir en paffant un parti Catholique, & marcha vers Tarbes avec tant de diligence, qu'il ne donna pas le loifir aux Catholiques de

la mettre en état de défense.

Après l'avoir forcée, il entra aussitôt dans le Béarn: Terride, quoique plus fort, prit l'épouvante, & leva le siège de Navarins, mais il ne sauva pas pour cela ses troupes des mains de Montgomeri, il l'assiégea dans le Château d'Ortès, où il s'étoit renfermé avec la fleur de son Armée. Il eût trouvé beaucoup de résistance dans ce Château, où il y avoit tant de vaillants hommes, si Serillac, frere de Terride, qui fervoit dans les troupes de Montgomeri, n'eût scu tellement intimider les affiégés & son frere, qu'il fit, peu de jours après, un Traité honteux. Montgomeri recut ordre de la Reine Jeanne de faire mourir comme traîtres, quatre Barons de Béarn qui s'étoient joints aux Catholiques. Elle se plaisoit à faire la Souveraine dans le Béarn, quoique ce Pays relevât de la Couronne de France; mais nos Rois avoient eu beaucoup d'indulgence pour les Rois de Navarre, & leur laissoient dans le Béarn plus d'autorité, qu'il ne leur leur alliance avec la France leur avoit fait perdre.

Année 1569.

Après tant de victoires, Montgomeri eût été en péril, si le Maréchal Damville, qui fut envoyé dans ce pays, & Montluc, qui y commandoit une Armée, se fussent entendus; mais il étoit impossible de s'accorder avec Montluc, à moins de lui céder le commandement. La jalousie qu'il avoit eue contre Terride, l'avoit obligé à le laisser agir seul, ce qui retarda l'éxécution de ses desseins, & donna le temps aux Huguenors de les venir ruiner. Il s'accommoda encore moins de l'humeur fiére & impérieuse du Maréchal Damville, ni ne put se résoudre à rien concerter avec lui, si bien que Montgomeri s'affermit fans peine dans le Béarn : ainsi tout réussificit sans peine aux Huguenots, ils ne demandoient qu'à donner une bataille générale, pendant que leurs troupes étoient encore entieres, mais le Roi avoir pris une autre réfolution; il prévoyoit que les troupes mal payées se diminueroient avec le temps, & au lieu de hazarder un combat, qui auroit mis la France en péril, il espéra de les ruiner, en les empêchant de rien entreprendre.

Un peu après la jonction du Duc des deux Ponts avec l'Amiral, le Duc d'Anjou, quoique fortifié des troupes de Flandre, commandées par Ernest de Mansfeld, un des Officiers du Duc d'Albe, & de quatre mille Italiens que le Pape lui avoit envoyés, sous la conduite du Comte de Santa Fiore, de la maison de Sforce, avoit eu ordre de distribuer ses troupes dans les places, & de renvoyer la Noblesse pour se rafraichir jusqu'à la mi-Août. L'Amiral devenu par-là maître de la campagne, & après avoir considéré que tirer en longueur étoit la ruine de son parti, résolut de se saisir de Saumur, place sur la Loire, qui pouvoit être rendue très-sorte, & d'aller de-là aux environs de Paris, dans l'espérance qu'il eut qu'en faifant crier cette grande ville, & en affamant son Peuple innombrable, il obligeroit le Roi à leur accorder une paix avantageufe.

Rien ne paroissoit plus aisé ni plus profitable au Parti que l'éxécution de ce dessein, mais la prise de Lusignan qui fut forcée vers ce même temps, & la grande quantité de canon qu'on y trouva, firent changer de penfée à l'Amiral, il avoit peine à laisser Poitiers entre les mains des Catholiques, &

Gggggij

comme il ne leur refloit que cette place dans la Province; il trouvoit beaucoup d'avantage à s'en rendre maitre, l'entreprife lui parut aifée, parce que cette grande ville mal peuplée & mal fortifiée, étoit en effer difficile à garder; mais il ne confidéroit pas que le Comte du Lude y avoit une garnison de six à fepr mille hommes des plus braves fol-ats du Royaume, outre beaucoup de Noblesse qui s'y étoit jettée à la suire du Duc de Guise & du Marquis de Mayenne. Ces deux freres étant artivés trop tard au sécours de Lusignan, se consolerent de ce malheur, dans l'espérance de désendre Potities.

L'Amiral y vint mettre le siége le 25 de Juillet, contre l'avis de tous les Officiers de son armée, il ne fut pas longtemps sans saire une bréche du côté de la riviere de Clin, & déia l'on délibéroit de faire retirer le Duc de Guise avec fon frere, pour ne point trop exposer ces deux jeunes Princes, qui étoient regardés comme le rempart du parti Catholique. Le Comte du Lude craignoit que leur fortie n'intimidât le Peuple & la garnison, mais il ne fut pas en peine d'empêcher un si grand mal, car ces Princes répondirent déterminément qu'ils n'étoient pas entrés dans la place pour en fortir avant que d'en avoir repoussé les ennemis. En disant ces paroles, ils marcherent droit à la bréche, & animant tout le monde par leur éxemple, ils rappellerent dans les esprits la levée du siège de Mets : on espéra du fils un événement aussi heureux que celui qu'on avoit vu autrefois procuré par la valeur du pere, chacun se mit au travail à l'éxemple du Duc de Guise, qui portoit lui-même la hote : on creusa un nouveau fossé au-delà du retranchement qu'on avoit déja fait derriére la bréche; l'assaut, donné le dixiéme d'Août fut vigoureusement repoussé, & le pont, bâti sur le Clin par les Huguenots, fut renversé la nuit suivante.

Ils furent longremps à ramaffer des matériaux pour le refaire; en attendant ils firent une nouvelle bréche, & le pont fur televé avec beaucoup de peine; mais un Officier de Juftice trouva le moyen d'inonder toute la campagne, & de rendre la bréche inacceffible. L'Amiral changea à diverfes fois la batterie; les affiégés fe défendoient par-tout, & par le travail affidu des habitans, les murailles abattues furent bientot relevées plus fortes qu'auparayant. La dysfienterie s'étant

mife dans le camp, l'Amital en fut dangereufement malade, de la diminution de fes troupes fit juger au Roi, qui s'étoit avancé à Tours, qu'il étoit temps de tenter le fecours; l'armée du Duc d'Anjou s'étoit déja raffemblée, mais l'Amital n'avoit pas accoutume de le relâcher aifément, & s'oblinoit d'autant plus à ce fiége, qu'il l'avoit entrepris lui feul, conter l'avis de tout le monde. Il fit donner un dernier aflatt le 3 de Septembre, où Pilles, qui le commandoit, perdit les deux tiers de fes gens.

La retraite fut honteuse; l'Amiral, pour l'excuser & ne point intimider l'armée, dit qu'il les avoit rappellés parce qu'ils avoient combattu sans son ordre. Cependant le Duc d'Anjou avoit commencé le siége de Chatelleraut pour obliger l'Amiral à quitter celui de Poitiers; il ne considéra pas qu'il sauvoit à son ennemi la plus grande partie de la honte, en lui donnant un prétexte de lever un siège qu'il ne pouvoit plus continuer. L'Amiral dit tout haut qu'il ne falloit pas laisser perdre Chatelleraut, & quitta Poitiers environ le 7 Septembre, après y avoir perdu beaucoup de monde, & six semaines de temps. Il marcha vers Chatelleraut, & le Duc d'Anjou qui ne demandoit qu'à le tirer de Poitiers, leva le siège à son tour : ce qu'avoit fait le Duc de Guise pour la défense de cette place, non seulement augmenta l'amour des Peuples pour ce jeune Ptince, & fa réputation parmi les gens de guerre, mais lui attira encore des marques particuliétes de l'estime du Roi. Il sit un tour à la Cour, où il fut reçu avec de grands témoignages d'amitié, & admis au conseil secret, établi depuis peu pour y traiter des affaires des Huguenots.

Cependant Montlue, pour ne demeuter point inutile dans le Béarn, avoir afflégé Montmafan; pendant qu'on capituloit avec lui, jil entra d'un autre côté dans la place, où il ît égorger toure la Noblesse Huguenote, en vengeance des Catholiques que Montgomeri avoit fait périr après le siége d'Ortès, ce sur le seul exploit qu'il fit. Les divisions entre le Maréchal Damville & lui, renditent les autres projets inutiles, & ce Maréchal n'espérant plus rien de l'humeur insupportable de Montlue, se retira dans le Languedoc, sous prétexte de désendre les environs de Montauban contre les Viccomtes.

Année i 169.

Après la levée des siéges de Poitiers & de Chatelleraut, les deux armées marcherent quelque temps affez près l'une de l'autre, fans rien entreprendre, & seulement pour chercher à vivre; à la fin elles se mirent, comme d'un commun accord. dans des quartiers de rafraichissement, le Duc d'Anjou évitant toujours de combattre ; & ne fongeant qu'à confumer lentement l'armée Huguenote. L'Amiral étoit logé à Faye la Vineuse, où il n'étoit pas sans inquiétude : le Parlement de Paris, non content de l'avoir condamné à mort, & de l'avoir fait éxécuter en effigie, avoit mis sa tête à prix, & l'Hôtel de Ville de Paris s'étoit rendue caution de 50000 écus d'or, qu'on promettoit à celui qui le tueroit; il auroit pu s'élever audessus de cette crainte, s'il ne se fût vu dans le même temps trahi par le plus affidé de ses domestiques, qui, après des conférences sécrettes avec un Officier du Duc d'Anjou, avoit entrepris de l'empoisonner. Le supplice de ce misérable ne mettoit pas l'Amiral à couvert ; il se voyoit attaqué de tous côtés, & par toutes fortes de voies, par des ennemis implacables; privé de sa charge d'Amiral, qui avoit été donnée à Villars; à la tête d'un parti où il n'y avoit ni difcipline ni obéiffance, qui manquoit de tout, & qui ne subsistoit que par les secours des étrangers; il ne les obtenoit qu'avec une peine extrême, & quand ils étoient venus, il n'en étoit plus le maître, parce qu'il n'avoit point d'argent à leur donner. Le Prince d'Orange étoit allé en Allemagne après la bataille de Jarnac, & il ne doutoit pas qu'il n'en ramenât des troupes, mais comme il n'avoit pas de quoi les payer, il appréhendoit de nouveaux défordres & de nouvelles révoltes.

Les François n'étoient pas plus dociles: la Nobleffe des Provinces foignées qui l'environnoir, fe lafoir de confumer tout le temps dans une guerre de chicane, où elle fe tuniorit fans avancer les affires du parti, & preffoir l'Amiral de terminer la querelle par une bataille, mais il n'étoir pas fûr de la donner, parce que l'armée Catholique, outre qu'elle étoit de beaucoup plus forte que la fienne, recevoir des payemens réglés, & qu'elle étoit acoutumée à l'obérffance fous un empire légitime. Tout autre que l'Amiral auroit fuccombé fous de telles difficultés, mais c'étoit dans ces rencontres que fon courage fe relevoir le plus ; la nécefsité régla ses desseins, & de peur d'être sorcé par les siens à combattre, il résolut de le faire comme de lui-même, quoiqu'il vit bien que le mieux étoit de ne l'entreprendre qu'après avoir ramassé tout ce qu'il avoit de troupes, surtout celles de Montgomeri, qui n'avoit plus rien à faire dans le Béarn. Dans ce dessein il décampa pour aller aux environs de Moncontour, où il y avoit des plaines plus

propres à étendre sa Cavalerie.

Les sentimens étoient partagés dans l'armée du Duc d'Anjou. Le Maréchal de Costé & les vieux Officiers persistoient dans le premier dessein de ruiner l'armée Protestante, par ses propres nécessités & par ses propres désobéissances. Mais le Duc s'ennuyoit de cette guerre, & après un mois de temps qu'il avoit passé à ne faire qu'observer l'ennemi, il vouloit finir la campagne par quelque chofe de plus glorieux. La Cour étoit entrée dans ses sentimens, elle voyoit venir, en faveur des Huguenots, de grosses armées d'Allemands, aufquels elle ne pouvoit réfister qu'en appellant des troupes de même nation; ainsi la France se remplissoit d'étrangers dont elle pouvoit devenir la proie, s'ils s'avisoient de se réunir contre elle, quand elle se seroit épuisée par de continuels combats. Il falloit donc tâcher de profiter de l'occasion, & d'accabler l'Amiral pendant qu'il étoit plus foible.

Tavanes, Officier de grande considération, qui faisoit la charge de Maréchal de Camp appuyoit cetre opinion, & représentoit au Duc d'Anjou que l'Amiral étoit dans le pire état où il se pûr jamais trouver, que Montgomeri le joindoit bientôr, que le Prince d'Orange ne tarderoit pas à ramener un renfort d'Allemands, que l'armée Royale étoit d'un tiers plus forte que l'armée ennemie, & que jamais le Roi n'auroit tant d'avantage sur les rebelles. Toute la jeunesse applaudissoit, & le combat fut résolu au confeil de guerre, de l'avis même du Maréchal de Costé, soit qu'il fiatat l'inclination du Duc d'Anjou, ou que l'état des affaires le sit revenir à son fentiment.

On étoit dans ce dessein, quand on sçut que l'Amiral étoit en marche. Biron, Maréchal de Camp, roujours attentif à le suivre & à l'observer, rencontra aux champs de S. Clair son artiére-garde commandée par Mouy. L'Amiral lui-même

Année 1569.

avec l'avant-garde, & Louis, Comte de Nassau avec la bataille, avoient déja gagné le devant. On vint rapporter à Mouy qu'il paroissoit un parti de l'armée Royale, détaché pour la petite guerre : il ne s'en émut pas, & continua tranquillement sa marche, mais il étoit encore éloigné de Montcontour, & le Duc de Montpensier, qui commandoit l'avantgarde Catholique, étant averti par Biron, tomba fut lui à l'improviste, ce ne sut pas sans avoir auparavant mandé au Duc d'Anjou de le venir soutenir. Mouy, quoique surpris, ne perdit pas la présence d'esprit, & tourna face; les Mousquetaires qu'il placa à droite & à gauche, arrêterent quelque temps le Duc de Montpensier, mais enfin il les poussa, & Mouy fut contraint à se couvrir d'un petit ruisseau. Les Huguenots publierent depuis que si Montpensier l'eût traversé, comme il le pouvoit, & qu'il eût continué son attaque, leur arriére-garde se seroit mise en déroute, & y auroit mis le reste de l'armée, mais le Duc demeura tout court, sans qu'on sçache bien pourquoi.

On crut qu'il avoit jugé la retraite des Huguenots trop facile: quoi qu'il en foit, il perdit cette occasion; l'Amiral, averti de l'état des choses, se persuada aisément que la crainte l'avoit arrêté; sur ce fondement il crut avoir bon marché des Catholiques, ainsi il repassa le ruisseau, & déja Montpensier étoit ébranlé, quand le Duc d'Anjou survint, & contraignit l'Amiral à prendre la fuite en désordre, sans s'arrêter jusqu'à une lieue & demie delà, d'où, après trois heures de repos, il arriva le lendemain à Montcontour. La perte fut légere, mais l'épouvante fut grande; la nature du pays, coupée de petits valons, & la nuit venue fauva l'armée. Le Duc d'Anjou campa sur le champ de bataille, pour marque de victoire, & le lendemain il réfolut de poursuivre l'ennemi,

pour le forcer au combat.

Il arriva en bataille près de Montcontour, presqu'en même temps que l'Amiral. La petite riviere de Dive féparoit les deux Camps, le Duc d'Anjou la passa à sa source, d'où il la remonta durant la nuit, & le lendemain, 3. d'Octobre, il parut à la vue de l'ennemi. Deux cavaliers, détachés de son armée, avoient fait dire à l'Amiral le soir précédent par une de ses fentinelles qu'il se gardât bien de combattre, que les Catholiques étoient trop forts & résolus, & qu'il ne pouvoit se

fauver que par une prompte retraite. Il étoit disposé à profiter de l'avis qu'il connoilloit véritable, mais il n'étoit pas maître de son armée; les Lansquenets s'étoient mutinés de demandoient de l'argent, & il avoit fallu faire venir les Princes au Camp pour les appaiser. On en vint à bour à force de promelle, & en représentant combien il étoit honteux de quiffer l'armée à la veille d'une bazaille, dont l'événement décideroit de la fortune du parti; mais le temps qu'il fallur perdre à les persuader rendit la retraite impossible, & il n'y avoit plus de parti à prendre que celui de combattre courageusement.

Tavanes, qui s'étoit avancé pour reconnoître, trouva une groffe troupe qui feretiroit fur le chemin de Parteñai, petite ville à fept ou huit lieues de Montcontour. C'étoit les deux jeunes Princes qui retournoient à Partenai, non fans avoir verfé beaucoup de larmes, & que l'Amiral qui ne vouloit pas les hazarder renvoyoit malgré eux avec une grande effoctre: leur retraite, quoique nécessiaire, étoit de mauvais augure pour l'armée Protestante, que leur suite nombreusé affioiblissoit. Tavanes, qui fayoti profiere de tour, revint à l'armée Catholique avec un visage gai, disant qu'il avoir rencontré les Huguenots en déroute, & que la visioire étoit assirée. Tout l'armée fut encouragée par cette parolle & par la contenance de Tavanes, l'artillerie tonna des deux côtés.

Martigue la fit taire en commençant le combar avec fa cavalerie, à la fuite des enfans perdus, & pouffa les premiers escadrons de l'avant-garde ennemie, commandée par l'Amiral en personne. Tayanes, qui veilloit à tout, s'appercut alors d'un mouvement que fit l'Amiral pour s'élargir fur la droite, & pour gagner du terrein: sur cela il pressa le Duc d'Anjou de faire combattre son avant-garde, que le Ducde Montpensier conduisoit ; ce Duc faisant semblant de suivre Martigue & les enfans perdus, tout d'un coup tomba fur Mouy, que ses Reistres abandonnerent. Autricourt prit sa place, & Martigue fut repouffé avec violence fur le Ducde Montpensier : chacun soutint les siens à propos, ainsi ce Duc dégagé, par le secours du Duc de Guile, revenoit sondre fur l'Amiral, & l'accabloit par le nombre. Comme l'Amiral vit ses rangs éclaircis, il crut qu'il étoit temps de faire Hhhhh

Année 1569.

au Comte Louis de Nassau, & lui manda de lui envoyer trois cens hommes de cheval.

Le Comte les mena lui-même, contre les ordres qu'il avoit reçus, & laissa l'arriére-garde sans ches. Tavanes ayant appercu ce désordre ne manqua pas d'en profiter ; il courut à toute bride à l'arriére-garde, où étoit le Duc d'Anjou avec toute la force de l'armée, pour l'avertir de donner sur l'arriéregarde ennemie, pendant que le Chef étoit éloigné. Le Duc partit à l'instant avec sa cavalerie, & laissa à côté 4000 Suisses qui la couvroient. Alors l'arriére-garde Huguenote qui ne scavoit par où elle alloit être attaquée, s'avança vers l'Amiral, pour être à couvert du moins de ce côté-là, &c durant qu'elle résistoit, le Comte Louis retourna aux siens. Les Reistres de l'armée Royale alloient tomber sur l'Amiral, & le Reingrave qui les commandoit s'étant avancé trente pas au-devant des siens, l'Amiral sit une pareille démarche. Ils tirerent tous deux l'un fur l'autre, presque en même temps.

L'Amiral eut quelques dents cassées par le coup que lui tira le Reingrave, mais le Reingrave tomba mort de celui que lui tira l'Amiral; sa blessure ne lui permit pas de prositer de cet avantage. Il surmonta sa douleur, jusqu'à ce que le lang l'étoussaint, il se laisse ammene; à sa tertaite on vis s'ébranler tout ce qui étoit de ce côté-là, mais le Comte Louis de Nassau, è le Comte Volrad de Mansfeld, soutintent l'esson de Catholiques. Le premier à la tête de sa cavalerie, tua de la main le Marquis de Bade, qui commandoit les Reistres de l'armée Royale, & le second pouf-soit devant lui tout ce qu'il rencontroit avec une telle impérius de les Huguenosts commencoient à crier visôoire.

Catholiques, quand le Duc d'Anjou fit avancer ses quatre mille Suisses.

L'infanterie Allemande qui leur étoit opposée en pareil nombre, cur à foutenir leur choc, il sembloit que ces édue belliqueuses Nations, qui se disputoient depuis tant de siécles la gloire de la valeur, avoient entrepris de vuider cette ancienne querelle, tant on les voyoit acharnés l'une contre

Le Maréchal de Cossé les arrêta, & reprit l'avantage que le Comte Louis de Nassau alloit encore faire perdre aux

Année 1569.

l'autre. Les choses étant ainsi en balance, tant pour l'opiniâtreté des foldats, que par la vigilance des Chefs, il n'y avoit que le nombre qui pût décider. L'Amiral étoit trop foible pour avoir un corps de réserve ; Tavanes & Biron étoient continuellement attentifs pour faire agir à propos celui que le Duc d'Anjou avoit formé de l'élite de toutes les troupes. Quand ils virent l'apre combat des Suisses & des Lansquenets, ils crurent que le moment étoit venu, & comme tout sembloit dépendre de l'effort que le Maréchal de Cossé faisoit contre Nassau, ils donnerent de ce côté-là. Leur attaque fut fuivie d'un prompt fuccès, tout s'ébranla dans l'armée Huguenote ; l'infanterie Françoise de ce parti, après avoir longtemps foutenu l'infanterie Françoise de l'armée Royale, succomba, & leuts adversaires irrités de ce qu'ils leur avoient refusé quartier à la rencontre de Roche-labelle, alloient tout passer au fil de l'épée, quand le Duc d'Anjou vint crier, Sauve les François.

Ce mot arrêta l'ardeur des siens, & ce qui restoit de fantassims François surent faits prisonniers. Ce Prince passia de-là aux Suisses, qui avoient sait une horrible bouckerie des Lansqueners, quoiqu'ils eussems les armes bas, mais le Duc d'Anjou trouva les Suisse attachés sur eux avec un telle fairie, qu'à peine en put-il sauver deux cents. Les Résitres Huguenots, qui s'étoient renversés sur eux, les avoient beaucoup incommodés, & étoient allés tomber entre les mains des troupes du Duc d'Albe, qui n'ayant point encore combattu, les mitent bientôt en déroute.

Cependant les escadrons & les bataillons Catholiques se rallioient derirére les Suifles & le corps de réferve. Les Huguenots, qui voyoient sondre sur eux de tous côrés tant de troupes fraiches, & tant d'escadrons ralliés, ne purent plus résiste. Les Comtes de Nassa & de Mansseld virent quelques escadrons qui se désendoient encore; ils se mirent a leur tête, & strent leur retraite avec eux en combattant; ils se rendirent à Partenai avec l'Amiral, par Aitvaut, passa grimportant, que le Général avoit eu la précaution de laire garder en cas de malheur. Les autres se retirerent à Niort, & les plus timides s'ensuirent jusqu'à Roche-la-belle & à Angoulème, remplissant dépouvante toutes les villes du parti. Les Catholiques ne perdirent que six cents hommes,

Année 1660

éc eurent presque autant de blessés, mais la petre des Huquenots fut de six mille hommes, sans compter les valets, qui combattirent presque aussi opiniatrement que leurs Maitres, & dont le carnage fut estroyable. Tout le canon & tout le bagage des Allemands sut pris, le bagage des François avoit été envoyé un peu devant la bataille à Partenai & à Niort: le nombre des prisonniers sus grand, parmi eux se trouverent La Noue & d'Acier; le dernier sut pris par Santa-Fiore.

On dir que le Pape sur fisché contre lui, de ce qu'il n'avoit point désait les Catholiques d'un homme de cette importance, capable de succéder à l'Amital s'il manquoit; mais il le fit relâcher libéralement, pour montrer qu'il en vouloit seulement à la Religion & non aux personnes. Fontenai, Lusignan, Châtelleraut, & presque toutes les places que les Huguenots tenoient en Poitou se rendirent sans rédiltance, ou furent abandonnées. L'Amital laisse Patrenai aux victorieux, & après avoit laissé Mouy à Niort pour les amutér, il se reita à la Rochelle. Sa blessure, plus incommode que dangereuse, ne l'empécha pas d'éctire en Allemagne & en Angleterre dès le jour même de la bataille. Il le sir avec un tel artifice, qu'en diminuant un peu sa petre, pour ne point décourager ses alliés, il leur sit entendre qu'il avoit tout à cainde sans un prompt secours.

Mouy se préparoit à désendre Niort contre le Duc d'Anjou, qui l'assiégea deux jours après la bataille, mais il sut blessé par derriére, au rerour d'une vigoureuse sortie, où les Catholiques avoient eu peine à le repousser. Louviers-Montrevel, homme scélérat, (il n'étoit pas de l'illustre maison de Montrevel de la Baume, ) Louviers, dis-je, fit ce mauvais coup. Il étoit venu dans l'armée Huguenote dans le dessein de gagner, en tuant l'Amiral, les cinquante mille écus mis fur sa tête, mais désespérant de réussir, pour ne point revenir fans avoir rien fait , il tua Mouy , quoiqu'il fit semblant d'être son ami: après ce coup il s'enfuit à Chandenier, où le Duc d'Anjou fit connoître, par la maniere dont il le recut, qu'il n'approuvoit pas une si lâche trahison. Niort perdit courage par la blessure de son brave défenseur, qui en mourut quelque temps après & se rendit : toute la Cour y vint, & ce fut là qu'on délibéra de ce qu'il y avoit à faire.

Année 1 569.

La résolution qu'on y prit sit voir combien il est rare de sçavoir bien user d'une victoire, la plupart des vieux Officiers disoient qu'il falloit poursuivre l'ennemi durant que tout étoit consterné, sans lui donner aucun relâche, qu'on n'avoit déja que trop perdu de temps, & qu'il falloit ou contraindre l'Amiral à une cinquieme bataille dans laquelle fa perte étoit assurée, ou l'assiéger dans la place où il se renfermeroit, telle qu'elle fut. On opposa à cet avis cette vieille maxime de guerre, qu'il ne falloit point laisser de place derriére foi, fans confidérer qu'il y a certains avantages qui rendent un parti tellement supérieur, qu'il peut, sans rien hazarder, s'affranchir des régles communes. Il fut conclu qu'on suivroit ce dernier avis, soit que les principaux Chefs voulussent tirer la guerre en longueur pour, se rendre nécessaires, ou que par un aveuglement assez ordinaire à la prudence humaine, après les grands événements, on compta trop sur la réussite de tout ce qu'on entreprendroit, ainsi on résolut le siège de S. Jean d'Anégli, quoique le Cardinal de Lorraine appuyât l'avis contraire de toute sa force, & que tout le monde criât qu'on alloit faire une plus grande faute que celle de l'Amiral, quand il alla confumer ses forces devant Poitiers.

Le fiége fut commencé le 16 Octobre. La Cour se fiatoti d'un prompt succès, mais on ne songeoit pas qu'il y avoit dans la place deux mille des plus braves hommes du parti, grand nombre de Noblessie, & plus que rout cela le brave Piles, un des plus vaillans & des plus sages Capitaines des Hugueriots. Ses premieres forties firent bien connoître que sa désense servicies que justification de la resultation de Fauxbourg, & coupa les arbres qui pouvoient couvrir les auxbourg, & coupa les arbres qui pouvoient couvrir les auxbourg, on commença à sentir que l'entreprise servicies difficile, mais le Roi étoit au siège, & il ne falloit pas qu'il y recût un affront.

Cependant l'Amiral ne s'endormoitpas: il pourvut, autant que la figure de la Places. Sa seule fermeté empêcha le parti de désépérer, & les restes de l'armée de se rendre au Roi. Après avoir tassemment les siens, il attendit à la Rochelle ce que, feroit l'armée Royale. Dès qu'il la vit attachée à un siége, comme il se promettoit que la résissance de Piles lui

Année 1569.

donneroit un temps considérable, afin de l'employer utilement : il résolut d'aller lui-même ramasser ses troupes, & ensuite de passer en Bourgogne, pour y attendre le secours qui lui venoit d'Allemagne, & s'approcher de Paris.

Pour éxécuter ce dessein, dès le 18 d'Octobre, deux jours après que le siège de S. Jean d'Angéli fut formé, il partit de la Rochelle avec 3000 chevaux, tant Allemands que François, qui lui restoient, & tourna vets la Guienne, où les troupes de Montgomeri l'attendoient en bon état. Il laissa la Noue auprès de la Reine de Navarre dans la Rochelle, qui étoit bloquée par mer & par terre; mais pour encourager ses Soldats, & donner de la réputation à sa marche, il mena avec lui les Princes, qu'il étoit bien aise d'accoutumer au commandement & aux travaux de la guerre. Les garnisons qui étoient sorties des Places de Poitou, ne demeuroient pas inutiles : elles allerent se jetter en diverses Places du parti, qu'elles aiderent à fe défendre ; les uns à Aurillac en Auvergne, les autres à Vezelai en Bourgogne. & la plupart dans la Charité, d'où elles se répandoient de tous côtés, & troubloient la communication des grands chemins de Lyon, d'Orléans & de Paris, par les postes qu'elles occuperent.

Pendant qu'on batroit S. Jean d'Angéli, on faifoit en mème temps des propolitions d'accommodement. Le Roi fouhaitoit la paix, autant pour mettre fin aux vicloires de son ferer, que pour le bien de son Etat. Quoique les propositions n'euslent aucun fuccès, la Cour ne laislioit pas de publier la paix faite, pour rallentir les étrangers qui se préparoient à donner du secours aux Princes. Quand il y eur me bréche raisonnable, on se prépara à l'affaut. Piles, qui désefpéra de garder la Place, sit faire lui-même une autre bréche à l'extrémité la plus éloignée de celle qu'avoient faite les Catholiques, par où il etpéroit s'échaper avec sa gamíson, s'il l'affaut réulifioit mal, & pendant que les Catholiques pilleroient la ville; mais le seu des affiégés sit qu'on n'osa s'approchet d'abord.

Biron ne vouloit rien hazarder dans un fiége, où le Roi étoit, & il différoit l'attaque. Sa précaution ne put empêcher qu'il n'arrivât un malheur des plus grands qui puissen arriver à la guerre, c'est qu'on combattit sans en avoit ordre,

Année 1169.

& aussi sur-on repoussé avec petre. Une seconde attaque, faire avec une pareille précipiation, sir slivie du même succès. Les asserbles pas épitories pas épitories pas épitories pas épitories pas relatives d'avoir repoussé deux asserbles, en etira pas grand avantage d'avoir repoussé deux asserbles pas grand avantage d'avoir repoussé deux asserbles à une attaque plus réguliere; ainsi résolut d'employer la tromperie, où la force lui manquoir. Il sit une capitulation par laquelle on convenoit d'une sus-pension d'armes durant vingt jours, & il promettoit de sendre, si les Princes & l'Amiral, qu'il devoit avertir durance temps, ne lui envoyogient pas du sécours, dix jours après.

Ils avoient pris un long détour pour aller en Guienne, ou pour ramasser leurs gens, ou pour dépayser ceux qui s'opposeroient à leur marche. En cotoyant l'Auvergne, l'Amiral délivra Aurillac , que S. Herem affiégeoit. Après avoir féjourné quelque temps autour de Montauban, il alloit à Aiguillon, où il avoit dessein de faire un pont sur la Garonne, afini que Montgomeri, qui devoir l'attendre à Condom, le pût venir joindre. Ce n'étoit pas l'intention de Piles, de rendre fa Place, mais de gagner du temps pour rafraichir fes Soldats, & pour réparer ses bréches. Au lieu d'envoyer à l'Amiral, il pria S. Même, qui commandoit dans Angoulême, de lui envoyer du renfort. Celui-ci, qui craignoit d'être affiégé, ne lui donna que 40 hommes. Piles ne laissa pas d'appeller fecours, le peu de monde qu'il avoit reçu: & après le terme expiré, il n'eut pas honte de rompre sa capitulation. Les Catholiques crierent, avec raifon, à la perfidie; mais il fallut recommencer les batteries & les attaques : ils profiterent pourtant de la trève, en prenant Saintes, qui se rendit sans résistance. Cognac se désendit mieux, & demeura au parti, avec Angoulême & la Rochelle, car les Huguenots ne comptoient presque plus S. Jean d'Angéli, qu'ils ne pouvoient tenir longtemps.

La fir du litge fur funche aux Catholiques, par la mort de Martigue, qui fut tué à une attaque : ils perdirent beaucoup de braves gens, par les fréquences forties de Piles, qui ne tâchoit qu'à gagner du temps, fur ce qu'il fçavoir que la Nobleffe Protefiante de Poitou, de Saintonge & d'Angoumois , s'affembloit fécrettement pour venir à fon fecours. En effer, S. Auban avoir enmaffé einq ou fix mille Soldats

Année 1569.

choifis; mais il ne put tenir fa marche fi fecrette que les Catholiques avertis ne lui coupaffent le chemin, & ne le priffent prifonnier. Cette nouvelle, rapportée à Piles, lui fit perdre toute efpérance, de forte qu'il demanda tout de bon à capituler, le Roi & toute l'armée, ennuyés d'un fiége qui avoit duré plus de fix femaines, & co ù il avoit perdu doco hommes, écouternt la propofition avec joie, mais les Soldats de Martigue, indignés de la pette de leur Capitaine, au préjudice de la capitulation, & malgré leurs Officiers ; tuerent une partie des gens de Piles, ce qui lui donna prétexte de manquer à la parole qu'il avoit donnée de ne point fervir de ouatre mois.

e 570.

Pendant le siège de S. Jean d'Angéli, la Noue avoit entrepris de dégager la Rochelle, qui étoit bloquée par mer & par terre, & d'y faire entrer par intelligence les Huguenots bannis de Nîmes. On s'étoit apperçu qu'on pouvoit y introduire du monde par un Aqueduc, qui étoit fermé en dehors avec des barres de fer. Un artifan s'attacha à en limer quelques-unes: il ne pouvoit travailler que la nuit, & durant le peu de temps qu'un Soldat, avec qui il s'entendoit, étoit en faction, parce qu'autrement il auroit été découvert, ce Soldat l'avertissoit quand quelqu'un venoit; l'artisan étoit dans la boue jusqu'au genou, & il persévéra durant trois semaines dans ce long & pénible travail. A la fin, il vint à bout d'ouvrir un passage; par où on fit entrer durant une nuit obscure 300 Soldats, qui avec les Huguenots de la ville firent une tuerie effroyable des Catholiques. Elle ne fut arrêtée que par S. Romain, envoyé de la part des Princes. le Château se désendit trois mois durant, après quoi il sut contraint de capituler, & les Huguenots demeurerent abfolument maîtres d'une ville si considérable.

L'Amiral étoit arrivé à Aiguillon, qui s'étoit rendue à lui, il confiruifit un pont fur la Garonne, qui n'est pas éloignée de cette ville, pour faire passier Montgomeri, qui lui amenoir près de 3000 hommes de troupes fraiches & bien équipées: il espéroit avec ce renfort le faisir de quelques Places de Guienne & de Languedoc, la mésintelligence du Maréchal d'Anville & de Montluc, lui donnoit cette espérance, & il avoit même quelque dessin sur Bourdeaux; mais tout étoit retardé par la lenteur de Montgomeri, qui

Année 1570.

avoit peine à quitter des postes avantageux, où ses troupes s'enrichissoient. Aussi Montluc lui reprochoit qu'il n'avoit pas scu prositer de ses avantages : il se sit attender quinze jours par l'Amiral, & cependant Montluc renversa le pont, en abandonnant au courant de l'eau quelques moulins qui l'emporterent; de sorte que Montgomeri sut contraint de passer sur de sorte que Montgomeri sut contraint de passer sur de sorte que Montgomeri sut contraint de passer sur des bateaux, avec beaucoup d'incommodité & de lenteur.

L'Amiral qui ne put jamais raccommoder son pont, abandonna sea dessense de Montgomeri. Aussiria que la languedoc, avec les troupes de Montgomeri. Aussiria qu'ils furent éloignées, Montluc se prépara, selon l'ordre qu'ils furent éloignées, Montluc se prépara, selon l'ordre qu'ils avoir, à entrer dans le Béarn, où il restoit peu de monde. L'armée des Princes s'arrêta aux environs de Toulouse, & brula les maisons des Conseillers, pour venger sur eux la mort de Rapin qu'ils avoient fait mouir malgré son fauf-conduir, sans que le Maréchal Damville se mit en devoir de les chasser, parce qu'il n'avoir que des troupes nouvelles, qu'il n'os jamais opposer aux vieux soldats de l'Amiral. Le Peuple na laiss pass de l'accuefr de s'entendre avec des Huguenots.

La négociation de la paix s'étoit toujours continuée depuis le siège de S. Jean d'Angéli, & pour l'avancer davantage. le Roi qui étoit venu à Angers au commencement de Janvier - envoya le Maréchal de Cossé à la Rochelle > pour traiter avec la Reine de Navarre. Il la trouva plus difficile qu'on ne l'espéroit à la Cour, où l'on s'étoit perfuadé que la bataille de Montcontour feroit prendre aux Huguenots un ton humble. Le Maréchal leur ôta d'abord toute espérance d'obtenir des assemblées publiques ; mais il eut beau parler haut, on ne l'écouta pas, jusqu'à ce qu'ilfe fut un peu radouci, & qu'il eut laissé espérer qu'en envoyant au Roi, on pouvoit obtenir qu'il se relâchât. Beauvais-la-nocle, & Teligni, furent dépurés à Angers de la part des Princes, on leur accorda la liberté de conscience. & deux lieux d'éxercice dans tout le Royaume : ils se récriérenr à cette proposition, & la Cour, de son côté, remplit non-seulement tout le Royaume, mais encore toute l'Europe, des plaintes de leur orgueil, que rant de victoires ne pouvoient réduire. On pressoit en même temps le Roi d'Efpagne de faire un effort pour accabler un parti, qui à la fin

Année 1570.

iroit fortifier les rebelles des Pays-bas. On l'excitoit par l'éxemple de la Reine Elifabeth, qui avoit envoyé de l'argent pour faire fubfifter l'armée des Princes, & avoit animé parlà les Protestans d'Allemagne, de leur donner un pareil secours.

Cependant, non-seulement on faisoit durer la négociation, mais encore on faifoit courir le bruit que la paix alloit se conclure, parce que l'expérience faisoit voir que cette considération ralentifioit les Allemands, & pour donner plus d'apparence à ce bruit , on envoya au Prince & à l'Amiral . Biron, qu'on avoit fait depuis peu Grand-Maître de l'artillerie, & Henri de Mesme, Maître des Requêtes. Ils trouverent les Princes à trois lieues de Carcassonne, où ils étoient arrivés, après avoir reçu quelques troupes aux environs de Castres, & avoir renvoyé quelques compagnies de voleurs. accourumées à voler dans les Pyrénées, qui leur vinrent offrir leurs services; mais quelque besoin que l'Amiral eut de foldats, il ne voulut point se charger de tels gens, qu'il crut incapables de fervir, & capables seulement d'augmenter le brigandage dans ses troupes, déja si licencieuses. Les lettres que Biron & de Mesme rendirent aux Princes & à l'Amiral, étoient pleines d'honnêteté : il y en avoit du Roi, de la Reine & du Duc d'Anjou ; ils remporterent des réponses respectueuses, qui témoignoient un grand desir de la paix, pourvu qu'on leur accordat le plein éxercice de la Religion. Ils envoyerent ensuite des députés à Châteaubriant, où étoit le Roi, & partirent sur la fin de Mars, pour aller à Narbonne, d'où ils passérent dans le Vivarès, & y joignirent les troupes que Montbrun y rassembloit.

Durant cest grands détours, ils prenoient & ils pilloient beaucoup de petites Places: ils en rançonnoient d'autres, & ils fublificient par ce moyen, au grand déplaifir de l'Amiral, que la feule nécessité forçoir à certe façon de vivre. La longue marche qu'il failoir, l'obligea à donner des chevaux à l'Infanterie, qu'il ne put plus après lui faire quitrer. Ils augmentoient par-là leurs pilleries; & le chagrin de leur Général, qui ne pouvoir plus 'presque souffirir une Milice s' deséglée. Le Marquis de Gordes voulut empecher Monthrun & qu'elques autres Capitaines de passer les Rhône, pour faire des levées dans le Dauphinh, & atraque laur canon, qu'ils

avoient fait passer devant; mais Montbrun se servit si bien d'un posse qu'il avoit sur cette riviere, & la traversa si vite, qu'il prévint la diligence de Gordes, qui fut repoussé avec grande pette des siens.

Année 1570.

Nassau lui fit, un peu après, lever le siège d'un Fort qu'il attaqua: ils demeurerent quelque temps dans le pays à se rafraichir. & entrerent ensuite dans le Forez, sur la fin de Mai; ils y reçurent quelque renfort du côté de Geneve; mais ils penserent tout perdre avec l'Amiral , qui eut une dangereuse maladie. L'armée apprit à connoître ce que lui valoit un tel Général, & on voyoit grande différence entre lui & Louis de Nassau, qu'on jugeoir, malgré sa jeunesse, le plus capable de lui succéder. Comme il sur revenu de sa maladie, il écouta Biron & de Mesme, qui venoient encore négociet. La paix fut impossible, parce que la Cour persistoit à refuser l'entier éxercice, l'Amiral rejetta la tréve que la Cour demandoit avec inflance. A voir comme il tenoit ferme, on cût dit qu'il cût été le vainqueut, & qu'il cût eu une grande armée, lui qui ne menoit que des troupes quatre fois vaincues, ruinées par une marche de 400 lieues, & que la défertion, jointe aux continuels combats qu'il avoit fallu donner contre les garnisons & les paysans, avoient réduites à 2500 Mousquetaires, & à 2000 chevaux, dont la moitié, à la vérité, étoit de Noblesse Françoise, trèsbien équipée; mais l'autre étoit d'Allemands, qui avoient perdu leurs armes fur les chemins, ou les avoient eux-mêmes jettées de découragement & de lassitude. En cet état il traversa le Nivernois, & entra en Bourgogne, où il se faisit du poste d'Arnay-le-Duc, dans le dessein d'aller bientôt porter la guerre aux environs de Paris, persuadé qu'il étoit que la Cour ne feroit la paix que quand cette grande ville fouffritoit.

Le Roi éroit retourné à S. Germain, & les nouvelles qui venoient de l'Amiral y causoient beaucoup d'étonnement. On voyoit ce Général, qu'on croyoit entiérement abattu pat tant de défaites, traverser tout le Royaume, & étre encore en état de se faire craindre : il étoit temps de lui opposer une armée, puisque la faison nouvelle lui donnoit lieu d'éxécuter ses projets, après éstre un peu reposé. Le Duc d'Anjou étoit malade, & sa maladie, quoique légere, l'Ilii !

Année 1570.

vint à propos ; pour servir de prétexte au Roi de ne l'envoyer pas contre l'Amiral; il ne pouvoit plus fouffrir la gloire de son frere, & la Reine n'osoit combattre une jalousie si violente. Le Maréchal de Cossé à qui on donna 17000 hommes, eut ordre de partir au commencement de Juin, & de combattre l'armée des Princes, plutôt que de souffrir qu'elle s'approchât de Paris. L'Amiral l'attendoit de pied ferme, & au défaut de monde, il se préparoit à se défendre par la résolution & par l'avantage du poste.

Il v avoit auprès d'Arnay-le-Duc deux côteaux couverts de bois séparés d'un petit vallon, où il couloit un ruisseau; l'Amiral occupa un de ces côteaux, qui étoit défendu d'un étang par l'un des côtés : il eut foin d'occuper tous les postes avantageux, & il laissa quelque monde dans Arnayle Duc, pour y assurer sa retraite; il mit le Comte Louis de Nassau, auprès du Prince de Béarn; le Marquis de Renel prenoit soin du Prince de Condé : ils attendoient en cet état l'armée Royale. Le Maréchal de Cossé, qui croyoit la victoire aifée, voulut passer le ruisseau : il trouva plus de réfistance qu'il n'en avoit attendu de troupes si délabrées & en si petit nombre. S. Jean, frere de Montgomeri, ne défendit pas avec moins de valeur la chaussée de l'étang. & repoussa plusieurs fois la Valette, qui l'attaquoit. Durant l'ardeur du combat , le Maréchal faisoit couler quelques troupes vers Arnay-le-Duc. L'Amiral, qui s'en apperçut, leur fit couper le chemin : l'escarmouche dura sept heures , sans que l'armée Royale eût rien avancé, & l'Amiral, qui ne voulut pas se laisser engager à un combat général, sit sonner la retraite.

Le lendemain il se présenta siérement en bataille devant l'ennemi; mais le Maréchal appréhenda de trop hazarder . s'il le pouffoit. Pour l'Amiral , il demeura quelques jours dans le même poste, pour montrer qu'il ne craignoit rien, & ensuite il délogea pour s'aller camper au milieu de trois villes de son parti, Vezelay, Sancerre, & la Charité. Il ne pouvoit se mieux poster qu'en un lieu où il trouvoit tout ensemble la sureté & la subsistance. La Cour sut étonnée de voir qu'avec tant de forces on ne put venir à bout de ce Capitaine, ni d'une poignée de gens qu'il conduisoit, & la Reine qui le crut invincible dans la guerre, ne trouva plus

Année 1570.

de moyen de le perdre que par la paix, elle réfolut de la faire à quelque prix que ce fût, & l'Amital, par bonheut pour elle, se trouva dans la même disposition; car quoi-qu'il sentir croitre tous les jours son crédit & sa réputation; ant parmi les siens que parmi les étrangers, il ne pouvoit se résoude à mener toujours des troupes sans discipline, ans obéssitance, où les déscritons étoient si fréquentes, & qu'il ne pouvoit entretenir que par de continuelles pilleries; le chagrin qu'il en avoit, sit qu'il envoya les députés des Princes à la Cour, avec ordre de faciliter le Traité de paix par toutes les propositions les plus équitables. On sit d'abord une trève, mais qui n'éctor pas pour les Provinces éloignées.

Montluc continua à subjuguer le Béarn & la Navarre, où il ne lui restoit plus à prendre que Navarins. Il n'y eut que le Château de Ravestein qui tint quelque temps, car la ville ouvrit ses portes. Montluc recut au Château une bleffure qui lui défiguroit tellement tout le visage, qu'il fut contraint de porter un masque le reste de sa vie ; les soldats irrités entrerent de furie dans le Château, & passerent tout au fil de l'épée. Puigaillard , Lieutenant dans le Poitou , fous l'autorité du Comte du Lude, avoit de nouveau bloqué la Rochelle avec 12000 hommes; mais il fut surpris par la Noue, qu'il croyoit surprendre, & battu auprès de Luçon, qu'il avoit fortifié. Il perdit 500 hommes, presque tous Officiers, avec beaucoup de drapeaux, & les Huguenots se vantoient de s'être vengés de la journée de Montcontour. Pour rabattre leur orgueil, on envoya le Prince Dauphin avec une armée. La Noue ne laissa pas de prendre Fontenay à composition : il y perdit un bras , & le bras de ser qu'il se mit, lui donna depuis le nom de Bras de-fer. Brouage, & les Isles de Marennes, après avoir été prises & reprises, demeurerent enfin à la Noue ; ainsi la guerre s'échauffoit dans la Saintonge & dans le Poitou.

Paris étoit menacé par l'armée des Princes, qui avoit paffé la Loire, & s'étoit logée entre Montargis, Bleneau & Châ-tillon fur Loin, celle du Roi s'étoit mife sur le chemin, dans la vallée d'Aillan; mais pendant que de part & d'autré on se préparoit à quelque grande entreprife, tout fut sini par la paix. Quoique l'Amiral y sur disposé, pour l'y porte davantage, & l'attacher à la Cour par des efférances, on

Année 1 470

lui fit entendre qu'on feroit la guerre d'Espagne dans les Pays-bas, & qu'on lui donneroit ce commandement.

L'orgueilleuse & dure conduite du Duc d'Albe avoit aigri les esprits au dernier point. Ensié de ses victoires . il avoit fait faire des inscriptions, où il se donnoit des titres fuperbes, qui l'avoient rendu odieux, non-seulement dans les Pays-bas, mais encore dans la Cour d'Espagne, & au Roi même qui en concut de la jalousie : un nouvel impôt qu'il établit eut de dangereux effets dans les Provinces , principalement dans la Hollande & dans la Zélande, plus franches que toutes les autres. Il avoit fait publier un acte par lequel le Roi pardonnoit toutes les fautes passées; mais il le fit d'une maniere qui donna plus de crainte que d'efpérance. Toutes ces choses donnoient beau jeu au Prince d'Orange, qui répandoit sous main des bruits capables d'exciter les Peuples, déja émus par eux-mêmes. L'Amiral, à qui la maison d'Orange avoit donné de grands secours, bruloit d'envie d'en témoigner sa reconnoissance : il crut aisément que la France se résoudroit facilement à porter la guerre au dehors, quand elle seroit paisible au dedans.

La paix fut conclue le 15 Août : outre la restitution de tous les particuliers dans leurs charges, & l'amnistie générale accordée à tout le parti, comme dans les autres Traités: le nouvel Edit qu'on fit alors, accordoit deux lieux d'éxercice libre dans toutes les Provinces, au-delà de ceux qui avoient déja été accordés, Paris & la Cour demeurerent exceptés. On régla plusieurs choses pour les procès, toutes avantageuses aux Protestans; entr'autres, qu'ils ne pourroient être contraints de plaider au Parlement de Toulouse, qui leur étoit trop contraire : on leur donna pour juge les Requêtes de l'Hotel, avec attribution de Jurisdiction souveraine. Ils furent admis aux Colléges, aux Hópitaux & aux charges, en réduifant pourtant à un certain nombre ceux qui devoient entrer dans les Parlemens, & ce qui passoit de bien loin tout ce qu'ils avoient ofé prétendre dans les Traités précédens : on leur laissa la Rochelle, Montauban, la Charité & Cognac, comme Places de sureté; à condition de les rendre au bout de deux ans, à quoi les principaux du parti s'obligerent en leur propre & privé nom. Ainsi l'Amiral, qu'on croyoit à bas par tant de défaites, fit une paix plus

avantageuse qu'il ne l'avoit osé espérer, dans les meilleurs temps.

Année 1570.

Le Pape & le Roi d'Espagne lents à donner du secours, après avoir rappellé leurs troupes un peu après la bataille de Montcontour, quand ils virent la paix sur le point d'être conclue, sirent de magnisques promesses pour l'empêcher. Le Roi avoit pris d'autres mesures avec la Reine st nere, il voyoit qu'il ne pouvoit abattre les Huguenots par la force, fans épuiser fon Etat, & hazarder la visòite : il s'étoit déterminé à la paix, pendant laquelle il pouvoit, en les raffemblant à la Cour sous mille prétextes plaussibles ; trouvet des moyens plus surs de les perdre. La chosé étoit résolue, quoique la maniere de l'éxécuter sit peut-être encore indécise : il n'y avoit que le Roi, la Reine, le Duc d'Anjou, le Cardinal de Lortaine, & Albert de Gondi, Comte de Rets, Florentin, intime consident de la Reine, qui sussemble de se ce se cette, on se déssion de tous les autres.

La Reine étoit perfuadée que la plupart des grands Seigneurs, même Catholiques, favorisoient sécrettement les Huguenots; l'affaire d'Arnay-le-Duc, où le Maréchal de Cossé , si fort supérieur en force , s'étoit arrêté tout court , le rendit suspect. & l'avoit fait accuser de connivence avec l'Amiral. On croyoit que la maison de Montmorenci s'entendoit avec ce Chef du parti Huguenot, avec laquelle il avoit de si étroites liaisons, & que généralement tous les Grands du Royaume étoient bien aises de faire traîner la guerre, durant laquelle ils étoient plus considérés, & l'autorité Royale moins absolue : toutes ces raisons déterminerent à la paix. Les plaisirs même eurent leur part à une affaire si sérieuse: la Reine qui menoit toujours avec elle une nombreuse suite de Dames, pour entretenir le divertissement de la Cour, voyoit bien qu'une longue guerre ne les laisseroit pas durer. Le Duc d'Anjou croyoit avoir acquis affez de gloire & ne fongeoit plus qu'aux plaisirs , le commandement lui sembloit une chose délicate & difficile à soutenir parmi les effroyables jalousies du Roi son frere, qui s'augmentoient avec l'âge, & eussent éclaté sans la paix.

Après qu'elle fut conclue, la Reine de Navarre, avec les deux Princes, l'Amiral, les Chefs & presque toute la Noblesse du parti, les députés des Provinces, plusieurs MiAnnée 1570.

nistres demeurerent assemblés à la Rochelle, sous prétexte de chercher les moyens de fatisfaire les Allemands : la Cour n'étoit pas fans ombrage de cette assemblée, & des grandes levées d'argent qui se faisoient sous ce prétexte ; elle étoit d'ailleurs fatiguée des demandes exorbitantes que faisoit faire l'Amiral, comme pour sonder la bonne disposition du Roi, qui de son côté, quelque répugnance qu'il eût à donner des marques de sa bienveillance à des gens qu'il haissoit au dernier point, depuis l'audace qu'ils eurent de le vouloir. enlever, scavoit fort bien se contraindre; ainst, il accordoit presque tout avec une si grande facilité, qu'on s'étonne que les Huguenots n'en ayent point eu de défiance.

Il éroit temps de marier le Roi, qui avoit vingt ans, la Reine sa mere, toujours pleine de vastes desseins, avoit fongé à Marie, Reine d'Ecosse, encore assez jeune pour lui plaire, & même à Elisabeth, Reine d'Angleterre, mais les malheurs de la Reine d'Ecosse mirent bientôt fin aux penfées qu'on avoit pour elle, & la Reine Elifabeth avoit répondu que le Roi étoir trop grand & trop petit, elle vouloit dire qu'il étoit trop jeune pour elle, qui avoit trente-huit ans, & d'ailleurs trop grand Roi pour venir demeurer en Angleterre; ainsi on se détermina à Isabelle, fille de l'Empereur Maximilien, dont le Roi d'Espagne venoit d'épou-

fer l'ainée.

Il y avoit quelques années que la Reine avoit commencé de faire traiter ce mariage avec l'Empereur, qui voulant tirer avantage des troubles de la France, fit des propositions extraordinaires, elles furent rejettées bien loin, & le mariage ne se conclut qu'en ce remps. Il fut célébré sur la fin de Novembre, & le Roi alla recevoir à Mézieres sa nouvelle épouse, qui avoit environ seize ans : ses noces furent accompagnées de la magnificence ordinaire en ce temps. Mais la Reine Catherine ne quitta point le dessein de gagner ou d'amuser la Reine d'Angleterre, à qui elle sit proposer son fils d'Anjou par le Cardinal de Châtillon, toujours en grand. crédit dans cette Cour. Si elle ne pouvoit pas faire réuffir ce. mariage, elle espéroit du moins rompre celui que cette Princesse pouvoit faire avec le Prince de Navarre, & quoiqu'elle ne découvrit pas ce fecret au Cardinal de Châtillon, elle étoit bien aise de lui donner quelque marque de confiance

fiance, pour endormir d'autant plus les Huguenots, qu'ils verroient leurs Chefs employés dans les plus grandes affaires de l'Etat.

nnée 1570.

Durant ces négociations la Chrétienté étoit attaquée avec une terrible violence par Selim, Empereur des Turcs; ce Prince, plus enclin aux ouvrages de la paix qu'aux éxercices de la guerre, voulut faire bâtir quelques Mosquées, & fonder quelques Hôpitaux, mais son Musti lui répondit que la Loi ne lui permettoit de construire de tels édifices que des dépouilles des Chrétiens. Les Turcs voyant la mollesse qui commençoit à s'introduire dans la maison Othomane, se servirent apparemment de ce moyen pour exciter leur Empereur à se jetter dans la guerre, comme avoient fait ses ancêtres. Ce dessein leur réussit, & l'Isle de Chipre sut attaquée avec toutes les forces de l'Empire , les Vénitiens qui en étoient maîtres perdirent d'abord Nicosie. Le Pape Pie V. ne manqua ni à son devoir ni à la Chrétienté dans cette occasion importante, il excita de toute sa force le zéle des Princes Chrétiens. La France, épuilée par les guerres civiles. n'étoit pas en état d'agir ; Philippe, dont les Etats étoient florissants, fit d'abord semblant de vouloir se remuer, & désespéra les Vénitiens par des promesses qui furent longtemps inutiles. A la fin il se conclut une ligue entre le Pape. le Roi d'Espagne, & les Vénitiens, & on assembla une flotte formidable, pendant que Marc-Antoine Bragadin désendoit Famagoufte contre les Barbares.

Le Rei étoit revenu à Paris , & pour entretenir d'esperances l'Amiral & ses amis, il avoit visité en passar le Maréchal de Montmorenci, dans sa belle maison de Chantilly. Les Huguenos éroient roujours affemblés à la Rochelle, & comme la longueur de cette affemblée devenoit de plus en plus suspecte au Roi, il y envoya le Maréchal de Cossé, avec un Maitre des Requétes, pour terminer leurs affaires & les séparer: ils s'excusoient toujours, sous précarte des grandes sommes qu'ils devoient aux Allemands. Les consérences se passirent en plaintes réciproques, mais le Maréchal avoit ordre de traiter tour avec douceur: l'affemblée envoya ses députés à la Cout, pour solitier l'entirer éxécusion du dernier Edit. Cependant les Huguenots curent permission de tenis leur Synode nazional à la Rochelle, à

Kkkkk

1571.

Central in Canada

Année 1571.

condition qu'il y affifteroit un Commissaire du Roi , pour empêcher qu'il ne s'y passat rien contre son service. La Reine de Navarre y invita Théodore de Beze, qui craignit les ressentiments de la maison de Lorraine, trop puissante alors & trop déterminée à venger sur lui l'assassinat du Duc de Guife.

On renouvelloit souvent les propos de la guerre des Pays-Bas, les affaires du Prince d'Orange devenoient tous les jours meilleures; la Hollande & la Zélande avoient commencé à se rendre puissantes par mer, & avoient remporté quelque avantage fur le Duc d'Albe. Dordrecht, Fleffingue & plusieurs autres Places importantes quitterent les Espagnols. Cependant la Cour de France ne paroissoit occupée que des réjouissances qui n'avoient point discontinué depuis le mariage du Roi, il fit son entrée solemnelle dans Paris, avec la Reine sa femme, qui fut ensuite couronnée à saint Denys. Le Roi entra au Parlement, où il fit avec sa gravité ordinaire un long discours sur la réformation de la Justice. & fur l'obéiffance ponctuelle qu'il vouloit qu'on lui rendit.

quand il enverroit des Edits à vérifier.

En ce temps il arriva une sédition à Paris, au sujet d'une pyramide élevée, il y avoit déja longtemps, à la place de la maison d'un nommé Gastine; cet homme, pour avoir prêté fon logis aux Huguenots qui y avoient fait leur cêne, fut condamné à mort avec son frere & son beau-frere : leurs biens furent confisqués, leur maison fut rasée, & la pyramide érigée expliquoit la cause de cette condamnation. Comme cette inscription notoit les Huguenots comme séditieux & ennemis de l'Etat, ils crurent être bien fondés à demander la démolition de la pyramide en faveur de la paix , & le Roi l'avoit jugé raisonnable, mais quoiqu'on eût pris la nuit pour éxécuter ses ordres, tout le voisinage s'émut. Le Maréchal de Montmorenci fut obligé de faire pendre fur l'heure un des séditieux , après en avoir fait tuer quelques autres, & il acheva d'attirer sur lui la haine du Peuple. Les Huguenots, fatisfaits de la justice qu'on leur avoit faite. le furent beaucoup davantage des belles promesses que leurs Députés leur rapporterent.

On n'avoit rien oublié pour contenter la Reine de Navarre & l'Amiral; mais Biron arriva quelques jours après avec des offres beaucoup plus considérables, il disoit que le Roi, fatigué des guetres civiles qui ruinoient son Etat, & le donnoient en proie aux étrangers, vouloit couper jusqu'à la racine des diffensions, qu'il avoir enfin compris qu'il ne pouvoit déraciner un si grand mal sans se réconcilier de bonne foi avec les Huguenots, principalement avec la Reine de Navarre, & qu'afin de faire avec elle une solide alliance, il destinoit la Princesse Marguerite sa sœur au Prince de Béarn, fils de cette Reine: ceci se disoit également de la part du Roi & de la Reine sa mere. Mais Biron avoit ordre d'infinuer qu'à l'âge où étoit le Roi, & se sentant capable d'affaires, il étoit las d'être gouverné, que la Reine mere faifoit trop valoir le Duc d'Anjou, qu'elle vouloit établir au préjudice du Roi, & aux dépens de sa réputation, & qu'une des raisons qui le portoit à faire un accord sincere avec les Huguenots, c'est qu'il espéroit par cette union & par les conseils de l'Amiral trouver les moyens de s'affranchir. La guerre de Flandre, ajoutée à tant de motifs, avoir un tel charme pour l'Amiral, qu'on pouvoit tout obtenir de lui par ce moyen.

La Princesse Marguerite étoit en ce temps les délices de la Cour, tant par sa beauté que par son esprit & ses agrémens, elle avoit paru aimer tendrement le Duc de Guise, & n'avoit pu s'empêcher de témoigner qu'elle étoit touchée de la gloire qu'il s'acquéroit autant dans les combats que dans les tournois. Ce Prince avoit eu envie de répondre à la passion de la Princesse, mais sitôt qu'il eut apperçu qu'il offenseroit mortellement par ce moyen le Duc d'Anjou qui l'aimoit. & le Roi qui le confidéroit beaucoup, il réfolut en habile Courtifan de faire céder fon amour à fon ambition, & pour ôter tout prétexte à ses ennemis, il se maria dans le même temps avec tant de précipitation, qu'on scut plutôt l'accomplissement que la proposition de ce mariage. Il épousa Catherine de Cleves, veuve du Prince de Portian; Marguerite ne laissoit pas de l'aimer encore, quand elle fut destinée contre son inclination au Prince de Béarn.

Quoique la Reine de Navarre fût touchée comme elle le devoit de cette alliance, elle ne répondit pas fur le champ, se voulut prendre quelque temps, pour voir si elle pourroit réulfir dans un dessein plus avantageux. La Reine d'Angle-

Kkkkkii

Année 1571.

terre amusoit tous les Princes de l'Europe de l'espérance de l'épouser, & pour engager d'autant plus les Huguenots, elle avoit témoigné quelque inclination pour le Prince de Béarn. Ainsi la Reine sa mere résolut d'attendre quelque temps avant que de conclure avec Marguerite, & cependant pour ne point fâcher le Roi, elle répondit qu'elle se sentoit extraordinairement honorée du mariage qu'il lui faisoit propofer, mais qu'elle étoit obligée de consulter avec ses Théologiens si elle pouvoit en conscience donner à son fils une Princesse de Religion contraire, aussi bien le Prince n'étoitil pas alors à la Rochelle. La Reine sa mere l'avoit envoyé visiter ses Places, & étoit bien aise de le montrer à ses sujets : elle faisoit cependant sonder à fond les intentions de la Reine d'Angleterre, ce qu'elle pouvoit aisément par le Cardinal de Châtillon, elle sçut que les espérances que donnoit certe Princesse n'étoient qu'artifices, & qu'elle ne se résoudroit que très-difficilement à se donner un maître; ainsi la Reine de Navarre ne tarda pas à faire réponse au Roi, le mariage fut résolu, & il ne falloit plus pour l'accomplir que la dispense du Pape.

Environ dans le même temps, Marie de Cleves, sœur des Duchesses de Nevers & de Guise, élevée dans la Religion Protestante auprès de la Reine de Navarre, fut promise au Prince de Condé. L'Amiral qui avoit perdu, quatre ans auparavant, Charlotte de Laval, fe remaria à Jacqueline d'Entremont, Savoyarde de grande maison, & puissamment riche, que la grande réputation de ce Capitaine en avoit rendu amoureuse, elle le vint trouver à la Rochelle, & le Roi lui fit rendre son bien, que le Duc de Savoye avoit confisqué. Teligny épousa aussi la fille de l'Amiral, que son seul mérite lui obtint; car il n'avoit aucun bien, & quoiqu'il fût Gentilhomme, sa naissance n'étoit pas proportionnée à la dignité

ni à la considération de l'Amiral.

Les réjouissances, causées par tant de mariages mêlés ensemble, furent troublées par la mort du Cardinal de Châtillon. Il mourut subitement en partant d'Angleterre pour revenir en France, & on ne scut que deux ans après qu'il avoit été empoisonné par son valet de Chambre. Il étoit né avec de grandes qualités pour le monde & pour la Cour, mais encore qu'il eût été Cardinal presque dès son enfance, il n'avoir

813

jamais eu de goût pour l'Etat Eccléfiastique. Les intérêts de sa maison, auquel il sacrisia sa Religion, le jetterent dans l'hérésie, il ne laissa pas de garder quelque sorme d'Écclé-siastique pour conserver les revenus de ses bénésices, & comme il étoir retenu par-là de prendre ouverrement les armes, il s'étoir mis dans la négociation, où beaucoup d'adresse à beaucoup d'esprit, joint avec beaucoup de franchise, du moins apparente, l'ul donnoient de grands avantages; l'Amiral senit vivement cette pette, & se voyant seul de trois seres qui lui étoient d'un si grand secours, il chercha de nouvelles ressources dans son esprit se dans son estre se dans se dans son estre se dans se dans

Le Roi desiroit avec ardeur de l'attirer à la Cour, & pour le faire avec plus de facilité, il s'avança jusqu'à Blois. C'est-là qu'on dit que se tint ce fameux Conseil où le carnage des Protestants sut résolu; un peu après arriva l'assassinat de Ligneroles, qui étonna toute la Cour, c'étoit le favori du Duc d'Anjou. Cependant le Vicomte de la Guerche, qui avoit avec lui de vieilles inimitiés, se sit assister des principaux de la Cour pour le tuer; la confiance de son maître lui couta la vie: il lui avoit dit le secret du meurtre des Huguenots, & ce jeune homme ou par imprudence ou par vanité, avoit fait sentir au Roi qu'il le sçavoit; il ne le porta pas loin. On se servit de la Guerche pour le tuer, & pour amuser le monde on mêla dans son aventure quelques histojres de femmes . afin qu'on l'attribuât à la jalousie, mais comme il étoit mal aifé de tromper l'Amiral, le Roi s'appliqua plus que jamais à l'attirer. Le meilleur moyen qu'on en put trouver, étoit de lui proposer des desseins de guerre, & sur-tout dans les Pays-Bas, il en fut alors parlé plus ouvertement & plus à fond que jamais.

Louis, Connte de Nassa, étoit auprès de lui à la Rochelle, le Roi donnoit tant d'espérance de la guerre, que l'Amiral résolut d'envoyer ce Comte avec la Noue, pour découvrir de plus près ce qui en étoit, ils revintent persuadés que le Roi soni sonit cette guerre de bonne soi, èqui n'artendoit pour la commencer que l'arrivée de l'Amiral, à 4 qui il en vouloit donner la conduite. Ils le trouverent occupé de grands desseins à son ordinaire: sa charge lui donnoit de puissant sonyens pour les entreprendre: duran les intervalles des guerres civiles, il avoit envoyé dans le

Année 1571.

nouveau monde pour y établir des habitations, & même durant la guerre il n'abandonnoit pas tout-à-fait ce dessien, il y entroit quelque chost des intérêts de sa Religion, qu'il se faisoit honneur d'étendre, mais tout le monde avouoit que la grandeur du Royaume qu'il avoit toujours à ocœur, saisoit un de ses principaux motifs. Le peu de part que prenoit la Cour à ses entreprises, le firent mal réussir, & toutesois on lui doit les commencemens de l'établissement que les François ont fait dans le Canada & dans les siles.

Depuis la derniere paix il avoit renvoyé en Amérique pour reconnoître les Ports. Une nouvelle raison s'étoit jointe à toutes les autres, c'étoit le désir de nuire aux Espagnols, & comme il espéroit leur faire bientôt la guerre dans la Flandre, il fongeoit en même temps à les traverser dans le nouveau monde, d'où ils tiroient leurs richesses. Les mauvais fuccès dont il venoit d'apprendre la nouvelle, loin de le rebuter, le faisoient penser aux moyens de réparer ce dommage; c'est ce qui l'occupoit dans le temps que Louis de Nassau lui vint rapporter les réponses & les intentions du Roi, il lui conseilloit d'aller à la Cour sans différer davantage. Le Maréchal de Cossé qui le trouva ébranlé, lui donna encore plus de confiance, en lui portant la permission de se faire accompagner de cinquante hommes d'armes, pour la fureté de sa personne, & le Maréchal de Montmorenci, dont les conseils ne lui étoient point suspects, acheva de le déterminer.

Un tiers parti, qu'on appelloit le parti des politiques, commençoit à se former à la Cour; ce parti, sans parter de Religion, devoit seulement proposer la réformation des abus, à l'assemblée des Etats Généraux. Le Duc d'Alençon faitie répérer de se mettre bientôt à leur tête: à mediure que ce jeune Prince croissoit, on découvroit tous les jours en lui un mauvais fond de un grand désir de brouiller: en attendant, les deux Maréchaux étoient les Chefs du parti, c'est ce qui leur sit souhairer de voir à la Cour & auprès du Roi un homme de la force de l'Amiral, seul capable de ruiner exédit des Italiens, odieux à tout le monde, excepté à la Reine mere qu'ils gouvernoient, & de balancer le pouvoir de la maison de Lorraine, maitresse absouhe des Peuples, que la forte inclination du Duc d'Anjou pour le Duc de Guise rendoit tous les jours plus puissants.

Année 1 57 1.

L'Amiral donnoit beaucoup à fes amis & aux marques deconfidération qui lui venoient de la Cour, ainfi il fe rendit auprès du Roi, qui le reçut encore mieux qu'il ne l'avoit fait efférer. Comme il fe fut jetté à genoux devant le Roi, il le releva, J'embarfalm & l'appellant fon prere, & lui dit qu'il ne verroit jamais de plus heureufe journée que celleci, qui mettoit le dernier sceau à la paix. L'Amiral, François jusqu'au fond du cœur, & que le seut esprit de sa Religion avoit jetté dans les intérêts contraires au bien de l'État, ne pouvoit retenir ses larnes.

Les caresses du Roi surent suivies de ses libéralités, il donna cent mille livres à l'Amiral pour le dédommager du pillage de sa maison durant les guerres, il sut même libéral envers lui aux dépens de l'Eglife, en lui accordant une année des revenus des bénéfices de son frere le Cardinal, & même quelques-uns de ses bénéfices, il lui rendit encore fa place dans se Confeil, où il tenoit le milieu entre les Maréchaux de France; mais ce qui paroissoit de plus solide, c'est qu'il traitoit à fond avec lui les plus grandes affaires de l'Etat, qui paroissoient être l'alliance qu'il projettoit avec la Reine d'Angleterre & avec les Protestants d'Allemagne, pour en venir incontinent après à la guerre de Flandre, tant fouhaitée par l'Amiral. Il en réfolut avec lui tous les moyens comme avec celui à qui il en vouloit donner la charge; l'Amiral eut permission de passer quelque temps à sa maison, le Roi continuoit à traiter par lettres avec lui, ce qu'il avoit commencé de vive voix, le Duc de Guise, quoi qu'averti ne sçavoit que croire de ces marques de confiance, & se retira de la Cour presqu'autant par crainte que par dissimulation : le fort génie de l'Amiral faisoit craindre qu'il ne changeât l'esprit du Roi.

La Reine mege & le Duc d'Anjou qui devoient faire femblant d'entrer en jaloufie, n'on étoient pas tout-à fait éxemts, & le crédit de l'Amiral faifoit crier tout le monde, excepté les Montmorencis & leurs amis. Guillaume de Montmorenci, Seigneur de Thoré, un des freres du Maréchal, & le plus remuant de tous, travailloit fécrettement à lui unit le Duc d'Alençon. Ce Prince témoignoit un grand atrachement pour l'Amiral, & dans l'éthine qu'il afféctoit de lui faire paroitre; ceux qui regardeient les chofès de près, reAnnée 1571.

marquerent que de toutes ses qualités, celle qu'il prisoir le plus étoit l'adresse qu'il avoit de se rendre maître d'un parti.

L'affaire du mariage, quoique réfolue, tiroit en longueur, parce que le Pape ne vouloit point accorder les dispenses. Pour rompre ce mariage, il fit demander la Princesse Marguerite par le Roi de Portugal: il envoya un Légat pour appuyer la demande de ce Prince, & tout ensemble pour obliger le Roi à entrer dans la ligue contre le Turc. Le Roi répondit civilement au Roi de Portugal, mais il dit que le bien de son état lui avoit fait prendre d'autres engagemens. Pour la ligue, il répondit que les divisions de son Royaume ne lui permettoient pas de prendre part aux affaires étrangeres. Un peu après se donna la sameuse bataille de

Lépanthe.

Dom Juan d'Autriche avoit été déclaré Général de la Ligue, comme il venoit d'achever en Espagne la guerre contre les Mores révoltés, que leur opiniâtreté avoit rendu difficile & dangereuse : son autorité empêcha les divifions qui s'étoient mises entre les Chefs, il vint en Italie, & partit de Naples vers la mi-Août, après avoir reçu du Cardinal de Granvelle, Vice-Roi, les marques du commandement que le Pape lui avoit envoyé; il tint conseil à Mesfine au commencement de Septembre, & il apprit, quelque temps après, que les Turcs qui ne croyoient plus qu'il y eût rien à entreprendre, la faison étant déja si avancée, avoient renvoyé foixante vaisseaux, que leurs plus fameux Corfaires avoient joints à leur flotte. Le reste étoit demeuré vers le Golfe de Corinthe, l'armée Chrétienne partit de Corfou vers la fin de Septembre, pour aller au fecours de Famagouste, elle apprit en chemin que la valeur admirable de Bragadin n'avoit pu la sauver ; le Bacha , irrité contre ce. brave homme, qui lui avoit fait périr tant de monde, malgré la capitulation, le fit expirer parmi les tourmens, qu'il fouffrit avec autant de piété, qu'il avoit montré de valeur dans la défense de sa place. C'est ainsi que ces conquérants brutaux insultent à la vertu qu'ils sont incapables de connoître, & qu'ils mettent dans une fierté insolente.

La nouvelle de la perre de Famagouste n'empêcha pas les Chrétiens d'aller aux Turcs, quoiqu'une grande partie de la stotte Vénitienne se suit dissipée. Ils trouverent l'ennemi au

Golfe

Année 1571.

Golfe de Lépante, contrée déja fameuse par la bataille d'Actium. Là se donna un combat naval, le septiéme d'Octobre les Infidéles furent défaits, 117 de leurs Galeres furent prises, & plus de vingt coulées à fond, il y eut vingt-cinq à trente mille hommes abymés, & quatre mille pris, tous les Chefs surent noyés ou tués, à la réserve d'un seul, tout l'Empire Othoman trembla de cette défaite, & sa puissance depuis ce temps-là ne s'és jamais remise sur la manuel.

Les témoignages de confiance que le Roi donnoit à l'Amiral continuoient ; les Traités avec l'Angleterre & les Princes Protestants s'avançoient beaucoup, en même temps l'Evêque de Valence faifoit agir son fils Balagni en Pologne, pour ménager cette Couronne au Duc d'Anjou. Le Roi Sigismond Auguste n'avoit point d'enfans, & sa mort paroiffoit prochaine, à cause de ses infirmités & de son grand age; l'affaire se traitoit fort sécrettement, mais le Roi en laissa exprès échaper quelque chose; rien ne donna plus de confiance aux Huguenots. Ils regardoient le Duc d'Anjou comme leur ennemi le plus déclaré & le plus à craindre, & ses victoires lui étoient un engagement contre le parti Proteftant : ils pénétrerent aisément que le Roi, si jaloux de son frere, ne songeoit pas tant à l'élever qu'à l'éloigner. La Reine de Navarre vint à la Cour, les articles du mariage furent signés le onziéme d'Avril , & la maniere dont on convint pour le célébrer n'étoit pas fort éloignée de celle dont on usoit dans l'Eglise. Le 19° l'alliance sut conclue avec la Reine d'Angleterre, & avec obligation de se défendre mutuellement contre tous les ennemis fans distinction. Le Maréchal de Montmorenei avoit négocié cette affaire auprès d'Elifabeth; mais le mariage du Duc d'Anjou aves cette Princesse fut absolument rompu. Elle sut ravie d'avoir pour prétexte son zéle pour sa Religion, & de resuser au Duc d'Anjou l'éxercice de la sienne, qu'il demandoit pour toute l'Angleterre.

En même temps le Roi fit patrit Gafpard de Schomberg, pour traiter une ligue offenfive & défenfive avec les Princes Proteflants d'Allemagne, & n'oublia rien pour engager dans fes intrêts le Prince Palatin & fes enfans. Il eavoya aufli au grand Duc, étéoit Côme de Médicis, à qui le Pape avoit donné cette qualité, & qui fe l'étoit confervée, quoique-

rg72-

Année 1 (72.

l'Empereur le trouvât mauvais. Ce Prince avoit conçu de grandes jalousies du Roi d'Espagne, qui depuis peu s'étoit faisi de Final, place qui relevoit de l'Empire, & avoit fait peu d'état des plaintes de l'Empereur. Toute l'Italie fut émue de cette entreprise, mais principalement le grand Duc, que cette conquête menaçoit plus que les autres, & qui se perfuada aisément que Philippe avoit des desseins sur Siéne. Le Roi voulut profiter de la conjoncture pour engager Côme contre l'Espagne, & comme il étoit fort riche, on lui demanda une grande somme d'argent à emprunter.

Tous ces grands préparatifs, qu'on faisoit en tant d'endroits contre le Roi d'Espagne, persuaderent à l'Amiral qu'on vouloit tout de bon lui faire la guerre; il n'écouta point les Rochelois, qui lui écrivoient lettres sur lettres, pour l'avertir de prendre garde à lui. Stroffi armoit des vaisseaux dans leur voisinage, & quoiqu'on publiât que c'étoit à dessein de passer en Flandres, les Rochelois étoient alarmés de cet armement, mais l'Amiral les exhortoit à bannir ces vaines terreurs, & les affuroit que le Roi avoit bien d'autres desseins que celui d'attaquer les Protestants. Il attribuoit les bruits qu'on faisoit courir parmi eux des mauvais desseins de la Cour, aux ennemis de l'Etat, & loin de prendre, comme fes amis l'y exhortoient, de nouvelles précautions, il obligea les Huguenots à rendre les places de fureté deux mois avant le temps porté par l'Edit. Ceux de la Rochelle furent les seuls qui ne désérerent point à ses sentiments ; les autres furent loués publiquement par des lettres parentes du Roi, qui recommandoient religieusement l'éxécution de l'Edit.

Le Pape Pie V. mourut le premier de Mai, affligé de ce que les divisions des Confédérés les avoient empêchés de profiter de la victoire de Lépante, & de ce que les Vénitiens n'avoient pu sauver leur Royaume de Chypre. Grégoire XIII. son successeur ne sut pas si difficile que lui pour la dispense du mariage, & il devoits se célébrer le premier de Juin ; mais quelque difficulté que le Cardinal de Bourbon trouva dans la forme de la dispense, sit différer jusqu'au mois d'Août. Ce délai priva la Reine de Navarre de la confolation de le voit accompli : elle mourut le 4 de Juin, âgée de 44 ans, à Paris, où elle étoit venue pour faire les apprêts de la cérémonie. Comme elle étoit fort active,

Année 1 172.

on dit qu'elle s'échauffa par les soins qu'elle se donna pour ' faire tout magnifiquement à fon ordinaire, d'autres croient qu'elle mourut empoisonnée par des gants parfumés, & il est constant que celui qui les lui vendit étoit capable d'une noire action; mais on ne vit rien de certain touchant ce crime : on peut croire aisément que les Protestants furent inconsolables de sa perte; sans sa religion, son grand esprit, foutenu par un grand courage, l'auroit fait regréter même

par les Catholiques.

Environ dans le même temps le Prince d'Orange ayant furpris Mons, l'Amiral pressa le Roi de se servir de cette conjoncture, & de déclarer la guerre au Roi d'Espagne, pendant que tout le pays étoit ému de la prise de cette place, le Roi ne pensoit à rien moins alors qu'à faire la guerre; mais comme il craignoit plus que toute chose que l'Amiral ne pénétrât ses intentions, il n'osa pas le refuser ouvertement : l'expédient qu'il prit pour gagner du temps fut de lui mander de mettre son avis par écrit, afin de le faire éxaminer dans son Conseil. Sur cela l'Amiral écrivit un long discours, mais il se fioit principalement aux raisons qu'il avoit dites au Roi en particulier, dont la principale étoit que s'il ne protégeoit les Hollandois, ils seroient contraints de se jetter entre les bras de la Reine Elisabeth, qui devenue maitresse dans les Pays-Bas, réveilleroit avec autant de puissance, & d'aussi près que jamais, les anciennes animofités des Anglois contre la France.

Pendant que le Garde des Sceaux Morvilliers répondoit à l'écrit de l'Amiral, les choses tiroient en longueur, & le Roi confentit que le Comte de Nassau & Genlis menassent fous main quelque secours au Prince d'Orange pour défendre Mons, que le Duc d'Albe menaçoit. Ce Duc commencoit à ne rien connoître dans les desseins de la France; il ne pouvoit croire que Charles se pût réconcilier de bonne foi avec les Huguenots, n'y abandonner le dessein de les perdre, tant de fois résolu entre les deux Rois; il voyoit bien qu'un tel dessein ne pouvoit pas compatir avec la guerre d'Espagne, & il soupçonnoit quelque chose de ce qui étoit , mais c'étoit pousser la dissimulation bien avant , que d'envoyer des troupes contre lui, & en tout cas il étoit de sa prudence de ne pas se laisser surprendre, ainsi il mar-Lllllij

cha contre Genlis, & le battit.

Annéo 1 172.

A voir comme le Roi reçut cette nouvelle, il n'y eut perfonne qui ne crut qu'il en étoit fensiblement touché; ainst l'Amiral vint à Paris plein de confiance contre l'avis de tous ses amis, il croyoit sa présence nécessaire auprès du Roi dans cette conjondeure. A fon arivée on renouvella les défenses de porter des armes & de faire aucune émotion. Il crut qu'on vouloit pourvoir par-l'à à la sureré de sa personne, & arrèter la fureur du Peuple qui le haissoit, caus è cause de sa Religion que pour l'amour du Duc de Guise. Le Roi lui accorda tout ce qu'il voulut, & lai permit de lever autant de troupes sur la frontiere, qu'ille jugetoit nécessaire, pour soutenit le Prince d'Orange dans le dessein de secourir Mons, que le Duc d'Albe avoit assiége.

Cependant le remps du mariage approchoir. Le Prince de Navare, devenu Roi parla mort de la mere, étoit arrivé avec fon coufin le Prince de Condé, dont les noces venoient d'être célébrées avec la Princeffe de Cléves, en préfence du nouveau Roi. Tous les Seigneurs Proteflans fuivoient les deux Princes: l'éxemple de l'Amital les avoit rassurés ; lis ne croyoient presque plus qu'il y eu da craindre dans une occa-fion où un homme de la prudence marchoit avec tant de sécurité. Les Seigneurs Catholiques serendoient aussi aux de la Roi, entré autres le Duc de Guise, qui voyant tous les Huguenots s'assembler dans Paris avec l'Amiral, ne douta point que le temps de la vengeance n'approchât, & vint divid 'dune infinité de Gentilshommes Catholiques de ses

amis.

La dissonse vint telle qu'on la pouvoit desirer, & le mariage se fit le 20 d'Août, dans l'Eglise de Notre Dame de Paris, les sinaçilles avoient été faites la veille dans la Chapelle du Louvre, on remarqua dans la célébration du mariage que la Princesse Marguerire qui n'époussit qu'a regret le Roi de Navarre, parut toujours avec un visage chagrin. On dit même que jamais elleme prononça le Oui nécessaire, e que lorsquoi nui demanda, selon la coutume, s'el elle ne prenoit pas Henri de Bourbon, Roi de Navarre, & premier Prince du sang pour son mari, comme elle tradoit à répondre, le Duc d'Anjou son frere lui baissa la tête par derrière, ce qui fut pris pour consentement. Le nouveau marié & les Huguenos se retirerent dans l'Eyéché pendant la Messe. mais pendant qu'ils étoient à l'Eglife on les vit regarder fouvent avec douleur les étendards pris fur eux dans les batailles de Jarnac & de Montcontour, & on entendit l'Amiral qui difoit au Maréchal Damville que bientôt on mettroit d'autres étendards plus agréables à voir, à la place de ceux-là, tant il étoit occupé des victoires qu'il efpéroit remporter dans la guerre des Pays-Bas.

Il ne sçavoit pas que pendant qu'il se nourrissoit de cette espérance & au milieu des réjouissances de la noce, on tenoit des conseils secrets pour le perdre avec tous ses amis. Le Maréchal de Montmorenci , plus défiant que lui , s'en douta, & sous prétexte de quesque indisposition qui lui restoit, disoit-il, de son voyage d'Angleterre, d'où il revenoit, il se retira à Chantilly. Un peu après on eut nouvelle de la mort du Roi de Pologne, avec lequel périt la famille des Jagellons; l'Evêque de Valence fut envoyé en Pologne pour y achever ce que fon fils Balagni y avoit commencé par ses instructions, & procurer l'élection du Duc d'Anjou; ni le Duc ni la Reine mere ne fouhaitoient le succès de cette entreprise. Le Duc regardoit son élection dans un pays si éloigné comme un bannissement honorable, & la Reine ne pouvoit se résoudre à éloigner d'auprès d'elle un fils qui lui étoit si cher. Mais l'Evêque qui sçavoit combien la chose étoit agréable au Roi, étoit résolu d'y travailler de toute sa force.

La Reine étoit occupée du dessein de faire périr les uns par les autres, tous ceux qui lui donnoient de l'ombrage. Elle prétendoit que ceux de Guisel a déseroient de l'Amiral, des Montmorencis & des Huguenots, pour ensuite périr eux-mêmes accablés par les troupes, après qu'ils se feroient épuisés en ruinant leurs ennemis. Dans ce dessein, voici l'ordre qu'elle médioit pour l'éxécution; elle vouloit commencer par l'Amiral, & donner au Duc de Guise son ennemi la charge de le faire assassiment, à quoi il s'étoit offert. Elle ne doutoit point que les Huguenots & les Montmorencis ne prissent les armes pour le venger, c'étoit un prétexte pour les perdet cous ensemble, car les Guises & les Catholiques de Paris joins à eux, étoient sans comme ils ne l'étoient pas afice pour les désire sans qu'il en coutât

Année 1572.

beaucoup, & que de si braves gens ne manqueroient pas de vendre bien cher leur vie, elle espéroit avoir bon marché des Guises affoiblis dans ce combat.

La chose ne sut pas proposée au Roi dans toute son étendue: on lui parloit seulement & de l'Amiral & des Huguenots, dans la ruine desquels le Peuple pourroit bien enveloper les Montmorencis, que leur liaison avec l'Amiral avoit rendu odieux. On lui disoit que jamais il n'auroit ni autorité ni repos, qu'il n'eût délivré son Royaume de ces Chess de parti, que s'il ne pouvoit pas achever tout le dessein en un seul coup, ce seroit toujours un grand avantage de se défaire de l'Amiral, qui faisoit à son gré la paix ou la guerre, en rejettant la haine de l'action fur les Princes de Lorraine, ses ennemis déclarés; qu'au reste le Roi seroit tout ce qu'il voudroit des Huguenots, dont il auroit abattu le Chef principal, & tiendroit tous les autres entre ses mains, que les Montmorencis ne se pourroient pas soutenir tous seuls, & qu'enfin les Princes Lorrains seroient absolument au pouvoir du Roi, quand toutes les forces du Royaume seroient réunies, tellement que l'autorité Royale reprendroit toute sa

vigueur. Le Roi, tout cruel qu'il étoit, n'entroit qu'à regret dans un tel dessein, car il avoit un fond de droiture qui répugnoit à ces noires actions, mais on l'avoit gâté par de mauvailes maximes, & on lui avoit tant répété qu'il y alloit de sa couronne & de sa vie à faire périr l'Amiral, qu'il donna ordre au Duc de Guise de chercher un assassin, il ne fallut pas le chercher bien loin. Monrevel qui avoit déja affaffiné Mouy, s'étoit retiré ensuite dans les terres du Duc, qui le réservoit pour ce dernier coup. Ce méchant alla lui-même choisir dans la maison d'un confident du Duc de Guise, une fenêtre qui donnoit sur la rue par où l'Amiral passoit toujours allant du Louvre chez lui. Le 22 d'Août, fur les onze heures du marin , Monrevel le voyant passer à pied assez lentement, parce qu'il lisoit une lettre, lui tira un coup d'une arquebuse chargée de deux balles, dont l'une le blessa au bras gauche, & l'autre lui rompit un doigt de la main droite. Le coup fut entendu au jeu de Paume où le Roi jouoit avec le Duc de Guise: on lui vint dire ce qui s'étoit passé, il jetta aussitôt sa raquette à terre, & sortit tout su-

Année 1572.

rieux, jurant qu'il feroit justice d'un attentat qui regardoit plus sa personne que celle de l'Amiral, il parla de la même force au Roi de Navarre & au Prince de Condé, qui vinrent lui demander permission de se retirer ; l'ardeur avec laquelle il leur témoigna qu'il vouloit venger cet affaffinat. leur mit presque l'esprit en repos.

On chercha en vain l'affaffin, il s'étoit fauvé fur un cheval qu'un des gens du Duc de Guise lui avoit mené. Les Huguenots ne prirent pas feu comme on l'avoit espéré; la tranquillité de l'Amiral les empêcha de s'émouvoir, il ne s'emporta jamais contre personne, mais comme on discouroit de l'auteur du meurtre, il marqua le Duc de Guise par un petit mot, sans toutesois le nommer. Pour ce qui est du Roi, l'Amiral étoit bien éloigné de l'en soupçonner : il souffrit son mal & les incisions qu'il lui fallut faire avec une constance admirable : le jour même qu'il fut blessé , quoiqu'il ne fût pas fans péril, & qu'on craignit la gangréne à la main , il vit & entretint tous les Seigneuts de la Cour avec une fermeté qui les étonnoit, témoignant une entiere indifférence pour la vie & pour la mort, & affurant qu'il mouroit content, pourvu qu'il pût dire au Roi un mot important pour sa gloire & pour le bien de son état. Il ajouta que la chose étoit de telle nature, que personne ne se chargeroit de la rapporter, & qu'il falloit qu'il parlât lui-même. On le dit au Roi, qui un peu après vint voir le blessé avec la Reine sa mere, le Duc d'Anjou & quelques Seigneurs. parmi lesquels étoit le Duc de Guise.

Dans l'entretien particulier qu'il eut avec le Roi, il ne s'arrêta pas à lui faire des plaintes, & ne lui parla de luimême que pour l'affurer du zéle qu'il avoit pour son service; son discouts roula presque tout sur la guerre de Flandres, à laquelle il exhortoit le Roi avec toute l'ardeur possible, il l'avertit gravement du peu de secret qui étoit dans son conseil, où rien ne se disoit qui ne sût aussitôt porté au Duc d'Albe ; il se plaignit des rigueurs inouies dont ce Duc usoit envers 300 Gentilshommes François qu'il avoit pris dans la dernière rencontre, & paroissoit étonné que le Roi n'en eût témoigné aucun ressentiment, il finit en lui recommandant inflamment l'éxécution des Edits, comme le seul moyen de conferver le Royaume.

Année 1572.

La conversation dura si longtemps, que la Reine mere qui voyoit parler l'Amiral avec action, & le Roi en apparence prendre goût à ce qu'il disoit, en entra en inquiétude. Elle craignoit qu'un homme, si fort en raisonnement, n'émût le Roi; mais ce Prince se leva sans rien décider sur la guerre des Pays-Bas, & pour éviter de répondre, il se mit à faire plufieurs questions sur le coup qu'avoit reçu l'Amiral, & sur l'état de sa fanté. Durant tout l'entretien il l'appella toujours son pere, avec une si profonde dissimulation, qu'il n'y eût personne qui ne crut qu'il étoit touché. Comme il juroit souvent qu'il feroit justice des auteurs de l'assassinat, l'Amiral lui dit doucement qu'il ne falloit pas un grand temps pour les découvrir : après que le Roi se fut retiré, la Reine mere inquiéte s'approcha pour lui demander ce que l'Amiral lui disoit avec tant d'ardeur : il étoit rude de son naturel, & il commençoit depuis quelque temps à parler affez féchement à cette Princesse ; l'action qu'il méditoit l'effarouchoit encore davantage, de forte qu'il répondit en jurant felon fa coutume, que l'Amiral lui avoit conseillé de régner par luimême; on jugea bien à fon air qu'il inventoit ce discours, & parloit ainsi à la Reine pour lui donnet à penser.

Les Huguenots cependant s'affemblerent chez l'Amiral, fort alarmés: le Vidame de Chartres dit sans hésiter que la blessure de l'Amiral n'étoit que le commencement de la tragédie, & qu'ils en feroient bientôt tous la fanglante conclusion, s'ils ne sortoient promptement de Paris. Chacun rapportoit tout ce qu'il avoit ramassé sur ce sujet : les uns racontoient qu'on avoit ouï dire qu'il y auroit plus de sang que de vin répandu dans cette noce, les autres se ressouvenoient qu'à Notre Dame, pendant qu'ils se retiroient après la célébration du mariage, pour ne point assister à la Messe, un bruit confus s'étoit élevé pour leur dire qu'ils seroient bientôt forcés de l'entendre. Un Président avoit averti un Seigneur Protestant de ses amis qu'il feroit bien d'aller passer quelques jours à la campagne; mais il n'y eut rien de plus remarquable que ce qu'avoit dit l'Evêque de Valence en partant pour la Pologne. Quoique la Reine mere, qui le . connoissoit pour affectionné au parti, se sût bien gardé de lui rien dire, il étoit bien mal aifé de cacher tout à un homme Li pénétrant, & qui connoissoit si parfaitement l'intérieur de

la Cour. Ainsi on faisoit grand fond sur l'avis qu'il avoit donné au Comte de la Rochesoucault, de se retirer le plu-

tôt qu'il pourroit lui & ses amis.

Il n'y eut que Téligni qui ne connut point le péril : loin d'écouter le Vidame, il s'emportoit contre lui de ce qu'il doutoit seulement de la bonne volonté du Roi, & il s'opiniâtra tellement, qu'il n'y eut pas moyen de le vaincre. Pour l'Amiral, foit qu'en effet il ne vît pas ce qui se préparoir, ou qu'il ne voulût pas le voir, ou qu'il aimat mieux la mort que de replonger sa Patrie dans les maux d'où elle sortoit. & de mener la vie qu'il menoit à la tête d'un parti rébelle. ou plutôt que par une hauteur de courage qui lui étoit naturelle, il se mît au-dessus de tout, il laissa faire son gendre, & attendit en repos l'événement, ses amis sans y penser avancerent sa perte. Comme ils craignoient que le Peuple ne s'émût contre eux à son ordinaire, & ne se jettât sur l'Amiral, ils supplierent le Roi de faire garder sa maison, ce sut au Roi un beau prétexte pour s'assurer de sa personne, & acheminer ses desseins; en même temps il fit mettre une compagnie des gardes devant le logis de l'Amiral, & pour ôter tout soupçon, il y mêla quelques Suisses de la garde du Roi de Navarre, mais en petit nombre; il ordonna aux Gentilshommes Protestants de venir loger autour de l'Amiral, & leur fit marquer des logis, il défendit tout haut d'en laisser approcher aucun Catholique à peine de la vie : en même temps les Magistrats firent prendre les noms de tous les Huguenots, fous prétexte de les loger.

Le Roi parus eraindre que le Duc de Guife ne causta quelque mouvement, & feignit de vouloir affurer la vie du Roi de Navarre, en l'invitant, aussi bien que le Prince de Condé, à se rensemer dans le Louvre, avec ce qu'ils avoient de plus baves gens : ains tous les Processans se trouverent

en fa main, fans qu'aucun pût échaper.

Le Vidame se confirma dans l'opinion qu'il avoit conçue qu'en les vouloit perdre. Comme l'Amiral se trouva en état et d'etre porté dans un brancard, il inssista de nouveau à la retraite; mais le charme étoit trop sort, ou la dissimulation du Roi trop grande & trop prosonde. Téligni demeura dans son aveuglement, mais quelques-uns du parti, entrautres Monegomeri, qui étoit de l'opinion du Vidame, quand ils vitens Monegomeri, qui étoit de l'opinion du Vidame, quand ils vitens Monegomeri.

Democratic Comple

Année 1572.

qu'ils ne gagnoient rien, se retirerent dans le Fauxbourg S. Germain, où ceux de leur Religion fe logeoient pour la plupart; tout ce que dit le Vidame fut rapporté aussitôt à la Reine, c'étoit le 23 Août, veille de S. Barthélemi; on craignit que les véritables raisons ne l'emportassent à la fin. & sur l'heure on résolut de faire périr fans retardement tout ce qu'il y avoit de Huguenots à Paris; on n'osoit d'abord proposer au Roi un si grand carnage, & on ne lui parloit que des principaux, mais il répondit en jurant que puisqu'il falloit tuer . il ne vouloit pas qu'il restât un seul Huguenot . pour lui reprocher le meurtre des autres : ainsi on conclut un massacre universel, & on résolut d'en faire faire autant dans tout le Royaume. Le Roi de Navarre fut excepté, & ne dût pas tant son salut à sa dignité, ni à sa naissance, ni à sa nouvelle alliance, qu'à l'impossibilité qu'on vit d'attribues sa mort comme celle de l'Amiral au Duc de Guise : ce n'est pas que le Roi ne l'aimât, mais cette inclination n'étoit pas assez forte pour le sauver si on l'eût pressé. Pour le Prince de Condé, que la mémoire de son pere rendoit odieux, sa fentence étoit prononcée, & il étoit mort, si son beau-frere le Duc de Nevers, n'eût rompu le coup, en répondant de fa foumission: la nuit suivante sut choisse pour l'éxécution.

Le tocsin sonné au Palais par la grosse cloche dont on ne fe fert que dans les grandes cérémonies, devoit fervir de fignal. Le Duc de Guise ne rougit pas de se charger d'une si horrible éxécution; le premier crime qu'il avoit commis en faifant affassiner l'Amiral, lui fut un engagement pour tout le reste. On donna sécrettement les ordres qu'il falloit pour le faire obéir par les gens de guerre & dans la ville. Cependant le Roi affectoit de le traiter avec froideur : on arrêta un de fes valets pour l'affassinat de l'Amiral; le Duc s'en plaignit. & on fit semblant de le rebuter, il disoit qu'il se vouloit retirer, & cependant il se tenoit prêt: on fit porter des armes au Louvre, avec autant de secret qu'il fut possible; Téligni en eut avis, aussi bien que du mouvement qu'on voyoit faire fourdement aux gens de guerre. Le Roi l'avoit averti que tout se faisoit par son ordre, & qu'il falloit tenir dans le devoir le Peuple, que ceux de Guise tâchoient d'émouvoir; ainsi Téligni demeura en repos, & empêcha même qu'on avertit fon beau-pere, la nuit étoit déja affez avancée.

quand le Duc de Guife commença à donner fes ordres, il commanda au Prevôt des Marchands & aws Echevius, qu'on avoit déja préparés, fans leur expliquer le détail, qu'ils tinffent leurs gens prêts, & qu'ils fe rendiffent à l'Hôtel de Ville.

pour apprendre ce qu'ils auroient à faire.

Le Prevot des Marchands à qui la Cour avoit affecté de donner du crédit dans la populace , par l'accès qu'il avoit au Louvre, déclara aux gens qu'il avoit apostés, que le Roi avoit résolu de se désaire cette nuit de tous les Huguenots qui étoient alors à Paris, & qu'il avoit donné ordre en même. temps qu'on fit à ceux de leur Religion un pareil traitement par tout fon Royaume, ainsi qu'on ne manqua pas de faire main basse au signal. Il leur sit mettre une manche de chemife au bras gauche, & une croix blanche fur leur chapeau pour se reconnoître entr'eux, & ordonna qu'à une certaine heure on allumât des lanternes à toutes les fenêtres. L'heure de minuit approchoit, & la Reine qui avoit laissé le Roi encore trop inréfolu à son gré, quoique les ordres fussent déja envoyés par les Provinces, vint pour fraper le dernier coup. Comme elle le vit pâlir, & une sueur froide lui couvrir le front, elle lui dit, en lui reprochant son peu de courage : Pourquoi n'avoir pas la force de se défaire de gens qui ont si peu menage votre autorité & votre personne ? Il fut piqué à co mot, & il dit qu'on commençat donc. La Reine mere part en même temps pour ne le point laisser refroidir. & donna les derniers ordres.

Il commençoir à ce faite un grand turmale autour du Louvre. Les lantemes étoient allumées; les Hugueaous étonés, demandoient ce que c'étoir, on leur répondit que c'étoir une réjouissance qu'on faisoit au Louvre. Quelques-uns d'eux, allerent, & furenc chaegés su corpsa Carde, pendant que le Roi, effrayé de l'ordre qu'il avoit donné, & du sang qu'on alloir répandre, commandoir qu'on fuisir ençore. À ce moment on entendit quelques coups de pistolets au corps de Garde; on dit au Roi qu'il n'y avoit plus à délibérer, & qu'on ne pouvoit plus contenir le Peuple. Le tocsin sonna, à S. Germain de l'Auverrois, Paroille voisine du Louvre, paarce qu'on ne se donna passe loisir d'aller au Palais, & le Due de Guise marcha avec une grande suite. Chez l'A miral. Il s'étoit éveillé au bruit ; la premierce pensée qui lai viar, Mmmm mi

## 828 HISTOIRE DE FRANCE.

Année 1 172.

fut que le Duc de Guife avoit ému le Peuple, quelques coups qu'il entendit titer dans fa Cour, lui firent juger que c'étoit à lui qu'on en vouloit, & que ses gardes étoient de l'intelligence. Il se leva de son lit, sit sa priere, dit aux siens, fans paroître ému, qu'il voyori bien qu'il falloit mourit, & qu'ils se sauvassement de sur pur son de sur pour lui il n'avoit plus besoin de secours humain.

A peine eut-il achevé ce mot, qu'il vit entrer l'épée à la main un homme qui lui demanda s'il étoit l'Amiral: Oui, dir-il, & lui montrant fes cheveux gris; jeune homme, pour fuivireil, su devois refpetire mon âge, mais achève, su ne m'êtresa que peu de moments. L'affafin lui pafil épée au trass du corps, & le pecça de pluficurs coups: on entendit l'Amiral en rendant les derniers foupirs plaindre (on fort de ce que du moins il ne mouroit pas de la main de quelque honnête homme, mais d'un valet, difoit-il. Le Duc de Guife demanda fi c'en étoit fait, de pour s'affurer par fes propres yeux, il voulut voir le corps mort, on le lui jetta par la fenère. Téligni fut ué en même temps, & revinit à peine de la profonde (écurité par le dernier coup. Le Duc de Guife forit à l'inflant, & dit à fes gens qu'ils avoient bien commencé, mais qu'il falloit continuet de même.

En même temps ils fe jettetent dans toutes les maifons volines, qu'ils remplirent de carnage; tout le quartier ruiffeloit de fang, le Comte de la Nochefoucault, le Marquis de Renel, & les autres gens de qualité furent les premiers degorgés. Dans le Louvre on arrachoit de leurs chambres les Huguenots qui y logeoient, & après les avoit afformés, on les jettoit par les fenètres. La Cour étoit pleine de corps morts, que le Roi & la Reine regardoient non-feulement fans horteur, mais avec plaifir, toutes les trues de la ville n'étoient plus que boucheties, on n'épagnoit ni vieillards, ni enfans, ni femmes groffes; chacun éxerçoit fes vengeances particulieres fous prétexte de Religion, & un grand nombre de Catholiques furent tués comme Huguenots: c'est par-là que Salcede su immolé au Cardinal de Lorraine.

Pierre de la Ramée, Professeur célébre, sut jetté à bas d'une tour du Collége de Beauvais, où il ehseignoit; la jalousse de Charpentier, autre Professeur, lui causa la mort.

Ils s'étoient échauffés , Charpentier à foutenir Aristote, & Année 1572. la Ramée à l'attaquer, de sorte que ce malheureux périt plus encore comme ennemi de la Philosophie Péripatéticienne, que comme ennemi de la doctrine de l'Eglise. Denys Lambin, autre Professeur nullement Huguenot, mais haï de Charpentier comme la Ramée, craignit un destin femblable, & quoique son ennemi l'eût épargné, la frayeur le fit mourir. Plusieurs de ceux que le Roi avoit proscrits échapérent ; malgré lui le Duc de Guise sauva d'Acier & quelques autres, pour se décharger d'une partie de la haine, & montrer qu'il n'en vouloit qu'à l'Amiral son ennemi.

Trois Montmorencis échaperent, quoique compris dans la liste, parce que le Maréchal de Montmorenci seur aîné ne put être tué avec eux, étant absent, c'étoit assez d'être ami de l'Amiral pour être traité en Huguenot. Le Maréchal de Cossé, parce qu'il étoit des politiques, étoit destiné à la mort, & fut fauvé par le crédit d'une parente, dont le Duc d'Anjou étoit amoureux. Biron, qu'on ne tenoit pas affez ennemi des Huguenots, eût péri comme les autres, si sa charge de grand Maître de l'artillerie ne lui eût donné le moven de se mettre à couvert dans l'arsenal, où on n'osa l'attaquer ; il y retira plusieurs des proscrits , & entr'autres Jacques de Caumont de Nonpart, jeune enfant de dix ans. qui s'étoit sauvé en se cachant sous les corps de son pere & de son frere aîné qu'on venoit d'assassiner à ses yeux. Pour le Vidame & Montgomeri, quand ils ourrent le bruit de la ville, ils voulurent passer la riviere avec ceux qui les avoient fuivis dans le Fauxbourg S. Germain pour voir ce que c'étoit; chose étrange, ils apperçurent le Roi qui les tiroit par les fenêtres du Louvre : ils se fauverent en diligence.

Le massacre dura plusieurs jours, les deux ou trois premiers furent d'une effroyable violence: dès la premiere nuit le Roi fit venir le Roi de Navarre avec le Prince de Condé. pour leur commander à tous deux d'abjurer leur hérésie; le Cardinal de Bourbon & quelques Eccléfiaftiques travaillerent à les instruire. Le Roi de Navarre résista peu, le Prince de Condé répondit d'abord avec fermeté qu'on ne devoit pas le forcer dans sa conscience, & qu'il ne pouvoit se persuader que le Roi pût manquer à la foi donnée, mais il changea de langage, quand il vit le Roi en personne lui

# 830 HISTOIRE DE FRANCE.

Année Lema

dire en jurant, & d'un ton ternible ces trois mots , Meffe, morr , au Bafiille pour toute la vie , le Cardinal de Bourbon reçur, quelques jours après, l'abjuration de ces deux Princes, & on les obligea d'écrire au Pape. Le dessein de la Cour étoit de rejetter toute la haine du auflacer fur ceux de Guise, mais le Duc n'étoir pas résolu à s'en charger, ni à laisse un si beau prétexte de le perdre dans un autre temps.

Il parla si haut, que la Reine mere n'ofa pousser ce defein, quoiqu'elle y fur entrée d'abord. Elle sut la premiere à dire au Roi que sa dissimulation alloit allumer une guerre plus dangereuse que les précédentes; que le Maréchald de Montmorenci avoit juré de venger l'Amiral, que tous les Huguenots se joindroienn à lui , que le Duc de Guise souteun du Duc de Montponière de des Catholiques, armeroit auslitoit pour se défendre, que le seul moyen qu'eit le Roi d'arctier tous ces dessiens de vengeance, c'étoit de se declarer, que les prétextes ne manqueroient pas, de qu'après tout une éxécution si hardie feroit trembler les plus assurés, au lieu que dissinuler plus longremps une chose claire, paretiroit un effet de crainer.

Il n'en falloit pas davantage pour un Prince qui aimoit à se faire craindre, & qui appréhendoit moins la haine que le mépris; après qu'en eut résolu dans le Conseil ce qu'il falloit dire au Parlement, le Roi y alla le troisième jour du massacre, accompagné de la Reine sa mere, de ses freres, des Princes du fang & de toute la Cour. Là il déclara que l'Amiral & d'autres scélérats comme lui avoient conjuré sa perte, celle de la Reine sa mere, de ses freres & même du Roi de Navarre, pour donner la couronne au jeune Prince de Condé, qu'ils le devoient ensuire tuer lui-même, afin que ne refant plus personne de la maison Royale, ils pussent partager le Royaume, que cette conjutation avoit été découverte sur le point qu'elle alloit éclater, & qu'il n'y avoit point trouvé de reméde que le massacre de ceux qui troubloient l'état depuis si longtemps, & par tant de guerres sanglantes sous la conduite de l'Amiral, qu'ainsi il déclaroit que la chose s'étoit faite par son ordre, afin que personne n'en doutât, ajoutant qu'il n'en vouloit point à la Religion

Huguenote, mais qu'il vouloit au contraire que les Edits

Année 1572.

fussent observés plus que jamais. Le premier Président loua en public la sagesse du Roi, qui avoit pu cacher un si grand dessein, & le couvrit le mieux qu'il put, mais en particulier il remontra fortement au Roi que si cette conspiration étoit véritable, il falloit commencer par en faire convaincre les auteurs, pour enfuite les punir par les formes, & non pas mettre les armes, comme on avoit fait, entre les mains de furieux, ni faire un si grand carnage où se trouvoient envelopés indifféremment les innocens avec les coupables.

Le Roi commanda qu'on fit cesser le massacre, mais il ne fut pas possible d'arrêter tout-à-coup un Peuple acharné. Son ardeur se ralentit peu à peu comme celle d'un grand embrafement, & il y eut encore beaucoup de meurtres quatre ou cinq jours après la défense. Il périt durant sept jours plus de fix mille personnes, parmi lesquelles il y eut cinq à six cents Gentilshommes qui se laisserent égorger comme on auroit fait des animaux sans courage, tant ils furent étonnés & interdits, par une violence si étrange & si imprévue, il n'y eut que le feul Guerchi qui mourut l'épée à la main : de six à sept cens maisons qu'on pilla dans le désordre, il n'y en eut

aussi qu'une seule qui fit de la résistance.

Pour confirmer le bruit qu'on vouloit répandre de la conjuration de l'Amiral, on lui fit faire son procès; la Reine mere fit chercher parmi ses papiers quelque chose qui diminuât l'horreur qu'un tel meurtre devoir causer dans les pays étrangers. On n'y trouva que des mémoires pour la guerre de Flandres, & des avis qu'il donnoit au Roi pour le bon gouvernement de son état. Il l'avertissoit entr'autres choses de ne point donner trop de crédit ou de trop puissants appanages à ses freres, & d'empêcher de tout son pouvoir que les Anglois n'acquissent dans les Pays-Bas révoltés, un pouvoir qui deviendroit fatal à la France. La Cour affecta de communiquer ces mémoires au Duc d'Alençon & à la Reine d'Angleterre; on représentoit à l'un & à l'autre, la maniere dont les traitoit un homme qu'ils estimoient tant. La réponse fut honorable pour l'Amiral, ils dirent qu'ils pouvoient peutêtre se plaindre de lui, mais que le Roi du moins s'en devoit louer, & que des avis si folides & si désintéressés ne pouvoient venir que d'un fidéle serviteur.

Ainsi tout ce qu'on employoit pour décrier l'Amiral ne

## 822 HISTOIRE DE FRANCE.

Année ....

sérvoit qu'à illustret fa mémoire; elle sut pourtant condamnée par un Arrèr solemnel qui cêt pu être juste dans un autre temps, & pour un autre fujet, mais rien ne parut plus vain ni plus mai sondé que la conjuration dont on l'accussioi alors. On ne laissa pas d'éxécuter l'Arrèt dans la Gréve en présence du Roi & de la Reine, & au défaut de son corps que le Peuple avoit déchiré, on décapita son fantôme, qui sut entire traine sur une claie à Montsaucon. C'est le lieu où on expose les corps des voleurs de grands chemins de des scélérats. Le Vidame & Montgomeri surent ettigiés en même temps, mais le supplice de quelques autres que l'on condamna avec eux sit et fléchs.

Pour imprimer davantage la conspiration dans les esprits, on rendit à Dieu des actions de graces publiques sur la prétendue découverte. Ces grimaces n'imposerent à personne. & l'action qu'on venoit de faire fut d'autant plus déteffée par les gens de bien, qu'on ne put trouver un prétexte qui eût la moindre apparence, l'horreur en augmentoit tous les jours par les nouvelles qu'on recevoit des Provinces. Car encore qu'on eût publié la déclaration que le Roi avoit faite au Parlement, & des défenses d'inquiéter les Huguenots; comme les ordres expédiés pour les massacres avoient couru par toute la France, ils firent d'étranges effets, principalement à Rouen, à Lyon & à Toulouse. Cinq Conseillers du Parlement de cette derniere ville furent pendus en robe rouge; vingt-cinq à trente mille hommes furent égorgés en divers endroits, & on voyoit les rivieres trainer avec les corps morts l'horreur & l'infection dans tous les pays qu'elles arrosoient. Le Roi désavoua tout, comme fait contre ses ordres, il y eut des Provinces éxemtes de ce carnage, & ce fut principalement celles dont les Gouverneurs étoient amis de la maison de Montmorenci. Le Comte de Tende qui en étoit allié, sauva la Provence; Gorde & S. Herem, attachés à cette maison, empêcherent le désordre. Alençon & Bayonne furent délivrés par les soins de Matignon . & du Vicomte d'Ortez leurs Gouverneurs. Les bons ordres que donna Chabot en Bourgogne furent cause qu'il n'y périt qu'un seul homme : tous ces Gouverneurs répondirent qu'ils ne croyoient point que le Roi commandat tant de meurtres, & qu'ils attendroient de nouveaux ordres.

Les nouvelles du massacre, portées dans les pays étrangers, causerent de l'horreur presque par tout, la haine de l'hérésie les sit recevoir agréablement à Rome; on se réjouit aussi en Espagne, parce qu'elles y firent cesser l'appréhension qu'on y avoit de la guerre de France. Aussitôt qu'elles furent venues dans les Pays Bas, le Prince d'Orange perdit courage. & n'ofa plus entreprendre de faire lever au Duc d'Albe le siège de Mons : ainsi cette Place fut bientôt rendue . & le Duc d'Albe reprit toutes les Places que le Prince d'Orange avoit. En France, les Huguenots ne scavoient à quoi se résoudre ; ils ne songerent d'abord qu'à prendre la fuite, étonnés de la perte de leurs Chefs, & d'un si grand nombre de leurs compagnons ; la plupart quittoient leurs maifons, & même un grand nombre alla à la Messe, & si le Roi eût eu une armée prête, ils ne se seroient jamais relevés, mais il les crut abattus, & d'ailleurs il répugnoit à lever des troupes, de peur d'augmenter la gloire de son frere, qui les devoit commander comme Lieutenant-Général, ainsi il laissa reprendre cœur aux Huguenots. Nimes, Montauban, & les autres villes où ils étoient les plus forts. principalement la Rochelle, se mirent en état de désense. & recurent tous ceux de leur Religion, qui ne voyant plus de salut que dans la guerre, résolurent à la faire plus déterminément que jamais.

Le Roi, irrité de les trouver plus forts qu'il n'avoit pensé. leva trois armées, par lesquelles il espéroit de les accabler tout d'un coup. La premiere assiégea Sancére, où un grand nombre de Huguenots s'étoient réfugiés de tous les endroits du Royaume. Les habitans de la ville, plus soigneux de leur propre conservation que de celle de leurs compagnons, ne vouloient pas s'exposer pour eux, & avoient délibéré de les chaffer. Les Ministres crierent tant, & les effrayerent tellement par le carnage de la S. Barthélemi, qu'ils conclurent d'un commun accord que puisque la Cour avoir conjuré leur perte par des moyens si barbares , il falloit se défendre jusqu'à la derniere extrémité, ainsi la Châtre qui les affiégeoit avançoit peu. Villars, à qui on avoit donné la feconde armée, avec la charge de l'Amiral, ne réuffissoit pas mieux dans la Gascogne : la fureur & le désespoir rendoient les Huguenots invincibles: en quelques endroits on les attaqua.

Nnnnn

Année 1172.

mollement. Le Maréchal Danwille, qu'on avoir tenvoyé de Paris en Languedoc, avec la troifiéme armée, yoyan qu'on en vouloit à la maison, ne pressa pas nimes, qu'il avoit promis de prendre, & perdit son temps & ses troupes devant Sommieres, petite Place qu'il ne prit que longtemps après.

La prodigieuse difficulté du siège de la Rochelle, fut cause que le Roi tenta toutes voies d'accommodement, avant que d'en venir à la force. On choisit pour négocier Biron, qui n'étoit pas regardé comme fort contraire aux Huguenots; le péril qu'il avoit couru à la S. Barthélemi, sembloit le lier à leurs intérêts. Il vint à S. Jean d'Angeli, d'où il envoyoit aux Rochelois des propositions assez recevables; mais quand les choses sembloient prêtes de la conclusion, il venoit quelque nouvelle fâcheuse qui rompoit toutes les mesures. Une fois on rapporta que les troupes du Roi, reçues à Caftres, fur la parole qu'on avoit donnée qu'elles n'y feroient aucun défordre, avoient tout pillé: un peu après on fout qu'à Bourdeaux, un prédicateur féditieux avoit tant animé le Peuple à imiter le zéle des Parisiens, qu'il les avoit portés à un maffacre semblable à celui de la S. Barthélemi, ces nouvelles, venues à contre temps, rendoient inutiles toutes les belles paroles & toutes les lettres pleines de douceur que Biron portoit de la part de la Cour, mais un des plus grands obstacles à la négociation venoit, à ce qu'on crut, de Biron lui-même. Ce n'est pas qu'il cût dessein de favoriser les Huguenots, mais il voyoit croître avec peine le crédit du Duc de Guise parmi les Catholiques & à la Cour. Dans la nécessité où l'on étoit d'abattre se parti Protestant, il jugeoit que le Roi seroit comme forcé de se servir de ce Prince, qui en étoit l'ennemi le plus déclaré, & le plus irréconciliable; ainsi celui qu'on vouloit charger de la haine du maffacre lui paroissoit le seul qui en profitât.

Biron, qui s'étoit vu li prêt d'y périr, regardoit avec horreur un Prince dont les ordres avoient tout fait, & craignant que si ce massacre avoit des suites heureuses, le succhs n'en rendit son ennemit trop considérable, il ne souhaitoit pas beaucoup que les Rochelois se soumissent. Dans la situation où ils étoient, il n'étoit pas malaisé de leur donner de la désiance, ils attendoient des réponses de Montgometi

Année 1571.

1573.

& du Vidame, qui étoient en Angleterre, & tâchoient de leur ménager du fecours; l'espétance qu'ils en conçurent leur firent rejetter les propositions d'accommodement. Biron eur ordre de les traiter de rebelles, & d'invessir la Place avec Strossir, ce qu'il fighus volontiers, qu'il ne travailloit à les réconcilier avec la Cour, mais la Reine conseilloit au Roi de tenter encore les voies de douceur.

La Noue, quoique Huguenot, fut jugé propre pour ce dessein, parce qu'il étoit persuadé dès le commencement que les affaires de la religion ne devoient pas être établies par des révoltes ; il n'étoit entré dans les guerres civiles qu'avec répugnance, il s'étoit sauvé du massacre par la commission que le Roi lui avoit donnée d'aller désendre Mons avec le Comte Louis de Nassau. Après la capitulation de cette Place, il vint à la Cour, où il fut bien reçu : il fe chargea volontiers de moyenner l'accord des Rochelois à des conditions équitables, mais il déclara au Roi que s'il ne pouvoit les obliger par ses raisons à les accepter, il n'étoit pas réfolu à les trahir, au contraire qu'il leur donneroit les moyens de se désendre, sans pourtant perdre la pensée de leur inspirer dans l'occasion de bons sentimens pour la paix. On s'en fia à fa bonne foi, qui étoit connue : il vint à la Rochelle, dont les habitans le firent leur Chef: il n'y fut pas longtemps fans connoître leur mauvaife disposition, & quand il eut désespéré de les persuader, il en donna avis à la Cour. Aussitôt on fit marcher une quatriéme armée plus grande que les trois autres ensemble , & le Duc d'Anjou, destiné à la commander, partit au commencement de Fé+ vrier.

Quand le Roi se vit engagé à une guerre civile qui paroissir ne devoir être guéres moins sâcheusse que celle qu'il avoir soutenue, il ne jugez rien de plus nécessire que de s'affurer autant qu'il pourroit des étrangers. Il sit dire au Roi d'Eppagne qu'il n'avoir jamais eu dessirin de faire la guerre aux Pays-Bas, & que tout le semblant qu'il en avoit fair, rétoit que pour amuser l'Amiat. On le crut facilement, & ce n'étoit pas aussires de la cette Cour que la négociation étoit le plus difficile.

La S. Barthélemi avoit fait d'étranges effets en Allemagne & en Angleterre. Le Roi ne s'en excusoit que sur la

Nnnnnij

Timbol e Emagic

Année 1573.

foudaine découverte de cette prétendue confpiration; mais un Légar, arrivé depuis en France, avoit bien pailé d'une autre forte, car en fe réjouissant avec le Roi au nom du Pape, de l'astion qu'il venoit de faire, il la loua comme méditée de longemps, & conduite avec une prudence admirable pour le bien de la Religion & de l'Etat. Ce discours déconcertoit les Conseils du Roi, & découvroit ce qu'il vouloit tenir caché; pour empêcher les mauvais effers qu'il faisoit parmi les Princes Proteslants, il fassiut choir les homse les plus fâtoits & les plus habiles qui fussient en France.

Le Comte de Rets, envoyé à la Reine Elisabeth, employa toute la souplesse de son esprit pour appaiser cette Princesse : il commença par la prier au nom du Roi de tenir une fille qu'il avoit eue depuis peu. La chose se passa agréablement de part & d'autre; le Comte ménagea avec une extrême délicatesse l'esprit de la Reine d'Angleterre & de ses Ministres. D'abord il parla si haut, qu'elle n'osa secourir ouvertement la Rochelle, de peur de rompre avec la France: c'étoit sous le nom de Montgomeri qu'on préparoit sécrettement du secours, mais beaucoup moins que si l'Angleterre se sût déclarée: il n'y eut pas moyen de parer ce coup. La Reine disoit qu'elle ne pouvoit empêcher le zéle de ses sujets pour leurs freres affiégés, mais le Comte répandit de l'argent si à propos, & fit si adroitement naître des affaires en Angleterre, qu'insensiblement le temps s'écouloit, & que la flotte qu'on préparoit ne se hâtoit pas. Il revint ensuite au siège, quand il eut mis les affaires en la meilleure disposition où elles pouvoient être dans la conjoncture du temps.

Schomberg', qui fut envoyé aux Protestans d'Allemagné. , n'agit pas avec moins d'adresse. Il avoit deux choses à faire: l'une, d'empêcher les secours des Protestans, que les difecours du Légat avoient extraordinairement aignis; l'autre, de les obliger à favoiriet, ou du moins, à ne traverser pas l'élection du Duc d'Anjou pour la couronne de Pologne. Il avoit trois concurrens, dont le principal étoit Ernest, fils de l'Empereur; le Prince de Moscovie, qui avoit un foible parti; & ensin, le Roi de Suéde, qui présentoit fon fils, quoiqu'il n'eût que huit ans. Plusseurs Palatins vouloient qu'on en exclût rous les étrangers, & qu'on élût un Seigneur du pays; les Protestans étoient forts dans la Diéte,

Année 1573.

& ils étoient tous oppolés an Duc d'Anjou, à qui ils attribuoient le massacre de la S. Barthélemi : les Protestans d'Allemagne étoient dans le même sentiment. Les Catholiques zélés les constrmoient dans cette pensée par les louanges qu'ils lui donnoient.

On attribua à des ordres secrets de l'Empereur, les Panégyriques qu'on lui fit à Ingolstad, où, sous prétexte de le louer pour cette action, on le rendoit odieux par toute l'Allemagne. L'Electeur Palatin étoit le plus animé contre la France & contre le Duc ; & le Prince Casimir son fils , grand protecteur des Huguenots, avoit beaucoup de pouvoir auprès de son pere. Schomberg, pour gagner ces Princes, leur alla dire avec un grand secret, & avec toute l'apparence d'une confiance particuliere, qu'il avoit à leur découvrir une affaire de grande importance ; que le Pape avoit eu avis d'un complot fait entre l'Electeur de Saxe & celui de Brandebourg, pour ôter l'Empire à la maison d'Autriche, & faire Empereur un Prince Protestant; que la colere du Pape étoit extrême, sur-tout depuis qu'il avoit appris que l'Electeur de Mayence étoit entré dans ce dessein, & qu'il alloit venir un Décret de Rome, pour destituer les Electeurs, les déclarer déchus du droit d'élire, & l'attribuer au Saint Siége; que c'étoit peu d'un Décret, mais que le Roi d'Espagne étoit prêt à le foutenir avec une puissante armée ; qu'il leur laissoit à penser s'il étoit à propos, dans cet état, qu'ils rompissent avec son maître. Cette histoire que Schomberg avoit lui-même composée, fut racontée à ces Princes si férieusement, qu'elle fit une profonde impression dans leurs esprits. Casimir s'employa efficacement auprès de son pere & des autres Princes. Schomberg leur fit voir combien ils avoient à craindre pour leur liberté, en ajoutant le Royaume de Pologne aux pays que possédoit déja la maison d'Autriche; ainsi il obtint des uns de puissantes recommandations pour des personnes principales de Pologne, & reçut des autres des avis très importans, qu'il donna à l'Evêque de Valence: & quoiqu'il y eût des Princes qu'il ne pur jamais détacher de la maison d'Autriche, comme les Electeurs de Saxe & de Brandebourg , il ménagea si heureusement toutes choses, qu'il ne se fit rien de considérable en Allemagne contre les intérêts du Roi.

Année 1 c72

Au milieu de ces bons succès des affaires étrangeres, celles du dedans alloient mal, par la vigoureuse résistance des Rochelois; nulle attaque ne les étonnoit, les femmes mêmes s'y signaloient à l'envi des hommes. Montgomeri parut avec une flotte Angloise; mais bien tard & trop foible pour rien entreprendre. Cependant les Magistrats mirent si bon ordre aux vivres, quoique la ville fut fort pressée, & qu'il n'entrât rien du dehors , les besoins étoient supportables ; la mer même sembloit aider les assiégés , en jettant sur leurs bords une infinité de coquillages qui servirent à la nourriture des pauvres : au contraire, il n'y avoit aucune police dans le camp, tout y manquoit, & la maladie s'y mit bientôt. Le Duc d'Alençon, le Roi de Navarre, le Prince de Condé, le Duc de Guile, le Duc de Nevers, le Maréchal de Cossé, & enfin tous les Princes & tous les Seigneurs y étoient par ordre du Roi, qui craignoit qu'ils ne remuassent ailleurs; tant de grands Seigneurs ne servoient qu'à mettre la cherté dans le camp; mais ce qu'il y avoit de pis, c'est qu'on ne s'y entendoit pas. Une grande partie de l'armée étoit composée de Huguenots qui avoient quitté leur Religion par crainte, & d'autres qui y étoient demeurés, s'étoient attachés au Duc d'Anjou par divers intérêts; tous ceux-là fouhaitoient avec passion que le siège réussit mal. La Noblesse Catholique n'étoit pas mieux affectionnée : on haissoit le gouvernement de la Reine, qu'on accusoit de fomenter les divisions de l'Etat, pour maintenir son autorité, & de laisser enrichir trois ou quatre étrangers, aux dépens de tout le Royaume.

Les Grands étoient encore plus partagés; le Parti des Politiques fe formoit peu à peu par le crédit du Maréchal de Cossé. Le Roi de Navarre & le Prince de Condé, qui n'étoient Catholiques que par considération, s'y engagerent Écrettement, & ne demandoient qu'une occasion de servitere de la Cour: le Duc d'Alençon sembloit prêt à se de-clarer, & on craignoit qu'il ne s'échapât tout d'un coup; Thoré le gouvernoit, & avoit mis dans sa consiance un fils de sa sceur, instrument très-propre à de tels négoces. Ce fut Henri de la Tour d'Auvergne, Vicomte de Turenne, jeune Seigneur, plein d'esprit & de courage, mais d'une ambition inquiéte, a vide d'une prompte élévation, & in-

Année 1 573.

capable de souffrir les lenteurs des voies ordinaires. Celuici. quoique Catholique, ne faisoit point de scrupule de favoriser les Huguenots : il étoit industrieux à entretenir les mécontentemens, & par des haines fécrettes, il sçavoit lier les mécontens de la Cour. Ils étoient, lui & fon oncle, dans une érroite correspondance avec la Noue, qui souvent maltraité par les Rochelois, qu'il portoit à la paix, ne put demeurer avec eux: un Ministre emporté lui avoit donné un foufflet ; il lui avoit pardonné , mais pour ne s'expofer plus à de telles infolences, il se rendit au camp dans une sortie. Il y fit plus de tort au service du Roi , qu'il n'eût fait, s'il fût demeuré parmi ses ennemis ; car il prit, par le moyen des Politiques, de très-étroites liaisons avec le Duc d'Alençon, qu'il engagea à se rendre protecteur des Huguenots. Le Roi, averti de la mauvaise conduite de son frere, crut qu'il le retiendroit dans son devoir en le menacant , &c lui envoya défendre de défemparer du camp, sous peine d'encourir son indignation; mais il répondit, sans s'étonner, au Sécretaire d'Etat qui lui portoit l'ordre, qu'il eût à le lui faire voir par écrit; il ne l'avoit pas, & le Duc fit une réponse ambigue, qui acheva d'alarmer la Cour. Le Roi manda au Duc d'Anjou de prendre la Place à quelque prix que ce fût, & de se rendre aussitôt près de sa personne avec les troupes; ainsi on donna assaut sur assaut mal-à-propos & sans mesure. Les Rochelois en soutinrent jusqu'à trente . dont il y en eut huit ou neuf de très-violens, mais toujours funestes aux affiégeans : ils ne perdoient pas moins de monde par les continuelles forties des affiégés; le Duc d'Aumale y périt avec une infinité de personnes qualifiées.

Les Huguenots ne laissoient pas d'être embarrasses, après tant de remises du côté de l'Angleterre, ils n'attendoient plus aucun secourt : ils voyoient bien qu'on s'obssinot à les prendre, & craignoient le Duc d'Anjou , tant de sois viscoieux. Quand la Noue les avoit quitrés , il avoit été suivi de la plus grande partie des Gentilshommes ; ce que leur en restoit leur étoit suspect. Il sçavoient que les Gentilshommes n'obéssisoient qu'à contre cœur à des Magistrats populaires & de des Ministes infolens , & ne songecient tous qu'à faire un accommodement avantageux avec la Cour, à leurs dépens; en effer, tous les joursi s' sen désachoit Année 1573.

quelques-uns. Le parti décrédité & affoibli par leur retraite, avoir befoin de la paix pour ne succomber pas tout-à-fait-En cet état on s'opiniâtroit de part & d'autre, & de part & d'autre on souhairoit quelque occasion de finir la guerre, fans que l'un des deux parût en avoir le démenti.

Les choses en étoient-là quand on apprit l'élection du Duc d'Anjou. L'Evêque de Valence, & les autres Ambafsadeurs François avoient pris le dessus dans la Diéte, nonfeulement par la préséance, qui leur fut adjugée sur les Espagnols; mais encore par l'inclination que la plupart des Palatins témoignoient pour eux. Ils remontrerent si vivement ce que la Pologne avoit à craindre pour sa liberté, de la redoutable puissance des Autrichiens, qu'ils firent donner l'exclusion à la maison d'Autriche, en quoi ils s'aiderent des Protestans, qui ne pouvoient s'y fier : ils ne craignoient guéres moins le Duc d'Anjou; mais l'Evêque de Valence leur persuada que ce Prince, accoutume à vaincre les Huguenots en bataille rangée, avoit toujouts déteffé les moyens honteux dont on s'étoit servi pour les perdre; ensuite il représentoit avec beaucoup d'éloquence la douceur, l'honnêteté & la clémence du Duc, & toutes fes autres vertus, sa bonne mine, sa haute naissance, la plus auguste de l'univers. Il vantoit sur tout sa valeur , son humeur guerriere, ses grandes victoires, le soin qu'il avoit de récompenser les braves soldars : & tout ce qui pouvoit le rendre digne d'être le Chef d'une nation aussi belliqueuse que les Polonois. Par-là il gagnoir tous les esprits ; mais pout achèver de s'acquérir les Protestans, lui & ses collégues s'engagerent à faire accorder une composition honnête. aux Rochelois & aux villes Huguenotes. Une chose contribua encore à faciliter l'élection du Duc d'Anjou; c'estque la France étoit en correspondance avec les Turcs, contre lesquels les Polonois ne vouloient point alors d'affaire ; ainsi il sut élu Roi avec une joie extrême de la Noblesse Polonoise, ravie de mettre à sa tête, contre les Tarteres, les Moscovites & les Turcs, s'il en étoit besoin, un l'rince dont la réputation étoit si grande dès sa premiere jeunesse.. L'élection se fit le premier de Mai en pleine campagne . selon la coutume. De 35000 Vocaux, il n'y en eut que 500 d'avis contraire, mais ils furent bientôt obligés de fe.

ranger

ranger à l'avis des autres. L'Archevêque de Gnesne, Primat du Royaume, qui étoit tout François, ne tarda pas à faire

la proclamation.

Année 1573.

Cette nouvelle, portée au camp de la Rochelle, fournit aux deux partis le prétexte qu'ils fouhaitoient pour faire la paix ; le Duc d'Anjou, appellé à un Royaume, pouvoit promptement quitter le siège, & le Traité fait en Pologne l'obligeoit à offrir aux Rochelois une capitulation honorable: ils furent ravis de l'avoir obtenue par la médiation des Polonois de leur croyance, & que leur paix eût fait un des points d'une affaire si importante. L'éxercice de leur Religion leur fut permis, ils obtinrent la même grace pour Nimes & pour Montauban; mais le Roi n'accorda aux autres villes que la seule liberté de conscience. Ils firent tous leurs efforts pour fauver Sancerre : il y avoit huit mois que cette Place avoit à combattre, non plus les foldats, mais la difette & la faim extrême. On y avoit mangé, après les herbes & les animaux les plus immondes, jusqu'aux cuirs & jusqu'aux ordures qui font horreur; le Roi, résolu d'en faire un éxemple, ne leur voulut accorder aucune capitulation, ainsi il fallut se rendre à discrétion, & la ville sut presque entiérement démolie. L'auteur de la révolte sut ietté fécrettement dans un puits.

Quelques jours après Harlem, ville de la Hollande, révoltée comme Sancerre, pour la Religion, affiégée dans le même temps, & défendue comme elle huir mois durant, au milieu des mêmes extrémités, & avec une pareille obstination, eut un fort semblable, & fut contrainte de se remettre à la volonté du Duc d'Albe, mais il en usa avec plus de rigueur que ne fit la Chastre contre Sancerre . &c fit répandre beaucoup de sang: aussi ses habitans avoient-ils été extraordinairement infolens; mais les cruautés du Duc d'Albe ne servirent dans la suite qu'à rendre les autres villes plus obstinées. Une maladie l'avoit obligé de remertre la conduite de ce siège à Frédéric de Toléde, son fils aîné, qui, rebuté par la difficulté & par la longueur de cette entreprise, songeoit à se retirer, quand il reçut de son pere une lettre pleine de reproches, où il lui disoit que s'il n'agissoit en homme de courage, il se feroit lui-même porter au siège, malgré sa maladie. Ce fut le dernier exploit qui se fit par les ordres

00000

Année 1573.

du Duc d'Albe. Le Roi d'Espagne lui donna un peu après pour successeur, le Comte de Requescens, homme de grande valeur; mais dont la douceur faisoit craindre aux perfonnes fages des Pays-bas, tous les maux qui ont coutume d'arriver, quand on passe d'une extrême sévérité à un extrême relâchement, Sancerre & Harlem furent rendues dans le mois d'Août.

Les Ambassadeurs Polonois étoient déja en France au nombre de douze : ils avoient à leur tête l'Évêque de Posnanie. Le nouveau Roi de Pologne, après avoir été reçu en Roi dans toutes les villes de son passage, par les ordres du Roi fon frere, s'étoit rendu à Paris, où les Ambassadeurs arriverent un peu après. Si leur entrée fut superbe , la rés ception qu'on leur fit le fut encore davantage ; le Roi étoit habillé à la Royale, environné des Princes de son sang, & de tous les Grands du Royaume : on lui avoit élevé un thrône dans la grande fale du Palais; là fut entendue la harangue de l'Evêque de Posnanie, après laquelle, lui & ses collégues présenterent au nouveau Roi, dans une cassette d'argent, le décret de fon élection, auquel cent dix sceaux étoient attachés. Après qu'il eut accepté le Royaume qu'on lui offroit, il recut les embrassemens du Roi, & embrassa le Duc d'Alencon & le Roi de Navarre : il fit aux autres qui le faluerent des honneurs proportionnés à leur qualité. Cette magnifique cérémonie se fit le dixième de Septembre.

Le Roi s'étoit pressé de la faire, dans l'extrême desir qu'il avoit de voir bientôt partir fon frere. Un sentiment opposé faisoit chercher au Roi de Pologne des prétextes pour différer son départ ; il n'étoit pas seulement retenu par le regret de quitter la France, où il étoit si considéré, & la Reine sa mere, de qui il étoit aimé si-tendrement, il avoit une violente passion pour la Princesse de Condé, dont le Duc de Guise, beau-srere de cette Princesse, lui faisoir espérer les bonnes graces. Ainsi le Duc étoit dans un commerce continuel avec ce Prince, & s'insinua si avant dans fon amitié, qu'il n'y eut jamais de favori plus chéri. Il conseilloit à Henri de ne pas s'éloigner, & lui offroit des troupes contre le Roi, s'il l'y vouloit obliger. Henri put connoître par de telles offres, ce qu'il y avoit à craindre d'un tel favori.

Année 1573.

La Reine mere ne pouvoit se consoler de se voir séparée d'un fils qui avoit non-seulement toute sa tendresse, mais encore toute sa consiance, & qu'elle regardoit comme son unique appui, tant contre le caractere dur & brusque du Roi, que contre les inconstances & les bizarreries du Duc d'Alençon. Dans cette pensée, elle avoit fait ce qu'elle avoit pu pour obtenir du Prince d'Orange qu'il donnât au Roi de Pologne le commandement de l'armée des Provincesunies, & ce Prince ne s'en éloignoit pas, dans l'espérance qu'il avoit conçue que la Reine ne leur voudroit pas donner fon fils, fans leur procurer en même temps de grands secours. Schomberg, Envoyé du Roi en Allemagne, traitoit cette affaire avec Louis , Comte de Nassau , & s'entendoit sécrettement avec la Reine pour cette négociation; mais il n'y avoit aucune apparence d'y faire jamais entrer le Roi.

· Il dit à son frere que tout étoit prêt pour son départ, qu'un plus long délai passeroit pour mépris dans l'esprit des Polonois, & qu'il ne falloit pas mécontenter des Peuples qui lui avoient témoigné tant d'affection; qu'au reste, tous les passages lui étoient ouverts en Allemagne, & qu'il en avoit reçu toutes les assurances possibles de la part de l'Empereur & des Princes. Il avoit pris en effet un soin particulier de tout ce qui pouvoit faciliter un voyage qu'il fouhaitoit avec passion, & il croyoit qu'il ne seroit Roi, que quand son frere seroit éloigné; ainsi le moindre retardement lui étoit insupportable. Comme il soupçonnoit la Reine sa mere de favorifer ces délais , il lui demanda un jour durement , ce que faisoir donc son frere si longremps en France : & ajouta, en jurant, qu'il falloit que l'un des deux fortit bientôt du Royaume. Après ces rudes paroles, il n'y eut plus moyen de reculer.

Le Roi se mit en état d'accompagner son fiere jusques à la frontiere, en apparence pour lui faire honneur, mais en estête pour hâter son voyage,. & de peur qu'en chemin faisant, il ne se cantonnât dans quelque Province. Lorsqu'is furent Villers-Coterets, les Hugeunous du Languedoc & de Guienne, présentent une requêre qui sir voir que malgré la paix, l'élprit de rébellion n'étoit pas éteint dans leur cœur, ils avoient été extraordinairement enorgueillis leur cœur, ils avoient été extraordinairement enorgueillis

Qeooo ij

# HISTOIRE DE FRANCE.

Année 1573.

de ce que les Protestans de Pologne s'étoient entremis pour eux, & ils étoient irrités du peu de cas qu'on avoit fait de leurs remontrances; car fur la demande qu'ils firent qu'on adoucît la rigueur des Edits, & que selon les promesses de Montluc, on leur sit un traitement plus savorable, le Roi ne leur avoit donné que des paroles générales, avec lesquelles il leur avoit fallu partir; mais les Huguenots n'étoient pas d'humeur à s'en contenter : ils demandoient par leur requête le libre éxercice par tout le Royaume : des garnifons pour ceux de leur Religion, entretenues par le Roi, dans les trois villes qu'on laiffoit à leur garde, & encore deux villes dans chaque Province, protestant qu'après la boucherie de la S. Barthélemi, que le Roi lui-même avoit avouée, ils ne pouvoient se tenir assurés à moins.

L'infolence de leurs demandes fit dire à la Reine que le · Prince de Condé, s'il étoit au monde, avec cinquante mille hommes au cœur du Royaume, ne parleroit pas de moitié si haut; ils ne s'étonnerent point de cette parole, résolus d'augmenter plutôt leurs demandes, que d'en rien rabattre. En même temps les Députés de Dauphiné & de Provence, vinrent se plaindre avec la même hauteur de ce qu'on les accabloit d'impôts contre leurs priviléges : quoique la députation fe fit au nom des Provinces, les Huguenots y agiffoient fourdement, excités par Montbrun, qui durant le siége de la Rochelle, & depuis encore, n'avoit cessé de jetter dans les esprits des semences de guerres civiles, le Roi na s'attendoit à rien moins qu'à des députations féditieuses. Il y répondit pourtant plus doucement que son humeur impérieuse ne portoit; il promit de soulager à l'avenir la Provence & le Dauphiné, & justifia le passé, tant par les dépenses des guerres civiles, que par les charges excessives de l'Etat, Pour les Huguenots de Languedoc, il crut s'être défait de leurs poursuites insolentes en les renvoyant à Damville . Gouverneur de la Province, mais le contraire arriva; car Damville leur ayant permis de s'affembler pour régler leurs demandes, au lieu de les modérer, ils en ajouterent de nouvelles, & plus fiérement que jamais, de forte que tout fembloit se disposer à la guerre : les écrits séditieux qui en sont ordinairement les avant-coureurs, voloient par tout le Royaume.

Année 1 174.

Le départ du Roi de Pologne enfloit le courage des Huguenots, ils se crurent plus forts par l'éloignement d'un Prince qui les avoit tant de fois battus, ils connoissoient l'humeur inquiéte & brouillonne du Duc d'Alençon; ses liaisons avec la Noue & les Politiques, s'augmentoient plutôt que de diminuer, ils voyoient bien qu'il ne manqueroit pas de prétendre à la charge de Lieutenant-Général, que son frere laissoit vacante. La lui refuser, c'étoit lui donner un prétexte de faire la guerre, & la lui donner, c'étoit mettre à la tête des armées un Prince favorable à leur parti. Le voyage continuoit, & quoique le Roi fut tombé malade, il ne laissoit pas de vouloir marcher, poussé par la défiance qu'il avoit de sa mere & de son frere le Roi de Pologne; mais comme il fut à Vitry, le mal s'accrût, de sorte qu'il ne lui fut pas possible depasser outre, ainsi il revint à Saint Germain.

On remarqua que son mal lui avoit pris peu de jours après la dure réponse qu'il fit à la Reine: il n'y avoit rien qu'on ne la crut capable d'entreprendre pour maintenir son pouvoir qu'elle voyoit chanceler. Le Roi prenoit goût aux affaires. & commençoit à se retirer des vices ausquels on l'avoit exprès abandonné; il devenoit redoutable, par la fermeté avec laquelle il parloit. Le pouvoir qu'on lui voyoit avoir sur luimême, faifoit juger aux favoris qu'on ne le gouverneroit pas longtemps, pour avoir remarqué une seule fois les extravagances où le vin l'avoit porté, il prit la résolution de n'en plus boire, & la tint. Dans une grande jeunesse il s'étoit retiré de l'amour des femmes, où il sentoit affoiblir & son esprit & son courage; il n'y avoit que la passion de la chasse, qui ne se ralentissoit pas en lui , non seulement il y consumoit tout son temps, mais il s'y tourmentoit de sorte que sa santé ne pouvoit manquer d'en être altérée, & c'étoit une des causes de sa maladie, mais tout le monde vouloit qu'il y eût du poison mêlé, & le soupçon tomboit sur la Reine.

Cette Princeffe accompagnale Roi de Pologne, fuivie du Duc d'Alençon & du Roi de Navarre. Le Comte Louis de Naffau fer endit en Lorraine, où il eur de longs entretiens avec la Reine mere, fur la négociation commencée par Schomberg pour le commandement des Pays-Bas : elle ne pouvoir renoncer au deffein de raprocher le Roi de Pologne, Année 117

mais le Comte étoit recherché pour la même chose par le Duc d'Alençon, qui lui en parla en secret, & à qui il donnoit de grandes espérances, car il étoit aifé de juger que le Roi entreroit dans ce dessein, & ne seroit pas fâché d'éloigner le Duc d'Alençon fous un prétexte honorable, comme il avoit fait le Roi de Pologne. Ainsi, fans en rien dire à la Reine, & fans faire part à la Cour du Traité commencé avec elle, il prenoit des liaifons plus particulieres avec le Duc. La féparation de la mere & du fils se fit à Blamont ; leurs embraffements furent accompagnés de beaucoup de larmes de part & d'autre : ils ne s'entretinrent que des moyens de se réunir bientôt, & on entendit la Reine dire au nouveau Roi en le quittant qu'il ne seroit pas long- temps en Pologne. Cette parole, que quelques-uns crurent échapée indiscrétement, fut regardée par les plus fins comme dite avec dessein, pour conserver le crédit du Roi de Pologne en France : au reste elle fut bien recueillie . & n'augmenta pas peu le foupçon de l'empoisonnement du

En partant, le Roi de Pologne ne recommanda rien fi fortement à la Reine que le Duc de Guife & toute la maifon de Lorraine. Plufieurs Princes de cette maifon le fuivirent dans fon voyage, & grand nombre d'autres Seigneurs; le Roi avoir nommé des Ambaffadeurs pour l'accompagner juqu'en Pologne, & le Comte de Rets, fait depuis peu Maréchal de France, avoit eu orde d'aller avec lui en Allemagne. Mais fon voyage n'étoit pas une fimple cérémonie, il portoit beaucoup d'argent, & alloit pourfuivre la négociation commencée avec les Naffaux. La Reine revint auprès du Roi, la mort du Chancelier de l'Hôpital arriva un peu après, cette grande charge fur donnée à René de Birague, étranger, dont toute la recommandation fur d'être dévoué à la Reine metre: Morvilliers, Garde des Sceaux demeura fous lui avec beaucoup de crédit dans le Confeil.

Le Roi de Pologne continuoit toujours fon voyage: son pafage en Allemagne lui fut glorieux, par l'emprefiement qu'eurent a plupart des Princes & Electeurs à le bien recevoir, mais fâcheux par les reproches qu'il eut à effluyer sur la S. Barthélemi dans les Cours des Princes Prorestants. L'Electeur Palatin le promenant dans une gallerie pleine des portraits des

Année 1573.

hommes illustres de ce siécle, pendant que le Roi étoit occupé à les regarder, & discouroit sur leurs actions, sit touracoup tire un rideau qui couvroit celui de l'Amiral, lui disant que parmi tant de grands hommes l'Amiral stoit celui qu'il estimoit davantage, le plus zélé pour son maitre, & le plus indignement traité. Le Roi de Pologne eut bien de la peine à cacher sa consusson : il se rendit dans son Royaume sur la fin du mois de Janvier, & aussistif se prépara pour son couronnement.

E 574.

Tous les Seigneurs étant affemblés, l'Archevêque de Gnesne qui devoit faire la cérémonie étoit revêtu de ses habits, mais il arriva un grand défordre. Le Palatin de Cracovie, un des Protestans, & celui qui avoit éxigé, pour ceux de la Religion, tant en France qu'en Pologne, des conditions avantageuses, irrité du mépris qu'on faisoit de ses demandes, s'éleva au milieu de la cérémonie avec ceux de sa cabale, & se mit à dire qu'on les avoit trop méprisés, & que puisque le Roi n'avoit tenu compte des promesses qu'on leur avoit faites, il s'opposoit à son couronnement. Ces paroles surent fuivies d'un bruit confus des factieux, qui disoient qu'on les traitoit en esclaves; le Roi, accoutumé à un empire plus abfolu, ne scavoit que faire dans un tel désordre, & n'osoit pas même parler : l'un des Ambassadeurs de France le tira de cet embarras, car, après s'être approché du Roi comme pour recevoir ses ordres, & après lui avoir parlé à l'oreille, il dit tout-à-coup d'un ton de maître, que le Roi ordonnoit à l'Archevêque de passer outre, & qu'ensuite il pourvoiroit à tout par l'avis de l'assemblée. Tout le monde applaudit, la cérémonie fut achevée avec beaucoup d'ordre, & fans que les mutins ofaffent parler. Le Palatin de Cracovie mourut peu de jours après de dépit à ce que l'on croit.

Jamais Prince ne fut rant aimé de fes Sujets que Henri le fut: sa bonne mine, la gloite qu'il s'éctoir acquife par les armes, la libéralité & son honnéteré lui avoient gagné tous les cœurs; mais il se souvent trop de la Cour de France, & il étoir si attentis à ce qui s'y passior, qu'il en négligeoit les affaires de son Royaume; ainsi dégouté des Polonois, ji fe rensermoir avec trois ou quatre François, qui seuls avoient part à sa considence. Les grands-Seigneurs du Royaume n'auroient pulongrempse silimer un Prince dontils se croyoient

# 848 HISTOIRE DE FRANCE.

Année 1574.

méprifés, & si sa réputation ne l'eût soutenu, il auroit vu de grands troubles dès le commencement de son regne; il n'avoit plus de secours à espérer de la France, où tout étoit en confusion.

Les Huguenots se remuoient par tout le Royaume, une entreprise secrette qui se fit sur la Rochelle, quoique le Roi la désavouât, leur donna l'alarme; les Politiques, autrement nommés les mécontents, leur prêtoient la main, fous prétexte de réformer les abus, & ne parloient que des Etats Généraux. Les Guises & les Montmorencis partageoient toute la Noblesse, il se formoit divers partis ausquels on n'avoit perfonne de confiance à opposer. Le mal du Roi s'augmentoit, & le Gouvernement s'affoiblissoit avec sa santé, il n'y avoit plus de Duc d'Anjou pour mettre à la tête des troupes, & le Duc d'Alençon, qui prétendoit succéder, n'avoit que des desseins pernicieux , quoiqu'il eût souhaité d'abord le commandement des Pays-Bas, il ne voulut plus l'occuper quand il lui fut offert. Il crut qu'il feroit trop de plaisir au Roi de se laisser chasser comme son frere, sous un prétexte honorable, & il trouvoit plus digne de lui d'avoir un parti dans le Royaume; ainsi il écoutoit plus volontiers les Huguenots de France, & promettoit tout à la Noue, qui l'assuroit de fournir des troupes autant qu'il voudroit.

Le Duc de Bouillon lui offiti Sedan pour sa retraite. Le Roi de Navarre, le Prince de Condé, Toré & Turenne le devoient joindre par divers chemins, & ensluite se répandre en plusieurs endroits du Royaume où ils avoient leurs inteligences. Ils prévoyoient que le Roi ne pouvoit donner le commandement des armées qu'au Maréchal de Cossé, qui n'avoit point d'envie de les pousser : ils avoient la même opinion du Maréchal Damville, trop hai de la Cour pour s'y sier, & la bien servir: ainsi leur partie leur paroissoit sure, pourvu que le Duc d'Alençon ne leur manquât pas.

La Reine mere cût pu l'appaifer, du moins pout un temps, en lui faifant donner la charge de Lieurenant-Général du Royaume; mais comme elle l'avoit roujours maltraité, elle appréhendoit tout lée lui, & craignoit fur route chofe que le mettant à la tête des armées, elle ne lui donnât le mêyen de s'emparer de la couronne au préjudice du Roi de Pologne, fi le Roi venotit à manquer; ainsi ce Prince n'appiroit plus à fi le Roi venotit à manquer; ainsi ce Prince n'appiroit plus à

Année 1574.

Le charge, & ne fongeoit qu'à se mettre à la tête des Huguenots. Thoré & Turenne l'aigrissient contre la Cour, & il se seroit déclaré, si la Mole, son consident, ne l'avoir poussé à prendre conseil du Maréchal de Montmorenci.

Il étoit dans une étroite liaison avec le Duc & les Politiques, dont il prétendoit se faire un appui contre les persécutions qu'on faisoit à sa maison: elle avoit plus à craindre que jamais, parce que la Reine mere par les pressantes inftances du Roi de Pologne, se déclaroit contre lui & les siens pour ceux de Guise; mais, quelque maltraité qu'il sût, & quelque besoin qu'il eût du Duc d'Alencon, il ne vouloit point l'employer contre le bien de l'Etat : aussi les politiques qui le connoiffoient ne lui proposoient leurs desseins que par l'endroit spécieux, c'est-à-dire, la réformation des abus & des Etats Généraux ; le reste lui eût fait horreur ; ainsi quand le Duc d'Alençon lui parla de ses liaisons avec les Huguenots, il se mit à lui représenter ce qu'il auroit à souffrir dans un parti toujours divisé, & la honte que ce seroit à un fils de France de n'être plus, comme l'Amiral, qu'un chef de rébelles. La Mole appuyoit ses raisons, non par une bonne intention qu'il eût pour l'Etat, mais parce que les mesures n'étant pas encore assez bien prises à son avis. il crovoit qu'il falloit différer de se déclarer.

Cependant le Duc toujours emporté ne se feroir rendu à aucune raison, si le Maréchal ne lui ette ouvert des voies plus honnêtes de saitsfaire son ambition. Il lui offiri de de mander pour lui au Roi la charge de Lieutenan-Général, & se promettoit de l'obtenir : il prit en effet si bien sontemps, que le Roi se résolut de donner ce contentement à lon firer , malgré les oppositions de la Reine, & c'étoir peut-être une des raisons qui l'y portoit. Mais cette Princesse artisciente trouva mille moyens de rearder l'éxécution de la parole du Roi, en lui donnant de justes défiances de son firere & fit si biern, qu'elle empécha qu'inte lui situepédié des provisions , & qu'elle empécha qu'inte lui situepédié des provisions , & qu'elle empécha qu'inte lui situevouloit que son firere se contentât de la parole & des lettres. de cachet qu'on envoya en quelques Provinces pour l'yfaire reconnostre par les Souverneurs.

La Reine travailloit cependant à faire donner la charge au Duc de Lorraine son gendre, bien plus capable de

PPPPP

Année 1574-

l'éxercer que le Duc d'Alencon, & dont le Roi n'avoit rien à craindre. Le Duc d'Alençon pressoit de son côté ses provisions, & ne vouloit rien moins que ce qu'avoit eu le Roi de Pologne. Au milieu de ces mouvements, le Roi, déia chagrin de sa maladie, étoit dans un extrême embarras; un accident survenu l'augmenta encore. Ventebrune, qui avoit été domestique de Thoré, & depuis s'étoit donné au Duc de Guife, s'en étoit féparé ensuite avec de si grands mécontentements du Duc, qu'il lui défendit de se trouver jamais en sa présence, il arriva qu'il rencontra Ventebrune sur le degré du Roi, & s'oublia si fort, qu'il mit l'épée à la main pour le tuer, le bruit en vint aussitôt au Roi, qui fut extraordinairement irrité de l'infolence du Duc. La Reine, toujours attentive à faire servir à ses desseins les rencontres les plus imprévues, vint dire au Roi que le Duc n'avoit fait que se défendre, & que Ventebrune, suborné par les Montmorencis . l'avoit voulu affassiner. Elle fit si bien, que ce Gentilhomme confirma la même chose : elle se mit à éxagérer la violence des Montmorencis, qui n'en vouloient pas, disoitelle, aux Guises, mais à l'Etat, & au Roi même, & qui ne s'attachoient au Duc d'Alençon, que parce qu'ils trouvoient en lui un instrument propre à brouiller; que c'étoit pour cette raison que le Maréchal de Montmorenci avoit tant pressé le Roi en faveur de ce Prince, & que l'Etat n'avoit jamais été en plus grand péril. Par ce moyen elle appaisa la colere que le Roi avoit conçue contre le Duc de Guise. elle augmentoit son aigreur contre les Montmorencis . & tout ensemble elle lui rendoit suspecte la personne & les liaisons du Duc d'Alençon. Cette conjoncture lui parut favorable pour achever l'affaire du Duc de Lorraine, qu'elle manda sécrettement. Ventebrune sut arrêté, on le laissa échaper un peu après, à condition qu'il s'éloigneroit, & ne feroit point de bruit.

Cependant on négocia une réconciliation entre les maifons de Guile & de Montmorenci, mais elle fut rompue, & le Roi ne fçavoit de qui il avoit le plus à craindre, ou de fon frete, ou des Montmorencis, ou des Guiles, ou de la Reine sa mere, en forte qu'il ne pouvoit se résoudre à rien. Le Duc d'Alençon n'étoit pas moins agité que lui, les Huguenots avoient puis les armes en divers endroits, &

Année 1574-

attendoient à chaque moment que le Duc se déclarât; mais la Noue, qui connoissoit l'irrésolution de ce Prince, autant hardi à promettre, que timide à éxécuter, crut qu'il falloit le déterminer par quelque coup décisif; il sit assembler deux cents chevaux, les plus braves & les mieux équipés de tont le parti, dont il donna le commandement à Jean de Chaumont de Guitri, homme de grande réputation pour la guerre, il les envoya aux environs de S. Germain, perfuadé qu'il étoit que le Duc n'attendoit que l'occasion de s'échaper, & ne la manqueroit pas, pourvu qu'il le pût faire en sureté; mais encore que dans le peu de monde qu'il y avoit alors à la Cour, ces deux cents chevaux fussent plus que suffifants pour l'en tirer fans aucun péril, si peu qu'il eût voulu s'aider, il n'ofa jamais tenter sa retraite. Guitri s'en retourna après avoit eu un secret entretien avec le Roi de Navarre, qu'il alla trouver à Saint Prix, où il s'étoit rendu, sous prétexte d'un voyage de chasse. Personne de la Cour ne s'en étoit apperçue, mais la Mole, jugeant bien que son arrivée & l'approche des deux cents chevaux découvriroit le dessein, de peur d'être prévenu, alla en donner avis à la Reine.

Cette Princesse fut ravie d'avoir ce prétexte d'éxécuter ce qu'elle méditoit il y avoit longtemps, & de s'affurer des Princes dont elle craignoit les complots ; elle commença par donner l'alarme au Roi, lui faisant accroire qu'on avoit entrepris contre sa personne; sur ce sondement, elle sit faire perquisition dans tout le Château, & mit toute la Cour en fraveur, comme si on avoit une armée de cinquante mille hommes sur les bras. En même temps le Roi partit de S. Germain, fit suivre le Duc d'Alençon, le Roi de Navarre. & le Prince de Condé, qu'on observoit par son ordre. sans les arrêter, vint coucher à Paris chez le Comte de Rets, comme se défiant de tout le reste de ses Courtisans. & alla delà à Vincennes. Le Parlement eut ordre d'informer contre les auteurs de la conspiration : beaucoup de gens furent arrêtés, entr'autres la Mole & Coconas, que la Mole avoit mis dans la confidence du Duc. Thoré & Turenne n'éviterent la prison que par une suite précipitée.

Les Huguenots cependant s'étoient déclarés ouvertement, leurs Synodes affemblés avoient décidé de nouveau qu'ils étoient obligés de prendre les armes pour la défense de leur

# 852 HISTOIRE DE FRANCE.

Année 1574

Religion & de leurs perfonnes; la Noue, que la Rochelle avoir fair fon Chef, avoir furpris quelques Places des environs, & dans le Poirou: Montgomeni s'étoir jetré dans la Normandie, & y avoir pris Carentan, a vec quelques villes voifines où il s'étoir cantonné. Montbrun brouilloit dans le Dauphiné & dans la Provence; Nifine & Montauban tenoient en échec la Guienne & le Languedoc. La Cour qui fe défioit du Maréchal Danville, craignoit beaucoup pour cette dernière Province.

Le printemps commençoit, & le mal du Roi s'étoit augmenté, dans une faifon où les humeurs ont accoutumé de se remner, il ne laissoit pas de s'appliquer beaucoup aux affaires, mais après les avoir résolues, il en laissoit l'éxécution à la Reine sa mere, à qui il recommandoit sur toutes choses la sévérité & la diligence. Elle donna deux armées au Duc de Montpensier & au Prince Dauphin son fils, pour agir dans le Poitou, dans le Languedoc, & dans les Provinces voilines : Matignon en eut une troisiéme en Normandie . dont il étoit Lieutenant de Roi. Avant que le Prince Dauphin entrât dans le Languedoc, Jacques de Cruffol, ennemi particulier de la maison de Montmorenci & du Maréchal Damville, v fut envoyé avec des ordres fecrets de la Cour contre lui ; il étoit devenu Duc d'Usez par la mort d'Antoine son frere, & avoit renoncé au parti Protestant. Le Maréchal s'en défia, & se saisse de Montpellier: la Courenvoya Martinengue pour foutenir le Duc d'Ufez, & prendre l'occasion d'ôter l'autorité au Maréchal, pendant que Villeroi, Sécretaire d'Etat, qui lui fut aussi envoyé en même temps, négocioit avec lui; mais il n'étoit pas aifé de le surprendre ni de l'abattre, parce que tout éloigné qu'il étoit de se déclarer pour les Huguenots, il s'en servoit pour se maintenir.

Cependant on travailloit avec chaleur au procès de Coconas & de la Mole, & on poussa la chose jusqu'à interroger dans les formes le Duc d'Alençon & le Roi de Navarre, le Prince de Condé s'étoit fauvé dans son Gouvernement de Picardie, & attendoit à Amiens quel seroit l'événement de cette affaire; le Duc d'Alençon répondit dans son interrogatoire avec une foiblesse piroyable, se chargeant lui-même aussi bien que ses amis, & en avouant plus qu'on ne vouloit; mais le Roi de Navarre tint bien une autre conduite, & en

Année 1574.

confessant ce qui étoit vrai, il parut plutôt accusateur qu'accusé. Il s'étendit sur les mauvais traitemens qu'il avoit reçus de la Reine mere en toutes rencontres, & de l'infolence de ceux de Guise, qui l'aigrissoient contre lui; il les traita d'ennemis publics, & se plaignit que le Roi de Pologne, à son départ de Blamont, n'avoit pas daigné dire un mot de lui à la Reine, pendant qu'il lui avoit recommandé avec affection tout ce qu'il y avoit de gens à sa suite. & que la Reine l'avoit aussi toujours regardé de mauvais œil depuis ce tempslà; qu'on lui resssoit houteusement les portes des Cabinets, sans aucun égard à sa naissance; & qu'enssin, ne pouvant foussifir tant de traitemens indignes, il avoit eu dessein de se retirer, non pout tien entreprendre contre le Roi, pout lequel il s'essimeroit heureux de donner sa vie, mais pour mettre sa personne à couvert.

La Mole & Coconas furent punis de mort, comme rebelles & auteurs des mauvais confeils. Des images de cire trouvées chez la Mole, & qu'il avoit fouvent percées à l'endoit du cœur, firent dite qu'il avoit voulu arentre à la vie du Roi pat enchantement, mais il efpéroit feulement inspirer de l'amour à une fille dont il étoit épris. La Reine avoit mis en vogue ces illutions, & fit sauver l'impolleur qui avoit donné à la Mole ce moyen de gagner le cœur de fa maiteffe. Pour Coconas, il mourut en avertifant pulieurs fois qu'on prit garde à la vie du Roi, & qu'elle étoit attaquée par divers endroits.

Tous ces avis chagtinoient ce malheureux Prince, déja afligépar le trifle état de fa fanté, & parles brouilleries du Royaume. Il s'entretenoit pourtant de belles idées de réformation: la Juftice, l'ordre des Finances, le foulagement de fes Peuples faitoient ses entretiens les plus ordinaires. Sa mauvaite éducation le remplifioit de dédain contre la Reine mere; il ne lui pouvoir pardonner l'affaire de la S. Barthélemi, ni tant de sang répandu qui lui causoit de l'horteut. La réfolution etoit prise de l'éloigner des affaires, & de la faire fortir du Royaume pour quelque temps: le prétexte écoit tout trouvé; il devoit dire à sa mere qu'il falloit qu'elle allat voir le Roi de Pologne, & l'aider à établir son autorité; mais ces desseins n'empéchoient pas que la Reine n'eut tu pouvoir, à & que par la prosonde connoissance qu'elle tout pouvoir, à de que par la prosonde connoissance qu'elle

Année 1 574.

avoit de l'esprit du Roi, elle ne lui persuadat tout ce qu'elle vouloit.

Les Maréchaux de Cossé & de Montmorenci sentirent des effets de son crédit, dans le dessein qu'elle avoit de se faire déclarer Régente, elle ne craignoit d'obstacles que de leur côté, mais comme Coconas & la Mole les avoient fouvent mêlés dans leurs interrogatoires, elle fout bien profiter de leurs dépositions. Il n'étoit pas malaisé d'irriter le Roi, qui par son humeur & par sa maladie ne prenoit seu que trop aisément; les deux Maréchaux furent mandés, loin de résister à cet ordre, eux-mêmes sur le bruit qui avoit couru qu'on les accusoit, venoient à la Cour pour se justifier, fe fiant à leur innocence, mais elle n'empêcha pas que la Reine ne s'affurât d'eux : on leur marqua leur logement dans le Donjon, d'où ils ne fortoient pas fans être suivis & observés; ces précautions n'étoient pas nécessaires, puisqu'ils ne songéoient pas à s'échaper, & le Maréchal de Montmorenci rejetta bien loin tous les moyens que ses amis

lui en donnoient.

Cependant, après quelques jours, la Reine inquiéte les fit conduire à la Bastille; en même temps on donna des gardes au Duc d'Alençon & au Roi de Navarre: il n'étoit pas malaifé de porter le Roi à de semblables résolutions, mais on ne l'appaisoit pas avec la même facilité, quand il étoit en colere. On a vu plus haut que dans le temps que la Cour étoit encore à Saint Germain, le Duc de Guise avoit voulu tuer Ventebrune, à qui ce Duc avoit défendu de se trouver où il feroit. La colere où le Roi entra à ce récit fut si extrême, ou'elle parut même venir de plus haut, & se déclarer seulement à cette occasion. En effet, l'humeur de ce Duc, & ses liaisons particulieres avec le Roi de Pologne, & l'affectation de se rendre Chef du parti Catholique, & le nombre des créatures qu'il acquéroit tous les jours, l'avoit rendu si suspect & si odieux au Roi, qu'il ne croyoit pas pouvoir être maître dans fon Etat fans le perdre. Il se laissa néanmoins fléchir pour cette fois par le Duc de Lorraine, le Duc de Guife demanda pardon à genoux avec toute la foumission. possible; mais le Roi céda, de sorte qu'on vit bien qu'il gardoit toujours une profonde indignation dans le cœur, & qu'il n'attendoit, pour la faire paroître, qu'une meilleure fanté.

Année 1574.

En même temps qu'on s'affura des deux Maréchaux & des deux Princes, on envoys à Amiens pour arrêter le Prince de Condé. Il avoit prévenu ce coup, & Thoré qui penfoit à tout, le conduifit à Strafbourg, où il abjura publiquement la Religion Catholique, & fe déclara protecteur de la Proteflante; il écrivit en même temps aux Huguenots qu'il étoit réfolu, à l'éxemple de fon pere, d'expofer fa vie pour les défendre, & qu'il etipéroit bientôt leur mener un grand fecours d'Allemands, à quoi il travailloit en effet férieusement; ces nouvelles enflerent le courage des Huguenots, les mauvaifes voies dont on se servoit pour les perdre les portoient au défespoir. Deux fois on avoit tenté d'affassiner la Noue, & Louviers-Montrevel sut encore un des affassins , au surplus l'état des affaires étoit fort douteux.

Le Duc de Montpensier qui assiégeoit Fontenai n'avançoit guéres, & la Reine lui manda de quitter ce siége. Biron tenta vainement diverses places dans le même pays, mais Matignon, foutenu puissamment dans la Normandie par la Reine, qui se faisoit un honneur d'avoir Montgomeri en sa puissance, & de venger son mari tué malheureusement par ses mains, le pressa de telle sorte dans Saint Lo. & ensuite dans Domfront, qu'il fut enfin obligé de se rendre à lui avec une capitulation ambigue. Matignon eût bien fouhaité de l'interpréter favorablement pour lui, mais la Reine ne voulut jamais y entendre, & Vallé, parent de Montgomeri, qui l'avoit porté à se contenter de paroles vagues, eut ordre de le mener à Paris, pour y être bientôt immolé à la vengeance de la Reine ; par sa prise la Normandie sut entiérement réduite. La nouvelle de cette prise, portée au Roi par la Reine avec une démonstration extraordinaire de joie, en fut reçue assez indifféremment, soit qu'il prît peu de part à la vengeance de sa mere, & qu'il connût que l'Etat affligé pat tant d'endroits, avoit besoin d'autres remédes, ou que l'accablement où il se trouvoit par sa maladie, le rendît moins sensible aux affaires.

Il demeura pourtant toujours fort jaloux de fon autorité: tant qu'il eut un peu de force; jamais la Reine ne put obtenir qu'il la déclaràt Régente. Il envoya feulement ses ordres dans les Provinces, a tin qu'on lui obêtt durant fa maladie, ce ne fut qu'il extrémité, & quand il fentit qu'il n'en pou-

# 856 HISTOIRE DE FRANCE.

Année rene

voit plus, qu'il fit expédier les lettres de Régence; elles portoient que le Roi déclaroit sa mere Régente, jusqu'à ce qu'il eût plu à Dieu de lui renvoyer sa santé, & en cas qu'il sût appellé à une meilleure vie, jusqu'au retour du Roi de Pologne son frere & son successeur. Afin que la chose sur plus authentique, on y appella les Ducs d'Alençon & le Roi de Navarre, qui ne manquerent pas de prier la Reine d'accepter cette qualité, ce qui fut inséré dans la déclaration, elle fut faite le 30 Mai, qui étoit le jour de la Pentecôte. & le même jour le Roi mourut, après avoir embrassé avec une grande démonstration de respect & de tendresse la Reine sa mere, à qui il recommandala Reine sa femme, qu'il avoit toujours aimée, & fa fille: elle ne lui furvécut pas longtemps; il laissa un fils bâtard nommé Charles comme lui, qui fut grand Prieur de France, Comte d'Auvergne, & enfin Duc d'Angoulême. Il témoigna de la joie de ne point laisser de fils capable de lui fuccéder, de peur qu'une minorité n'achevât de ruiner la France, dont les divisions, disoit-il, avoient besoin de l'autorité d'un homme fait, ce n'est pas qu'il espérât beaucoup de son frere. Il avoit dit souvent que quand il seroit en place, le foible de ce Prince paroîtroit, & qu'on verroit évanouir cette grande gloire, mais ceux qui se laissoient éblouir par les apparences, attribuerent ce jugement à sa jalousie.

La maniere dont il anouru fur étrange: il eut des convulfions qui caufoient de l'horreur, & les pores s'étant ouverts
par des mouvements si violents, le fang lui fortoit de toutes
parts. On ne manqua pas de remarquer que c'étoit avec juftice qu'on voyoit nagee dans son propre fang un Prince qui
avoit si cruellement répandu celui de se sujes. Telle fut la fin
de Charles IX. à l'âge de 25 ans. Quoiqu'il fut d'un naturel
dur & séroce, plutieurs marques d'honnêteré & même de
politesse qu'il donna, & l'ardeur qu'il rémoigna sur la fin de
ses jours pour bien régner, sirent croire que son humeur pouvoit être non seulement adoucie & corrigée, mais encore
tournée en grandeur d'ame: ainsi il peut servir d'exemple aux
Princes, pour leur apprendre combien une bonne éducation
leur est nécessaire, & combien ils doivent craindre de prendre.
trop trad de bonnes résolutions.



# TABLE GENERALE

ET

# SOMMAIRES

De tout ce qui est contenu dans la Collection des Oeuvres de M. Bossuet Evesque de Meaux.

### TOME PREMIER.

| TOME PREM                                       | IER.            |          |
|-------------------------------------------------|-----------------|----------|
| A v                                             | 1-11-0:         | n :      |
| A VERTISSEMENT de l'Editeur de cette C          |                 | Page j.  |
| EPISTOLA Illustrissimi Meldensis Episco         | pt.             | ix.      |
| DISSERTATIO de Pfalmis.                         | •               | х.       |
| CAPUT I. De Pfalmorum ratione & inflitute       | 0.              | xj.      |
| CAP. 11. De grandiloquentia & suavitate Psa     |                 | xxiij.   |
| CAP. 111. De variis Pfalmorum generibus.        |                 | xxix.    |
| CAP. IV. De profunditate & obscuritate Psals    | marum.          | XXX.     |
| CAP. V. De textu ac versionibus.                |                 | xxxi.    |
| CAP. VI. De titulis, aliifque notis : ac de     | avaumentie . At |          |
| ordine Psalmorum : deque choreis & pia sa       |                 |          |
| tione.                                          | atutione, as m  | xxxiv.   |
| CAP. VII. De ratione legendi & intelligendi .   | DC.Imax         | xxxviii. |
| CAP. VII. De vatione legenar O intelligenar     | rjaimos.        | xi.      |
| CAP. VIII. De usu Pfalmorum in quocunque        | vite jeatu.     |          |
| Sanili Hieronymi PRAFATIO in Pfalmos.           |                 | xiiij.   |
| SUPPLENDA in Pfalmos.                           |                 | xlv.     |
| PSALMI in quinque libros distributi, secundum l | Tehrens.        | 1        |
| Liber primus Pfalmorus                          | n.              |          |
| PSAL." 1. Moralis.                              |                 | 1        |
| Ps A L. 2. Propheticus.                         |                 |          |
| PSAL. 3. Historicas & moralis.                  |                 | 3        |
| PSAL. 4. Historicus & moralis.                  |                 | 9        |
| PSAL. S. Historicus & moralis.                  |                 | T I      |
| PSAL. 6. Moralis.                               |                 | 12       |
| PSAL. 7. Historicus & moralis.                  |                 | 14       |
| Quyres de M. Boffuet, Tome XII.                 | 0               |          |
| Walvies de M. Dolluer, 10me All.                | Ogg             | G GI     |

| TABLE GENER.                              | 4 7 7 |         |
|-------------------------------------------|-------|---------|
|                                           | ALE   |         |
| PSAL. 8. Laudis & admirationis.           |       | Pgae 16 |
| PSAL. 9. Historicus & moralis.            |       | 17      |
| PSAL. 10. Secundum Hebraos. Moralis.      |       | 19      |
| PSAL. 10. Confolatorius.                  |       | 20      |
| PSAL. 11. Confolatorius.                  |       | 2.2     |
| PSAL. 12. Moralis: Confolatorius.         |       | 2.3     |
| PSAL. 13. Moralis.                        |       | 2.4     |
| P s.A. L. 14. Moralis.                    |       | 16      |
| PSAL. 15. Historicus & Propheticus.       |       | 27      |
| PSAL. 16. Moralit.                        |       | 30      |
| PSAL. 17. Historicus & Propheticus.       |       | 32      |
| PSAL. 18. Laudis & exhortationis.         |       | 37      |
| P S A L. 19. Deprecatorius.               |       | 39      |
| P S A L. 20. Eucharifticus.               |       | 40      |
| PSAL. 21. Propheticus.                    |       | 42      |
| PSAL. 22. Moralis.                        |       | 45      |
| PSAL, 23. Historicus & moralis.           |       | 46      |
| PSAL. 24. Deprecatorius.                  |       | 48      |
| P S A L. 25. Deprecatorius.               |       | . 50    |
| PSAL. 26. Moralis.                        |       | 5x      |
| PSAL, 27. Moralis.                        |       | 53      |
| PSAL. 28. Moralis.                        |       | 54      |
| PSAL. 29. Encharifticus.                  |       | 55      |
| PRAL. 30. Eucharisticus & depresatorius.  |       | 57      |
| PSAL. 31. Deprecatorius.                  |       | 60      |
| PSAL. 32. Laudis ac Spei.                 |       | 62      |
| PSAL. 33. Moralis.                        |       | 64      |
| PSAL. 34. Deprecatorius.                  |       | - 66    |
| PSAL. 35. Moralis.                        |       | 69      |
| PSAL. 36. Moralis.                        |       | 70      |
| PSAL. 37. Deprecatorius.                  |       | 74      |
| PSAL. 38. Moralis.                        |       | 76      |
| P S A L. 39, Confolutorius : Propheticus, |       | 78      |
| PSAL. 40. Moralis.                        |       | 80      |
| Pfalmorum liber II-                       |       |         |
| PSAL. 41. Confolatorius.                  |       |         |
| PSAL. 42. Deprecatorius & confolatorius.  |       | 82      |
| PSAL. 43. Confolatorius : Propheticus,    |       | 84      |
| PSAL. 44. Historicus: Propheticus.        |       | 85      |
| PSAL. 45. Eucharifticus.                  |       | 87      |
| PSAL. 46. Laudis & exultationis.          |       | 93      |
| PSAL. 47. Eucharisticus.                  |       | 94      |
| PSAL. 48. Morafis.                        |       | . 95    |
| PSAL. 49. Moralis & Propheticus.          |       | 97      |
| PSAL. 50. Deprecatorius.                  |       | 100     |
| PSAL. 51. Increpatorius.                  |       | 102     |
| PSAL. 52. Moralis.                        |       | 108     |
| PSAL. 53. Moralis.                        |       | 109     |
|                                           |       | 110     |
| PSAL, 54. Deprecatorius.                  |       | 111     |

# & SOMMAIRES.

| ٠.      | Page 114 |
|---------|----------|
|         | 115      |
|         | 117      |
|         | 118      |
|         | 121      |
|         | 122      |
|         | 123      |
|         | 125      |
|         | 126      |
|         | 117      |
|         | 129      |
|         | 131      |
|         | 132      |
|         | 137      |
|         | 140      |
|         | 141      |
|         |          |
| or TTT  | 144      |
| CL 111. |          |
|         | 147      |
|         | 149      |
|         | 151      |
|         | 154      |
|         | 155      |
|         | 157      |
|         | 160      |
|         | 167      |
| ,       | 169      |
|         | 171      |
|         | . 173    |
|         | 174      |
|         | 176      |
|         | 177      |
|         | 179      |
|         | 180      |
|         | 181      |
|         | 183      |
| er IV.  |          |
|         | - 188    |
|         | 191      |
|         | 192      |
|         | 194      |
|         | 195      |
|         | . 197    |
|         | 198      |
|         | 200      |
|         | 201      |
|         | 101      |
|         | 103      |
|         | . 104    |
|         | 204      |
|         | er IIL   |

#### TABLE GENERALE

| I A B L E G E N E                                                           | KALE         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| PSAL. 101. Luttas , deprecationis , Prophetica                              | f.           | 200        |
| PSAL. 102. Eucharisticus.                                                   |              | 208        |
| PSAL. 103. Laudis & admirationis.                                           |              | 209        |
| PSAL. 104. Eucharisticus.                                                   |              | 212        |
| PSAL. 105. Eucharifticus & increpatorius.                                   |              | 216        |
| Pfalmorum liber quintus &                                                   | r phimps     |            |
| PSAL. 106. Euchariflicus.                                                   | · untilinuos |            |
| PSAL. 107. Eucharisticus.                                                   |              | 220        |
| PSAL. 108, Increpatorius & Propheticus;                                     |              | 224        |
| PSAL. 109. Propheticus.                                                     |              | 225        |
| PSAL. 110. Laudis & exultationis.                                           |              | 231        |
| PSAL. 111. Moralis,                                                         |              | 235        |
| PSAL. 112: Laudis & consolutionis.                                          |              | 237        |
| PSAL. 113. Laudis & admirationis.                                           | 4,4.4.4      | 238        |
| PSAL. 114. Eucharifticus.                                                   |              | Ibid,      |
| PSAL, 115. Encharifticus.                                                   | **           | 24 E       |
| PSAL. 116. Eucharifticus & Propheticus.                                     |              | 242        |
| PSAL. 117. Euchariflicus.                                                   | •            | 243        |
| PSAL. 118. Moralis : Confolatorius.                                         | 124 9        | Ibid.      |
| DE Canticis graduum.                                                        |              | 246        |
| PSAL. 119. Confelatorius.                                                   |              | 261        |
| PSAL. 119. Confolatorius.<br>PSAL. 120. Confolatorius.                      |              | Ibid.      |
|                                                                             |              | 262        |
| PSAL. 121. Latitia & amoris in fanttam Civital<br>PSAL. 122. Deprecatorius. | em: .        | 263        |
| PSAL. 123. Eucharifticus.                                                   |              | 264        |
| PSAL. 124. Confolatorius.                                                   |              | . 265      |
| PSAL. 125. Confolatorius.                                                   |              | 266        |
| PSAL. 126. Encharifticus & confolatorius:                                   |              | Ibid.      |
| PSAL. 127. Moralis.                                                         |              | 267        |
| PEAL. 128. Confolatorius.                                                   |              | 268        |
| PSAL, 129. Deprecatorins.                                                   |              | 269        |
| PSAL, 130. Moralis.                                                         |              | 270        |
| PSAL. 131. Historicus & Eucharifticus.                                      |              | 271        |
| PSAL. 132. Eucharifticus & consolatorius,                                   |              | Ibid.      |
| PSAL. 133. Hortatorius.                                                     |              | 273        |
| PSAL. 134. Laudis & gratiarum actionis.                                     |              | 274        |
| PSAL. 135. Laudis & gratiarum actionis.                                     |              | 275        |
| PSAL. 136. Confolationis.                                                   |              | 276        |
| PSAL. 137. Euchariflicus.                                                   |              | , 278      |
| PSAL. 138. Moralis & deprecatorius.                                         | 3.346        | 280        |
| PSAL. 139. Deprecatorius.                                                   |              | 281        |
| PSAL. 140. Deprecatorius.                                                   |              | 283        |
| PSAL. 141. Deprecatorius.                                                   |              | 285<br>286 |
| PSAL. 142. Deprecatorius.                                                   |              |            |
| PSAL. 143. Eucharifliens.                                                   |              | 287        |
| PSAL. 144. Laudis & exultationis.                                           |              | 189        |
| PSAL. 145. Laudis & consolationis.                                          | -            | 291        |
| PSAL. 146. Eucharifticus,                                                   |              | 293        |
| PSAL. 147. Eucharifliens.                                                   |              | 294        |
| •                                                                           |              | 295        |
|                                                                             |              |            |

#### SOMMAIRES.

| O SOMMATALES.                                                |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| PSAL. 148. Laudis.                                           | Page 296    |
| PSAL. 149. Eucharifticus.                                    | 297         |
| PSAL. 150. Laudis.                                           | 298         |
| VETERIS & novi Testamenti Cantica.                           | 299         |
| Prafatiuncula.                                               | Ibid.       |
| CANTICUM MOYSI. Exedi cap. 15. Laudis & gratiarum actionis.  | 199. 300    |
| Alterum Moyfi CANTICUM. Deuseronomii cap. 32. Increpatorium: | commemor a- |
| torium.                                                      | 302         |
| CANTICUM Debbora. Triumphale, gratiarum actionis.            | 307         |
| CANTICUM Anna. Gratiarum actionis, Propheticum.              | 311         |
| CANTICUM Ifaia. Consolationis & Spei.                        | 313         |
| Alterum Ifaia CANTICUM. Item consolationis & Spei.           | 314         |
| CANTICUM Exechia. Exultationis & gratiarum actionis,         | 317         |
| CANTICUM trium liberorum. Laudis & exultationis.             | 318         |
| CANTICUM Jona. Fidei ac deprecationis.                       | 321         |
| CANTICUM Habacuc. Deprecationis & admirationis.              | 323         |
| CANTICUM Judith, Triumphale.                                 | 325         |
| Cantica novi Testamenti                                      |             |
| CANTICUM Maria,                                              | 328         |
| CANTICUM Zacharia.                                           | 331         |
| CANTICUM Simeonis.                                           | 335         |
| LIBRI Salomonis.                                             |             |
| Prafatio in PROVERBIA Salomonis.                             | 337         |
| Sancti Hieronymi PRÆFATIO in libros Salomonis.               | 345         |
| Sanctus Isidorus Pelusiosa de cribus Salomonis libris.       | 346         |
| LIBER Proverbiorum.                                          | 147         |
| PRÆFATIO in librum qui inscribitur Ecclesiastes.             | 421         |
| Sandi Hieronymi Proumium in Ecclesiasten.                    | 425         |
| LIBER Ecclefiaftes.                                          | 426         |
| PRÆFATIO in Canticum Canticorum.                             | 463         |
| CANTICUM Canticorum Salemonis.                               | 468         |
| PRÆFATIO in librum Sapientia.                                | 101         |
| LIBER Sapientia                                              | 504         |
| PRÆFATIO in Ecclesiasticum.                                  | 548         |
| Liber Ecclefiastici.                                         | 555         |
|                                                              |             |

# TOME SECOND.

A VERTISSEMENT de l'Editeur de cette Collection. p. 1 AVERTISSEMENT de M. Bossuet, sur l'Explication de la Prophétie d'Isae, ètc. EXPLICATION de la Prophétie d'Isae, sur l'Enfantement de la

fainte Vierge.

On expose la difficulté ; & on y répond, que c'étoit un des caractères du Messie de naître d'une Vierge ; & qu'il devoit être connu en son tems : que le Sauveux des hommes est le vrai Emmanuel.

Qqqqqiij

# TABLE GENERALE

REPONSE. Premiere Lettre.

| Seconde Lettre fur la même difficulté, & fur quelques réflexions dont                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| on la soutient ; où il est prouvé que Jesus-Christ a d'abord autorisé sa                                                                                             |  |
| mission par ses miracles : que la plupart des Prophéties n'étoient pas                                                                                               |  |
| connues durant sa vie : que celle de l'Enfantement Virginal est de ce                                                                                                |  |
| nombre : que plutieurs de les Disciples l'ont ignorée, & qu'il ne s'est<br>pas presse de les instruire sur ce point, non plus que sur beaucoup d'au-                 |  |
| tres : qu'il étoit du confeil de Dieu que ce mystère s'accomplit sous le                                                                                             |  |
| voile du mariage : quelles ont été les dispositions de la divine Provi-                                                                                              |  |
| dence, pour preparer le monde à un si grand mystère.                                                                                                                 |  |
| TROISIEME LETTRE, qui contient l'Explication à fond de la Prédiction                                                                                                 |  |
| d'Ifaïe, chap. vij. v. 14. & chap. ix. v. 6.                                                                                                                         |  |
| EXPLICATION LITTERALE du Pseaume XXI. sur la Passion & le délaissement                                                                                               |  |
| de Notre-Seigneur.                                                                                                                                                   |  |
| <ol> <li>Remarques préliminaires, où l'on prélippole quelques vérités con-<br/>flantes.</li> </ol>                                                                   |  |
| 6. 11. On met aux Fidéles la clef de la Prophétie à la main. 20                                                                                                      |  |
| 5. 111. On va au-devant de quelques Objections.                                                                                                                      |  |
| <ol> <li>IV. TRADUCTION du Pleaume xxj. felon l'Hébreu &amp; les Septante.</li> <li>V. Observations sur les Textes.</li> </ol>                                       |  |
| 6. vi. Explication du Pleaume xxj. felon faint Jérôme; & fa division                                                                                                 |  |
| en deux Parties.                                                                                                                                                     |  |
| 6. VII. Premiere partie du Pseaume, où est exprimé le délaissement                                                                                                   |  |
| de J. C.                                                                                                                                                             |  |
| <ol> <li>VIII. Seconde partie du Pfeaume : J. C. invoque Dieu de nouveau :</li> <li>à ce coup il est écouré : il ressolute , &amp; convertit les Gentils.</li> </ol> |  |
|                                                                                                                                                                      |  |
| S. x. Réflexion fur le délaissement de J. C.                                                                                                                         |  |
| L'APOCALYPSE avec une Explication.                                                                                                                                   |  |
| PRÉFACE sur l'Apacalypse, où sont proposés les moyens de profiter de la                                                                                              |  |
| lecture de l'Apocalypie, de les principes pour en découvrir le fens.                                                                                                 |  |
| Reflexion importante fur la Doctrine de ce Livre. 76                                                                                                                 |  |
| L'APOCALYPSE. (texte.)                                                                                                                                               |  |
| CHAP. 1. Le titre de ce divin Livre : le falut & l'adresse de la Prophétie                                                                                           |  |
| aux sept Eglises d'Asie : l'Apparition de J. C. auteur de la Prophétie,                                                                                              |  |
| & fes paroles à S. Jean. 83                                                                                                                                          |  |
| Remarques générales sur tout le Livre : les fonctions Prophétiques divi-                                                                                             |  |
| sées en trois parties de ce Livre : les Avertissemens : les Prédictions :                                                                                            |  |
| les Promelles.                                                                                                                                                       |  |
| EXPLICATION du Chapitre premier, Ibal.                                                                                                                               |  |
| Premiere Partie de la Prophétie.                                                                                                                                     |  |
| Les Avertissemens.                                                                                                                                                   |  |
| CHAP. 11. Saint Jean reçoit ordre d'écrire aux Evêques d'Ephèle, de Smyrne,                                                                                          |  |
| de Pergame & de Thyatire, les raisons du blâme ou des louanges que                                                                                                   |  |
| meritent leurs Eglifes. 91                                                                                                                                           |  |
| EXPLICATION du Chapitre 11. 93                                                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                      |  |

#### & SOMMAIRES

CHAP. 111. Saint Jean écrit aux Evêques de Sardes, de Philadelphie & de Laodicée, comme il avoit fait aux autres. 97 EXPLICATION du Chapitre 111. 99

Seconde Partie.

Les Prédictions.

Remarque générale.

DESSEIN de la Prédiction de faint Jean. 102
HISTOIRE abrégée des Evénemens depuis la mort de faint Jean fous Trajan, en l'an CI, juiquà è l'an CCCCX. ou Rome fut prife par Alaric. 107

Chap. IV. La porte du Ciel ouverte : la féance du Juge & de fes Affeifeurs : les quarre Animaux : leur Cantique : le Cantique & les Adorations des Vieillards.

Explication du Chapitte IV. La révélation des fectets de Dieu : l'éclat & la douceur de fa Majeflé fainte : l'union des Saints de l'Ancien & du Nouveau Teflament : les quatre Evangéliftes, & les Ecrivains facrés.

CRAP, v. Le Livre fermé de fept fœaux : l'Agneau devant le Thrône : luifeul peut ouvrir le Livre : les loüanges qui lui font données par toutes les Créatures.

EXPLICATION du Chapitre v. Le Livre feellé, ce que c'est : le mystère du nombre de sept dans l'Apocalypse.

CHAP, VI. Les fix premiers fecaux ouverts: le Juge avec fes trois fiéaux, fa-Guerre, la Famine & la Pefle: le cri des Matryrs: le délai : la vengeance enfin venue, & reprélentée en général.

EXPLICATION du Châpitre VI. Le cri des Saints dans le Ciel, ce que

c'est : la volonté de Dieu leur est révélée.

Chap. vii. La vengeance suspendue : les Elûs marqués avant qu'elle arrive, & tirés des douze Tribus d'Ifraél : la Troupe innombrable des autres Martyrs tirés de la Gentilité : la félicité & la gloire des

EXPLICATION du Chapitre VII. Que la derniere défolation qui devoir tomber sur les Juss's, est districée, jusqu'à ce que le nombre des Ellis qui en devoient être titrés sur accompli : le nombre des autres Martyrs innombrable & infini : Mystère du nombre de douze.

CHAP, VIII. L'ouverture du feptième fecau, les quatre premieres Trompettes.

136

EXPLICATION du Chapitre VIII. Défastre des Juiss sous Trajan : leur

derniere défolation fous Adricn : Révolte du faux Meifle Barcochebas : obscureissement de la Loi & des Prophéties par les fausses Traditions & Interprétation des Juiss.

Chap. 1x. Úne autre Etoile tombée du Ciel : le Puits de l'Abyfine ouvert : les Sauterelles : l'Euphrate ouvert, & les Rois d'Orient làchés. 142 Experent ou du Chapitre 1x. Les Héréfies Judaïques qui s'élévent courte

Experiention du Chapite IX. Les rietries judaiques qui selevent cointre la fainte Trinité, & contre la divinité de J. C. Le caractère de ces-Héréfies, & de l'Héréfie en général : les Perfes : l'Empire Romain ébran-lé, & le commencement de fa chûte venu du côté de l'Orient.

CHAP x. L'Ange menaçant : le Livre ouvert : les fept Tonnerres : le Livre mangé.

EXPLICATION du Chapitre x. Les Jugemens cachés , & les Jugemens dé-

Tomas Charles

#### TABLE GENERALE

couverts, la douceur & l'amertume du Livte. Page 157 Réflexions fur les perfécutions, où l'on en voir l'idée générale, & quatre de leurs caractères marqués par faint Jean.

Chap. xi. Le Temple mesure : le Parvis abandonné aux Gentils : les deux Témoins : leur mort : leur résurrection & leur gloire : la septiéme Trom-

pette : le regne de J. C. & ses Jugemens.

EXPLICATION du Chapitre XI. Les caractères des perfécutions en général. Ils font appliqués en particulier à celle de Dioclétien. Saint Jean nous en donne un premier crayon, qui fera perféctionné dans le Chapitre fuivant.

Abrégé des Prédictions, depuis le Chapitre 1v. jusqu'au x11. & la liaison de ce qui précéde avec ce qui suit, depuis le x11. jusqu'au x1x.

CHAP. 111. La femme en travall, & la fureur du Dragon: la femme en fuite dans la folitude: le grand combat dans le Ciel: second effort du Dragon, & seconde retraite de la femme: troisiéme effort du Dragon, son effet.

EXPLICATION du Chapitre XII. Autres caractères de la persécution de Dio-

clétien : fon triple renouvellement.

CHAP. XIII. La Bête qui s'élève de la mer : ses sept têtes & ses dix comes : sa blessure mortelle : sa guérison surprenante : seconde Bête, avec ses prestiges & ses saux miracles : l'image de la Bête : le caractère & le nombre de la Bête.

EXPLICATION du Chapitre XIII. Suites des carachères de la perfécution de Diockitein. Sept Empressus floslitres, fous Il Empire desquês elle a été exercée. La plaie mortelle de l'Idolátrie par la mort de Maximin. Elle rivis fous Julien l'Apolha; qui entre dans le défini conqua par Diockitien, de détruire entièrement l'Églife, La Philosophie Pythagoricienne au fecuours de l'Idolátrie de la terme de Diockitien, & de mouveau fous Julien. Cratelle défenté de Diockiten innitée par Julien. Le nombre fatal de la Bête dans le nom de Diockiten.

CHAP, XIV. L'Agneau fur la montagne de Sion : les Saints l'accompagnent en le louant : le Fils de l'Homme paroît fur une nuée : la Moulion & la Ven-

dange.

Explication du Chapitre xiv. La vengeance après la Prédication longterns méptifée. La Moiifon & la Vendauge : deux coups fur Rome : Alaric & Attila.

CHAP. xv. Le féjour des bienheureux, d'où fortent fept Anges portant

les sept dernieres plaies, & les sept cornes pleines de la colère de Dieu.

Explication du Chapitre xv. Terrible préparation de la vengeance Divine.

1bid.

CHAP. XVI. Les sept coupes versées, & les sept plaies.

Explication du Chapitre xvi. Les calamités de l'Empire de Valérien. Les Rois d'Orient vainqueurs, de les batailles funeltes aux Empereurs Romains. La chûte de Rome proposée en gros. Œconomie de ce Chapitre: son tapport avec le Chapitre ix. depuis le V. 14.

CHAP. XVII. Divise en deux Parties.

PREMIERE PARTIE, La Bête aux septiétes & aux dix cornes : la Profituée

qu'elle porte : sa parure : son mystère.

EXPLICATION de la premiere partie du Chapitre XVII. Sept Empereurs Idolâtres,

|  | M |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  |   |  |  |  |

| 0 00 111 111 11 11 1                                    |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Idolâtres, fous qui la derniere perfécution est exe     | rcée. Maximien Her-    |
| culius est un des sept : pourquoi il est aussi en quelq | me façon le huitiéme.  |
|                                                         | Tome 2. Page 228       |
| SECONDE PARTIE du Chapitre XVII.                        | 122                    |
| EXPLICATION de la seconde Partie du Chapitre xv11.      | Les div Rois qui de    |
| truifent Rome : quatre caractères de ces Rois,          | Les dix reoss qui de-  |
| Containent Rome : quarte caracteres de ces Rois,        | ama Jana Pattal 314    |
| CHAP. XVIII. Chûte de la grande Babylone : toute la t   |                        |
| vûe de fa défolation.                                   | 24T                    |
| Explication du Chapitre xvIII. Chûte & confo            | lation de Rome lous    |
| Alaric.                                                 | 249                    |
| CHAP. XIX. Les Saints louent Dieu, & se réjouissent     |                        |
| de Babylone. Le Verbe paroît avec ses Saints. A         | Avec eux il détait les |
| impies. La Bête, le faux Prophéte, & tous les m         | échans font éternelle- |
| ment punis.                                             | 247                    |
| EXPLICATION du Chapitre XIX. Les Jugemens de Dies       | u connus aux Saints:   |
| l'Adoration refulée par l'Ange.                         | 249                    |
| OBJECTION des Protestans, contre l'interprétation pre   | cedente. 250           |
| Réponses.                                               |                        |
|                                                         | Thenitre are informat  |
| RECAPITULATION de ce qui a été dit depuis le C          |                        |
| Chapitre xx. & noramment des trois Va.                  | 254                    |
| Suite de la Prédiction de saint Jean.                   |                        |
| CHAP. xx. Le Dragon lié & délié ; les mille ans ; la p  | remiere & la feconde   |
| réfurrection ; le Dragon jetté dans l'étang de fe       | u; le Juge fur fon     |
| Thrône ; le Jugement des morts ; le Livre de Vie.       | 257                    |
| EXPLICATION du Chapitre xx. Déchaînement de Sa          | itan à la fin des fié- |
| cles diverses figures de ce grand déchaînement          | après l'an mil de      |
| Notre Seigneur.                                         | 259                    |
| Reflexions fur l'opinion des Millénaires ; Passage      | de faint Justin falsi- |
| fié par les Protestans.                                 | 272                    |
| TROISIEME PARTIE de la Prophétie.                       | 176                    |
| Les Promesses.                                          | Ibid.                  |
| CHAP. XXI. La nouvelle Jérufalem, ou la demeure des B   |                        |
|                                                         |                        |
| EXPLICATION du Chapitre xxi.                            | 278                    |
| CHAP. XXII. Gloire éternelle. Quels font ceux qui en    |                        |
| en feront exclus. Le Jugement est proche. Jesus         | viendra bien-tot, &    |
| toute ame fainte le défire. Menaces contre celui q      |                        |
| vre, ou en retranchera quelque chose. Jesus lui-n       |                        |
| cette Prophétie.                                        | 180                    |
| EXPLICATION du Chapitre xx11. & dernier.                | 281                    |
| ABRÉGÉ DE L'APOCALYPSE.                                 | 184                    |
| INSTRUCTION fur la Version du Nouveau Testa             |                        |
| Trévoux.                                                |                        |
|                                                         | <b>297</b> ;           |
| AVIS AU LECTEUR.                                        | .199                   |
| ORDONNANCE de Monfeigneur l'Evêque de Meaux.            | 301                    |
| PREMIERE INSTRUCTION fur le dessein & le caractère      |                        |
| REMARQUES fur son Ouvrage en général, où l'on o         | découvre ses Auteurs   |
| & fon penchant vers les Interprétes les plus dan        |                        |
| REMARQUES particulieres sur la Préface de la r          | ouvelle Version, en    |
| downs as Cours                                          | 315. & fuir.           |
|                                                         |                        |
| Tome XII.                                               | Rrtrr                  |

# TABLE GENERALE

#### & SOMMAIRES

|    | LEÇON I. De la Doctrine Chrétienne en général, & de la connois                          |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    | de Dieu.  Tome 2. page Leçon II. Du figne de la Croix , & de la profession du Christian | ilme. |
|    |                                                                                         | 432   |
|    | Leçon III. Du mystère de la Très-Sainte Trinité.                                        | 434   |
|    | Leçon IV. Du mystère de l'Incarnation, & de la Rédemption du G                          | Ibid. |
|    | LEÇON V. Du Symbole des Apôtres, & de la Priere.                                        | 435   |
|    | LEÇON VI. De la Priere, ou du Pater, & de l'Ave.                                        | Ibid. |
|    | LECON VII. Des dix Commandemens de Dieu, & en particulier du                            | prc-  |
|    | mier.                                                                                   | 616   |
|    | LEÇON VIII. Du second & troisième Commandement de Dieu.                                 | 617   |
|    | LEÇON IX. Du quatriéme, cinquiéme, fixiéme & neuviéme Comm                              | ande- |
|    | ment.                                                                                   | 618   |
|    | LEÇON X. Du septiéme & huitiéme Commandement.                                           | 619   |
|    | LEÇON XI. Du dixiéme Commandement.                                                      | 620   |
|    | LEÇON XII. Du Commandement de l'Eglise, & de la récompense de                           |       |
|    | qui gardent ces Commandemens.                                                           | Ibid. |
|    | Leçon XIII. Des Sacremens.                                                              | 621   |
|    | LEÇON XIV. Des deux Sacremens qu'on fréquente le plus ; sçavoi                          | г, 12 |
|    | Pénitence & l'Euchariftie.                                                              | 622   |
|    | LEÇON XV. Du Chapelet.<br>LEÇON XVI. La maniere de servir & répondre à la Messe.        | 613   |
|    | LEÇON XVI. La manière de tervir de repondre à la Mene.<br>Leçon XVII. Du Baptême.       | 624   |
|    | LECON XVIII. De la Confirmation.                                                        | 627   |
|    | LEÇON XIX, Bref exercice pour régler les principales actions du Chi                     |       |
|    | durant la journée.                                                                      | 610   |
| ۰, | RIERES du Maun,                                                                         | 631   |
|    | RIERES du Soir.                                                                         | 633   |
|    | OND CATECHISME pour ceux qui font plus avancés dans la                                  | con-  |
|    | oissance des Mystères, & que l'on commence à préparer                                   |       |
|    |                                                                                         | 636   |
| ۲  | ABRÉGE DE L'HISTOIRE SAINTE.                                                            | 637   |
|    | I. La Création du monde, & celle de l'homme.                                            | Ibid. |
|    | II. La chûte d'Adam, & le Sauveur promis.                                               | Ibid. |
|    | III. La corruption du monde, & le Déluge.                                               | 638   |
|    | IV. L'ignorance & l'idolâtrie répandue par toute la terre : la voc                      |       |
|    | d'Abraham : les Promeffes & l'Alliance.                                                 | Ibid. |
|    | V. Le Peuple de Dieu captif en Egypte, & délivré par Moyle.                             | 639   |
|    | VI. Le Peuple dans le Désert : la Loi : l'entrée dans la Tetre pro-                     | nile: |
|    | Josué : David : Salomon : le Temple : le Schisme de Jéroboam                            | : la  |
|    | captivité de Babylone : les Prophéties : l'attente du Christ.                           | 640   |
|    | VII. La venue de Jelus-Christ : sa Prédication : sa Mort : sa R                         | élur- |
|    | rection: fon Afcention: fa Toute-puillance.                                             | 642   |
|    | VIII. Descente du Saint-Esprit, & l'établissement de l'Eglise.                          | 643   |
| ?  | REMIERE PARTIE de la Doctrine Chrétienne, qui contient une Instru                       |       |
|    | générale, & les premiers principes de la Religion.                                      | 647   |
|    | LECON I. De la Doctrine Chrétienne en général, & de la connoissant                      | Ibid. |
|    | Dicu.                                                                                   | 1014. |
|    | Rrrrij                                                                                  |       |

| TABLE GENERALE                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LEÇON II. De la création de l'Ange & de l'Homme. Tome 2. page 649                                            |
| LEÇON III. De la chûte de l'Homme. 651                                                                       |
| LEÇON IV. Des effets du péché d'Adam. Ibid.                                                                  |
| LEÇON V. De la réparation du Genre-humain, & du Rédempteur. 652                                              |
| LEÇON VI. De ce qu'il faut faire pour être fauvé, & des trois Vertus                                         |
| Théologales. 653                                                                                             |
| SECONDE PARTIE de la Doctrine Chrétienne, qui contient les Instruc-                                          |
| tions particulieres sur chaque Vertu Théologale, & premiérement sur<br>la Foi.                               |
| LEÇON I. De la Foi & du Symbole des Apôtres. 'Ibid.                                                          |
| Leçon II. Explication des huit premiers Articles du Symbole. 656                                             |
| LEÇON III. Des quatre derniers Articles du Symbole. 658                                                      |
| LEÇON IV. Explication du premier Article du Symbole, où il est parlé du                                      |
| Pere & de la Création. 659                                                                                   |
| LEÇON V. Explication des Articles, où il est parlé de Jesus-Christ & de                                      |
| la Rédemption ; & premiérement du second Article : Et en Jesus-                                              |
| Chrift, &c. 660 LECON VI. Explication du troisséme Article: Oui a été conch. &c. 661                         |
| Leçon VII. Suite de l'Instruction sur la Personne de Jesus-Christ, &c sur                                    |
| le mystère de la Rédemption, dans le quatrième Article du Symbole.                                           |
| 662                                                                                                          |
| LEÇON VIII, Suite de la même Instruction sur la Personne de Jesus-Christ,                                    |
| dans les Articles cinq, fix & feptième. 664                                                                  |
| LEÇON IX. Du Saint-Esprit, & de la sanctification ou justification, sur les                                  |
| Articles cinq, hait & neuf. 665                                                                              |
| LEÇON X, Sur l'Article neuf, 668  LEÇON XI, Suite de l'Inftruction fur le Saint-Efprit, & la fanchification; |
| dans les Articles, dix, onze & douze. Ibid.                                                                  |
| Leçen XII. & derniere. Où l'on propose l'abrégé & le sommaire de toute                                       |
| la Doctrine du Symbole. 659                                                                                  |
| ARTICLE I. Des trois Ouvrages attribués daus le Symbole aux trois                                            |
| Perfonnes Divines. Ibid.                                                                                     |
| ARTICLE II. Que ces trois Ouvrages sont également d'une grandeur in-                                         |
| finie. 671                                                                                                   |
| ARTICLE III. Comment ces trois Ouvrages sont attribués aux trois Per-                                        |
| Ionnes Divines.  672 ARTICLE IV. Des Processions divines, & de l'incompréhensibilité des                     |
| mystères. 673                                                                                                |
| ARTICLE V. Des moyens dont Dieu s'est servi pour nous révéler la                                             |
| Doctrine Chrétienne : à scavoir , l'Ecriture & la Tradition. 674                                             |

TROISIÉME PARTIE de la Doctrine Chrétienne. 677 Ibid. LEÇON I. De l'Espérance, & de la Priere. LEÇON II. De l'Oraifon Dominicale. LEÇON III. Des dispositions pour bien prier. 678

LEÇON IV. De l'Ave, Maria, & de la Priere des Saints. 68 I QUATRIÉME PARTIE de la Doctrine Chrétienne. Des Commandemens de Dieu & de l'Eglise. 683 LIÇON I. Du Décalogue. Ibid.

LEÇON II. Instruction générale sur le Décalogue, & sur les deux préceptes de la Charité,

680

# SOMMAIRES.

| LECON III. Des Commandemens de l'Eglise. To                                     | me 2. page 685     |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| LECON IV. Du péché, & de la Justice Chrétienne.                                 | 687                |
| LECON V. Qu'on fera aux plus avancés, auffi-bien que !                          | es deux fuiyames.  |
| Des peches d'omission, & du précepte de l'amour de Die                          | ¥. 688 -           |
| LECON VI. Des sept péchés Capitaux.                                             | 689                |
| Leçon VII. De la Tentation, & de la Concupilcence.                              | 691                |
| CINQUIÉME PARTIE de la Doctrine Chrétienne. Des Sacrem                          | iens. 693          |
| Leçon I. Des Sacremens en général.                                              | Ibid.              |
| Leçon II. Des Sacremens en particulier.                                         | 694                |
| INSTRUCTIONS PARTICULIERES sur les Sacremens de Pér                             |                    |
| ristie, & de Mariage, en faveur de ceux qui se dis                              |                    |
| voir.                                                                           | . 696              |
| INSTRUCTION pour le Sacrement de Pénitence.                                     | Ibid.              |
| LEÇON I. Du Sacrement de Pénitence, & de ses trois p                            |                    |
|                                                                                 | Ibid.              |
| LEÇON II. De la Contrition & du bon propos.                                     | 697 -              |
| Leçon III. De la Contrition & de l'Attrition.                                   | 699                |
| LEÇON IV. De la Confession.                                                     | 700                |
| LEÇON V. De la Sansfaction.                                                     | 701                |
| Leçon VI. Pratique de la Confession, suivant la Doi                             |                    |
|                                                                                 | 703                |
| LEÇON VII. De la soumission qu'on doit avoir dans le                            |                    |
| lution.                                                                         | 705                |
| LEÇON VIII. De la soumission qu'on doit avoir dans l'in                         |                    |
| niience.                                                                        | 707                |
| LEÇON IX. Des Indulgences.  INSTRUCTION für le Sacrement de l'Euchariftie.      | 708                |
| Leçon I. Ce que c'est que le Sacrement de l'Eucharistie.                        | 719                |
| Leçon II. De la sainte Messe, & du Sacrifice de l'Eucharit                      | Thid.              |
| Leçon III. De la Communion.                                                     | itic. 711          |
| Leçon IV. Pratique de la Communion fuivant la Doctri                            | ne précédente : 8c |
| premiérement ce qu'il faut faire avant la Communior                             |                    |
| LEÇON V. Ce qu'il faut faire quand on est prêr à comm                           |                    |
| Communion même.                                                                 | 715                |
| LECON VI, & derniere. Ce qu'il faut faire après la Commi                        | union. 717         |
| INSTRUCTION fur le Sacrement de Mariage.                                        | 718                |
| ATECHISME des Fêtes & autres Solemnités de l'                                   |                    |
| VERTISSEMENT aux Curés, Vicaires, & Catéch                                      |                    |
|                                                                                 |                    |
| cèfe.                                                                           | Ibid.              |
| Du Saint Dimanche, & par occasion de la Messe Paro                              |                    |
| voits d'un bon Paroiffien.                                                      | 712                |
| LEÇON I. De l'institution du Dinanche.                                          | Ibid.              |
| LECON II. De la Messe Paroissiale, & premierement du Pr                         |                    |
| LECON III. De l'Offrande, du Sacrifice, & de la Commu                           |                    |
| ral de l'amour qu'on doit avoir pour sa Paroisse.                               | 724                |
| LEÇON IV. De l'Éau bénite ; du Pain bénit ; & du ref                            |                    |
| fanctification du Dimanche.  DES FÊTES DE NOTRE-SEIGNEUR, & observances de l'Eg | life out out to    |
| port avec les Mystères de Jesus-Christ,                                         |                    |
|                                                                                 | rr iii 717         |
|                                                                                 |                    |

| TABLE GENERALE                                                          |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| LEÇON I. Avant le premier Dimanche de l'Avent. Tome 2. page             | 727        |
| LECON II. Pour le jour de Noël.                                         | 728        |
| LEÇON. III. Pour la Fête de la Circoncision, au Dimanche qui pré        | céde .     |
| ou si ce Dimanche est empêché d'ailleurs, au jour même de la            | Fête.      |
|                                                                         | 730        |
| LECON IV. De l'Epiphanie, au Dimanche qui la précéde, pour être         |            |
| tinuée le jour même.                                                    | Ibid.      |
| LEÇON V. Pour faire le Dimanche d'après l'Epiphanie, fur le Bay         |            |
| de Jesus-Christ, & le changement d'eau en vin.                          | 732        |
| LEÇON VI. De la vie cachée de Jefus-Christ avec la sainte Vierge &      | Gint       |
| Joseph.                                                                 | 733        |
| LEÇON VII. Au Dimanche de la Septuagésime, tant pour ce Diman           | che        |
| que pour les fuivans.                                                   | 735        |
| LEÇON, VIII. Au prêmier Dimanche de Carême.                             | 736        |
| LEGON IX. Au Dimanche de la Pallion, pour le Dimanche des Ram           | /30        |
| Light 171 Ita Danistene de la ramon y pour le Danistene des Ram         |            |
| LEÇON X. Le Dimanche des Rameaux, pour la Semaine Sainte.               | 737<br>738 |
| Leçon, XI. Pour le faint jour de Pâques.                                | 741        |
| LEGON. XII. Le Dimanche avant la faint Marc, & encore avant les         |            |
|                                                                         |            |
| gations.  ARTICLE I. De l'institution & de la fin des Litanies & des Pr | 742        |
| fions.                                                                  | Ibid.      |
| ARTICLE. II. Explication des Litanies.                                  |            |
|                                                                         | 743        |
| ARTICLE III. De l'Abstinence, & autres choses concernant les            |            |
|                                                                         | 744        |
| LEÇON XIII. Le jour de l'Ascension,                                     | 745        |
| LEÇON XIV. Pour le jour de la Pentecôte, le Dimanche durant l'Octav     |            |
| l'Afcention.                                                            | 749        |
| ARTICLE I. Circonstances de la descente du Saint-Esprita                | Ibid.      |
| ARTICLE. II. Du mot de Pentecôte, & de la fignification du cine         |            |
| tième jour.                                                             | 747        |
| ARTICLE III. Metveilles que le Saint-Esprit opéra dans l'Eglise         |            |
| fante.                                                                  | 748        |
| ARTICLE IV. De l'opération perpétuelle du Saint-Esprit dans l'E         |            |
|                                                                         | Ibid.      |
| ARTICLE V. Acte de Foi envers le Saint-Esprit, & pour s'att             | acher      |
| à l'Eglife.                                                             | 749        |
| LEÇON XV. Pour le jour de la Trinité.                                   | 750        |
| LEÇON XVI. Pour la Fête du faint Sacrement.                             | 751        |
| Pour les Fêtes de la fainte Vierge & des Saints.                        | 752        |
| LEÇON unique.                                                           | Ibid.      |
| Pour les Fêtes de la fainte Vierge.                                     | 753        |
| Leçon I. De la Conception.                                              | Ibid.      |
| Leçon II. Pour la Nativité de la fainte Vierge.                         | 754        |
| Leçon III. Pour l'Annonciation de la fainte Vierge.                     | 755        |
| Leçon IV. Pour la Visitation de la fainte Vierge.                       | 756        |
| LEÇON V. Pour la Purification.                                          | 757        |
| LEÇON VI. Pour l'Affomption de la fainte Vierge.                        | 758        |
| Leçon VII. De la Présentation de la sainte Vierge.                      | 759        |
| Pour les Fêtes des Saints.                                              | 760        |
| 3                                                                       |            |

### & SOMMAIRES.

|                                                                     | e 760    |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| LECON II. Des faints Apôtres, & des faints Evangélistes en général. | 761      |
| LEÇON III. Pour le jour de faint Pierre & de faint Paul.            | 763      |
| LEÇON IV. Pour le jour des faints Innoceris.                        | 764      |
| Leçon V. Pour le jour de faint Etienne.                             | Ibid.    |
| LECON VI. De saint Denis & de ses Compagnons.                       | 765      |
| LECON VII. Pour le jour de saint Martin, Evêque.                    | Ibid.    |
| LECON VIII. Pour le jour de faint Fiacre.                           | Ibid.    |
| LEÇON IX. Qui sera faite environ le tems de sainte Geneviève,       | ou la    |
| Fête de quelqu'autre Sainte.                                        | 766      |
| LECON X. Pour la Fête de tous les Saints.                           | 767      |
| LEÇON XI. Pour le jour des Morts, où il est aussi parlé des funé    | railles, |
| & de la Messe des Morts.                                            | Ibid.    |
| LECON XII. Pour les Quatre-Tems, & pour les Vigiles.                | 768      |
| LECON XIII. Pour le jour de la Dédicace de l'Eglife.                | 769      |
| LECON XIV. Pour les Fêtes de Patrons.                               | Ibid.    |
| LEÇON XV. Pour la Fête des faints Anges Gardiens, au commen         | cement   |
| du mois d'Octobre.                                                  | 770      |
|                                                                     | 1        |
| PRIERES ECCLESIASTIQUES pour aider le Chrétien à                    | Dien     |
| entendre le Service de la Paroisse aux Dimanches & au               | x Fe-    |
| tes principales.                                                    | 771      |
| tes principales                                                     | Ibid-    |
| AVERTISSEMENT GÉNÉRAL pour bien entendre le Service divin.          | 773      |
| PRIERES ECCLESIASTIQUES.                                            | 778      |
| MANIERE de bien entendre la fainte Messe.                           | Ibid.    |
| AVERTISSEMENT GENERAL.                                              | Ibid.    |
| L'Eau bénite.                                                       | 779      |
| Bénédiction de l'Eau.                                               | 781      |
| Premiere partie de la Me.                                           | 783      |
| Seconde partie de la Messe.                                         | 791      |
| Troisième partie de la Melle.                                       | 792      |
| Oranfons ou Collectes des Dimanches & des principales Fêtes.        |          |
| Collectes des Fêtes de la fainte Vierge, & des principales Fê       | 802      |
| Saints.                                                             | 808      |
| Oraifons du Commun des Saints.                                      |          |
| L'OFFICE DE L'EGLISE en 35 Pseaumes, traduits par M                 | . Boi-   |
| fuet. 811.6                                                         | fuiv.    |
| Des Trois Cantiques du nouveau Testament.                           | 844      |
| Cantique de faint Zacharie.                                         | 845      |
| Cantique de la fainte Vierge.                                       | 846      |
| Cantique de faint Siméon.                                           | Ibid.    |
| Profe du faint Sacrement.                                           | 847      |
| Profe pour la Melle des Motts.                                      | 848      |
| HYMNES qui se chantent à Vêpres aux Dimanches & aux Fêtes           | princi-  |
| pales.                                                              | 849      |
| HYMNES des Fêtes de la fainte Vierge & des Saints.                  | 858      |
| HYMNES du Commun des Saints.                                        | 363      |
| HYMNES de louanges & d'action de graces:                            | 867      |
|                                                                     |          |

| TA | R | I. | Ε | G | E | N | Ε | R | A | L | E |
|----|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| IABLEGENERALE                                                       |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| LITANIES du faint Nom de Jesus Tome 2. pa                           | ge 863 |
| AVERTISSEMENT sur les Litanies de la sainte Vierge.                 | 870    |
| LITANIES de la fainte Vierge                                        | 871    |
| Exercice de la Confession.                                          | 873    |
| Exercice de la Communion.                                           | 876    |
| INSTRUCTION fur la fainte Communion.                                | Ibid.  |
| 6. I. Qu'est-ce que le saint Sacrement?                             | Ibid.  |
| 6. II. Pourquoi est instituée l'Eucharistie?                        | 877    |
| 6. III. Que faut-il faire avant la Communion?                       | 878    |
| 6. IV. Que faut-il faire dans la Communion?                         | 880    |
| 6. V. Que faut-il faire après la Communion?                         | 882    |
| PRIERES pour la Communion.                                          | 883    |
| PRIERES de l'Eglise.                                                | 887    |
| PRATIQUES ordinaires de dévotion.                                   | 889    |
| Pour adorer tous les jours un des Mystères de Notre-Seigneur.       | 891    |
| PRIERE de Notre-Seigneur Jesus-Christ, tirée de l'Evangile de saint | Tean . |
| Chap. XVII.                                                         | 893    |
|                                                                     |        |

### TOME TROISIE ME.

# A VERTISSEMENT de l'Editeur de cette Collection.

| AVERTISSEMENT fur l'Exposition de la Doctrine de l'                 | 'Eglife  |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| Catholique.                                                         | j.       |
| APPROBATIONS & LETTRES en faveur du Traité de l'Exposition de la F  | oi. xix. |
| LETTRE de Monfieur le Cardinal Bona à M. le Cardinal de B           | ouillon. |
|                                                                     | Ibid.    |
| LETTRE de M. le Cardinal Sigifmond-Chigi, à Monsieur l'Abbé o geau. | de Dan-  |
| LETTRE du R. P. Hyacinthe Libelli, à M. le Cardinal Sig             | ismond-  |
| Chigi.                                                              | Ibid.    |
| Lettre de Monseigneur l'Evêque & Prince de Paderborn à l'Auteur     | . xxj.   |
| LETTRE du R. P. Raimond Capifucchi, à l'Auteur.                     | xxii     |
| APPROBATION de M. Michel Ange Ricci.                                | xxiij.   |
| APPROBATION du P. M. Laurent Brancati de Laurea.                    | Ibid.    |
| Approbation de M. l'Abbé Etienne Gradi.                             | xxiv.    |
| Bref de N. S. P. le Pape Innocent XI.                               | XXV.     |
| SECOND BREF de N. S. P. le Pape Innocent XI.                        | xxvj     |
| EXTRAIT des Actes de l'Assemblée générale du Clergé de France of    | e 1682   |
| concernant la Religion.                                             | Xxvij.   |
| AFPROBATION de Meiseigneurs les Archevêgues & Evêgues.              | Ibid.    |
|                                                                     |          |

Exposition de la Doctrine de l'Eglife Catholique sur les matieres de controyerse.

PREFACE

#### & SOMMAIRES.

REFACE fur les variations des Eglises Protestantes. Tom. 3. p. 40 HISTOIRE des variations des Eglises Protestantes.

LIVRE PREMIER. Sommaire, Le commencement des disputes de Luther : ses agirations : ses soumissions envers l'Eglise & envers le Pape : les fondemens de la Réforme dans la jultice imputée : les Propolitions inouies: fa condamnation: fes emportemens: fes menaces furicules: ses vaines prophéties, & les miracles dont il se vante : la Papanté devoit tomber tout-à-coup sans violence : il promet de ne point per-

mettre de prendre les armes pour son Evangile,

LIVRE II. Sommaire. Les variations de Luther fur la Transfubstantiation : Carloftad commence la querelle facramentaire : circonfrances de cette rupture : la révolte des Paylans, & le personnage que Luther y fit, Son mariage, dont lui-même & ses amis sonr honreux : ses excès fur le Franc-Arbitre, & contre Henri VIII. Roi d'Angleterre, Zuingle & Œcolampade paroiffent : les Sacramentaires préférent la Doctrine Catholique à la Luthérienne ; les Luthériens prennent les armes, malgré routes leurs promesses : Mélancton en est troublé : ils s'unissent en Allemagne sous le nom de Protestans : vains projets d'accommodement entre Luther & Zuingle : la Conférence de Mar-

LIVRE III. Sommaire. Les Confessions de foi des deux partis des Protestans ; celle d'Augsbourg composée par Mélancton ; celle de Strasbourg ou des quatre Villes, par Bucer; celle de Zuingle: Variations de celle d'Augsbourg sur l'Eucharistie : ambiguité de celle de Strafbourg : Zuingle seul pose nettement le sens figuré : le terme de substance; pourquoi mis pour expliquer la réalité : Apologic de la Confession d'Augsbourg faite par Mélancton. L'Eglisc calomniée presque sur rous les points, & principalement sur celui de la Justification, & fur l'opération des Sacremens & de la Melle : le mérite des bonnes œuvres avoiié de parr & d'autre ; l'Absolution s'acramentelle de même : la Confession ; les vœux Monastiques , & beaucoup d'au-tres Articles. L'Eglise Romaine reconnue en plusieurs manieres dans la Confession d'Augsbourg : Démonstration par la Confession d'Augsbourg & par l'Apologie, que les Luthériens reviendroient à nous, en retranchant leurs calomnies, & entendant bien leur propre Doc-

LIVRE IV. Sommaire. Les Ligues des Protestans, & la résolution de prendre les armes autorifée par Luther : embarras de Mélancton fur ces nouveaux projets si contraires au premier plan ; Bucer déploie ses équivoques pour unir tout le parti Protestant & les Sacramentaires avec les Luthériens : les Zuingliens & Luther les rejettent également : Bucer à la fin trompe Luther, en avouant que les indignes reçoivent la vérité du Corps ; accord de Wittemberg conclu fur ce fondement : pendant qu'on revient au sentiment de Luther , Mélanctop commence à en douter, & ne laisse pas de souscrire à tout ce que veut Luther : Article de Smalcade , & nouvelle explication de la Présence réelle par Luther, Limitation de Mélancton sur l'article qui regarde le Pape. 161

Tome XII. SIIII

trine.

#### TABLE GENERALE

Livira. V. Summaire. Les agitations, les regrets, les incertinudes de Mélandton; la caufie de les erreurs, & les despérances décipes le trifle fixeès de la Réforme, & les malheureux motifs qui y attirent les Peuples, avoilés par les Anteurs du parti, Melandton confedie en vain la perpénuiré de l'Eglife, l'autorité de fes jugemens, & celle de fes Prélats : la gifties imputative l'entraîne, conce qu'il recomoiffe qu'il n'en trouve rien dans les Peres, ni même dans S. Auguffun, dont il s'écoit auterfois appuyé.

LIVRE VI. Sommaire. Le Landgrave travaille à entretenit l'union entre les Luthériens & les Zuingliens : nouveau reméde qu'on trouve à l'incontinence de ce Prince, en lui permettant d'épouler une seconde femme durant la vie de la premiere. Instruction mémorable qu'il donne à Bucer, pour faire entrer Luther & Mélancton dans ce sentiment : avis doctrinal de Luther, de Bucer, & de Mélancton en favent de la Polygamie : le nouveau mariage est fait ensuite de cette consultation : le parti en a honte , & n'ose ni le nier , ni l'avoiier : le Landgrave porte Luther à supprimer l'élévation du saint Sacrement en faveur des Suiffes, que cette cérémonie rebutoit de la Ligue de Smalcade: Luther à cette occasion s'échausse de nouveau contre les · Sacramentaires : dessein de Mélancton pour détruire le fondement du Sacrifice de l'Autel : on reconnoît dans le Parti que ce Sacrifice est inséparable de la présence réelle & du sentiment de Luther : on en avoue autant de l'adoration : présence momentanée, & dans la seule réception, comment établie : le fentiment de Luther méprifé par Mélancton & par les Théologiens de Leipfik & de Wittemberg : thèses emportées de Luther contre les Théologiens de Louvain : il reconnoît le Sacrement adorable : il détefte les Zuingliens, & il meurt.

Préces concernant le second mariage du Landgrave, dont il est parlé en ce

Livre VI.

INSTRUCTIO. Quid dostor Martinus Buter, apud Dostorem Martinum Lutherum, & Philippum Melantionem follistare debeat, & fi id ipfis rellum videbitur, poftmodiem apud Elestrem Saxonia. 239 CONSULTATION de Luther & des autres Dosteurs Protellans sur la Poly-

gamie, en Latin & en François.

Contrat de mariage de Philippe Landgrave de Hesse avec Margue-

rite de Saal, en Latin & en François.

Livas VII. Sommaire. La Réformation Anglicane condamnable par l'hilfcoire même de M. Burner i el divorce de Henri VIII. fon emportement contre le faint Siège : fa primasat Eccléfiathique: principes & fuite de ce dogme: hors e cpoire, la Foi Catholique demente en fon entiet : décisions de foi de Henri : fes far articles : hiltorie de Thomas Cramere, Archèveque de Camorbéri, auerus de la Réformation Anborteux for la Hiferachès : la conduite des Précedus-Réformateurs, de en particulier celle de Thomas Cromwel, Vice-géeren du Roi au, fojrimel : celle d'Anne de Boulen ; comre laquelle la vengeance divone de déclare : prordigienza avsulgement de Henri dans tour le cours de fa vie : fa mort : la misorité d'Edouard VII. fon fils : les décrets de Henri font changère : la primate Eccléfiatique da Roi demuer feuie : elle eft

#### SOM MAIRES.

portée à des excès dont les Protestans rougissent : la réformation de Cranmer appuyée sur ce fondement. Le Roi regardé comme l'arbitre de la foi : l'antiquité méprilée : continuelles variations : mort d'Edouard VI, attentat de Crantner & des autres contre la Reine Marie sa sœur : la Religion Catholique est résablies honreuse fin de Cranmer : quelques remarques particulieres sur l'Histoire de M. Burnet,

& fur la Réformation Anglicane.

Tome 3. page 252 LIVRE VIII. Sommaire. Guerre ouverte entre Charles V. & la Ligue de Smalcade : thèses de Luther qui avoient excité les Luthériens à prendre les armes : nouveau sujet de guerre à l'occasion de Herman, Archevêque de Cologne : prodigieule ignorance de cet Archevêque : les Protestans défaits par Charles V. l'Electeur de Saxe & le Landgrave de Hesse prisonniers : l'Interim, ou le Livre de l'Empereur qui régle par provision, & en attendant le Concile, les matieres de Religion pour les Protestans seulement : les troubles causés dans la Prusse par la noue velle doctrine d'Ofiandre, Luthérien, fur la justification : disputes entre les Luthériens après l'Interim. Illyric disciple de Mélancton, tàche de le perdre à l'occasion des cérémonies indifférences : il renouvelle la doctrine de l'Ubiquité : l'Empereur presse les Luthériens de comparoître au Concile de Trente : la Confettion appellée Saxonique, & celle du Duché de Wirtemberg dreffees à cette occasion : la diftinction des péchés mortels & véniels : le mérite des bonnes œuvres reconnu de nouveau : Conférence à Wormes pour la conciliation des Religions : les Luthériens s'y brouillent entre eux , & décident néanmoins d'un commun accord que les bonnes œuvres ne sont pas nécessaires à salut : mort de Mélancton dans une horrible perplexité : les Zuingliens condamnés par les Luthériens dans un Synode renu à lhêne ; affemblée des Luthériens à Naumbourg, pour convenir de la vraie édition de la Confession d'Augsbourg : l'incertitude demeute aussi grande : l'Ubiquiré s'érablit presque dans tout le Luthéranisme : nouvelles décisions sur la coopération du Libre-Arbitre : les Luthériens sont contraires à eux-mêmes; & pour répondre tant aux libertins qu'aux Chrétiens infirmes, ils tombent dans le Demipélagianisme : du Livre de la Concorde compilé par les Luthériens, où toures leurs décisions font renfermées.

LIVRE IX. Sommaire. Les Prétendus-Réformés de France commencent à paroître : Calvin en est le Chef : ses sentimens sur la justification , où il raisonne plus consequemment que les Luthériens; mais comme il raifonne sur de faux principes, il tombe aussi dans des inconveniens plus manifestes : trois absurdités qu'il ajoure à la doctrine Luthérienne : la cerritude du falut, l'inamiffibilité de la justice, & la justification des perits enfans, indépendamment du Baptême : contradictions sur ce troisième point : sur le sujet de l'Eucharistie , il condamne également Luther & Zuingle, & tâche de prendre un sentiment mitoyen : il prouve la réalité plus nécessaire qu'il ne l'admet en effet : fortes expressions pour l'établir : autres expressions qui l'anéantitlent : avantage de la Doctrine Catholique : on croit nécessaire de parler comme elle, & de prendre ses principes, même en la combattant : trois Confessions différentes des Calvinistes, pour contenter trois différentes SIIIIi

#### TABLE GENERALE

fortes de perfonnes, les Luthériens, les Zuingliens, & eux-mêmes; corgueil & emportemens de Calvin : comparation de fon geine avec clui de Luthèr : pourquoi il ne parur point au Colloque de Poilfy Bère y préferne la Confession de foi des Prétendua-Réformés jils y ajoitent une nouvelle explication de leur Doctrine sur l'Euchartie : les Carboliques s'énoncer simplement & en peu de mos : ce qui se passa au suigne de la Confession d'Augsbourg : fentimens de Calvin.

- Teme 5: page 336

LIVRE X. Sommaire. Réformation de la Reine Elisabeth : celle d'Edotiard corrigée, & la Présence réelle, qu'on avoit condamnée sous ce Prince, tenue pour indifférente : l'Eglise Anglicane persiste encore dans ce sentiment : autres variations de cette Eglise sous Elisabeth : la primauté Eccléfiastique de la Reine adoucie en apparence, en effet laissée la même que sous Henri & sous Edouard, malgré les scrupules de cette Princesse : la politique l'emporte par-tout dans cette Réformation : la Foi, les Sacremens, & toute la puissance Ecclésiastique est mise entre les mains des Rois & des Parlemens : la même chose le fait en Ecosse : les Calvinistes de France improuvent cette Doctrine. & s'y accommodent néarmoins : Doctrine de l'Angleterre sur la justification : la Reine Elisabeth favorise les Protestans de France : ils se foulévent auffi-tôt qu'ils se sentent de la force : la Conjuration d'Amboife fous François II. Les guerres civiles fous Charles IX. que cette conjuration & ces guerres font affaires de Religion entreprises par l'autorité des Docteurs & des Ministres du Parti, & fondées sur la nouvelle Doctrine, qu'on peut faire la guerre à son Prince pour la Religion : cette Doctrine expressement autorisée par les Synodes nationaux : illusion des Ecrivains Protestans, & entr'autres de M. Burnet, qui veulent que le tumulte d'Amboife, & les guerres civiles foient affaires politiques : que la Religion a été mêlée dans le meurtre de François Duc de Guife : aveu de Bèze & de l'Amiral : nouvelle Confellion de Foi en Suiffe.

LIVRE XI. Sommaire. Histoire abrégée des Albigeois & des Vaudois : que ce sont deux Sectes très-différentes : les Albigeois sont de parfaits Manichéens : leur origine est expliquée : les Pauliciens branche des Manichéens en Arménie, d'où ils passent dans la Bulgarie, de-là en Italie & en Allemagne, où ils ont été appellés Cathares, & en France où ils ont pris le nom d'Albigeois : leurs prodigieuses erreurs , & leur hypocrifie sont découvertes par tous les Aureurs du tems : les illusions des Protestans qui tâchent de les excuser : témoignage de faint Bernard, qu'on accuse mal-à-propos de crédulité : origine des Vandois : les Ministres les font en vain disciples de Bérenger : ils ont cru la Transfubstantiation : les sept Sacremens reconnus parmi eux : la confession & l'absolution sacramentale : leur erreur est une espèce de Donatisme : ils font dépendre les Sacremens de la fainteré de leurs Ministres, & en attribuent l'administration aux laïques gens de bien : origine de la Secte appellée des Freres de Bohême : qu'ils ne sont point Vaudois, & qu'ils méprisent cette origine : qu'ils ne sont point disciples de Jean Hus, quoiqu'ils s'en vantent : leurs Députés envoyés par tout le monde, pour y chercher des Chrétiens de leur créance,

#### SOMMAIRES.

Gast en pouvoir trouver : Doctrine impie de Vielef : Jean Hus en ile glorifie d'etre fon diciple, l'Abandonne fur le point de l'Eucharitite : les diciples de Jean Hus divifés en Taborites & en Calixins : conficion de toutes ces SecRes : les Procellans rien peuvent tiere aucun avantage pour établir leur million, & la fucceffion de leur Doctrine : accord des Luthériens , des Bohémiens , & des Zuingliers dans la Pologne : les divisions & les réconciliations des Sectaires font également contre eux.

HISTOIRE abrégée des Albigeois, des Vaudois, des Vicléfiltes, & des Huffires.

HISTOIRE des nouveaux Manichéens, appellés les Hérétiques de Touloufe, & d'Alby.

HISTOIRE des Vaudois.
HISTOIRE des Freres de Bohême, vulgairement & faussement appellés

Vaudois. 487 Histoire de Jean Viclef , Anglois. 488

Histoire de Jean Hus, & de les Disciples. 493

L. Van XII. Sommairs. En France même les Eglifes de la Réforme tromblées du mos de Sublances i el finamieme comme érabil felon la pacle de Dieu dans un Synode, se d'amil autre réduit à rien en faveur des Suiffes qui se fachoient de la Décision Feio pour la France, & Foi pour la Suiffe : affemblée de Francfort, & projet de nouvelle Confession de Foi pour trou le fecond parti des Protefinas ; ce quion y voulois fupprimer en faveur des Luthériens s'dérétation de la Présence réelle érabile. & fupprimée en même tems i s'affaire de Présator, & Décision Doctrinale de quatre Synodes Nationaux réduite à tien : principes de Calvinitles, & démonstrations qu'on en tire en entre faveur ; propositions de Dumoulin reçues au Synode d'Ay : tien de folide ni de férieux dans la Réformation.

LIVRE XIII. Sommaira. Variations des Procetans fur l'Antechrili; vaines prédétions de Luther : évaino de Calvin: ce que Luther avoit établi fur cette Dochrine, ett controlle par Mélancton: nouvel article de l'ajoité à la Confession dans le Synode de Gap : foodement visiblement faux de ce Dérett : cette Dochrine méprifie dans la Réforme; abstracties, contrairées, éc impétés de la pouvelle interprétation des productions de l'appendix de la contrairée de l'appendix de l'appendix de la contrairée de l'appendix de la contrairée de l'appendix de l'

Livax XIV. Sommairs. Les excès de la Réforme fur la Prédeffination de le Libre-Arbitre, apperçus en Hollande : Arminiss qui les reconsiles, tombe en d'autres excès : Partsi des Remontrans, & contre-Remontrans: le Synode de Dordreck, où les excès de la judification Calvinieme font clairement approudés : Doctrine prodiquent fur la certinade du falur, & la judice des hommes les plus criminels : conféquences également abfurdes de la fanchitation des enfans, décide dans le Synode: 3 procédure du Synode judifie l'Eglife Romaine contre les Protefinas : l'Arminiantime en fon entre dans le fond, malgre les décisions de Dordrect : le Pélagiantime tolleté, & le foupçon du Sociamatifine feule cauté de rejeter les Arminients : inutilité des édections

SIIIIij

#### TABLE GENERALE

Synodales dans la Réforme : connivence du Synode de Dordrect for une infinité d'erreurs capitales, pendant qu'on s'attache aux dogmes particuliers du Calvinisme : ces dogmes reconnus an commencement comme essentiels, à la fin se réduisent presque à rien : Décret de Charenton, pour recevoir les Luthériens à la Communion : conféquence de ce Décret, qui change l'état des controverses : la diftinction des articles fondamentaux & non fondamentaux, oblige enfin à reconnoître l'Eglife Romaine pour une vraie Eglise où l'on peur faire son salur : Consérence de Cassel entre les Luthériens & les Calvinistes : accord où l'on pose des fondemens décisifs pour la Communion sous une espèce : état présent des Controverses en Allemagne : l'opinion de la grace universelle prévaut en France : est condamnée à Genève & chez les Suiffes : la question décidée par le Magistrat : formule établie : erreur de cette formule fur le texte Hébreu : autre décret fur la Foi , fait à Genève. Cette Eglife accufée par M. Claude de faire schifme avec les autres Eglifes par ses nouvelles décisions : réflexions sur le Test, où la réaliré demeure en son entier : reconnoissance de l'Eglise Anglicane Protestante, que la Messe & l'invocation des Saints peuvent avoir un Tome 3. page 559 bon fens.

ADDITION importante au Livre XIV. LIVRE XV. Sommaire. Histoire des Variations sur la matiere de l'Eglise, on reconnoît naturellement l'Eglife visible : la difficulté de montrer où étoit l'Eglife, oblige à inventer l'Eglife invisible : la perpétuelle visibilité nécessairement reconnue : divers moyens de sauver la Réforme dans cette présupposition : état où la question se trouve à présent par les disputes des Ministres Claude & Jurieu : on est enfin forcé d'avouer qu'on se sauve encore dans l'Eglise Romaine, comme on s'y est sauvé avant la Réforme-Prétenduc : étranges variations . & les Confessions de Foi méprifées : avantages qu'on donne aux Catholiques sur le fondement nécessaire des promesses de Jesus-Christ, en faveur de la perpétuelle visibilité : l'Eglise est reconnue pour infaillible : ses sentimens avoués pour une régle infaillible de la Foi : vaines exceptions : toutes les preuves contre l'aurorité infaillible de l'Eglife, réduites à rien par les Ministres : évidence & simplicité de la Doctrine Carholique sur la matiere de l'Eglife : la Réforme abandonne son premier fondement, en avoyant que la Foi ne se forme point sur les Ecritures : consentement des Ministres Claude & Jurieu dans ce dogme : absurdités inouies du nouveau système de l'Eglise, nécessaires pour se défendre contre les objections des Catholiques : l'uniformité & la conftance de l'Eglife Catholique oppofée aux variations des Eglifes Protestantes : abrégé de ce quinzième Livre : conclusion de tout l'Onvrage. 618

DEFENSE de l'Histoire des Variations, contre la Réponse de M. Basnage, Ministre de Roterdam. Premier Discours. Les Révoltes de la Réforme mal excufées : vaines récriminations fur le mariage du Landgrave. M. Burnet réfuté.

## TOME QUATRIEME.

| 1 | VERTISSEMENT | de l'Editeur | de cette Collection. | Page | : |
|---|--------------|--------------|----------------------|------|---|
| 1 | VERTISSEMENT | de l'Editeur | de cette Collection. | Pag  | e |

| A                   |               |         |         |    |       |
|---------------------|---------------|---------|---------|----|-------|
| AVERTISSEMENS AUX   | PROTESTANS    | for les | Lettres | du | Mini- |
| ftre Jurieu, contre | l'Histoire de | s Varia | tions.  |    | 1     |
|                     |               |         |         |    |       |

PREMIER AVERTISSEMENT. Le Christianisme sletri, & le Socinianisme autorisé par ce Ministre.

SECOND AVERTISSEMENT. La Réforme convainque d'erreur & d'impiété par ce Ministre. 49

TROISIÈME AVERTISSEMENT. Le faiut dans l'Eglife Romaine, felon ce Miniftre; le Fanatifine établi dans la Réforme par les Miniftres Claude & Jurieu, felon la Doctrine des Quakers : tout le Parti Proteflant exclus du titre d'Eglife par M. Jurieu.

QUATRIÉME AVERTISSEMENT. La fainteté & la concorde du matiage Chrétien violée,\*

CINQUIÉME AVERTISSEMENT. Le fondement des Empires renversé par ce Ministre.

MAXIME DE M. JURIEU, Qu'on peut faire la guerre à son Prince & à fa Patrie pour désendre sa Religion : que cette maxime est née dans l'Héréste. Variations de la Résource.

Rèponse de M. Juricu à l'exemple de l'ancienne Eglife. Queflion : Si l'a foumillion des premiers Chretiens n'étoit que de confeil , ou en tout cas un précepte accommodé à un certain tems. 150 Examples de M. Jurieu en faveur des guerres civiles de Religion. Premier exemple tiré de Jefus-forth même.

SECOND EXEMPLE. Les Machabées. 175
TROISIÉME EXEMPLE. Calui de David. 182

RAISONNEMENS de M. Jurieu en faveur des guerres civiles de Religion. 188 De la Souveraineté du peuple. Principe de la Politique de M. Jurieu.

Principes de la Politique de M. Jurieu, & leur abfurdité.

SIXIE'ME AVERTISSEMENT. 233 L'Antiquité éclaircie sur l'immutabilité de l'Etre Divin, & sur l'égalité des trois Personnes Divines. 12 de l'Etre Divin, & sur l'égalité des trois Personnes Divines. 12 de l'Etre Divin, & sur l'éga-

L'état présent des Controverses & de la Religion Protestante, contre la sixième & septiéme Lettre du Tableau de M. Jurieu. *Bid.* PREMIRE PARTIE. Que le Ministre tenverse ses propres principes & le

fondement de la Foi par les Variations qu'il introduit dans l'ancienne Eglife.

238

ARTICLE 1. Dénombrement de ses erreurs : la Trinité directement at-

ARTICLE 1. Dénombrement de ses erreurs : la Trimité directement attaquée avec l'immutabilité, & la spiritualité ou simplicité de l'Etre Divin.

| T A B L E G E N E R A L E ARTICLE II. Freuer du Ministre qui ne veuv voit la parfaire im Dieu, ni dans les Peres, ni dans l'Ecriture même. Tome ARTICLE III. Que le Ministre déruit non-feulement l'immure encore la spiritualité de Dieu. ARTICLE IV. Suite des blasshémes du Ministre, & qu'il fait la |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Dieu, ni dans les Peres, ni dans l'Ecriture même. Tome ARTICLE 111. Que le Ministre détruit non-seulement l'immuta encore la foiritualité de Dieu.                                                                                                                                                       |               |
| Dieu, ni dans les Peres, ni dans l'Ecriture même. Tome ARTICLE 111. Que le Ministre détruit non-seulement l'immuta encore la foiritualité de Dieu.                                                                                                                                                       | smutabilité d |
| encore la foiritualité de Dieu.                                                                                                                                                                                                                                                                          | A. DAGE 24    |
| encore la foiritualité de Dieu.                                                                                                                                                                                                                                                                          | abilier mai   |
| Annette de Diritualité de Dieu.                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Trinité véri  |
| tablement informe en toutes façons.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25            |
| ARTICLE V. Autre blasphême du Ministre : l'inégalité dans le                                                                                                                                                                                                                                             | lee Derfonne  |
| ARTICLE V. Autre biatpicine du Ministe. Tracquire dans l                                                                                                                                                                                                                                                 | C I CITOTILE  |
| Divines : principes pour expliquer les passages dont il abus                                                                                                                                                                                                                                             | c. 25         |
| ARTICLE VI. Prodige d'égarement dans le Ministre qui veut t                                                                                                                                                                                                                                              | trouver l'iné |
| galité des trois Personnes Divines jusques dans le Conc                                                                                                                                                                                                                                                  | cile de Nicée |
| <b>6</b> , 1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27            |
| ARTICLE VII. Autre égarement du Ministre sur le Concile de                                                                                                                                                                                                                                               | ATILL -N      |
| ARTICLE VII. Autre egarement du Ministre lur le Concile de                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| veut trouver ses deux prétendues nativités du Verbe.                                                                                                                                                                                                                                                     | 270           |
| ARTICLE VIII. Suite des égaremens du Ministre, qui fait étab                                                                                                                                                                                                                                             | olir au Con   |
| cile trois naiffantes du Fils de Dieu, au-lieu des deux qu                                                                                                                                                                                                                                               | m'il confesse |

| RTICLE VIII. Suite des égaremens du Ministre, qui fait établir     | au Con-     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| cile trois naissances du Fils de Dieu, au-lieu des deux qu'il      | confesse,   |
| l'une du Fils comme Dieu , l'autre comme Homme.                    | 281         |
| ARTICLE IX. Sur la distinction que fait le Ministre entre la Foi e | de l'Eglife |
| & la Théologie des Peres.                                          | 284         |
| ARTICLE X. La mauvaile foi du Ministre dans les Passages qu'il p   | roduit des  |
| faints Docteurs des trois premiers fiécles.                        | 285         |
| ARTICLE XI. One felon fes propres principes. le Ministre devoir    | recevoir    |

| le dénouement des    | Bulles Scowil   | tombe maniful    | mount dans l' | C VOII |
|----------------------|-----------------|------------------|---------------|--------|
|                      | bunes, et qu'il | tomoc mannen     | intent dans 1 | extra- |
| vagance.             |                 |                  |               | 100    |
| SECONDE PARTIE. Que  | le Ministre ne  | peut se défendre | d'approuver   | la to- |
| lérance univerfelle. |                 |                  |               | 416    |
| TROISIÉME & DERNIE   | RE PARTIE. L'   | état présent des | controverses  | er de  |

| TROISIÉME & DERNIERE PARTIE. L'état présent d | es controverfes | 8c de |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------|
| la Religion Protestante.                      | . ,             | 128   |
| Extrait de quelques Lettres de M. Burnet.     |                 | 429   |
| DENOMBREMENT de quelques Hérélies,            |                 | 422   |

| DENOMBREMENT de quelques Hérésies.             | 432    |
|------------------------------------------------|--------|
| AVERTISSEMENT AUX PROTESTANS für leur prétende | accom- |
| pliffement des Prophéties.                     | 435    |

| • |      |                                                                                           | ,  |
|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| R | FACE | ou Avertissement pour la Conférence avec<br>Ministre de Charenton, sur la matiere de l'Ex | M. |

|                                                                                                 | ac a ngmo  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| CONFÉRENCE AVEC M. Claude, sur la matiere de l'Eglise,<br>RÉFLEXIONS sur un Ecrit de M. Claude. | 573<br>577 |
| REFLEXIONS BUT UN ECHT de NI, Claude.                                                           | 616        |



# TOME'CINQUIE'ME.

| A | VERTISSEMENT d | e l'Editeur | de cette | Collection. | p. iij. |
|---|----------------|-------------|----------|-------------|---------|
|   |                |             |          |             |         |

| , |           |                  |                   |           |          |
|---|-----------|------------------|-------------------|-----------|----------|
|   | RAITE' de | la Communion     | fous les deux     | espéces.  | Division |
|   | de ce D   | iscours en deux  | Parties.          | - I       | 1        |
|   | Darwar D. | nave I a mariana | to la Considerant | J. Prt.C. | 11. 1    |

PREMIERE PARTIE. La pratique & le sentiment de l'Eglise dès-les premiers siècles.

2
SECONDE PARTIE. Les principes sur lesquels sont appuyés les sentimens & & La pratique de l'Eglise : que les Prétendus-Réformés se serveun de ces

Principes aussi-bien que nous.

NSTRUCTION PASTORALE sur les promesses de l'Eglise, pour montrer aux Réunis, par l'expresse parole de Dieu, que

montrer aux Kéunas, par l'exprelle parole de Dieu, que le même principe qui nous fair Chrétiens, nous doit aufif faire Catholiques. 106
SECONDE INSTRUCTION PASTORALE fur les promeffes de Jefus-

Christ à son Eglise, ou Réponse aux premieres Objections d'un Ministre, contre la premiere Instruction. 155 REMARQUES sur le Trairé du Ministre, & premiérement sur ce qu'il autorise le schime. 197 REMARQUES sur le faix de Paschase Radbert, où le Ministre taiche marquer une importation possitive. 209

REMARQUES sur l'Histoire de l'Arianisme.

215
REMARQUES sur l'Histoire de l'Arianisme.
216
RÉPONSE À diverses calomnies qu'on nous fait sur l'Ectitute & sur d'au-

tres points. 232
Conclusion & abrégé de tout ce Discours. 240

ETTRE PASTORALE de Monfeigneur l'Evêque de Meaux, aux nouveaux Catholiques de fon Diocéle, pour les exhorter à faire leurs Pâques, & leur donner des avertiffemens néceffaires contre les fausses Lettres Pastorales des Ministres.

ETTRE de M. l'Evêque de Meaux à Frere N. Moine de l'Abbaye de N. Converti de la Religion Protestante à la Religion Catholique, far l'Adoration de la Croix... 271

Tome XII. Tett

# TABLE GENERALE

| XPLICATION de quelques difficultés fur les Prieres de la                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Messe, à un nouveau Catholique. Tome 5. p. 279                                                                                                        |
| R range Continue to De I Promo Michael L. L. D.                                                                                                       |
| EPONSE au Catéchisme de Paul Ferry, Ministre de la Re-<br>ligion Prétendue Résormée.                                                                  |
| Epîras à Monseigneur le Maréchal de Schomberg. Ibid.                                                                                                  |
| AVERTISSEMENT, 356                                                                                                                                    |
| EXTRAIT du Catéchifme.  Réfutation du Catéchifme du sieur Paul Ferry, Ministre de la Religion                                                         |
| . Prétendue Réformée à Metz, par deux vérités Catholiques, tirées de                                                                                  |
| fes propres principes.  Premiera Vérité. Que l'on se peux sauver en la Communion de l'Egiste Romaine.  365:                                           |
| SECTION PREMIERE. Où cette Vérité est prouvée par les principes du Mi-<br>nistre.  Ibid.                                                              |
| CHAP. 1. Que selon le sentiment du Ministre, on pouvoit se sauver<br>en la Communion & en la Créance de l'Eglise Romaine, jusqu'à                     |
| l'an 1543. Ibid.                                                                                                                                      |
| CHAP. 11. Qu'il n'y a aucune difficulté que nous ne foyons dans le<br>même état que nos Peres, en ce qui regarde la Religion,                         |
| CHAP. III. Que cette conformité de Créance prouve clairement que                                                                                      |
| nous pouvons nous fauver en l'Eglife Romaine avec la même facilité<br>que nos Ancêtres, & que le Ministre qui nous condamne ne s'accor-               |
| de pas avec lui-même.                                                                                                                                 |
| CHAP. IV. Que le Ministre voulant mettre de la différence entre nos                                                                                   |
| Ancêtres & nous, établit encore plus folidement la fureté de notre falut dans l'Eglife Romaine.                                                       |
| CHAP. V. Continuation de la même matiere. Explication du fentiment                                                                                    |
| du Ministre, qui déclare que l'invocation des Saints n'empêche pas-                                                                                   |
| There falut. 379 CHAP, VI. Deux & trois propositions qui assurent notre falut dans l'E-                                                               |
| glife Romaine; que felon les Principes du Ministre, le fondement                                                                                      |
| effentiel de la Foi, lequel étant posé, les erreurs sur-ajoutées ne nous                                                                              |
| damnent pas, c'est la confiance en Jesus-Christ seul , & que c'est<br>vouloir s'aveugler que de nier que nous ayons cette confiance. 482.             |
| Chap. Dernier. Conclusion & Sommaire de tout ce Discours. 387                                                                                         |
| SECTION SECONDE. Où il est prouvé, contre les suppositions du Minis-                                                                                  |
| tre, que la fin du Concile de Trente, touchant la justification & le                                                                                  |
| mérite des bonnes Œuvres, nous a été enseignée par l'ancienne Egli-<br>fe, & qu'elle établit très solidement la constance du Fidèle en J. C.<br>feul. |
| CHAP. 1. Que l'Eglife Catholique enseigne très-purement le Mystère de                                                                                 |
| la Rédemption du genre-humain. 393                                                                                                                    |
| CHAP. 17. Diverfes chofes à considérer, touchant la justification, & pre-<br>miérement, qu'elle est gratuite selon le Concile de Trente.              |
| CHAP. His. Ce que c'est que la Justification selon les principes des                                                                                  |

| & SOMMAIRES | or | 50 | M | MA | I | R | E | S. |
|-------------|----|----|---|----|---|---|---|----|
|-------------|----|----|---|----|---|---|---|----|

| Advertaires, les fondemens ruineux de leur Doctrine. Tome (, page                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 59    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CHAP. IV. Ce que c'est que la Justification du pécheur, selon la D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | )oc   |
| trine de l'Eglife, qui est éclaircie par les Ecritures.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40    |
| CHAP. v. Que les péchés sont détruits par les Justes, bien qu'il n'y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | y a   |
| point de Justes qui ne soient pécheurs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40    |
| CHAP. VI. Que nous fommes justifiés par l'infusion du don de justice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | qι    |
| non régénère en Notre-Seigneur : belle Doctrine de l'Apôtre très-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bie   |
| entendue par faint Augustin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40    |
| CHAP. YII. Réflexions sur la Doctrine précédente ; qu'elle reléve la gl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | oir   |
| de J. C. & que nos adverfaires la diminuent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40    |
| CHAP. VIII. De la Justification par la Foi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41    |
| CHAP. x. De l'accomplissement de la Foi, & de la vérité de notre ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ultic |
| à cause du regne de la charité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42    |
| CHAP. XI. Continuation de la même matiere, où il est traité de l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| perfection de notre justice à cause du combat de la convoitise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42    |
| CHAP, XII. Du mérite des bonnes œuvres. Sentimens de l'ancie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Eglife.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42    |
| Eglife.  Chap. x111. Que la Dockrine du Concile de Trente, touchant le m des bonnes œuvres, honore la grace de I. C. & nous apprend à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .erı  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | no    |
| confier en lui feul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .43   |
| CHAP. DERNIER. Conclusion de la seconde Section, Injustice du M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | un    |
| ftre qui nie que nous ayons notre confiance en J. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 43    |
| SECONDE VERITÉ. Qu'il est impossible de se sauver en la Réformation-<br>tendue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4rn   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -44   |
| CHAP. 1. Que, selon les principes du Ministre, les premiers Auteur<br>la Réformation-Prétendue sont des Schismatiques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Crean as De la dusta non-freelle de PE dife mifile e que la Ministr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .11   |
| la Réformation-Prétendue font des Schifmatiques.  Chap. 11. De la durée perpétuelle de l'Eglife vifible; que le Minifureconnoît, & que l'Eglife Prétendue-Réformée confesse la nouve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ic i  |
| recommend to due i Danie I receivante recommend to mount                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44    |
| CHAP. 111. Que, selon les principes du Ministre, nos Adversaires ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 77    |
| vent apporter aucune caule de l'éparation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45    |
| CHAP. IV. Que la Réformation-Prétendue est une rébellion contre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T'F   |
| glife, & l'infaillibiliré de l'Eglife.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 46    |
| CHAP. DERNIER. Que le Ministre n'entend pas les Auteurs qu'il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cit   |
| pour justifier la nécessité de la Réformation-Prétendue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 46    |
| Conclusion, Exhortation à nos Adversaires de retourner à l'unité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| l'Eglife.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 48    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| and the second s |       |

SERMON prêché à l'ouverture de l'Affemblée générale du Clergé de France. 483

| MANDEMENT de Monseigneur l'Evêque de Meaux.                         | 521<br>Ibid. |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| AVERTISSEMENT.                                                      | 523          |
| PREMIERE MEDITATION. La rigueur de l'Eglife.                        | 525          |
| PREMIER POINT. Considérations générales sur la rigueur de l'Eglise. | Ibid.        |
| Tettij                                                              |              |

#### TARLE GENERALI

| IABLE GENERALE                                                                                                           |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| PREMIERE CONSIDÉRATION. Paroles du Concile de Trente pour l'expliquer.  Tome 5. pag                                      | \$ 525       |
| II. Consideration. Par les travaux de la Pénitence on revient, sel<br>Concile, à la pureté du Baptême.                   | on le        |
| III. Considération. Défirs des faintes Ames que les rigueurs de l'I                                                      | : 4:6        |
| leur foient appliquées.                                                                                                  | Ibid.        |
| PRIERES, affections & résolutions.                                                                                       | 527          |
| II. POINT. Raisons des rigueurs de l'Eglise. Premiere raison tirée                                                       | de la        |
| Justice Divine.                                                                                                          | 528          |
| PRIERES, affections & réfolutions.                                                                                       | 529          |
| III. POINT. Seconde raison de la rigueur de l'Eglise. La miséricor                                                       | de de        |
| Dien.                                                                                                                    | 530          |
| PRIERES, affections & réfolutions.                                                                                       | 531          |
| IV. POINT. Troisième raison des rigueurs de l'Eglise. La conformité                                                      | ayec         |
| Jesus-Christ.                                                                                                            | Ibid.        |
| PRIERES, affections & réfolutions.                                                                                       | 532          |
| V. POINT. On en revient aux saintes rigueurs de la Justice Divine.                                                       | 533          |
| PRIERES, affections & réfolutions.                                                                                       | 534          |
| SECONDE MEDITATION. L'Indulgence de l'Eglife.                                                                            | 536          |
| PREMIER POINT. On peut suppléer aux rigueurs de la pénisence p                                                           |              |
| ferveur & par un amour ardenr.                                                                                           | 536          |
| PREMIERE CONSIDERATION. Indulgence de Jesus, & premiéremen                                                               | ,,,,,        |
| vers celle qui oignit ses pieds. Parabole de Notre-Seigneur, en                                                          | Taine        |
| LNC, Chap. VII. 41. 47.                                                                                                  | 536          |
| PRIERES, affections & resolutions. Sur la premiere partie de la l                                                        |              |
| bole.                                                                                                                    | 537          |
| H. Sur la feconde partie de la Parabole.                                                                                 | 518          |
| III. Application de la Parabole.                                                                                         | Ibid.        |
| IV. L'amour péniient comprend toutes les peines fatisfactoires.                                                          | 539          |
| II, POINT, Autres exemples de l'Indulgence du Sauveur.                                                                   | 540          |
| PREMIERE CONSIDÉRATION. Le Paralytique.                                                                                  | Ibid.        |
| II. CONSIDERATION. La femme adultère.                                                                                    | Ibid.        |
| III. Confideration. Saint Pierre.                                                                                        | Ibid         |
| IV. Considération. Réflexions des faints Peres fur les exemples p                                                        | récé-        |
| dens.                                                                                                                    | 545          |
| V. Considération. L'Indulgence accordée au bon Larron.                                                                   | 542          |
| PRIERES, &c.                                                                                                             | Ibid.        |
| I. Sur l'exemple du Paralytique & de la femme adulière.                                                                  | Ibid.        |
| II. Sur l'exemple de faint Pierre & du bon Larron.                                                                       | 543          |
| III. POINT. Indulgence de faint Paul, après avoir exercé une juste rigueur.                                              | Stat.        |
| PREMIERE CONSIDÉRATION, La rigueur de faint Paul.                                                                        |              |
| II. Considération. Douceur & indulgence de l'Eglife de Corint                                                            |              |
| du faint Apôtre.                                                                                                         | 545          |
| PRIERES, &c. On demande à Dieu la douleur qui porta l'Apôtre<br>Paul à accorder l'indulgence à l'Inceftueux de Corinthe. |              |
| IV. Point. Indulgence de l'Apôtre & Evangéliste S. Jean.                                                                 | 546<br>Ibid. |
| PRIERES, &cc. On demande à Dieu pour les Pasteurs de l'Eglise &c                                                         |              |
| les pécheurs l'esprit de gémissement & de componction.                                                                   |              |
|                                                                                                                          | 148          |

#### SOMMATRES

| O SOMMATKES.                                                                                  |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| PREMIERE CONSIDÉRATION. Les Martys s'affligent dans leurs pril                                |         |
| la chûte des pécheurs, & intercédent pour eux envers l'Eglife                                 | , pour  |
| abréger le tems de leur pénitence. Tome 5. p.                                                 | ge 543  |
| II. Consider ation. L'Eglife avoit égard à l'intercession des Mart                            | yrs, &c |
| usoit d'indulgence en leur faveur.                                                            | 549     |
| IIL CONSIDERATION. Les Martyrs sont regardés dans l'ancienne                                  |         |
| comme ayant part à l'œuvre de la Rédemption.                                                  | Ibid.   |
| IV. Considération. C'est le sang de Jesus-Christ qui donne ce                                 | prix à  |
| l'intercession des Saints.                                                                    | 550     |
| PRIERES, &c. On demande à Dieu d'être affocié aux méri                                        |         |
| faints Marryrs & de tous les Saints, pour obtenir l'Indulge                                   |         |
| l'Eglife. VI. POINT. L'Indulgence du Concile de Nicée & de l'Eglife dans s'a paix.            | Ibid,   |
| PREMIERE CONSIDÉRATION. Deux canons de ce faint Concile.                                      |         |
| II. Considération. Ce que c'est, selon ce Concile, que faire pé                               | Ibid.   |
| indifferenment.                                                                               |         |
| PRIERES, &c. On demande à Dieu la ferveur intérieure ou                                       | PEOLG.  |
| nous yeur porter par l'Indulgence.                                                            |         |
| VII. POINT. L'Indulgence des siecles suivans, & de l'Eglise d'à                               | S 5 3   |
| THE TOTAL MANAGEMENT AND PROPERTY OF THE LEGISLE BE                                           | 554     |
| PREMIERE CONSIDÉRATION. La Doctrine du Concile de Trens                                       | te dans |
| le Déctet rapporté ci-dessus, suffit pour renouveller, dans                                   |         |
| tique de la pénitence & de l'indulgence, l'ancien esprit de l                                 | Eglife. |
|                                                                                               | Ibid.   |
| II. Considération. Autres Décrets important du même Concile.                                  | 555     |
| III. Considération. Remarques sur ces Décrets.                                                | 556     |
| IV. Considération. Il ne faut point rechetcher trop curieulemen                               |         |
| précis des Indulgences,                                                                       | Ibid.   |
| V. Considération. Le Fidéle doit recevoir l'Indulgence avec un                                | fainte  |
| confiance : qu'elle sett à la décharge des peines de l'autre vie.                             | 557     |
| PRIERES, &c. On demande à Dieu son amour, avec protestatio                                    |         |
| ferver ses Commandemens.  -VIII, PoiNT, Que l'Indulgence nous doit porter à augmenter notre a | 559     |
| non-feulement envers Dieu, mais encore envers le prochain.                                    |         |
| PREMIERE CONSIDÉRATION. L'amour fraternel se mesure par l'an                                  | 560     |
| Dieu.                                                                                         | Ibid.   |
| II. Considération, Parabole du Roi qui patdonne.                                              | Ibid.   |
| III. Considération. La bonté de Dictrenvers nous, régle la me                                 |         |
| la nôtre envers le prochain.                                                                  | 561     |
| PRIERES, &c. On résout sous les yeux de Dieu d'aimer plus e                                   | ue ia-  |
| mais & & & le prochain après l'Indulgence.                                                    | Ibid.   |
| Instruction nécessaires pour le Jubilé.                                                       | 563     |
| ARTICLE PREMIER. Ce que c'est que le Jubilé.                                                  | Hid.    |
| ARTICLE II. Ce qu'il faut faire pour gagner le Jubilé, & premié                               | rement  |
| de la Priere.                                                                                 | 564     |
| ARTICLE III. Du jeune, des aumônes, & de la vilite des Eglifes.                               | 565     |
| ARTICLE IV. De la Confession & de la Communion.                                               | 566     |
| ARTICLE V. Du pouvoir des Confesseurs durant le Jubilé.                                       | Ibid.   |
| ARTICLE VI. Quel est le fruit du Jubilé.                                                      | 567     |
| T tttt iij                                                                                    | . ,     |
| 2, 1111 14)                                                                                   |         |

#### TARLE GENERALE

| IABLE GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PREFACE sur le Réglement pour les Filles de la Propagation de la Foi, établies en la Ville de Metz. Tome 5, p. 768 REGLEMENT pour les Filles de la Propagation de la Foi, établies en la Ville de Metz. 509 GNAP. L'Quel el l'établissement de ce Séminaire, & des personnes qui y doivent être teptes. GNAP. II. Des verus principales qui doivent être praiquées dans le Séminaire. ALAP. III. Persiques de dévotion, & occupations de chariré ordinaires durs la Maison. GNAP. IV. Du gouvernement du Séminaire, & de la Police qui y lera gardée. |
| CHAP. V. Du travail, ensemble du silence & de l'amour de la retraite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CHAP. VI. Des lieux réguliers , & des Officiers de la maifon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ORDONNANCES SYNODALES. ORDONNANCES SYNODALES. ORDONNANCES SYNODALES. ORDONNANCES SYNODALES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PISTOLA quinque Prefulum ad fantisfimum DD. Imocentium, Papam XII. Contra Librum, cui titulus: Nodus Pracetti- nationis disfibiturs  Soli Institutorio Papa XII. [Réponse à la précédente Lettre des cinq Pré-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| D ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIECES CONCERNANT l'état de l'Abbaye de Jouatre, pour M. Bossuer, contre Révérende Dame Henriette de Lorraine, Abbesse de Jouatre.  622  621  621  622  623  624  625  625  626  626  627  627  627  627                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### & SOMMAIRES.

| O SUMMAIKE                                             | ٥.           |             |
|--------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| BREF d'Innocent XI. à M. l'Archevêque de Paris.        | Tome 5.      | page 663    |
| ARRÊT de 1631.                                         |              | 665         |
| LE Bref d'Hiere.                                       |              | 666         |
| RÉPONSE aux Actes de possession concernant l'exempt    | ion.         | Ibid.       |
| RÉPONSE de M. l'Evêque de Meaux à la Sentence arb      | itrale du Ca | rdinal Ro-  |
| main, & à la possession prétendue de la Jurisdi        | ction Episco | pale fur le |
| Clergé & fur le Peuple de Jouarre.                     | -            | 670         |
| RÉPONSE à la Collation de la Cure,                     |              | 675         |
| REPONSE à la possession de la Jurisdiction Episcopale. |              | 676         |
| SOMMAIRE de la Cause. Procédure,                       |              | 68 z        |
| ARRET de la Cour du Parlement, qui déclare l'Al        | bbelle & le  | Religieu-   |
| ses de l'Abbaye de Jouaire, le Clergé, Chap            | itre, Curé,  | Peuple &    |
| Paroiffe dudit lieu, fujets à la Jurisdiction &        | Visite de l' | Evêque de   |
| Meaux.                                                 |              | 688         |
| PROCÈS-VERBAL de Visite.                               |              | 691         |
| ORDONNANCE de Visite.                                  |              | 701         |
|                                                        |              |             |

#### TOME SIXIE'ME.

| IOME OINIEME;                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| A VERTISSEMENT de l'Edireur de cette Collection.                    | p. iij.     |
| LETTRE de M. Boffuet à Madame Guyon.                                | vrii.       |
| -                                                                   |             |
| PREFACE où l'on pose les fondemens, & l'on expliqu                  | e le def-   |
| fein de l'Instruction sur les Etats d'Oraison.                      |             |
| APPROBATION de Monseigneur l'Archevêque de Paris.                   | - 7         |
| APPROBATION de Monseigneur l'Evêque de Chartres.                    | - 8         |
| LETTRE de l'Auteur à Notre saint Pere le Pape.                      | 10.         |
| BREF de Notre saint Pere le Pape à l'Auteur.                        | 12          |
| · Instruction fur les Etats d'Oraifon.                              |             |
| PREMIER TRAITÉ, où sont exposées les erreurs des faux Mystiq        | ues de nos  |
| jours.                                                              | . 13        |
| LIVRE I. Les erreurs des nouveaux Mystiques en général, & en        | particulier |
| leur acte continu & univerfel.                                      | Ibid.       |
| LIVRE II. De la suppression des Actes de Foi.                       | . 31        |
| LIVRE III. De la suppression des demandes, & de la conformité à     | la volonté  |
| de Dieu.                                                            | 48          |
| LIVRE IV. Où il est traité plus à fond de la conformité à la        | volonté de  |
| Dieu.                                                               | 66          |
| LIVRE V. Des Actes directs & réfléchis, apperçus & non apperçus,    |             |
| LIVRE VI. Où l'on oppose à ces nouveautes la tradition de l'Eglise. | 100         |
| LIVRE VII. De l'Oraison passive, de sa vérité, & de l'abus qu'e     | on en fait. |
|                                                                     | 127         |
| LIVRE VIII. Doctrine de faint François de Sales.                    | 147         |
| LIVRE IX. Où est rapportée la suite de la Doctrine de saint France  | ois de Sa-  |
| les, & quelques autres Saints.                                      | 176         |
| Town W. C., I'm I'C                                                 | ***         |

# TABLE GENERALE Tome 6. page 245

| Additions et Corrections. 246                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| ORDONNANCE ET INSTRUCTION Pastorale de Monseigneur l'Evêque de                   |
| Meaux, for les Etats d'Oraifon. 262                                              |
| ARTICLES for les Etats d'Oraifon, Ces Articles furent délibérés à Isly, &        |
| fignés par M. de Meaux, M. de Châlons, depuis Archevêque de Pa-                  |
| ris, M. de Cambray, & M. de Tronfon. Voyez Livre X. nomb. V. 167                 |
| 1B, M. de Cambray yee Mada 210 mon 1 O/Ca 2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| IVERS ECRITS OU MEMOIRES fur le Livre intitulé : Expli-                          |
| cation des Maximes des Saints.                                                   |
| AVERTISSEMENT sur ces Ecrits, & sur un nouveau Livre de M. l'Arche-              |
| vêque de Cambray, imprimé à Bruxelles. 271                                       |
| PREMIER ECRIT OU MEMOIRE de M. l'Evêque de Meaux, à M. l'Archevê-                |
|                                                                                  |
|                                                                                  |
| Réflexions fur le Mémoire précédent. 301                                         |
| SECOND ECRIT ou Mémoire de M. l'Evêque de Meaux. 303                             |
| TROISIÈME ECRIT. ou Mémoire de M. l'Évêque de Meaux, sur les passages            |
| de faint François de Sales. §16                                                  |
| QUESTION IMPORTANTE. Si l'état d'une ame parfaite qui se croit damnée,           |
| est autorisé par l'exèmple & par la doctrine de saint François de Sa-            |
| les, ou par les xxxiv. Articles d'Issy? 324                                      |
| QUATRIÉME ECRIT OU Mémoire de M. l'Evêque de Meaux, sur les passa-               |
|                                                                                  |
| ges de l'Ecriture.                                                               |
| SECONDE PARTIE. Les Passages de l'Ecriture allégués pour le sentiment con-       |
| traire, font un abus manifeste de la parole de Dieu. 341                         |
| CINQUIÉME ECRIT ou Mémoite de M. l'Evêque de Meaux. Des trois Etats              |
| des Justes, & des motifs de la charité; où font donnés des principes             |
| pour l'intelligence des Peres, des Scholaftiques & des Spirituels. 347           |
| PRÉFACE fur l'Instruction Paltorale donnée à Cambray le 15 de Septembre          |
|                                                                                  |
| 1697. Section I. Proposition du sujet.  359 Section I. Proposition du sujet.     |
| SECTION II. Premiere Partie : Question , Si l'Instruction Pastorale justifie     |
|                                                                                  |
| l'explication des maximes des Saints, 360                                        |
| Section III. Le dénouement de l'Auteur détruit par ses propres termes.           |
| 363                                                                              |
| Section IV. Où l'on détruit le dénoucment de l'Auteur par les principes          |
| qu'il pofe. 872                                                                  |
| SECTION V. Autres espèces d'erreurs que l'Instruction Pastorale rend inex-       |
| cufables, & premiérement fur la Contemplation. 380                               |
| Section VI, Seconde Partie : far les erreurs particulieres de l'Instruction      |
| Paftorale. 397                                                                   |
| SECTION VII. Examen de quelques passages dont l'Auteur compose sa tra-           |
| dition, & premièrement de ceux du Catéchifme du Concile de Trente.               |
|                                                                                  |
| 400                                                                              |
| Section VIII. Explication de quelques autres passages dont l'Auteur abuse.       |
| 406                                                                              |
| Section IX. Quarre autres Auteurs plus anciens, dont les passages sont           |
| réfolus. 412                                                                     |
| Section X, Où l'amour naturel & délibéré est considéré en lui-même. 418          |
|                                                                                  |

SECTION XI.

#### OF SOMMAIRES

| G SUMMAIKES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| SECTION. XI. Sur l'autorité des Saints canonifés, & fur faint I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rançois de |
| Sales. Tome 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | p.ige 411  |
| Section XII. Sur quelques Spirituels qu'on nous objecte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 420        |
| Section XIII. Sur les diverses explications de l'anathème de s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | aint Paul  |
| The state of the s |            |
| CONCLUSION, où le discours précédent est réduit en démonstration.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 423        |
| DECLARATION des fentimens de Melfeigneurs Louis-Antoine de Noz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 427        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| chevêque de Paris, Jacques-Bénigne Bolluet, Evêque de A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | icaux, &   |
| Paul de Godet des Marais, Evêque de Chartres, sur le Livre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| titre : Explication des Maximes des Saims , &c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 445        |
| SOMMAIRE de la Doctrine du Livre qui a pour titre : Explication                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | des Maxi-  |
| mes des Saines, &c. Des conféquences qui s'ensuivent : des d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | efentes &  |
| des explications qui y ont été données.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 463        |
| LETTRE de l'Auteur à S. E. Monseig, le Cardinal de Spada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 467        |
| RÉPONSE de M. l'Evêque de Meaux à quatre Lettres de M. l'Arche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | vêque de   |
| Cambray.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 489        |
| RÉLATION sur le Quiétisme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 527        |
| REMARQUES sur la Réponse à la Rélation sur le Quiétisme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 584        |
| Article I. Sur l'Avertiflement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| ARTICLE I, our i Avertinement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , 586      |
| 6. I. Du recours aux procédés, & s'il est vrai que M. Bossuet s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| répondu aux dogmes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ibid.      |
| 6. II. Sur les altérations du texte, &c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 587        |
| <ol><li>III. Sur le fecret, &amp; en particulier fur celui de la Confession.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 589        |
| Réponse sur la Confession,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 590        |
| 6. IV. Sur les procédés : Qui a commencé ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 592        |
| 6. V. Sur les Lettres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 593        |
| 6. VI, Réflexions,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 595        |
| ARTICLE II. Sur le Chapitre premier de la Réponse de M. de Cambr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | av . où il |
| justifie son estime pour Madame Guyon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 196        |
| 6. I. Quelle étoit l'estime de ce Prélat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ibid.      |
| 6. II. Premier témoignage de feu M. de Genève.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ibid.      |
| 6. III. Second témoignage de feu M. de Genève.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 567        |
| 6. IV. Sur le témoignage de M. Boffuet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 198        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 6. V. Autre témoignage tiré de M. Boffuet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 599        |
| 6. VI. Sur l'attestation de M. Bossuer, & sur celle de M. de Paris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 6. VII. S'il est vrai que M. Bossuet n'ait rien répondu sur le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Madame Guyon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 602        |
| 6. VIII. Réflexions fur l'article fecond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 608        |
| ARTICLE. III. Sur la condescendance de M. Bossuer envers Madame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Guyon,     |
| & envers M. de Cambray.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 605        |
| 6. I. Les paroles de M. Boiluet, d'où M. de Cambray tire a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | vantage.   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ibid.      |
| 6. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ibid.      |
| RÉPONSE,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 606        |
| Premier Point. Raifons de ménager M. de Cambray.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ibid.      |
| Second Point. Avantage que tire M. de Cambray de la condesc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| M. Boffuet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 607<br>608 |
| Troisième Point. Sur les Papiers que M. Bossuet a rendus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Quarrième Point.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 609        |
| Tome XII. Vuuuu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

#### TARLE GENERALE

| IABLE GENERALE                                                                  |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ARTICLE IV. Détours de l'approbation des Livres imprimés sur M                  | ladame        |
| Guyon, & de sa doctrine. Tome 6. Pa                                             | ge 61 x       |
| 6. I. Ambiguités.                                                               | Ibid.         |
| 6. II. Sur l'approbation des Livres de Madame Guyon.                            | 612           |
| 6. III. Illusion sur l'intention & sur la question de fait.                     | 613           |
| 6. IV. Sur le refus de l'approbation du Livre de M. Boffuet.                    | 614           |
| ARTICLE V. Sur les entrevûes avec Madame Guyon, & fur le titre                  | d'amie.       |
| ARTICLE VI, Sur l'approbation des Livres manuscrits de Madame                   | 616<br>Guyon. |
|                                                                                 | 618           |
| §. I, Que M. de Cambray a sçu toutes les visions de cette femme                 |               |
| 6. II. Que M. de Cambray affoiblir & excuse rour,                               | 619           |
| §. III. Que M. de Cambray a voulu pouvoir justifier Madame (                    | 620           |
| ARTICLE VII. Diverses remarques avant la publication du Livre de                |               |
| Cambray.                                                                        | 621           |
| 6. I. Sur l'ignorance de M. Boffuet dans les voies myftiques.                   | Ibid.         |
| 6. II. Des expédiens de M. de Cambray contre Madame Guyon.                      | 622           |
| <ol><li>III. L'intelligence entre M. de Cambray &amp; Madame Guyon ,</li></ol>  |               |
| ment connuc.                                                                    | 623           |
| <ol> <li>IV. Si j'ai accufé M. de Cambray comme il l'affûre.</li> </ol>         | 624           |
| 6. V. S'il est vrai qu'on négligea durant l'examen, d'instruire                 | M. de         |
| Cambray, & d'être instruit de ses raisons.                                      | 626           |
| 6. VI. Sur la voie de la foumission & de l'instruction.                         | 617           |
| 6. VII. Sur les Conférences que M. de Cambray accuse M. I                       | Bolluct       |
| d'avoir négligées durant l'examen.                                              | Ibid.         |
| VIII, Sur la fignature des articles.                                            | 628           |
| 5. IX. Encore fiit les articles, & fur la mauvaile foi dont M. de               |               |
| bray s'accuse lui même.                                                         | 629           |
| <ol> <li>X. Sur la foumillion avant le Sacre.</li> </ol>                        | 630           |
| §. XI. Sur Synchius.                                                            | 631           |
| <ol> <li>XII. Du peu de secret dont M. de Cambray accuse M. Bossuet.</li> </ol> | Ibid.         |
| 6. XIII. Sur les Lettres de M. l'Abbé de la Trappe.                             | Ibid.         |
| 5. XIV. Erreur de M. de Cambray, qui fair dépendre fa répa                      |               |
| de celle de Madame Guyon.                                                       | 632           |
| 6. XV. Encore fur le fecret.                                                    | Ibid.         |
| ARTICLE VIII. Sur les raifons de cacher à M. Boffuet le Livre des mes.          |               |
| 6. I. Premier prérexte tiré de ce qu'il avoit refusé à M. Bossuer se            | 633           |
| probation.                                                                      | Ibid.         |
| 6. II. Second prétexte : Que M. Boffuer étoir piqué.                            | 634           |
| §. III. Troisième prétexte : Le concert avec les autres.                        | Ibid.         |
| 5. IV. Autre prétexte : Si M. de Cambray a bien pourvû à l'es                   |               |
| tion des Articles.                                                              | Ibid.         |
| S. V. Remarques sur ces paroles : On se cachoit de M. de Meaux.                 | 635           |
| §. VI. Remarques fur les penfees ambitienfes.                                   | Ibid.         |
| VII. Autres mauvailes railons.                                                  | 636           |
| <ol> <li>VIII. Réflexions sur les faits des deux articles précédens:</li> </ol> | 641           |
| ARTICLE IX. Remarques fur ce qui a fuivi le Livre,                              | 643           |
|                                                                                 |               |

Amissie Chagic

| ARTICLE X. Sur diverses autres remarques du Chapitre VII. & dern  | ier de |
|-------------------------------------------------------------------|--------|
| la Réponfe.                                                       | 650    |
| 6. I. Sur la falsification de la Version Latine du Livre de M. de | Cam-   |
| bray.                                                             | Ibid.  |
| 5. II. Sur un fait posé par M. de Cambray, & désavoiié par lui-   | même.  |
| J                                                                 | 652    |
| 5. III. Sur les foumissions de M. de Cambray dans ses deux Letts  | es im- |
| primées.                                                          | 653    |
| 6. IV. Sur les explications.                                      | Ibid.  |
| 6. V. Encore fur Madame Guyon.                                    | 654    |
| ARTICLE XI. Sur la Conclusion.                                    | 658    |
| 6. I. Discours de M. de Cambray sur le succès de ces Livres.      | Ibid.  |
| 6. II. Sur les cabales.                                           | 659    |
|                                                                   | Ibid.  |
| 6. III. Sur Grenade.                                              | 660    |
| 6. IV. Propositions pour allonger.                                | Ibid.  |
| 6. V. Sur la comparaison de Priscille & de Montan.                |        |
| 6. VI. Sur les trois écrits publiés à Rome au nom de M. de Car    | noray. |
|                                                                   | Ivia.  |
| Conclusion.                                                       | 66 t   |
| 6. I. Récapitulation, où est démontré le caractère de la Répon    | ſe,&c  |
| des autres Ecrits de M. de Cambray.                               | Ibid.  |
|                                                                   |        |

& SOMMAIRES.

§. III. Conditions de la Conférence, par l'écrit du 15 Juillet 1697.

Tome 6. page 643

700

6. I. Fausses imputations à M. de Meaux.

6. II. Sur le refus des Conférences.

5. III. De l'état de la Question.

#### TOME SEPTIE'ME.

§. II. Dessein d'éluder les Articles d'Isly, pour sauver Madame Guyon.

| ١ | VERTISSEMENT de l'Editeur de cette Collection. Page iij. RÉPONSE de M. de Meaux aux difficultés de Madame de Maison-fort: xxii, |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Réponse à la Lettre de M. de Cambray. xxix. Réponse d'un Théologien à la premiere Lettre de M. l'Archevêque de                  |
|   | Cambray, à M. l'Evêque de Chartres. XXXIII.  PREMIERE OUESTION. Sur l'altération du Texte, imputée à M. l'Evêque                |
|   | de Chartres.  Deuxième Question. Sur le Concile de Trente.  XXVI.                                                               |
|   | TROISIÉME QUESTION. Sur la premiere Explication envoyée à M. de Char-                                                           |

DE NOVA QUESTIONE. TRACTATUS TRES. I. Myflici in tuto.
II. Schola in tuto. III. Quietifinus redivirus.

ADMONITIO de tribus Traduibus.

Vuuuu ii

#### TARLE GENERALI

| INBLEGENERALE                                                                                                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| MYSTICI IN TUTO: five de S. Therefia, de B. Joanne à cruce, aliij                                                                   | que pis.   |
| Myflicis vindicandis, Tome 7.                                                                                                       | page s     |
| PARS PRIMA. Myflici palam oppugnati à Domino Cameracenfi.                                                                           |            |
| ARTICULUS PRIMUS. De suspensis animi facultatibus, sive posentiis per                                                               | impedi-    |
| menta divina.                                                                                                                       | 4          |
| CAPUT PRIMUM. S. Therefia oratio quietis & unionis , suspenso in                                                                    | utellectu. |
|                                                                                                                                     | ibid.      |
| CAP. II. Eam suspensionem non esse perpetuam, & esse supernatural                                                                   | em : que   |
| fensu?                                                                                                                              | 5          |
| CAP. III. Item de suspensione per intervalla tantum, & de oratione                                                                  | pocals,    |
| aliisque suspensionibus.                                                                                                            | ibid.      |
| CAP. IV. De eodem : ac de obice amovenda.                                                                                           | ibid       |
| CAP. V. De orandi impotentia, & gratiis communibus.                                                                                 | . 6        |
| CAP. VI. De interveniente extafi, & cursu orationis consueto & H.                                                                   |            |
|                                                                                                                                     | ibid.      |
| CAP. VII. De rapidis motibus, eorumque momentis.                                                                                    | ibid       |
| CAP. VIII. B. Joannis à cruce conformis sententia.                                                                                  | ibid.      |
| CAP. IX. Testimonium Nicolai à Jesu Maria, Lectoris in Theologia                                                                    |            |
| legio Salamanticenfi.                                                                                                               | 8          |
| CAP. X. De impedimentis divinis per nodum purgationis aut perfectific                                                               |            |
| templationis : egregia dollrina B. Joannis à cruce.                                                                                 | ibid.      |
| CAP. XI. De S. Francisco Salesio ac venerabili matre Joanna Fremyo                                                                  | tta Do-    |
| mina de Chantal,                                                                                                                    | ibid.      |
| CAP. XII. De P. Baltazare Alvare, & P. Ludovico à Ponte.                                                                            |            |
| CAP. XIII. De Gersone, & Jacobo Alvare Paz, aliisque recensentil                                                                    |            |
| tionem quietis inter gratias gratis datas.                                                                                          | C.E.       |
| CAP. XIV. Primum Corollarium: qued falfum sit, in ea eratione p<br>nem collocandam, & quèd sine ea comparari non possit ex S. Sale, |            |
| Therefia.                                                                                                                           | ibid.      |
| CAP. XV. Alterum Corollarium : quòd justificationis gratia ab his o                                                                 |            |
| donis separetur: S. Theresia & S. Joannis à Jesu testimonium.                                                                       | 12         |
| CAP. XVI. His directe opposita D. Cameracensis verba; deque Phi                                                                     |            |
| Schola, in quam culpan conjicit.                                                                                                    | 13         |
| CAP. XVII. Nota temeritatis inusta piis sanclisque mysticis, S. T.                                                                  | herefi.    |
| Or.                                                                                                                                 | ibid.      |
| CAP. XVIII. Iifdem fanctis myfticis imputatur fanatifmus.                                                                           | ibid.      |
| CAP. XIX. Quid ad hac reposuerit Auctor.                                                                                            | 14         |
| CAP. XX. Alia Responsiones.                                                                                                         | ibid.      |
| CAP. XXI. D. Cameracensis sibi ipsi contrarius.                                                                                     | 15         |
| CAP. XXII. D. Cameracenfis responsio circa tres notas transitus ad                                                                  | contem-    |
| plationem,                                                                                                                          | ibid.      |
| CAP. XXIII. Grande illius nota suppressa incommodum male à D. C                                                                     |            |
| cenft propulfatum.                                                                                                                  | 16         |
| CAP. XXIV. D. Cameracensis objectiones, sive argumenta quinque.                                                                     | ibid.      |
| CAP. XXV. Responsio ad primum ex S. Theresia sumptum.                                                                               | 17         |
| CAP. XXVI. Ad alia objecta respondetur.                                                                                             | 18         |
| CAP. XXVII. De amore illo qui ab oratione passiva inseparabilis via                                                                 | leatur,    |
| quastiuncula.                                                                                                                       | 19         |
| CAP. XXVIII. De fanatismo. Auctoris insignis error.                                                                                 | ibid.      |
|                                                                                                                                     |            |

## SOMMAIRES.

| CAP. XXIX. Quod auctor à sanctis spiritualibus toto systemate dis           | crepet.  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Tome 7. p                                                                   | age 20   |
| APPENDIX ad primum articulum ex Differtatione D. Cameracensis.              |          |
| CAP. XXX. In sua Differtatione D. Cameracensis nullum affert sua            |          |
| tia audorem.                                                                | ibid.    |
| ARTICULUS II. De actibus conatus proprii.                                   | 24       |
| CAP. 1. Sanctorum Spiritualium doctrina recolitur.                          | ibid.    |
| CAP. II. Auctoris loci de conatu proprio.                                   | 25       |
| CAP. III. In hoc loco aperta harefis, & Sanctis imputatur, & ab defenditur. | ibid.    |
| CAP. IV. De proprio : varii sensus , vis liberi arbitrii.                   | ibid.    |
| CAP. V. Saniti Bernardi locus : D. Cameracensis manifestus autlor.          | 26       |
| CAP. VI. Proprietas fanctorum spiritualium male explosa,                    | 27       |
| CAP. VII. Auctoris effugia : inspiratio communis verbo tantum agnita :      | gratia   |
| actualis D. Cameracensi quid sit.                                           | ibid.    |
| CAP. VII. De Deo praveniendo.                                               | 28       |
| CAP. IX. De actibus reflexis ad inflinctum fanaticum ablegatis.             | 29       |
| CAP. X. De pracepti cafu.                                                   | ibid.    |
| ARTICULUS III. De Contemplatione : ibi quoque Fanatismus.                   | . 30     |
| CAP. I. De transitu ad purum amorem.                                        | ibid.    |
| CAP. II. Vitiligationes auctoris : male ablegati Patres.                    | ibid.    |
| CAP. III. De contemplatione Christi , ac Personarum attributorumque         |          |
| rum.                                                                        | 31       |
| CAP. IV. Prasulis sententia & cavillationes.                                | 32       |
| CAP. V. De Chrifto fubtracto perfectis animabus, auctoris effugia.          | 33       |
| CAP. W. De duobus casibus quibus Christus subtrahatur : auctoris labor      | & lu-    |
| dibria.                                                                     | 34       |
| CAP. VII. S. Therefia, & B. Joannis à Cruce clara sententia.                | ibid.    |
| CAP, VIII. Recapitulatio bujus prima partis.                                | 36       |
| ARS SECUNDA, In qua solvuntur spiritualium authoritates à D. Camerac        | ensi ob- |
| jella.                                                                      | . 37     |
| CAP. I. Primus locus ex S. Therefia.                                        | ibid.    |
| CAP. II. De affectu naturali.                                               | 38       |
| CAP. III. Quod ille affectus naturalis ex ipfo auctore fit inutilis.        | ibid.    |
| CAP. IV. Secundus locus S. Therefia.                                        | ibid.    |
| CAP. V. De suppositionibus impossibilibus, auctoris manifesta calumnia.     | 39       |
| CAP. VI. Tertius fancta Therefia locus : hujus vis auctors ignorata.        | 40       |
| CAP. VII. Verus seusus S. Theresia ex ipsa stabilitus.                      | 41       |
| CAP. VIII. De B. Joanne à Cruce.                                            | ibid.    |
| CAP. IX. Locus ejus auctoris à D. Cameracensi prolatus : deque proprietate. |          |
| CAP. X. De S. Francisco Salesto locus decretorius.                          | ibid.    |
| CAP. XI. Sancto Francisco Salesio imponitur circa resignationem & indi      |          |
| tiam.                                                                       |          |
| CAP. XII. De proprietate ex libro de Imitatione Christi.                    | . 44     |
| CAP. XIII. Alius locus.                                                     | ibid.    |
| CAP. XIV. De proprietate secundum sensum pis auctoris.                      | 45       |
| CAP. XV. Alii loci, & de abnegatione vel amore naturali fui.                | ibid.    |
| CAP. XVI. De amore beatitudinis pii Auctoris fensus.                        | 46       |
| CAP. XVII. De motibus natura & gratia.                                      | ibid.    |
| Vanua iii                                                                   | 10145    |
|                                                                             |          |

| TABLE GENERALE                                                                                             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| CAP. XVIII. De imperfedionibus. Tome 7.                                                                    | page 47    |
| - CAP. XIX. Quod nemini fraudi sint suppositiones impossibiles : quis in                                   | tis auc-   |
| toris peculiaris error. Conclusio.                                                                         | ibid.      |
| SCHOLA IN TUTO : five de notione Charitatis, & Amore puro.                                                 | 48         |
| PROLOGUS: Quo falsò imputata Boffuetio, & hujusmodi Operis causa                                           |            |
| tur.                                                                                                       | ibid.      |
| QUÆSTIO PRIMA. Qua à nobis tuenda suscepta sint,                                                           | 49         |
| ARTICULUS I. Ex xxxvj. propositionibus comprehensa.                                                        | ibid.      |
| ARTICULUS II. Summa propositionum.                                                                         |            |
| Questio secunda. De amore naturali Beatitudinis, ad Prop. 1. & se                                          | 52         |
| 4d 7.                                                                                                      |            |
| ARTICULUS I. Unde depromantur dollorum testimonia; imprimis sandi                                          | Thomas     |
| ARTICOLOS I. Onue nepromaniar nocioram rejimonia, imprimis janci                                           | ibid.      |
| ART. II. De natura intellectuali'in genere idem statuitur.                                                 | ibid.      |
|                                                                                                            |            |
| ART. III. De natura voluntatis humana,                                                                     | ., 54      |
| ART. IV. Dictorum radix & fons.                                                                            | ibid.      |
| ART. V. Estius & Silvius producuntur.                                                                      | ibid.      |
| ART. VI. De personato Lovaniensi.                                                                          | 55         |
| ART. VII. Ex his error gravissimus circa beatitudinem.                                                     | 56         |
| ART. VIII. S. Thomas sub nomine Meldensis vapulat.                                                         | 57         |
| ART. IX. Quòd D. Cameracensis sibi ipsi adversetur; & de necessario                                        |            |
| beatitudinis.                                                                                              | ibid.      |
| ART. X. Summa dictorum in hac Q. 2.                                                                        | . 59       |
| QUASTIO III. De amore supernaturalis Beatitudinis, quatenus spectat                                        | ad Cha-    |
| ritatem: ad n. 4. Prop. 7. & 8.                                                                            | 60         |
| ART. I. Sententia fancti Thoma.                                                                            | ibid.      |
| ART. II. Que hic Bossuetio imponantur.                                                                     | 61         |
| ART. III. Quid ad sanclum Thomam reponatur.                                                                | ibid.      |
| ART. IV. Quastiuncula de desiderio unionis in amore Charitatis.                                            | 62         |
| ART. V. Fictus Loyaniensis aperte sancti Thoma auctoritatem eludit.                                        | ibid.      |
| ART. VI. De sancio Bonaventura.                                                                            | 63         |
| ART. VII. Responsio Prasulis.                                                                              | 64         |
| ART. VIII. Alius locus ab auctore prolatus ejus responsionem consutat.                                     | 65         |
| ART. IX. Alii loci : ubi de summo bono, de fine ultimo, deque !                                            |            |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                    | ibid.      |
| ART. X. De illis verbis Pauli, Cupio dissolvi, &c. ex SS. Thom.                                            |            |
| naventurà : ad n. 4. Prop. 8.                                                                              | 67         |
| QUASTIO IV. De secundariis rationibus objectivis Charitatis: ad n                                          | 4. Prop    |
| 12. 25. 6 feq.                                                                                             | ibid.      |
| ARTICULUS I. Ratio ac divisio dicendorum.                                                                  | ibid.      |
| ART, II. Scoti loci proferuntur.                                                                           | 68         |
| ART. III. Doctoris Angelici & Doctoris subtilis in summa Doctrina con                                      | nciliatio  |
| - Donor Javino in Jamma Donina to                                                                          | ibid.      |
| ART. IV. Sandi Thoma loci ad conciliationem apti.                                                          |            |
| ART. V. Verba quadam scoti objecta, & ex ipso exposita.                                                    | 69<br>L:J: |
| ART. V. Feroa quadam scott objecta, & ex toso exposita.  ART. VI. Aliis scoti locis hac doctrina sirmatur. | ibid.      |
| An VII Possis Ma discount decirina firmatur.                                                               | 70         |
| ART. VII. Praxis Myflicorum.                                                                               | ibid.      |
| ART. VIII. Quid Prasul sentiat de secundariis objestivis rationibus                                        | Coart-     |

#### & SOMMAIRES

| 0 0 0 M M M M L 0.                                                      |         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| QUESTIO V. De illa claufula, nullo respectu ad nos: ad Prop. 17. e      | G 18.   |
| Tome 7. pa                                                              | age 72  |
| ARTICULUS I. Boffnetii propositiones probantur ex concessis à D. Camer  | acenfi: |
| ejus sententia de natura unitiva amoris.                                | ibid.   |
| ART. II. Aliud concessium de Deo benevolo & benesico.                   | ibid.   |
| Any III One Confe beneficial in Africana and a                          |         |
| ART. III. Quo sensu beneficentia in absolutum vertat.                   | ibid.   |
| ART. IV. De divinis beneficiis, & funt utilia nobis.                    | 73      |
| ART. V. Loci SS. Augustini & Gregorii Nazianzeni.                       | ibid.   |
| ART. VI. Caffiani locus.                                                | ibid.   |
| ART. VII. Locus fancii Thoma folutus.                                   | . 74    |
| ART. VIII. Que Doctrina su nugatoria, nostra, an auctoris?              | ibid.   |
| ART. IX. De motivo primario & secundario inter se comparatis : ad       | Prop.   |
| 28. & Seq.                                                              | ibid.   |
| ART. X. Locus Silvii.                                                   | . 75    |
| ART. XI. An igitur hac controversia in tenui versetur.                  | ibid.   |
|                                                                         |         |
| QUASTIO VI. De definitione Charitatis ex S. Augustino, deque fruitione, |         |
| amore sui agitur ex concessis : ad Prop. 36.                            | 76      |
| ARTICULUS 1. Profestur Definitio Charitatis ex S. Augustino.            | ibid.   |
| ART. II. Quid reponat Auctor : prima responsio sanctis Augustino &      | Thom x  |
| palam imponit.                                                          | ibid.   |
| ART. III. De ipfo frui , quid Auctor fentiat.                           | ibid,   |
| ART. IV. Sancis Augustini expressa verba.                               | ibid.   |
| ART. V. De amore sui quid D. Cameracensis concesserit.                  | 77      |
| ART. VI. Amor fui, ut sibi benè sit, ad verant Charitatem pertinet      | refe    |
| Augustino.                                                              | ibid.   |
|                                                                         | ibid.   |
| ART VII. Confensus schola: S. Bonaventura locus.                        |         |
| ART. VIII. Auctor nihil aliud agit, quam ut ab ipfa quaftione oculos    |         |
| ris avertat , & vana congerat.                                          | . 78    |
| QUÆST10 VII. De natura spei & gratitudinis, deque objectionibus in      | de re-  |
| petitis.                                                                | ibid.   |
| ARTICULUS I. De differentia spei & Charitatis.                          | ibid.   |
| ART. II. An Charitas mercenaria aquè ac spes.                           | 79      |
| ART. III. Praful in id quod objicit incidit : ac fpem f.cit non mercen. |         |
|                                                                         | ibid.   |
| ART. IV. De amore gratitudinis.                                         | So      |
| Ann V Committee discount for                                            | ibid.   |
| ART. V. Suarezii & aliorum loci.                                        |         |
| ART. VI. De spei impersectione ex sancto Thoma auctoris objectio.       | 87      |
| ART. VII. Quomodo ex suncto Thoma Charitas non vult, ut sibi ex De      |         |
| veniat quidquam.                                                        | ibid.   |
| ART. VII. Auctoris errores detecti ex ante dictis.                      | ibid.   |
| Questio VIII. De falso imputatis.                                       | 81      |
| ARTICULUS I. Auctor involvit questionem multis falsò imputatis.         | ibid.   |
| ART. II. Primum falsò imputatum.                                        | 82      |
| ART. III. Alind imputatum rursus oculos à flatu quastionis avertit.     | ibid.   |
| ART. IV. Aliud imputatum : de beatitudine, ut solo Charitatis motivo.   | ibid.   |
| An V Alind imperation I die de delitatine, at joio Chartain motivo.     | 83 #    |
| ART. V. Aliud imputatum de objecto secundario.                          |         |
| ART. VI. De incentivi vocabulo respectu beatitudinis : loci Ambrosii.   | ibid.   |
| ART. VII. Aliud imputatum de contritionis allu.                         | ibid.   |
| ART. VIII. Dostrina Concilii Tridentini de incipiente amore Domino Ca   | mera    |
|                                                                         |         |

| TABLE GENERALE                                                                                    |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| censi adversatur. Tome 7. Pas                                                                     |       |
| ART. IX. De formula consueta Contritionis.                                                        | ibi   |
|                                                                                                   | ibio  |
|                                                                                                   | ibio  |
| QUÆSTIO XI. De Charitate, ut est amor niutuus.                                                    | ., 8  |
|                                                                                                   | ibio  |
|                                                                                                   | ibio  |
| ART. III. Idem Boffuetium testem afferens, objectionem Boffuetii pro solle                        |       |
| fumn.                                                                                             | ., 8  |
| ART. IV. De amore sponsa erga sponsum.                                                            | ibio  |
| QUASTIO X. De sancto Bernardo : ad n. 4. Prop. 23.                                                | . 8   |
| ARTICULUS UNICUS. Occasione amoris sponsa erga sponsum, de beato                                  | Bei   |
| nardo quaritur.                                                                                   | ibio  |
| QUÆSTIO XI. De amore quarti & quinti gradûs : primi & secundi an                                  | clor  |
| errores.                                                                                          | ., 8  |
| ARTICULUS I. Utrinsque amoris definitio ex auctore.                                               | ibi   |
| ART. II. Dicta auctoris.                                                                          | ., 8  |
| ART. III. Primus auctoris error.                                                                  | ibio  |
| ART. IV. D. Cameracensis responsio, & secundus error.                                             | ibio  |
| ART. V. Praful imponit S. Thoma.                                                                  | ibio  |
| ART. VI. Ex concessis ab Auctore contra ipsum infertur, quod omnis                                | ujts  |
| Deum anteponat fibi.                                                                              | . 2   |
| ART. VII. Quod amor quinti gradûs sive purus ab auctore dicatur inac                              | cejjs |
| plerifque Justorum.                                                                               | 9     |
| ART. VIII. Conclusio : de toto libro ab ipsis initiis sponte collapso.                            | ibis  |
| ART. IX. Summa errorum qui in hac quastione demonstraniur.                                        | IDK   |
| QUASTIO XII, Bipartita. De locis Exod. xxxix. 32. & Rom. ix. 3. ac de f                           | црр   |
| fitionibus impossibilibus.<br>Prima pars: Quá austoris argumenta referentur & consutantur,        | ibic  |
| ARTICULUS I. Tria absurda Bossetio imputata.                                                      | ibi   |
| ART. II. Una quaftiuncula res tota dirimitur Augustino & Chrysostom                               |       |
| flibus.                                                                                           |       |
| ART. III. Hujus rei consecutiones.                                                                | 9     |
|                                                                                                   | ١,    |
| ART. IV. Quastiones audioris praciduntur, ab iisque deducta (n. 191.)<br>prima objecta solvantur. | ibi   |
| ART. V. De falsis quibusdam auctoris suppositionibus per antecedentia                             | 1010  |
| lutis : deque absoluta abstractione à beatitudine penitus impossibili.                            |       |
| Art. VI. Ex modis impossibilia supponendi antecedentia demonstrantur.                             | 9     |
| ART. VII. De modo enuntiandi autioris ipfius,                                                     | 9     |
| ART. VIII. An Deus reverá tantumdem amaretur, fi se amari nesciret.                               | :1.2  |
| Ant IX An verum fit illad . New auget amorem Deibestefeinise m                                    | 1010  |

ibid. ART. X. An in istis tantus sit labor , quantum Auctor singit. 100

ALTERA PARS QUESTIONIS, Adversus Auftoris errores in prima parte explicates. ibid. ARTICULUS UNDECIMUS. Primus error : de aclibus separatis à motivo bea-

tiendinis : Sancti Augustini decreta seu principia quatuor. ibid. ART. XII. Alii errores de sacrificiis sive conditionatis, sive absolutis. 102 ART. XIII. De Sancii Chryfostomi & aliorum Patrum sententius Auctori oppositis.

ibid.

ART. XIV.

#### & SOMMAIRES.

| ART. XIV. De incommodis. Ton                                     | nc 7. page 193     |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| QUÆSTIO XIII. De fine ultimo uno, & de fummo bono.               | 104                |
| ARTICULUS I. Finent ultimum effe unum : ad n. 4. prop. 3         | · ibid.            |
| ART. II. De ratione boni . S. Thoma dollrina.                    | ibid.              |
| ART. III. Ex his D. Cameracensis consutatio, & radicali.         | s explicatio defi- |
| nitionis charitatis.                                             | 105                |
| QUASTIO XIV. De spe, ac salutis desiderio Auctoris errores.      | 106                |
| ARTICULUS I. Errores libri de doctrina Sanctorum.                | ibid.              |
| ART. II. De supprimendis salutis desideriis: Chrysostomi &       | Ambrofii loci ale  |
| anctore allati.                                                  | 107                |
| ART. III. De his D. Cameracensis verba.                          | ibid.              |
| ART. IV. De loco B. Chryfostomi.                                 | ibid.              |
| ART. V. Expenditur S. Ambrofius.                                 | 108                |
| ART. VI. Abrahami merces secundum Ambrosium.                     | ibid.              |
| ART. VII. Conclusio ex dictis.                                   | 109                |
| QUASTIO XV. De amore naturali sui, quem Austor inducit.          | ibid.              |
| ARTICULUS I. Hujus definitio & ufus.                             | ibid.              |
| ART. II. An probatio ejus amoris in fandlo Thoma & Eftio val     | leat. 110          |
| ART, III, Dionyfii Cartufiani locus,                             | ibid.              |
| ART. IV. Loci fancti Bonaventura de affectu naturali.            | 111                |
| ART. V. Ex his contra librum absoluta conclusio.                 | ibid.              |
| ART. VI. Quod ille amor sit inutilis ex confesso.                | 112                |
| ART. VII. De commodo proprio aterno.                             | ibid.              |
| ART. VIII. Aliud argumentum contra amorem naturalem.             | ibid.              |
| QUÆSTIO DECIMA-SEXTA ET ULTIMA. De recapitulatione dict          | orum. III          |
| ARTICULUS I. Admonitio de dicendis.                              | ibid               |
| ART. II. Summa doctrina à sancto Augustino tradita de beati      | tudine. ibid.      |
| ART. III. Pro certo supponitur, charitatem esse motum ad fruer   | dum Deo. 114       |
| ART. IV. Purus amor haud minus ab Augustino agnitus.             | ibid.              |
| ART. V. De Magistro & de santto Thoma.                           | 115                |
| ART. VI. De S. Bonaventura.                                      | ibid.              |
| ART. VII. Aliud ex eodem S. Bonaventura : & de amore j           | ui per charita-    |
| tem.                                                             | 116                |
| ART. VIII. De eodem.                                             | íbid.              |
| ART. IX. Corollarium ex SS. Thoma & Bonaventura, de P.           | aulo defiderante   |
| Christum.                                                        | ibid.              |
| ART. X. De Scoro.                                                | 117                |
| ART. XI. Praxis ex dictis, confensus Mysticorum.                 | ibid.              |
| ART. XII. Estius, Silvius, Suarez : ex his conclusio.            | ibid.              |
| ART. XIII. Falso imputata Bossuetio circa clausulam, nullo t     | especht ad nos.    |
|                                                                  | ibid.              |
| ART. XIV. De eadem claufula, nullo respectu ad nos, conc         | essa ab Anctore    |
| proferuntur : primum concessum de amore unitivo.                 | 118                |
| ART. XV. Secundum concessum de Deo ut benesico : Auctoris contra | edictiones. ibid.  |
| ART. XVI. Tertium concessum, de amore sui, & de necessari        | o appetitu bea-    |
| titudinis.                                                       | ibid.              |
| ART. XVII. De amore Dei ut amici, & ut sponsi.                   | ibid.              |
| ART. XVIII. De S. Bernardo: novus locus ab auctore prod          | uctus & trun-      |
| CALUS.                                                           | 119                |
| Tome XII. X x                                                    | xxx                |

#### TARLE GENERALE

| I A B L E G E N E K A L E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ART. XIX. De excluso ab Austore salutis desiderio. Tome 7. pag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e 110 |
| ART. XX. De amore naturali : Alberti magni auctoritas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ibid. |
| ART. XXI. De piis excessibus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 121   |
| ART. XXII. Futiles quaftiones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 122   |
| ART. XXIII. De primariis & secundariis rationibus objectivis charitatis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ibid. |
| ART. XXIV. Errores in hoc libello notati recensensur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ibid. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 124   |
| Quietismus redivivus.<br>Admonitio prævia. De fumma Quastionis , ac de variis libri desensoribus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ibid. |
| ADMONITIO PRAVIA. De jumma Quegionis, at ue varus tiori dejenjorious.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| SECTIO PRIMA. Primus error Quietistarum de cura ac desiderio salutis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| que connexis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 132   |
| CAPUT I. Molinosi & aliorum loci,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ibid. |
| CAP. II. Domini Cameracensis loci, sive proposiziones circa abdication                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | em O  |
| itumolationem salutis aserna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 133   |
| CAP. III. Solutis Audoris responsionibus amplius manifestatur error :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ref-  |
| ponsio prima Auctoris ducta ex articulis Isliacensibus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 135   |
| CAP. IV. Altera responsio auttoris repetita ex vita S. Francisci Salesii,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | prout |
| à Boffnetio refertur, at de responso mortis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 136   |
| CAP. V. Alia responsio Cameracensi repetita ex falsis articulis quibus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Antifles Molinofum daninat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ibid. |
| CAP. VI. His Prapositionibus totus liber continetur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 137   |
| SECTIO SECUNDA. Secundus error, de probris in absoluto sacrissio involutis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| que distractione partium anima per actus directos, ac reflexos, ac a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| tationibus novi generis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ibid. |
| CAPUT I. De probris ac propudiis morum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ibid. |
| CAP. II. De tentationibus extraordinariis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 138   |
| CAP. III. Hac apta ad tuendam Guyoniam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 140   |
| SECTIO III. Tertius error, de virtutibus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 141   |
| CAPUT I. Molinafi & Guyonia errores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ibid. |
| CAP. II. His confone D. Cameracensis propositiones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ibid. |
| CAP. III. His apostolica doctrina paucis opponitur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 142   |
| Sectio IV. Quarius error, de quinque amoribus, deque falfo amore puro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 143   |
| CAPUT I. Quaftie, an quinque amores ab Auctore definiti fint actus vel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| California de la compania del compania del compania de la compania del la compania de la compania della della compania del | ibid. |
| CAP. II. De tertio amore, five de amore spei : Andoris errores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ibid. |
| CAP. III. In duas propositiones, pracedentes nota contra amorem nath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Auttoris, ac novam motivi signissicationem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 144   |
| CAP. IV. De quarto amore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ibid. |
| CAP. V. De quinto amore fere puro D. Cameracensis aquivocationes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 145   |
| CAP. VI. Ex his status quastionis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 146   |
| CAP. VII. Dostrina pracedenti apta Austoris propositiones contraria A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ibid. |
| CAP. VIII. Alia proposisio ad eundem finem spellans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 147   |
| SECTIO V. Alia Proposuiones ad eundem finem spectantes ex articulis libri I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| meracenfis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 148   |
| CAPUT l. Ex articulo secundo demonstratur separari virtutem movendo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.    |
| aveitandi ah atama Calusa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ibid. |
| excitandi, ab aterna salute.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| CAP. II. Ex his folutio locorum Patrum : Sanctorum fecuritas : his cong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | THUNE |
| Scholaflici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ibid. |
| CAP. III. Idem probatur & art. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150   |

| O O IN IN IT I I L D                                                   |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| Cap. IV. Idem conficitur ex articulo quarto. Tome 7. p.                | age 1 (e |
| CAP. V. Ex art. 5. ubi de resignatione & indisserentia ex sancto F     | rancisco |
| Salefio.                                                               | 151      |
| CAP. VI. Alind ex codem cap. 5.                                        | 152      |
| CAP. VII. Aliud ex art. 16. ubi de proprietate.                        | 153      |
| CAP. VIII. Aliud ex articulo 12, de amore sui : & an perfechis a       | aimabus  |
| non alia amandi causa sit, quam ipsa Dei voluntat seclusis moti        | vis pro- |
| ximis.                                                                 | ibid.    |
| CAP. IX. Radix erroris : Guyonia dicta.                                | 154      |
| CAP. X. Alius locus ex Responsione ad summam Dolbrina, ubi ad sch      | olam in  |
| tuto lector remittitur.                                                |          |
| CAP. XI. Dictorum recupitulatio.                                       | ibid.    |
| SECTIO VI. De astis Erroribus.                                         | 156      |
| CAPUT I. Quintus error ad Quietismum pertinens circa contempla.        |          |
| Quietistarum placita.                                                  | ibid.    |
| CAP. II. D. Cameracenfis propositiones circa contemplationem.          | 157      |
| CAP, III. Alia propositiones his connexa & consettanea.                | 158      |
| CAP. IV. Sextus error de direclis & reflexis actibut,                  | 160      |
| CAP. V. Septimus error de Fanatismo & impulsibus extraordinariis.      | 161      |
| CAP. VI. Quatuer alis errores Molinosismo addits.                      | 162      |
| COROLLARIUM, five recapitulatio & collectio errorum D. Cameracenfis e: |          |
| articulis Istacensibus demonstrata.                                    | ,        |
| SECTIO VII. & ULTIMA.                                                  | 163      |
| CAPUT I. Triginta-quatuor articuli recensentur.                        | ibid.    |
| CAP. II. Iidem Articuli elufi.                                         | 167      |
| Indiculus Locorum qui in hoc opere pertractantur.                      | 171      |
| QUESTIUNCULA de Actibus à charitate imperatis.                         | 174      |
| REPONSE aux Préjugés décififs pour M. l'Archevêque de Cambray.         | 179      |
| AVERTISSEMENT fur les fignatures des Docteurs, & far les dernieres Le  | erres de |
| M. l'Archevêque de Cambiay à l'Auteur.                                 | 1 ( 1    |
| LES PASSAGES ÉCLAIRCIS, ou Réponse au Livre intitule, Les principals   |          |
| positions du Livre des Maximes des Saines, justifiées par des ex       | prefine  |
| plus fortes des saints Auteurs.                                        | 199      |
| CHAPITRE I, Proposition du sujet.                                      | 1611.    |
| CHAP. II. Réflexion fur le Titre & fur le dessein du Livre des P       |          |
| tions,                                                                 | 100      |
| CHAP. III. Régle pour juger des expressions exagératives.              | 202      |
| CHAP. IV. Sept principes généraux de folution tirés de la régle        |          |
| dente, & de l'autorité des Saints.                                     | 203      |
| CHAP. V. Autorité des faints Peres pour les fept principes précédens.  |          |
| CHAP. VI. Deux autres principes.                                       | 206      |
| CHAP. VII. Propositions du nouveau système.                            | 207      |
| CHAP. VIII. Réflexions fur les Propolitions précédentes.               | 208      |
| CHAP. IX. Auteurs allégués en confirmation des Propositions du n       |          |
| fystème.                                                               | 209      |
| I. Anteur : la bienheureuse Angéle de Foligny.                         | Ibid.    |
|                                                                        | 210      |
| CHAP. X. Inutilité des autres Passages sur cette matiere.              | 110      |
| CHAP. XI. Suite des Auteurs.                                           | E.t.aua  |
| II. Auteur : Saint François de Sales : vie de ce faint par M. l'       | r.vcdqq  |
|                                                                        |          |

## TADIE CENEDALE

|       | IABLE GENERALE                                                     |             |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|       | d'Evreux. Tome 7. p.                                               | ge 211      |
|       | CHAP, XII, Suite des Auteurs.                                      |             |
|       | III. Auteur : Frere Laurent.                                       | 212         |
|       | CHAP. XIII. Sur le désir de cacher à Dieu ce qu'on fait pour lui.  | 213         |
|       | CHAP. XIV. Sur l'acquiescement simple : passages de faint Franc    | cois de     |
|       | Sales.                                                             | Ibid        |
|       | CHAP, XV. Réflexion fur les derniers passages,                     | 214         |
|       | CHAP, XVI, Suite des Auteurs.                                      |             |
|       | IV. Auteur : Louis de Blois.                                       | 215         |
|       | CHAP. XVII. Régle pour entendre le croire des ames peinées.        | 216         |
|       | CHAP, XVIII. Suite des Auteurs.                                    | 210         |
|       | V. Auteur : le bienheureux Jean de la Croix.                       |             |
|       |                                                                    | -CLL-       |
|       | CHAP. XIX. PASSAGES SPECULATIFS. Sur les suppositions imp          |             |
|       | 0 700 01 6 0 6 1 5 111                                             | 220         |
|       | CHAP. XX. Réponfes & remarques sur les passages précédens.         | 222         |
|       | CHAP. XXI. Autres Propositions du nouveau système, sur le désir de |             |
|       | à Dieu.                                                            | 224         |
|       | CHAP, XXII. Autre Proposition sur l'indifférence à être heureux à  |             |
|       | heureux.                                                           | 229         |
|       | CHAP. XXIII. Notes de M. de Cambray fur les Propositions.          | 226         |
|       | CHAP. XXIV. Les notes fur la XII. & la XIV. Proposition : & l      |             |
|       | furdité manifelte.                                                 | 227         |
|       | CHAP. XXV. Derniere Proposition touchant la privation de Jesus     | -Chris      |
| 1 -   | dans les épreuves.                                                 | 230         |
|       | CHAP. XXVI. Quatre Auteurs cités pour le cas des dernieres ép      | reuves.     |
|       |                                                                    | 231         |
|       | I. Auteur : Saint Augustin.                                        | Ibid        |
|       | II. Auteur : Blofius.                                              | Ibid.       |
|       | III. Auteur : Le bienheureux Jean de la Croix.                     | Ibid        |
|       | IV. Auteur : Saint François de Sales.                              | 231         |
| -     | CHAP. XXVII, Note for l'involontaire en Jesus-Christ,              | Ilvid       |
| 9     | CHAP, XXVIII. Conclusion de cet.Ouvrage : l'Auteur du nouveau      |             |
|       | me imagine de vains embarras.                                      | Ibid        |
| M     | ANDEMENT de Monseigneur l'Evêque de Meaux pour la Publication      |             |
|       | Conftitution de Notre Saint Pere le Pape Innocent XII. du          | to de       |
|       | Mars 1699, portant condamnation & defense du Livre intitul         |             |
|       | plication des Maximes des Saints, sur la vie intérieure, &c.       | 237         |
| M.    | ANTERE COURTE & facile pour faire l'Oraifon en foi : & de simple p |             |
| 114.2 | de Dieu.                                                           |             |
| -     |                                                                    | 244         |
|       | OLITIQUE tirée des propres paroles de l'Ecriture Sair              |             |
| L     | OLITIQUE tirée des propres paroles de l'Ecriture Sair              | ite, à      |
|       | Monfeigneur le Dauphin.                                            | 251         |
|       | LIVRE PREMIER. Des Principes de la Société parmi les hommes.       |             |
|       |                                                                    | 253<br>Ibid |
|       | ARTICLE I. L'homme est fait pour vivre en Société.                 |             |
|       | Premiere Proposition. Les hommes n'ont qu'une même fin , & ur      | meme        |
|       | objet, qui est Dieu.                                               | Ibid.       |
|       | II. Prop. L'amour de Dieu oblige les hommes à s'aimer les          | uns ice     |
|       |                                                                    |             |

| III. Tous les hommes font freres.                                                                    | Tome 7. page 254       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| IV. Nul homme n'est étranger à un autre homme.                                                       | 255                    |
| V. Chaque homme doit avoir foin des autres home                                                      | nes, 256               |
| VI. L'inrérêr même nous unit.                                                                        | Ibid.                  |
| ARTICLE 11. De la société générale du genre-humain :                                                 | naît la fociété civile |
| c'est-à-dire, celle des États, des Peuples & des I                                                   | Varions. 258           |
| Premiere Proposition. La société humaine a été détr                                                  | uite & violée par les  |
| pallions.                                                                                            | Ibid.                  |
| II. La société humaine dès le commencement des                                                       | choses, s'est divisée  |
| en pluseurs branches, par les diverses Nations                                                       | qui se sont formées.   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                | 259                    |
| III. La terre qu'on habite ensemble sert de lien en                                                  | tre les hommes, &c     |
| forme l'unité des Nations.                                                                           | 260                    |
| ARTICLE 111. Pour former les Nations & unir les Pe                                                   | uples, il a fallu éta- |
| blir un Gouvernement.                                                                                | 262                    |
| Premiere Proposition. Tout se divise & se partialise                                                 | parmi les hommes.      |
| ·                                                                                                    | 261                    |
| II. La seule autorité du gouvernement peut mettre t                                                  | in frein aux passions, |
| & à la violence devenue naturelle aux hommes.                                                        | Ibid.                  |
| III. C'est par la seule autorité du gouvernement c                                                   | ue l'union est établie |
| parmi les hommes.                                                                                    | Ibid.                  |
| IV. Dans un gouvernement réglé, chaque particu                                                       | ier renonce au droit   |
| d'occuper par force ce qui lui convient.                                                             | 264                    |
| V. Par le gouvernement chaque particulier devien                                                     |                        |
| VI. Le gouvernement perpétue & rend les états inm                                                    | ortels. • 266          |
| ARTILE IV. Des Loix.                                                                                 | 267                    |
| Premiere Proposition. Il faut joindre les Loix au Go                                                 |                        |
| mettre dans fa perfection.                                                                           | Ibid.                  |
| <ol> <li>On pose les principes primitifs de toutes les Loix.</li> </ol>                              |                        |
| III. Il y a un ordre dans les Loix.                                                                  | 268                    |
| IV. Un grand Roi explique le caractère des Loix.                                                     | Ibid.                  |
| V. La Loi punit & recompense.                                                                        | Ibid.                  |
| VI. La Loi est sacrée & inviolable.                                                                  | 269                    |
| VII. La Loi est réputée avoir une origine divine.                                                    | 270                    |
| VIII. Il y a des Loix fondamentales qu'on ne peu                                                     | changer; il elt me-    |
| me dangereux de changer sans nécessité celles qu                                                     | ne le font pas. Ibid.  |
| ARTICLE V. Conséquences des principes généraux de l                                                  | humanité. 271          |
| Unique Proposition. Le partage des biens entre les he<br>des hommes mêmes en Peuples & en Nations, n | mmes, & la divition    |
|                                                                                                      |                        |
| fociété générale du genre-humain.<br>ARTICLE VI. De l'amont de la Patrie.                            | Ibid.                  |
| Premiere Propolition. Il faut être bon Citoyen, &                                                    | Corridor & C. Donie    |
| dans le besoin tout ce qu'on a, & sa propre vie;                                                     | il de self de le       |
|                                                                                                      | Ibid.                  |
| guerre,<br>II. Jesus-Christ établit par sa Doctrine & par se                                         |                        |
| que les Citoyens doivent avoir pour leur Patrie.                                                     |                        |
| III. Les Apôtres & les premiers Fidéles ont toujo                                                    | urs été de hone Ci     |
| toyens.                                                                                              | 279                    |
| Conclusion.                                                                                          | 181                    |
|                                                                                                      | exxxiii                |
| Α.                                                                                                   |                        |

| TABLE GENERALE                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIVRE SECOND. De l'Autorité : Que la Royale & l'héréditaire est la plus pro-                                                                                     |
| pre au Gouvernement. Tome 7. page 283                                                                                                                            |
| ARTICLE 1. Par qui l'autorité a été exercée dès l'origine du monde. Ibid.                                                                                        |
| Premiere Proposition. Dieu est le vrai Roi. Ibid.                                                                                                                |
| II. Dieu a exercé visiblement par lus-même l'empire & l'autorité sur les                                                                                         |
| hommes. 284                                                                                                                                                      |
| III. Le premier empire parmi les hommes est l'empire paternel. Ibid.                                                                                             |
| IV. Il s'établit pourtant bien-tôt des Rois, ou par le consentement des                                                                                          |
| Peuples, ou par les armes : où il est parlé du droit de conquête.                                                                                                |
| 286                                                                                                                                                              |
| V. Il y avoit au commencement une infinité de Royaumes, & tous pe-                                                                                               |
| VI. Il y a eu d'autres formes de Gouvernement que celle de la Royauté.                                                                                           |
| Vi. if y a ed d'adités formes de Gouvernement que cene de la Royalne.                                                                                            |
| VII. La Monarchie est la forme du Gouvernement la plus commune, la                                                                                               |
| plus ancienne, & auffi la plus naturelle. 189                                                                                                                    |
| VIII. Le Gouvernement Monarchique est le meilleur. 290                                                                                                           |
| IX. De toutes les Monarchies la meilleure est la successive ou héré-                                                                                             |
| ditaire, fur-tout quand elle va de mâle en mâle, & d'aîné en aîné.                                                                                               |
| 291                                                                                                                                                              |
| X. La Monarchie héréditaire a trois principaux avantages. 292                                                                                                    |
| XI. C'est un nouvel avantage d'exclure les femmes de la succession,                                                                                              |
| 195                                                                                                                                                              |
| XII. On doit s'attacher à la forme du Gouvernement qu'on trouve éta-                                                                                             |
| <ul> <li>blie dans fon pays.</li> </ul>                                                                                                                          |
| ARTICLE 11. Ibid.                                                                                                                                                |
| Premiere Proposition. Il y a un droit de conquête très-ancien, & attesté                                                                                         |
| par l'Ecriture. * Ibid.                                                                                                                                          |
| II. Pour rendre le droit de conquête incontestable , la possession paisi-                                                                                        |
| ble y doit être jointe. 296                                                                                                                                      |
| · Conclusion. Ibid.                                                                                                                                              |
| IVRE TROISIEME. Où l'on commence à expliquer la nature, & les proprié-                                                                                           |
| tés de l'Autorité Royale. 298                                                                                                                                    |
| ARTICLE 1. On en remarque les caractères effentiels. Ibid.                                                                                                       |
| Unique Proposition. Il y a quatre caractères, ou qualités essentielles à                                                                                         |
| TAutorité Royale. Ibid.  ARTICLE 11. L'Autorité Royale est facrée. Ibid.                                                                                         |
| Premiere proposition. Dieu établir les Rois comme ses Ministres, &c                                                                                              |
| regne par eux fur les Peuples. Ibid.                                                                                                                             |
| II. La Personne des Rois est sacrée, 199                                                                                                                         |
| III. On doir obéir au Prince par principe de religion & de confcience.                                                                                           |
| 300                                                                                                                                                              |
| IV. Les Rois doivent respecter leur propre puissance, & ne l'employer                                                                                            |
|                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                  |
| ARTICLE 111. L'Autoriré Royale est paternelle, & son propre caractère,                                                                                           |
| ARTICLE III. L'Autoriré Royale est paternelle, & son propre caractère, c'est la bonté.                                                                           |
| ARTICLE 111. L'Autoriré Royale est paternelle, & son propre caractère,                                                                                           |
| ARTICLE III. L'Autorité Royale est paternelle, & son propre caractère, c'est la bonté.  Première Proposition. La bonté est une qualité royale, & le vrai apanage |

| III. Le Prince doit pourvoir aux besoins du Peuple. Tome 7. IV. Dans le Peuple, ceux à qui le Prince doit le plus pourvoir foibles.                                                | , font les          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| V. Le vrai caractère du Prince, est de pourvoir aux besoins d<br>comme celui du Tyran est de ne songer qu'à lui-même. VI. Le Prince inutile au bien du Peuple, est puni aussi-bien | que le mé-          |
| chant qui le tyrannife.  VII. La bonté du Prince ne doit pas être altérée par l'ingre Peuple.                                                                                      | atitude du<br>Ibid. |
| VIII. Le Prince ne doit rien donner à fon ressuntiment , ni                                                                                                                        |                     |
| meur.                                                                                                                                                                              | 310                 |
| IX. Un bon Prince épargne le fang humain.                                                                                                                                          | 312                 |
| X. Un bon Prince détefte les actions fanguinaires.                                                                                                                                 | Ibid.               |
| XI. Les bons Princes exposent leur vie pour le salut de leur l                                                                                                                     | Penple, &c          |
| la confervent pour l'amour d'eux.                                                                                                                                                  | 314                 |
| XII. Le Gouvernement doit être doux.                                                                                                                                               | 315                 |
| XIII. Les Princes sont faits pout être aimés.                                                                                                                                      | 316                 |
| XIV. Un Prince qui se fait hair par ses violences, est tou                                                                                                                         |                     |
| veille de périr.                                                                                                                                                                   | 318                 |
| XV. Le Prince doit se garder des paroles rudes & moqueuses.                                                                                                                        | Ibid.               |
| LIVRE QUATRIÉME. Suite des caractères de la Royanté.                                                                                                                               | 320                 |
| ARTICLE 1. L'Autorité Royale est absolue.                                                                                                                                          | Ibid.               |
| Premiere Proposition. Le Prince ne doit rendre compte à perso<br>qu'il ordonne,                                                                                                    | onne de ce<br>Ibid. |
| II. Quand le Prince a jugé, il n'y a point d'autre jugement.                                                                                                                       | Ibid.               |
| III. Il n'y a point de force coactive contre le Prince.                                                                                                                            | 32 I                |
| IV. Les Rois ne sont pas pour cela affranchis des Loix.                                                                                                                            | 323                 |
| V. Le Peuple doit fe tenir en repos fous l'autorité du Prince.                                                                                                                     | 324                 |
| VI. Le Peuple doit craindre le Prince; mais le Prince ne doi<br>que de faire mal.                                                                                                  | it craindre         |
| VII. Le Prince doit se faire craindre des grands & des petits.                                                                                                                     | 327                 |
| VIII. L'autorité royale doit être invincible.                                                                                                                                      | 330                 |
| IX. La fermeté est un caractère essentiel à la Royauté.                                                                                                                            | 331                 |
| X. Le Prince doit être ferme contre fon propre Confeil, & fe                                                                                                                       |                     |
| lorsqu'ils veulent le faire servir à leurs intérêts particuliers.                                                                                                                  | 332                 |
| XI. Il ne faut pas aifément changer d'avis après une mûre dé                                                                                                                       | libération.         |
| ALL IT HE TAIL PAS ALICHICHE CHANGE O AVIS APIES DIE HILLE-DE                                                                                                                      |                     |
| ARTICLE II. De la mollesse, de l'irrésolution, & de la fausse ferme                                                                                                                |                     |
| Premiere Proposition. La mollesse est l'ennemie du Gouverne                                                                                                                        |                     |
| ractère du parelleux & de l'esprit indécis.                                                                                                                                        | Ibid.               |
| II. Il y a une fausse fermeté.                                                                                                                                                     | 334                 |
| III. Le Prince doit commencer par foi-même à commande                                                                                                                              |                     |
| meté, & se rendre maître de ses passions.                                                                                                                                          | 335<br>In December  |
| IV. La crainte de Dieu est le vrai contrepoids de la Puissance                                                                                                                     | : ic rance          |
| le craint d'autant plus, qu'il ne doit craindre que lui.                                                                                                                           | , 336               |
| LIVRE CINQUIÉME, Quatrième & dernier catactère de l'Autorit                                                                                                                        | c Koyale.           |

ARTICLE PREMIER. Que l'Autorité Royale est soumise à la raison. Ibid.

Premiere Proposition. Le Gouvernement est un ouvrage de raison &c.

## TARIFGENERALI

| INBLEGENERNER                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| d'intelligence. Tome 7. page ;38                                                                                                            |
| II. La véritable fermeté est le fruit de l'intelligence. 341                                                                                |
| III. La fagelle du Prince rend le Peuple heureux. 342                                                                                       |
| IV. La fagelle fauve les Etats plutôt que la force.                                                                                         |
| V. Les fages font craints & respectés. 345                                                                                                  |
| VI. C'est Dieu qui donne la sagesse. 346                                                                                                    |
| VII. Il faut étudier la fagesse. 347<br>VIII. Le Prince doit étudier, & faire étudier les choses utiles : quelle                            |
| doir être fon étude.                                                                                                                        |
| doit être son étude.  1X. Le Prince doit sçavoir la Loi.  348  1bid:                                                                        |
| X. Le Prince doit scavoir les affaires. 349                                                                                                 |
| XI. Le Prince doit sçavoir connoître les occasions & le tems.                                                                               |
| XII. Le Prince doit connoître les hommes.                                                                                                   |
| XIII. Le Prince doit-se connoître lui-même.                                                                                                 |
| XIV. Le Prince doit sçavoir ce qui se passe au dedans & au dehors de                                                                        |
| fon Royaume.                                                                                                                                |
| XV. Le Prince doit sçavoir parler.                                                                                                          |
| XVI. Le Prince doit sçavoir se taire : le secret est l'ame des conseils.                                                                    |
| 358                                                                                                                                         |
| XVII. Le Prince doit prévoir. 359 XVIII. Le Prince doit être capable d'instruire ses Ministres. 360                                         |
| XVIII. Le Prince doit être capable d'instruire ses Ministres. 360  ARTICLE 11. Moyens à un Prince d'acquérir les connoissances nécessaires. |
| Premiere Proposition. Premier moyen: Aimer la vérité, & déclarer qu'on                                                                      |
| la veut scavoir. Ibid.                                                                                                                      |
| II. Second moyen: Être attentif, & confidéré. 363                                                                                           |
| III. Troisième moyen : Prendre conseil, & donner toute liberté à ses                                                                        |
| Conseillers, 366                                                                                                                            |
| IV. Quatrième moyen : Choisir son Conseil. 368                                                                                              |
| V. Cinquieme moyen: Ecouter & s'informer.                                                                                                   |
| VI. Sixiéme moyen: Prendre garde à qui on croit, & punir les faux                                                                           |
| rapports.                                                                                                                                   |
| VII. Septiéme moyen: Confulter les tems passes, & ses propres expériences.                                                                  |
| VIII. Huitième moyen: S'accoûtumer à se résoudre par soi-même. 376                                                                          |
| IX. Neuvième moyen : Éviter les mauvaifes finesses.                                                                                         |
| X. Modéle de la finesse, & de la fagesse véritable, dans la conduite de                                                                     |
| Saul & de David : pour servir de preuve & d'exemple à la proposi-                                                                           |
| tion précédente.                                                                                                                            |
| ARTICLE 111. Des curiofités & connoissances dangereuses, & de la confiance                                                                  |
| qu'on doit mettre en Dieu.                                                                                                                  |
| Premiere Proposition. Le Prince doit éviter les consultations curieuses                                                                     |
| & fuperflitteuses. Ibid                                                                                                                     |
| ft. On ne doit pas prélumer des conseils humains, ni de leur sagesse                                                                        |
| III. Il faut consulter Dieu par la priere ; & mettre en lui sa consiance                                                                    |
| en faifant ce qu'on peut de son côté.                                                                                                       |
| ARTICLE IV. Conféquences de la Doctrine précédente : de la Majesté, &                                                                       |
| de ses accompagnemens.                                                                                                                      |
| Premiere Proposition. Ce que c'est que la Majesté. Ibid                                                                                     |
| II. L                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                             |

# SOMMAIRES. II. La magnanimité, la magnificence, & toutes les grandes vertus con-

viennent à la Maiefté.

de la Société civile.

| LIVRE S | Sixiéme. Les devoirs des Sujets envers le Prince, établis par la D     | oc-  |
|---------|------------------------------------------------------------------------|------|
|         | trine précédente.                                                      | 196  |
| ΔR      |                                                                        | bid. |
|         | Premiere Proposition. On doit au Prince les mêmes services qu'à sa     | Pa-  |
|         | trie. 11                                                               | id.  |
| 3       |                                                                        | id.  |
|         | HI. Il n'y a que les ennemis publics qui léparent l'intérêt du Prince  | de   |
|         | l'intérêt de l'Etat.                                                   | 97   |
| - 1     | IV. Le Prince doit être aimé comme un bien public, & sa vie est l'e    |      |
|         | jet des væux de tout le Peuple.                                        | 98   |
| 1       | V. La mort du Prince est une calamité publique ; & les gens de bien    | la   |
|         | regardent comme un châtiment de Dieu fur tout le Peuple.               | 99   |
| ,       | VI. Un homme de bien présète la vie du Prince à la sienne, & s'e       | :x-  |
|         |                                                                        | 00   |
| ARTI    |                                                                        | 10   |
|         | Premiere Proposition. Les sujets doivent au Prince une entiere obe     | if-  |
|         |                                                                        | id.  |
| . 9     | II. Il n'y a qu'une exception à l'obéissance qu'on doit au Prince ; c' | cft  |
|         |                                                                        | 02   |
|         |                                                                        | 04   |
| i       | IV. Le respect, la fidélité, & l'obéissance qu'on doit aux Rois,       |      |
|         |                                                                        | 04   |
|         | V. L'impiété déclarée, & même la perfécution, n'exemptent pas          |      |
|         | Sujets de l'obéiffance qu'ils doivent aux Princes.                     | 08   |
|         | VI. Les Sujets n'ont à opposer à la violence des Princes, que des      |      |
|         | montrances respectueus, sans mutinerie & sans murmure, &               | ire. |
|         |                                                                        | 11   |
| Apri    | CLE 111. Deux difficultés rirées de l'Ecriture, de David, & des Maci   |      |
| ******  |                                                                        | id.  |
|         | Premiere Proposition. La conduite de David ne favorise pas la réb      |      |
|         |                                                                        |      |
| ,       |                                                                        | 17   |
|         |                                                                        | 13   |
| LIVERS  |                                                                        | 17   |
|         |                                                                        | id.  |
| ΔR      | TICLE II. De la Religion, en tant qu'elle est le bien des Nations,     | OC.  |

main, il s'y est coujours confervé quelques principes de Religion.

Il. Ces idées de Religion avoient dans ces Peuples quelque chose de ferme & d'inviolable.

Il. Ces principes de Religion, quoiqu'appliqués à l'idoltrie & à l'erreur, our dust pour les principes de se de Gou-

Premiere Proposition. Dans l'ignotance & la corruption du genre-hu-

vernement.

IV. La véritable Religion étant fondée sur des principes cettains, rend la constitution des Etats plus stable & plus solide.

411

ARTICLE III. Que la véritable Religion le fait connoître par des marques

Tome XII.

Y y y y y

| TABLE GENERALE                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fenfibles. Tome 7. page 42.2                                                                                                                                                  |
| Premiere Proposition. La vraie Religion a pour marque manifelte son                                                                                                           |
| antiquité. Ibid.                                                                                                                                                              |
| II. Toutes les fausses Religions ont pour marque manifeste leur inno-                                                                                                         |
| vation. 424                                                                                                                                                                   |
| III. La fuite du Sacerdoce rend cette marque fenfible. 425                                                                                                                    |
| IV. Cette marque d'innovation est inesfaçable. 427                                                                                                                            |
| V. La même marque est donnée pour connoître les Schismatiques sé-                                                                                                             |
| parés de l'Eglife Chrétienne. Ibid.                                                                                                                                           |
| VI. Il ne fusfit pas de conserver la saine Doctrine sur les fondemens                                                                                                         |
| de la Foi: il faut en tout & par-tout être uni à la vraie Eglife. 418                                                                                                         |
| VII. Il faut toujours revenir à l'origine. 429 VIII. L'origine du Schilme est aisee à trouver. bid.                                                                           |
| VIII. L'origine du Schifme est aisée à trouver. Ibid.                                                                                                                         |
| IX. Le Prince doit employer fon autorité pour détruire dans fon Etat                                                                                                          |
| les faufles Religions. 430                                                                                                                                                    |
| X. On peut employer la rigueur contre les observateurs des fausses Re-                                                                                                        |
| ligions : mais la douceur est préférable, 431                                                                                                                                 |
| XI. Le Prince ne peut rien faire de plus efficace pour attirer les Peu-                                                                                                       |
| ples à la Religion, que de donner bon exemple.  XII. Le Prince doit étudier la Loi de Dieu.  432                                                                              |
| XII. Le Prince doit étudier la Loi de Dieu. 433 XIII. Le Prince est exécuteur de la Loi de Dieu. 1bid.                                                                        |
| XIV. Le Prince doit procurer que le Peuple foit instruit de la Loi de                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                               |
| CLE IV. Erreurs des Hommes du monde & des Politiques, fur les                                                                                                                 |
| affaires & les exercices de la Religion. 436                                                                                                                                  |
| Premiere Proposition. La fausse politique regarde avee dédain les affaires                                                                                                    |
| de la Religion; & on ne se soucie ni des matieres qu'on y traite                                                                                                              |
| m des perfécutions qu'on fair fouffrir à ceux qui la fuivent. Premiere                                                                                                        |
| erreur des Puillances, & des Politiques du monde. 436                                                                                                                         |
| II. Autre erreur des Grands de la terre fur la Religion : ils craignent                                                                                                       |
| de l'approfondir, Ibid.                                                                                                                                                       |
| III. Autre procédé des gens du monde, qui prennent la Religion pour                                                                                                           |
| une folie, fans aucun foin de faire justice, ou d'empêcher les vexa-                                                                                                          |
| tions qu'on fait à l'innocence.                                                                                                                                               |
| IV. Autre erreur : Les égards humains font que ceux qui font bien                                                                                                             |
| instruits de certains points de Religion, n'en osent ouvrir la bouche,                                                                                                        |
| 438                                                                                                                                                                           |
| V. Indifférence des Sages du monde fur la Religion. 439                                                                                                                       |
| VI. Comment la Politique en vient enfin à perfécuter la Religion, avec                                                                                                        |
| une iniquité manifelte. 440                                                                                                                                                   |
| VII. Les ciprits foibles se mocquent de la piété des Rois. 44E                                                                                                                |
| VIII. Le férieux de la Religion connu des grands Rois. Exemple de                                                                                                             |
| David, Ibid.                                                                                                                                                                  |
| IX. Le Prince doit craindre trois fortes de fausse piété : 8c premiérement                                                                                                    |
| la piété à l'extérieur, & par politique. 442                                                                                                                                  |
| <ul> <li>X. Seconde espèce de fausse piété : la piété forcée , ou intéresse.</li> <li>A1. Troisième espèce de fausse piété : la piété mal entendue , &amp; établie</li> </ul> |
| où elle n'est pas. Ibid.                                                                                                                                                      |
| RTICLE V. Quel foin ont eu les grands Rois du culte de Dieu.                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                               |

|   | & SOMMAIRES.                                                                      |              |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|   | Premiere Proposition. Les soins de Josué, de David, & de Salo                     | mon          |
|   | pour établir l'Arche d'Alliance, & bâtir le Temple de                             | Dien.        |
|   | Tome 7. pag                                                                       | e 446        |
|   | II. Tout ce qu'on fait pour Dieu de plus magnifique, est toujou                   | rs au-       |
|   | desfous de sa Grandeur.                                                           | 447          |
|   | III. Les Princes font fanclifier les Fètes.                                       | Ibid.        |
|   | <ol> <li>Les Princes ont soin non-seulement des personnes consacrées à</li> </ol> | Dicu:        |
|   | mais encore des biens dellinés à leur fubliftance.                                | 448          |
|   | V. Les foins admirables de David.                                                 | 449          |
|   | VI. Soin des lieux, & des vaisseaux sacrés.                                       | . Ibid.      |
|   | VII. Loiiange de Josias, & de David.                                              | 450          |
|   | VIII. Soin de Néhémias : & comme il protége les Lévites contre le                 | s Ma-        |
|   | giftrats.                                                                         | 451          |
|   | IX. Réflexion que doivent faire les Rois à l'exemple de Davi                      | id fur       |
|   | leur libéralité envers les Eglifes : & combien il est dangereux de                | met-         |
|   | tre la main dessus.                                                               | 452          |
|   | X. Les Rois ne doivent pas entreprendre sur les droits & l'autor                  | até du       |
|   | Sacerdoce: & ils doivent trouver bon que l'Ordre Sacerdotal les                   |              |
|   | tienne contre toute forte d'entreprise.                                           | 453          |
|   | XI. Exemple des Rois de France, & du Concile de Calcédoine.                       | 454          |
|   | XII. Le Sacerdoce & l'Empire font deux Puissances indépendantes ,<br>unies.       |              |
|   | XIII. En quel péril font les Rois, qui choisissent de mauvais Pai                 | 455          |
|   | Atta da que pera sont les Rois, qui chominent de mauvais ra                       |              |
|   | XIV. Le Prince doit protéger la piété, & affectionner les gens de                 | 456          |
|   | 12 1. Te Libre don broteger in buce t or auconomics tes Bens de                   | 458          |
|   | XV. Le Prince ne souffre pas les impies, les blasphémateurs, les jut              | CHE          |
|   | les parjures, ni les devins.                                                      | Ibid.        |
|   | XVI. Les blasphémateurs font périr les Rois & les armées.                         | 459          |
|   | XVII. Le Prince est religieux observateur de son serment.                         | 460          |
|   | XVIII. Où l'on expose le serment du Sacre des Rois de France,                     | 46 t         |
|   | XIX. Dans le doute, on doit interpréter en faveur du ferment.                     | 463          |
| A | RTICLE VI. Des motifs de Religion patticuliers aux Rois.                          | 464          |
|   | Premiere Proposition. C'est Dieu qui fait les Rois, & qui établ                   | it les       |
|   | Maifons regnantes.                                                                | Ibid.        |
|   | II. Dieu inspire l'obcissance aux Peuples, & il y laisse répandre u               | ın el-       |
|   | prit de foulévement.                                                              | 465          |
|   | III. Dieu décide de la fortune des Etats.                                         | . 467        |
|   | IV. Le bonheur des Princes vient de Dieu, & a souvent de grand                    |              |
|   | tours.                                                                            | Ibid.        |
|   | V. Il n'y a point de hasard dans le Gouvernement des choses huma                  | mes;         |
|   | & la fortune n'est qu'un mot qui n'a aucun sens.                                  | 468          |
|   | VI. Comme tout est sagesse dans le monde, rien n'est hazard.                      | 469          |
|   | VII. Il y a une providence particuliere dans le Gouvernement des c                | notes        |
|   | humaines.                                                                         | Ibid.        |
|   | VIII. Les Rois doivent plus que tous les autres s'abandonner à la F               |              |
| , | dence de Dieu.  IX. Nulle puillance ne peut échapper des mains de Dieu.           | 470<br>Ibid. |
|   | X. Ces fentimens produifent dans le cœur des Rois une piété véritable             | 4074.        |
|   | V                                                                                 | . 4/1        |
|   | Ү уууу іј                                                                         |              |
|   |                                                                                   |              |

| TABLE GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XI. Cette piété est agissante. Tome 7. page                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 472                                                                                                                             |
| XII. Le Prince qui a failli ne doit pas perdre esperance, mais retou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ibid.                                                                                                                           |
| XIII. La Religion fournit aux Princes des motifs particuliers de p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |
| tence.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 473                                                                                                                             |
| XIV. Les Rois de France ont une obligation particuliere à aimer l'Eg<br>& à s'attacher au faint Siège.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |
| VRE HUITIÉME. Suite des devoirs particuliers de la Royauté, de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 474                                                                                                                             |
| flice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 477                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ibid.                                                                                                                           |
| Premiere Proposition. Dieu est le Juge des Juges , & préside aux J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |
| mens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ibid.                                                                                                                           |
| II. La Justice appartient à Dieu, & c'est lui qui la donne aux I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rois.                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 478                                                                                                                             |
| III. La Justice est le vrai caractère d'un Roi; & c'est elle qui affe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |
| fon Thrône.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 479                                                                                                                             |
| IV. Sous un Dieu juste, il n'y a point de pouvoir purement arbitr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |
| ARTICLE 11. Du Gouvernement que l'on nomme arbitraire,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Ibid.</i><br>481                                                                                                             |
| Premiere Proposition. Il y a parmi les hommes une espèce de Gouve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |
| ment, que l'on appelle Arbitraire; mais qui ne se trouve point p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | armi                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ibid.                                                                                                                           |
| II. Dans le gouvernement légitime, les personnes sont libres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 482                                                                                                                             |
| III. La propriété des biens est légitime & inviolable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ibid.                                                                                                                           |
| IV. On propose l'Histoire d'Achab, Roi d'Israël, de la Reine Jézah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |
| 17. On propose ir minose a Actian, two a maci, ac is Keine Jezac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ei ia                                                                                                                           |
| femme, & de Naboth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ibid.                                                                                                                           |
| femme, & de Naboth.  ARTICLE III. De la Législation, & des Jugemens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ibid.,<br>486                                                                                                                   |
| femme, & de Naboth.  ARTICLE III. De la Légillation, & des Jugemens.  Première Propolition. On définit l'un & l'autre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ibid.<br>486<br>Ibid.                                                                                                           |
| femme, & de Naboth.  ARTICLE III. De la Légillation, & des Jugemens.  Premiere Propolition. On définit l'un & l'autre.  II. Le premier effer de la Juftice & des Loix, est de conserver non-f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ibid.<br>486<br>Ibid.<br>culc-                                                                                                  |
| femme, & de Naboth.  Article III. De la Légillation, & des Jugemens.  Première Propolition. On définit l'un & l'autre.  II. Le première effet de la Julitic & des Loix, eff de conferver nonment à tout le corps de l'Etat, mais encore à chaque partie qui le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ibid.<br>486<br>Ibid.<br>cule-<br>com-                                                                                          |
| femme, & de Naboth. ARTICLE III. De la Éguliation, & des Jugemens. Fremiers Propolition. On définit l'un & l'autre. III. Le premier efte de la Julière & des Loux, elt de conferver non- ment it tout le corps de l'Etat, mais encore à chaque partie qui le pole, le stouts accordes par les Princes précédens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ibid.<br>486<br>Ibid.<br>cule-<br>com-<br>Ibid.                                                                                 |
| femme, & de Naboth, ARTICIE III. De la Légillation, & des Jugemens, Promière Propolition. On définit l'un & l'autre. III. Le premier efter de la Julite & des Lour, ell de conferver non- ment tout le corps de l'Estar, muss enour à chaque partie qui le pole, les droits accordés par les Princes précédens, III. Les l'osables comunementement l'ide de Loux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ibid.<br>486<br>Ibid.<br>cule-<br>com-<br>Ibid.<br>Ibid.                                                                        |
| femme, & de Naboth. ARTICLE III. De la Législation, & des Jugemens. Fremiers Propolition. On définit l'un & l'autre. II. Le premier efte de la Julitice & des Loux, ell de conferver non- ment à tout le corps de l'Etat, mais encore à chaque partie qui le pole, le adouis accordes par les Princes précédens, III. L'extéribler comment itenant liera de Loix. IV. Le Prince doit la Julitice : & il el flui-même le premier Juge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ibid.<br>486<br>Ibid.<br>cule-<br>com-<br>Ibid.<br>Ibid.<br>487                                                                 |
| femme, & de Naboth, ARTICIE III. De la Légillation, & des Jugemens, Promière Propolition. On définit l'un & l'autre. III. Le premier efter de la Julite & des Lour, ell de conferver non- ment tout le corps de l'Estar, muss enour à chaque partie qui le pole, les droits accordés par les Princes précédens, III. Les l'osables comunementement l'ide de Loux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ibid.<br>486<br>Ibid.<br>culc-<br>com-<br>Ibid.<br>Ibid.<br>487<br>488                                                          |
| femme, & de Naboth. AFTICLIS III. De la Législation, & des Jügemens. Fromiers Propolition. On définit l'un & l'autre. III. Le premier effet de la Julice & des Loux, ell de conferver non- mens'à tout le corps de l'Esta; muss encore à chaque partie qui le pole, le douis accordes par le l'incer protédens. IV. Le Prince doir la Julice : & il eff. lui-même le premier Jüge. VI. Les viose de la Julice ion aiffees à conorier. VII. Le Prince établit des Tribunaux il en nomme les fujets avec g choix, & des influtui de leus devoirs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ibid.<br>486<br>Ibid.<br>culc-<br>com-<br>Ibid.<br>Ibid.<br>487<br>488                                                          |
| femme, & de Naboth. ARTICLE III. De la Éguliation, & des Jugemens. Premiers Propolition. On définit l'un & l'autre. III. Le premier effet de la Julière & des Loix, elt de conferver non- ment it tout le corps de l'Etat, mais encore à chaque partie qui le pole, le stouts accordes par les Princes précédens. III. Lers loziables commentement flem de Loix. IV. Le Prince doits la Juffice se di i elf luis-mene le premier Juge. V. Les voies de la Julière font aifers à connoître. VI. Le Prince cabiti des Tribunaux : il en nomme les fujets avec g choix, & les infituit de leurs devoits. ARTICLE IV. Des verus qui doivent accompagner la Julière.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ibid.<br>486<br>Ibid.<br>cule-<br>com-<br>Ibid.<br>487<br>488<br>grand<br>489<br>490                                            |
| femme, & de Naboth. ARTICLE IN. De la Législation, & des Jugemens. Promier Propolition. On définit l'un & l'autre. Il. Le premier effet de la Juliuce & des Lour, elt de conferver non- menci tout le corps del Eist, mass encore à chaque partie qui le pole, le donis accordes pas les Princes precédens. III. Les lestabless communestiennent lien de Lois. VI. Le Prince de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ibid.<br>486<br>Ibid.<br>culc-<br>com-<br>Ibid.<br>487<br>488<br>grand<br>489<br>490<br>tc &c                                   |
| femme, & de Naboth. ARTICLE III. De la Éguliation, & des Jugemens. Premiers Propolition. On définit l'un & l'autre. III. Le premier effet de la Julière & des Loix, elt de conferver non- ment it tout le corps de l'Etat, mais encore à chaque partie qui le pole, le stouts accordes par les Princes précédens. III. Les totables commentement flem de Loix. IV. Le Prince doits la Juffice se di i elf lui-mene le premier Juge. V. Les voies de la Julitee font aifers à connoître. VII. Le Prince dabit des Thibunaux it le nomme les fujets avec choix, & les influtui de leurs devoits. ARTICLE IV. Des verus qui doivent accompagner la Julice. Premiers Prapplian. II y en a trois principales, marquées par le do pieux Gerlon, dans un Sermon prononcé devant le Roi I la Confli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ibid.<br>486<br>Ibid.<br>culc-<br>com-<br>Ibid.<br>487<br>488<br>grand<br>489<br>490<br>te &curce,                              |
| femme, & de Naboth. ARTICLE III. De la Légillation, & des Jugemens. Premiere Prepyllien. On définit l'un & l'autre. III. Le premier effet de la Juliuce & des Lour, ell de conferver non- ment à tout le corps de l'Eust, mass encore à chaque partie qui le pofe, le donts accordes pas les Princes precédens. III. Les lesiables commens tiennent l'inn de Lois. IV. Le Prince doit la Juliuse : & il eli hia-même le premier Juge. V. Les voies de la Juliuse font aites à connoître. V. Les voies de la Juliuse font aites à connoître. Choix, & Le influti de Junt devoits. ARTICLE IV. Des vertus qui doivent accompagner la Juliuse. Premiere Prepyllien. II y en a toto principales, marquées par le doc pieux Gertlon, dans un Sermon prononcé devant le Kos i la contil la prudence & la clémence & la clémence & la clémence & la clémence de la clé | Ibid.<br>486<br>Ibid.<br>cule-<br>com-<br>Ibid.<br>487<br>488<br>grand<br>489<br>490<br>tte &cule-<br>ince,<br>Ibid.            |
| femme, & de Naboth. ARTICLE III. De la Éguliation, & des Jugemens. Premiers Propolition. On définit l'un & l'autre. III. Le premier effet de la Julière & des Loix, elt de conferver non- ment à tout le corps de l'Etat, mais encore à chaque partie qui le pole , le adous accordes par les Princes précédens. III. Les toitables comment innent lient de Loix. IV. Le Prince doits la Juffice : & il el flui-mente le premier Juge. V. Les voies de la Julitice font atfect à connoître. VII. Le Prince établit des Tribunaux it len nomme les fujets avec choix, & les influtui de leurs devoits. ARTICLE IV. Des verus qui doivent accompagner la Julière. Premiers Propolium. II y en a trois principales, marquées par le doi pieux Gerlon, dans un Sermon prononcé devant le Roi i la confila la prudence & la clémence.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ibid.<br>486<br>Ibid.<br>culc-<br>com-<br>Ibid.<br>487<br>488<br>grand<br>489<br>490<br>te &<br>unce,<br>Ibid.<br>quité         |
| femme, & de Naboth. ARTICLE III. De la Légitlation, & des Jugemens. Premiere Prepylitien. On définit l'un & l'autre. III. Le premiere dried le la Juliuce & des Loux, ell de conferver non- ment à tout le corps de l'Eurs, mass encore à chaque partie qui le pole, les douis accordes pas les Princes precédens. III. Le te baishler comment itens de Loux. IV. Le Prince doit la Juliuse : 61 i el fila-même le premier Juge. V. Les voies de la Juliuse font aifest à connoître. VI. Le Prince cabiti de Thomasux : Il en nomme les fujets avec g doits, & Les infirmits de duois en connoitre. ARTICLE CARTICLE CARTICLE CARTICLE CARTICLE CARTICLE CARTICLE ARTICLE CARTICLE ARTICLE CARTICLE CARTICLE ARTICLE ARTICLE CARTICLE ARTICLE ARTICLE CARTICLE ARTICLE ARTI | Ibid. 486 Ibid. culc- com- Ibid. 1bid. 487 488 grand 489 490 te & unce, Ibid. quite Ibid.                                       |
| femme, & de Naboth. ARTICLE III. De la Éguliation, & des Jugemens. Premiers Propolition. On définit l'un & l'autre. III. Le premier effet de la Julière & des Loix, elt de conferver non- ment à tout le corps de l'Etat, mais encore à chaque partie qui le pole , le adous accordes par les Princes précédens. III. Les toitables comment innent lient de Loix. IV. Le Prince doits la Juffice : & il el flui-mente le premier Juge. V. Les voies de la Julitice font atfect à connoître. VII. Le Prince établit des Tribunaux it len nomme les fujets avec choix, & les influtui de leurs devoits. ARTICLE IV. Des verus qui doivent accompagner la Julière. Premiers Propolium. II y en a trois principales, marquées par le doi pieux Gerlon, dans un Sermon prononcé devant le Roi i la confila la prudence & la clémence.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ibid., 486 Ibid. eule- com- Ibid. Ibid., 487 488 grand, 489 490 tte & the come, Ibid., quite. Ibid., diice.                     |
| femme, & de Naboth.  ARTICLIS III. De la Législation, & des Jugemens.  Premiers Prepylitien. On définit l'un & l'autre.  III. Le premier efte de la Juliuce & des Loux, ell de conferver non- ment à tout le corps de l'Eurs, mass encore à chaque partie qui le pole, les douis accordes par les Princes precédens.  III. Les baisshes comunestiennent lien de Loix.  IV. Le Prince doit la Julius es & il el flui-même le premier Juge.  V. Les voies de la Juliuse font aifect à connoitre.  VI. Le Prince cabilit des Thousaux : il en nomme les fujets avec q  chois, & les influxit de loux devoix.  Action, de la confere de la connoitre de la connoit | Ibid. 486 Ibid. cule-com- Ibid. Ibid. 487 488 grand 489 490 te & cule-cule Ibid. fliid. quite Ibid. fliid.                      |
| femme, & de Naboth. ARTICLE III. De la Légitlation, & des Jugemens. Premiere Prepylitien. On définit l'un & l'autre. III. Le premiere dried le la Juliuce & des Loux, ell de conferver non- ment à tout le corps de l'Eurs, mass encore à chaque partie qui le pole, les douis accordes pas les Princes precédens. III. Le te baishler comment itens de Loux. IV. Le Prince doit la Juliuse : 61 i el fila-même le premier Juge. V. Les voies de la Juliuse font aifest à connoître. VI. Le Prince cabiti de Thomasux : Il en nomme les fujets avec g doits, & Les infirmits de duois en connoitre. ARTICLE CARTICLE CARTICLE CARTICLE CARTICLE CARTICLE CARTICLE ARTICLE CARTICLE ARTICLE CARTICLE CARTICLE ARTICLE ARTICLE CARTICLE ARTICLE ARTICLE CARTICLE ARTICLE ARTI | Ibid. 486 Ibid. cule-com- Ibid. 1bid. 487 488 grand 489 490 490 Ibid. quite 8c              |
| femme, & de Naboth.  AFTICLIS IN. De la Egiflation, & des Jügemens.  Premier Prepplitien. On définit l'un & l'autre.  Il. Le premier efter de la Julice & des Lour, ell de conferver non- mens' atout le corps de l'Esta; muss encore à chaque partie qui le pole, le douis accordes pau le l'incer pretédens.  IV. Le Prince devis la Julice 1 & 1 il de même le premier Juge.  VI. Le vince devis la Julice 1 & 1 il de même le premier Juge.  VI. Le Prince établit des Tribunaux 1 il en nomme les fujets avec ge choix, & les influtui de laure devoirs.  ARTICLE 1 V. Des verus qui doivent accompagnet la Julice.  Premier Prepplitien. Il y en a roito principales, marquées par le doi pieux Gerlon, dans un bermon prononcé devant le Roi 1 la conflat la pudence & la démence.  II. La conflance & la fermete font nécellaires à la Julice contre l'in qui dominé dans le monde.  III. 51 la Julice n'elt ferme, elle elt emportée par ce déluge d'inju  IV. De la prondence, féconde verus, compagne de la Julice. La pruc peux être exciée par les dehors for la versé des faits y mais elle veu vollutier par elle-même.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ibid. 486 Ibid. cule-com-lbid. 487 488 grand 489 490 ctc &c unce, Ibid. quite Ibid. 1bid. 481 cule cult file. 491 dence 492 492 |
| femme, & de Naboth.  ARTICLE III. De la Légitlation, & des Jugemens.  Premiere Prepylitien. On définit l'un & l'autre.  III. Le premier efte de la Juliuce & des Loux, ell de conferver non- ment à tout le corps de l'Eurs, mass encore à chaque partie qui le pole, les douis accordes par les Princes precédens.  III. Le testables contumest tennent l'ent de Loix.  IV. Le Prince doit la Julius e & il el flui même le premier Juge.  V. Les voies de la Juliuse font aifest à connoitre.  VI. Le Prince cabilit des Thomanux il en nomme les fujets avec q  chois, & les influtius de loux devoits.  Actions de la Juliuse font aifest à connoitre.  Alternative Propylitien. II y en a roit principales, marquées par le doi  pieux Gertlon, dans un Sermon prononcé devant le Roi i la coulfia  la puedence & la clémence.  II. La confiance & la firmeté font nécellaires à la Juliue contre l'ini qui domine dans le monde.  III. Si la Julius n'est fierme, elle el emportée par ce deluge d'inju  IV. De la prudence, feconde veru, compagne de la Juliuce. La prus  peur être excitée par les debors four la verué des faits y mas elle veu  peur être excitée par les debors four la verué des faits y mas elle veu  peur être excitée par les debors four la verué des faits y mas elle veu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ibid. 486 Ibid. cule-com-lbid. 487 488 grand 489 490 ctc &c unce, Ibid. quite Ibid. 1bid. 481 cule t s'en 491 492 492           |

|      | è     | 50       | M N    | 111     | RES      | 5.           |                                |
|------|-------|----------|--------|---------|----------|--------------|--------------------------------|
|      |       |          |        |         |          | Tome 7.      | oft mortel.                    |
| jour | d'une | victoire | qui no | us rend | maître o | le nos enner | ibidi<br>mis , est un<br>ibid. |

VI. La VII. C

VIII. C TY I

Lı

|                                                                      | id. |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| X. Dans les actions de clémence, il est souvent convenable de laiss  | èr  |
| quelque reste de punition pour la révérence des Loix, & pour l'exer  | n-  |
| ple. 4                                                               | 96  |
|                                                                      | id. |
| XII. Lorfone les crimes se multiplient, la Tustice doit devenir plus | íć- |

| Air. Lorique les crimes le multipuent, la justice doit deveni | pius ic- |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| vère.                                                         | 497      |
| ARTICLE V. Les obstacles à la Instice.                        | ibid     |
| Premiere Proposition. Premier obstacle : la corruption, & les | préfens  |
|                                                               | ibid.    |
| II. La prévention : second obstacle.                          | 498      |
| III Antests obstanles la maneste de la continue de            | 2.7      |

| 11. La prevention : lecond obitacle.                  | 45  |
|-------------------------------------------------------|-----|
| III. Autres obstacles, la parelle & la précipitation- | 10  |
| IV. La pitié & la rigueut.                            | 4   |
| V. La colère.                                         | 4   |
| VI. Les cabales, & la chicane.                        | ib  |
| VII. Les guerres, & la négligence.                    | 51  |
| VIII II form wholes he are at home de la tadion       | - 4 |

| v   | III. II raut re | gier les procedure  | de la juit | ice.      | 101             |
|-----|-----------------|---------------------|------------|-----------|-----------------|
| VRE | NEUVIÉME.       | Des secours de la   | Royauté.   | Les Armes | , les Richesses |
|     | ou les Finan-   | ces , les Confeils, |            |           | 50              |
| A   | and a Dansey    | D. 1. C.            | 0 - 1 - C- | - : A     | C -1-1          |

| particuliers.       |             | ., ,                | ibia                  |
|---------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| Premiere Propositi  | m Dies form | e les Princes querr |                       |
| II. Dien fair un co | mmandemene  | everde any Itraëli  | es de faire la mierre |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                         | rora. |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| III, Dieu avoit promis ces Pays à Abraham, & à sa postérité.  | SOL   |
| IV. Dieu vouloit châtier ces Peuples, & punir leurs impiétés- | shid. |
| V Dieu avoir funnerté ces Beunles avec une longue parience .  | ilid  |

| v. Dich avok importe ces l'emples avec une longue patience.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | wias   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| VI. Dieu ne veut pas que l'on déposséde les anciens habitans des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | terres |
| The state plan que ton deponde to the state of the state |        |
| ni que l'on compte pour rien les liaisons du sang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 503    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |

| vii. It y a d'autres juites mottis de laute la guerre : les at |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| liré injustes : le refus du passage demandé à des conditions   | équitables : |
| le droit des gens violé en la personne des Ambassadeurs.       | 104          |
| RTICLE 11. Des injuftes morifs de la Guerre.                   | 504          |
|                                                                |              |

| Fremiere Proposition. Premier motif: les | conquetes ambiticules, w       |    |
|------------------------------------------|--------------------------------|----|
| II. Ceux qui aiment la guerre, & la fon  | r pour contenter leur ambition | ٠. |
| font déclarés ennemis de Dieu.           | ibi                            | d. |
| 117 C 0\ 1 C / 1'''                      |                                |    |

| IV. Lorfque Dieu femble accorder tout à de tels Conquérans, | il leur pré- |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| pare un châtiment rigoureux.                                | 50           |
| W Casand injusts morif de la manage la millage              |              |

| V. Second injuite mont de la guerre : le pillage.                                             | 109        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| V. Second injuste motif de la guerre : le pillage. VI. Troisième injuste motif : la jalousie. | ibid.      |
| att Committee to Committee to the terror                                                      | 0- 1. J J. |

| TABLE GENERALE                                                                                                                      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| tation en est dangereuse. Tome 7. p.                                                                                                | age Sie        |
| IX. On combat toujours avec une forte de défavantage, quand                                                                         |                |
| la guerre sans sujet.  X. On a sujet d'espérer qu'on met Dieu de son côté, quand o                                                  | 511            |
| la Justice.                                                                                                                         | Ibid.          |
| <ol> <li>Les plus forts font affez fouvent les plus circonspects à pre-<br/>armes.</li> </ol>                                       | ndre les       |
| XII. Sanglante dérisson des Conquérans par le Prophéte Isaïe.                                                                       | Ibid.          |
| XIII. Deux paroles du Fils de Dieu, qui anéantissent la fausse gle<br>éteignent l'amour des Conquêtes.                              | sire, &c       |
| ARTICLE III. Des Guerres entre les Citoyens, avec leurs motifs,                                                                     | & des          |
| régles qu'on y doit suivre.                                                                                                         | 514            |
| Premiere Proposition. Premier exemple. On résout la guerre entre                                                                    |                |
| bus, par un faux soupçon, & en s'expliquant on fait la paix.                                                                        | Ibid,          |
| II. Second exemple. Le Peuple arme pour la juste punition d'                                                                        |                |
| me, faute d'en livrer les Auteurs.<br>III, Troilième exemple. On procédoit par les armes à la puni                                  | sion de        |
| ceux qui ne venoient pas à l'armée, étant mandés par ordre                                                                          | public         |
| cear qui ne renotent pas a ransee ; cean manes par orace                                                                            | Ibid.          |
| IV. Quatriéme exemple. La guerre entre David, & Isboseth fils                                                                       | de Saül.       |
|                                                                                                                                     | 516            |
| V. Cinquiéme & fixiéme exemple. La guerre civile d'Abfalom<br>Séba, avec l'histoire d'Adonias.                                      | & de           |
| VI. Dernier exemple des guerres civiles. Celle qui commença fo                                                                      | ous Ro-        |
| boam, par la division des dix Tribus.                                                                                               | 522            |
| ARTICLE IV. Encore que Dieu fit la guerre pour son Peuple, d'un<br>extraordinaire & miraculeuse : il voulut qu'il s'aguerrit, en lu |                |
| nant des Rois belliqueux, & de grands Capitaines.                                                                                   | 525            |
| Premiere Proposition. Dieu faisoit la guerre pour son Peuple                                                                        | du plus        |
| haut des Cieux, d'une façon extraordinaire & miraculeuse.                                                                           | Ibid.          |
| II. Cette maniere extraordinaire de faire la guerre n'étoit pas                                                                     | perpé-         |
| tuelle : le Peuple ordinairement combattoit à main armée, à<br>n'en donnoit pas moins la victoire,                                  |                |
| III. Dieu vouloit aguerrir fon Peuple, & comment.                                                                                   | S27<br>Ibid.   |
| IV. Dieu a donné à fon Peuple de grands Capitaines, & des                                                                           |                |
| belliqueux.                                                                                                                         | Ibid.          |
| V. Les femmes mêmes dans le Peuple saint, ont excellé en cour<br>ont fait des actes étonnans,                                       | age, &c<br>528 |
| VI. Avec les conditions requifes, la guerre n'est pas seulement lé                                                                  | gitime.        |
| mais encore pieuse & sainte.                                                                                                        | 529            |
| VII. Dieu néanmoins, après tout, n'aime pas la guerre, & pré                                                                        | fere les       |
| pacifiques aux guerriers.                                                                                                           | Ibid.          |
| ARTICLE V. Vertus, Institutions, Ordres & Exercices militaires.                                                                     | 531            |
| Premiere Proposition. La gloire préférée à la vie.  II. La nécessité donne du courage.                                              | Ibid.          |
| III. On court à la mott certaine.                                                                                                   | Ibid.          |
| IV. Modération dans la victoire,                                                                                                    | 533            |
| V. Faire la guerre équitablement.                                                                                                   | Ibid.          |
| VI. Ne se point rendre odieux dans une terre étrangère.                                                                             | 535            |
|                                                                                                                                     |                |

| VII. Cri militaire avant le combat, pour connoître la disposition du               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| foldat. Tome 7. page 535                                                           |  |
| VIII. Choix du foldat. Ibid.                                                       |  |
| IX. Qualité d'un homme de commandement. 536                                        |  |
| X. Intrépidité. Ibid.                                                              |  |
| XI. Ordre d'un Général. Ibid.                                                      |  |
| XII. Les Tribus se plaignoient, lorsqu'on ne les mandoit pas d'abord               |  |
| pour combattre l'ennemi. Ibid.                                                     |  |
| XIII. Un Général appaise de braves gens en les loitant. 537                        |  |
| XIV. Mourir ou vaincre. Ibid.                                                      |  |
| XV. Accoutumer le foldat à méprifer l'ennemi. Itid.                                |  |
| XVI. La diligence, & la précaution dans les expéditions, & dans tou-               |  |
| tes les affaires de la guerre.                                                     |  |
| XVII. Alliance à propos. 539                                                       |  |
| XVIII. La réputation d'être homme de guerre, tient l'ennemi dans la                |  |
| crainte. Ibid.                                                                     |  |
| XIX. Honneuts militaires. Ibid.                                                    |  |
| XX. Exercices militaires, & diffinctions marquées parmi les gens de                |  |
| guerre. Ibid.                                                                      |  |
| ARTICLE VI. Sur la Paix & la Guerre : diverses observations sur l'une              |  |
| & fur l'autre.                                                                     |  |
| Premiere Proposition. Le Prince doit affectionner les braves gens.                 |  |
| II. Il n'y a rien de plus beau dans la guerre, que l'intelligence entre les        |  |
| Chefs, & la conspiration de tout l'Etat, Ibid.                                     |  |
| III. Ne point combattre contre les ordres. 543                                     |  |
| IV. Il est bon d'accoutumer l'armée à un même Général. Ibid.                       |  |
| V. La paix affermit les conquêtes. 544                                             |  |
| . VI. La paix est donnée pour fortifier le dedans. Ibid.                           |  |
| VII. Au milieu des foins vigilans, il faut toujours avoir en vue l'incer-          |  |
| titude des événemens. 545                                                          |  |
| VIII. Le luxe, le faste, la débauche, aveuglent les hommes dans la                 |  |
| guerre, & les font périr. 546                                                      |  |
| IX. Il faut avant toutes choses connoître & mesurer ses forces. 547                |  |
| X. Il y a des moyens de s'assurer des Peuples vaincus, après la guerre             |  |
| achevée avec avantage. Ibid.                                                       |  |
| XI. Il faut observer les commencemens & les fins des Regnes, par rap-              |  |
| port aux révoltes, 548                                                             |  |
| XII. Les Rois sont toujours armés. 549                                             |  |
| LIVRE DIXIÉME ET DERNIER. Suite des secours de la Royauté. Les riches-             |  |
| fes, ou les finances, les confeils, les inconvéniens & tentations,                 |  |
| qui accompagnent la Royauté, & les remédes qu'on y doit apporter.                  |  |
| 551                                                                                |  |
| ARTICLE PREMIER. Des richesses, ou des finances. Du commerce, & des impôts.  1bid. |  |
| Premiere Proposition. Il y a des dépenses de nécessité : il y en a de              |  |
| fplendeur, & de dignité. Ibid.                                                     |  |
| II. Un Etat florissant est riche en or & en argent : & c'est un des fruits         |  |
| d'une longue paix.                                                                 |  |
| HL La premiere source de tant de richesses est le commerce & la na-                |  |

| TABLE GENERALE                                                                                                              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| vigation. Tome 7. page                                                                                                      |              |
| IV. Seconde fource des richesses : le Domaine du Prince. V. Troisième source des richesses , les tributs imposés aux Rois & | aux          |
| Nations vaincues, qu'on appelloit des présens.                                                                              | 555          |
| VI. Quatriéme source des richesses, les impôts que payoit le Pe                                                             |              |
| VII. Le Prince doit modérer les impots, & ne point accabler le Pe                                                           | ss6          |
|                                                                                                                             | ibid.        |
| VIII. Conduite de Joseph, dans le tems de cette horrible famine,<br>toute l'Egypte & le voisinage furent affligés.          | 558          |
| IX. Remarques fur les paroles de Jesus-Christ & de ses Apôtres,                                                             | tou-         |
| chant les tributs.                                                                                                          | 559          |
| X. Réflexions fur la doctrine précédente, & définition des vérit<br>richelles.                                              | ibid.        |
| XI. Les vraies richesses d'un Royaume sont les hommes.                                                                      | ibid.        |
| XII. Moyens certains d'augmenter le Peuple.                                                                                 | 560          |
| RTICLE II. Les confeils.  Premiere Propofition. Quels Ministres ou Officiers, sont remarque                                 | 561<br>5 au- |
| près des anciens Rois.                                                                                                      | 562          |
| III. Réflexion fur, l'utilité des Registres publics, joints aux Consei                                                      | 564          |
| vans.                                                                                                                       | ibid.        |
| IV. Le Prince se doit faire soulager.                                                                                       | 566          |
| V. Les plus fages font les plus dociles à croire confeil. VI. Le Confeil doit être choifi avec difcrétion.                  | ibid,        |
| VII. Le Confeiller du Prince doit avoir passé par beaucoup d'épre                                                           | uves.        |
| VIII. Quelque foin que le Prince ait pris de choifir & d'éprouve                                                            | ibid.        |
| Confeil, il ne s'y doit point livrer.                                                                                       | ibid.        |
| IX. Les confeils des jeunes gens qui ne font pas nourris aux aff                                                            |              |
| ont une fuite funeste, sur-tout dans un nouveau Regne.  X. Il faut ménager les hommes d'importance, & ne les pas m          | 568          |
| tenter.                                                                                                                     | 57€          |
| XI. Le fort du confeil est de s'attacher à déconcerter l'ennemi ,                                                           | 8c d         |
| dérruire ce qu'il a de plus ferme.  KII. Il faut sçavoir pénétrer & dissiper les cabales, sans leur don                     | ner le       |
| tems de fe reconnoître.                                                                                                     | 571          |
| XIII. Les conseils relévent le courage du Prince.  XIV. Les bons succès sont souvent dus à un sage Conseiller.              | ibid.        |
| XV. La bonté est naturelle aux Rois : & ils n'ont rien tant à crainde                                                       |              |
| les mauvais confeils.                                                                                                       | 57,1         |
| XVI. La fage politique, même des Gentils & des Romains, est<br>par le S. Esprit.                                            | ibid         |
| XVII. La grande fagelle confifte à employer chacun felon fes                                                                | talens       |
| XVIII. Il faut prendre garde aux qualités personnelles, & aux is                                                            | 57           |
| cachés de ceux dont on prend confeil.                                                                                       | ibia         |
| XIX. La premiere qualité d'un sage Conseiller, c'est qu'il soit h                                                           | omm          |
| de bien.                                                                                                                    | 57           |

# & SOMMAIRES. ARTICLE III. On propose au Prince divers caractères des Ministres, ou Confeillers, bons, mélés de bien & de mal, & méchans. Tome 7. page 574. Denniers Pranastison. On commence par le caractère de Samuel. 1bid. Premiere Proposition. On commence par le caractère de Samuel. II. Le caractère de Néhémias : modéle des bons Gouverneurs.

III. Le caractère de Joab mêlé de grandes vertus & de grands vices.

| fous David.  IV. Holoferne, fons Nabuchodonofot, Roi de Niniwe & d'  V. Aman, fous Affuerus, Roi de Perfe.  ARTICLE IV. Pour aider le Prince à bien connoître les hormes, |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| V. Aman, sous Assurus, Roi de Perse.  ARTICLE IV. Pour aider le Prince à bien connoître les hommes,                                                                       |          |
| ARTICLE IV. Pour aider le Prince à bien connoître les hommes,                                                                                                             | 182      |
| ARTICLE IV. Pour aider le Prince à bien connoître les hommes,                                                                                                             | 58z      |
|                                                                                                                                                                           |          |
| en montre en général quelques caractères, tracés par le S.                                                                                                                | Esprit . |
| dans les Livres de la Sagesse.                                                                                                                                            | 184      |
| Premiere Proposition. Qui sont ceux qu'il faut éloigner des emp                                                                                                           | lois pu- |
| blics, & des Cours mêmes, s'il est possible.                                                                                                                              | Ibid.    |
| II. On propose trois conseils du Sage contre trois mauvais car                                                                                                            | actères. |
|                                                                                                                                                                           | 587      |
| III. Le caractère de faux ami.                                                                                                                                            | Ibid.    |
| IV. Le vrai usage des amis & des conseils.                                                                                                                                | 588      |
| V. L'amitié doit supposer la crainte de Dieu.                                                                                                                             | Ibid.    |
| VI. Le caractère d'un homme d'Etat.                                                                                                                                       | Ibid.    |
| VII. La piété donne quelquefois du crédit, même auprès des n                                                                                                              | néchans  |
| Rois.                                                                                                                                                                     | 589      |
| VIII. La faveur ne voit guère deux générations.                                                                                                                           | Ibid.    |
| IX. On voit auprès des anciens Rois un confeil de Religion.                                                                                                               | Ibid.    |
| ARTICLE V. De la conduite du Prince dans sa famille, & du so                                                                                                              |          |
| doit avoir de sa fanté.                                                                                                                                                   | 590      |
| Premiere Proposition. La sagesse du Prince paroît à gouverner                                                                                                             |          |
| mille, & à la tenir unie par le bien de l'Etat.                                                                                                                           | Ibid.    |
| II. Quel soin le Prince doit avoir de sa santé.                                                                                                                           | 592      |
| ARTICLE VI. ET DERNIER. Les inconvéniens & tentations qui ac                                                                                                              |          |
| gnent la Royauté, & les remédes qu'on y doit apporter.                                                                                                                    | 194      |
| Premiere Proposition. On découvre les inconvéniens de la puissant veraine, & la cause des tentations attachées aux grandes se                                             | ce tou-  |
| verame, oc 12 came des teneations attachées aux grandes p                                                                                                                 |          |
| II Ovels (les con con incoméries (le                                                                                                                                      | Ibid.    |
| II. Quels remédes on peut apporter aux inconvéniens proposés. III. Tout Empire doit être regardé sous un autre Empire supérieur                                           | 596      |
| vitable, qui est l'Empire de Dieu.                                                                                                                                        |          |
| IV. Les Princes ne doivent jamais perdre de vûe la mort, où l'                                                                                                            | 597      |
| l'empreinte de l'Empire inévitable de Dieu.                                                                                                                               | 198      |
| V. Dieu fait des exemples fur la terre : il punit par miféricorde.                                                                                                        | Ibid.    |
| VI. Exemples des châtimens rigoureux. Saül, premier exemple.                                                                                                              | 199      |
| VII. Second exemple. Balthafar, Roi de Babylone.                                                                                                                          | Ibid.    |
| VIII. Troisième exemple : Antiochus ( furnommé l'Illustre , )                                                                                                             |          |
| Syrie.                                                                                                                                                                    | 600      |
| IX. Le Prince doit respecter le genre-humain, & révérer le ju                                                                                                             |          |
| de la postérité.                                                                                                                                                          | 602      |
| X. Le Prince doit respecter les remords futurs de sa conscience.                                                                                                          | Ibid.    |
| XI. Réflexions que doit faire un Prince pieux, fur les exemples q                                                                                                         |          |
| fait des plus grands Rois.                                                                                                                                                | 603      |
| Tome XII, Zzzz                                                                                                                                                            | .,       |

# TABLE GENERALE

| XII. Réflexion particuliere à l'état du Christianisme. Tome 7. | PASE 60:   |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| XIII. On expose le soin d'un Roi pieux à supprimer tous les    | fentimen:  |
| qu'inspire la grandeur.                                        | 604        |
| XIV. Tous les jours, & dès le matin, le Prince doit se rend    | re devan   |
| Dieu attentif à tous ses devoirs.                              | 60         |
| XV. & derniere Proposition. Modéle de la vie d'un Prince dan   | is fon par |
| ticulier, & les réfolutions qu'il y doit prendre.              | 600        |
| Construction For any in a GO a la formation bearing des Proje  | /          |

# MAXIMES & Réflexions sur la Comédie.

609

| TOME HUITIE ME.                                                                              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| AVERTISSEMENT de l'Editeur de cette Collection.                                              | Page iij   |
|                                                                                              |            |
| Iscours fur l'Histoire Universelle.                                                          |            |
|                                                                                              |            |
| AVANT-PROPOS. Dessein général de cet Ouvrage : sa division en                                | trois Par- |
| Drawing Danes I as Faccuse on Is Gire des come                                               | . 1014     |
| PREMIERE PARTIE. Les Epoques ou la fuite des tens.<br>PREMIERE EPOQUE. Adam, ou la création: |            |
| Premier age du monde.                                                                        | Ibid       |
| SECONDE EPOQUE, Noć, ou le déluge:                                                           | 2070       |
| Second age du monde.                                                                         |            |
| TROISIÉME ÉPOQUE. La vocation d'Abraham, ou le commet<br>Peuple de Dieu & de l'alliance:     | rcement di |
| Troisième âge du monde.                                                                      | 11         |
| QUATRIÉME EPOQUE. Moyle, ou la Loi écrite :                                                  |            |
| Quarrième âge du monde.                                                                      | 1          |
| CINQUIÈME EPOQUE. La prise de Troyes:                                                        |            |
| Quatriéme âge du monde.                                                                      | 10         |
| Sixième Epoque, Salomon, ou le Temple achevé:                                                |            |
| Cinquième âge du monde.<br>Septiéme Epoque. Romulus, ou Rome fondée:                         | 17         |
| HUITIÉME EPOQUE. Cyrus, ou les Juis rétablis :                                               | 1          |
| Sixiéme age du monde,                                                                        |            |
| NEUVIEME EPOQUE. Scipion, ou Carthage vaincue.                                               | 3          |
| DIXIÉME EPOQUE. Naissance de Jesus-Christ:                                                   | 7          |
| Septiéme & dernier âge du monde.                                                             | 5          |
| Onzieme Epoque. Constantin, ou la paix de l'Eglise.                                          | 6          |
| Douziéme Epoque. Charlemagne, ou l'établissement du n                                        | ouvel Em   |
| pire,                                                                                        | 91         |
| SECONDE PARTIE. La fuite de la Religion.                                                     | - 9        |
| CHAP. I. La Creation, & les premiers tems.                                                   | Ibia       |
| CHAP. II. Abraham, & les Patriarches.                                                        | 10         |

| & SOMMAIRES.                                                             |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| CHAP. III. Moyfe, la Loi écrite, & l'introduction du Peuple dans         | la   |
| Terre promise, Tome 8. page 1                                            |      |
|                                                                          | 24   |
| CHAP. V. La Vie & le Ministère prophétique : les Jugemens de D           | icu  |
|                                                                          | 32   |
| CHAP. VI. Jugement de Dieu fur Nabuchodonofor, fur les Rois ses se       | uc-  |
| ceffeurs, & fur tout l'Empire de Babylone.                               | 34   |
| CHAP. VII. Diversité des Jugemens de Dieu : Jugement de rigueur          | ſur  |
| Babylone: Jugement de miféricorde fur Jérulalem.                         | 37   |
| CHAP. VIII. Retout du Peuple sous Zorobabel, Esdras & Néhémias.          | 38   |
| CHAP. IX. Dieu prêt à faire cesser les Prophéties, répand ses lumie      | res  |
|                                                                          | 39   |
| CHAP. X. Prophéties de Zacharie & d'Aggée.                               | 41   |
| CHAP. XI. La Prophétie de Malachie, qui est le dernier des Prophétes,    | , 80 |
|                                                                          | 43   |
| CHAP. XII. Les tems du second Temple. Fruits des châtimens &             | des  |
| Prophéties précédentes. Cessation de l'Idolâtrie, & des faux P           |      |
|                                                                          | 44   |
| CHAP. XIII. La longue paix dont ils jouillent, par qui prédite.          | 145  |
| CHAP. XIV. Interruption & rétablissement de la paix : division dans      |      |
| Peuple Saint : perfécution d'Antiochus, tout cela prédit.                | 47   |
| CHAP. XV. Attente du Messie, sur quoi fondée : préparation à son I       |      |
| gne, & la conversion des Gentils.                                        | 150  |
| CHAP. XVI. Prodigieux aveuglement de l'Idolâtrie avant la venue          |      |
| Meffic.                                                                  | 52   |
| CHAP. XVII. Corruptions & superstitions parmi les Juifs : fausses Doctri |      |
| des Pharifiens.                                                          | 54   |
| CHAP. XVIII. Suite des corruptions parmi les Juifs : fignal de leur dé   |      |
|                                                                          | 55   |
| CHAP, XX. La descente du Saint-Esprit, l'établissement de l'Eplise.      | 57   |
|                                                                          |      |

CHAP. XX. La detcente du Saine-Elprit, l'étabiliement de l'égile, les Jugemens de Dieu fire les Juds & fut les Gentils. 174. CHAP. XXI. Réflexions particulieres fur le châtiment des Juds, & fur les prédictions de Jasus-Charlet qui l'avoient marqué.

CHAP. XXII. Deux mémorables Prédictions de Notre-Scigneur, font expliquées, & leur accomplillement et justifié par l'Histoire.

CHAP. XXIII. La fuite des erreurs des Juifs , & la maniere dont ils expliquent les Prophétics.

CHAP. XXIV. Circonflances mémorables de la chûte des Juifs : fuite de leurs fauffes interprétations.

209

CHAP. XXV. Réflexions particulieres sur la conversion des Gentils. Profond Conseil de Dicu qui les vouloit convertir par la Croix de Jasus-Christ. Raisonnement de S. Paul sur cette maniere de les con-

CHAP, XXVI. Diverfes formes de l'Idolàtrie : les fens, l'intérêt, l'ignorance, un faux respect de l'Antiquité, la Politique, la Philosophie, & les Héréfies viennent à son seconts: l'Eglist triomphe de tout. 13.

CHAP. XXVII. Réflexion générale sur la suite de la Religion, & sur le rapport qu'il y a entre les Livres de l'Ecriture.

Zzzzzij

| TABLE GENERALE                                                                                                    |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CHAP. XXVIII. Les difficultés qu'on forme contre l'Ecriture, for                                                  | at   |
| aifées à vaincre, par les hommes de bon fens, & de bonne foi                                                      |      |
| Tome 8. page 24                                                                                                   | 0    |
| CHAP. XXIX. Les prédictions réduites à trois faits palpables : Parabole d                                         | li t |
|                                                                                                                   |      |
| Fils de Dieu qui en établit la liaison. 24<br>Chap, XXX. Suite de l'Eglife Catholique, & fa victoire manifeste su | 2    |
|                                                                                                                   |      |
|                                                                                                                   |      |
| TROISIÉME PARTIE. Les Empires. 25                                                                                 | 3    |
| CHAP. I. Les révolutions des Empires sont réglées par la Providence, &                                            |      |
| fervent à humilier les Princes. Ibia                                                                              |      |
| CHAP. II. Les Révolutions des Empires ont des causes particulieres, qu                                            |      |
| les Princes doivent étudier. 25                                                                                   | 8    |
| CHAP. III. Les Scythes, les Ethiopiens, & les Egyptiens. 25                                                       | 9    |
| CHAP. IV. Les Affyriens anciens & nouveaux, les Médes & Cyrus. 27                                                 | 6    |
| CHAP. V. Les Perses, les Grecs, & Alexandre, 28                                                                   | í    |
| CHAP. VI. L'Empire Romain ; & en passant, celui de Carrhage, & s                                                  | ſa   |
| mauvaile constitution. 29                                                                                         |      |
| CHAP. VII. La suite des changemens de Rome est expliquée.                                                         |      |
| CHAP. VIII. Conclusion de tout le Discours précédent, où l'on montr                                               | ,    |
| qu'il faut tout rapporter à une Providence.                                                                       | 2    |
| - qu'u inte tout impporter a tine rioritaine.                                                                     |      |
| E D. T WI. C. 1 W. C. O. 1                                                                                        |      |
| ETTRE au Pape Innocent XI. au sujet de l'instruction d                                                            | le   |
| Monseigneur le Dauphin. En latin & en françois. 33                                                                | 0    |
| REPONSE du Pape. 35                                                                                               |      |
| 201 0 1100 da 1 apor                                                                                              | •    |
|                                                                                                                   |      |
| RAISONS FUNEBRES. 35                                                                                              |      |
| ORAISON FUNÉBRE de Messire Nicolas Cornet, Grand Maître du Colle                                                  | é-   |
| ge de Navarre.                                                                                                    |      |
| ORAISON FUNÉBRE de Hentiette Marie de France, Reine de la Grand                                                   |      |
| Bretagne.                                                                                                         | 76   |
| ORAISON FUNÉBRE de Henriette-Anne d'Angleterre, Duchesse d'Orléans                                                | e .  |
| 40                                                                                                                |      |
| ORAISON FUNÉBRE de Marie-Thérèse d'Autriche, Infante d'Espagne                                                    |      |
| Reine de France & de Navarre.                                                                                     |      |
| ORAISON FUNÉBRE d'Anne de Gonzague de Cléve, Princesse Palatin                                                    | -    |
| ORRISON PONESRS d'Aime de Gonzague de Cieve, Princede Palacui                                                     | .0   |
| On wood Fandana In McCa. Milet II. Tallian Chambles In Page                                                       |      |
| ORAISON FUNÉBRE de Messire Michel le Tellier, Chancelier de Franc                                                 |      |
| O F 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 47                                                                                      | 4    |
| ORAISON FUNÉBRE de Louis de Bourbon, Prince de Condé.                                                             | ŗ    |
| SERMON prononcé à la Profession de Madame de la Valliere, Duchesse de                                             |      |
| Vaujours.                                                                                                         | -7   |
| REMERCIMENT à l'Académie Françoise.                                                                               | 54   |
|                                                                                                                   |      |



# TOME NEUVIE'ME.

| Λ             |              |    |           |    |       |             |
|---------------|--------------|----|-----------|----|-------|-------------|
| $\mathcal{A}$ | VERTISSEMENT | de | l'Editeur | de | cette | Collection. |

p. iij.

| <del>-</del>                                                                                                  |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Francis J. M. PE As at M. C. S. D. C.                                                                         |         |
| ETTRE de M. l'Evêque de Meaux, écrite aux Religieu                                                            | iles de |
| la Visitation de Sainte Marie de Meaux, en leur ad                                                            | ressan  |
| les Méditations sur l'Evangile.                                                                               | ×j      |
| AVERTISSEMENT au sujet des Méditations sur l'Evangile.                                                        | xij     |
| MEDITATIONS for l'Evangile.                                                                                   | 1       |
| SERMON de Notre-Seigneur fur la Montagne,                                                                     | Ibid    |
| PREMIER JOUR. Abrégé du Sermon. La félicité éternelle propos                                                  |         |
| divers nome dans les huit Béatitudes.                                                                         | Ibia    |
| II. Premiere Béatitude : être pauvre d'esprit.                                                                |         |
| III. Seconde Béatitude : être doux,                                                                           |         |
| IV. Troisième Béatitude : être dans les pleurs,                                                               |         |
| V. Quatriéme Béatitude : avoir faim & foif de la Justice.                                                     |         |
| VI. Cinquieme Béatitude : être miféricordieux.                                                                |         |
| VII. Sixiéme Béatitude : avoir le cœur pur.                                                                   | 1       |
| VIII. Septiéme Béatitude : être pacifique.                                                                    | 1       |
| IX. Huitième & derniere Béatitude : fouffrir pour la Justice.                                                 | 1       |
| "X. Vrai caractère du Chrétien dans les huit Béatitudes, avec les                                             |         |
| res oppofés.                                                                                                  | 1.      |
| XI. Quatre caractères du Chrétien.                                                                            |         |
| XII. Excellence de la Justice Chrétienne au-dessus de celle des Pa                                            | yens c  |
| des Juifs.<br>XIII. Haine, colère, parole injurieuse; quelle en est la punition.                              | 2       |
| XIV. Réconciliation.                                                                                          | 2       |
| XV. Délicatesse de la chasteré : s'arracher l'œil : se couper la main                                         |         |
| folubilité du mariage.                                                                                        | 2.      |
| XVI. Ne jurer point : implicité Chrétienne.                                                                   | 2       |
| XVII. Charité fraternelle : étendue de la perfection Chrétienne.                                              | 2       |
| XVIII, Etendue de la perfection Chrétienne.                                                                   | 2       |
| XIX, Rechûtes,                                                                                                | 3       |
| XX. Vaine gloire dans les bonnes œuvres.                                                                      | 31      |
| XXI, Priere & présence de Dieu, dans le secret.                                                               |         |
| XXII. Oraifon Dominicale. Notre Pere.                                                                         | 3.      |
| XXIII. Notre Pere qui êtes dans les Cieux.                                                                    | 30      |
| XXIV. Votre nom foit fanctifié.                                                                               | 3:      |
| XXV. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour.                                                       | 38      |
| XXVI, Pardonnez nous comme nous pardonnons.<br>XXVII, Ne nous induitez point en tentation: mais délivrez-nous | 3. 39   |
| AAVII, INC HOUS INCIDEZ POINT ON TENTATION: MAIS delivrez-hous                                                | au mas  |

| TABLE GENERALE                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| XXVIII. Du Jeune. Tome 9. page 41                                                  |
| XXIX. Tréfor dans le Ciel : mil simple : impossibilité de servir deux mai-         |
| tres. 42                                                                           |
| XXX. Ne se point inquiétet pour cette vie : se consier en la Frovi-                |
| dence. 43                                                                          |
| XXXI. Ne reffemblet pas les Payens.                                                |
| XXXII. Chercher Dieu & fa Justice, & comment. 45                                   |
| XXXIII. Encore de l'avarice & des richesses. Ne mettre pas sa confiance en         |
| ce qu'on possède. 46                                                               |
| XXXIV. Considéret ce que Dieu fait pour le commun des Plantes & des                |
| animaux. Se regarder comme fon troupeau favori. 47                                 |
| XXXV. Le même fujet. Se garder de toute avarice.                                   |
| XXXVI. Ne point jurer. Ibid.                                                       |
| XXXVII. Voir les moindres fautes d'autrui, & ne voir pas en foi les plus           |
| grandes.                                                                           |
| XXXVIII. La chose sainte : discernement dans la prédication de l'Evan-             |
| gile. 52                                                                           |
| XXXIX. Prier avec foi : demander : chercher : frapper, Ibid.                       |
| XL. Perfévérance & humilité dans la priere.                                        |
| XLI. Priere perpétuelle.                                                           |
| XLII. Importunet Dieu par des cris vifs & redoublés.                               |
| XLIII, Motifs d'espérance dans la priere. Ibid.                                    |
| XLIV. Demande par Jesus-Christ : qualités d'une parfaite priere. (6                |
| XLV. Abrégé de la Morale Chrétienne, & à quoi elle se termine.                     |
| XLVI. En quoi consiste la vraie vertu. 58                                          |
| XLVII, Admirables effets, & invincible puissance de la Doctrine de Jesus-          |
| Christ. 59                                                                         |
| SERMONS OU DISCOURS de Notre-Seigneut pendant la derniere semaine de               |
| fa vie.                                                                            |
| PRÉPARATION à la derniere Semaine du Sauveur. Ibid.                                |
| PREMIER JOUR. Le mystère de la Croix prédit par Jesus-Christ, & non                |
| compris par les Apôttes; combien on ctaint de suivre Jesus à la Croix.             |
| Ibid.                                                                              |
| II. Demande ambitieuse de la mere & des enfans de Zébédée : Calice &               |
| Croix avant la gloire. 63                                                          |
| III. Victoire & puillance de Jesus Christ contre la mort dans la résurrec-         |
| tion de Lazare. 65                                                                 |
| IV. Même sujet. Les trois motts ressuscités par Notre-Seigneur, figures            |
| des trois états du pécheur. 69                                                     |
| V. Même fujet. Amitie de Jesus , modéle de la nôtre. Excellente maniere            |
| de prier. 70                                                                       |
| VI. Jesus-Christ mis en signe de contradiction. Inctédulité des Juifs après        |
| la réfurrection de Lazare.                                                         |
| VII. Fausse & avengle politique des Juifs dans la mort de Jesus-Christ.            |
| Figure de la politique du fiécle.                                                  |
| VIII, Profusion des parfums sur la tête & les pieds de Jesus en différens<br>tems. |
| LA derniere Semaine du Sauveur. 76                                                 |
|                                                                                    |
| SERMONS ON Discours de Notre-Seigneut, depuis le Dimanche des Ra-                  |



meaux juiqu'à la Céne.

Parmira Jour. Entrée triomphante de Notre-Seigneur dans Jérulalem. Il y elt recomm Roi. Fils de David, & le Mellie.

Il. Le regne de Jelus-Christ fur les efforts & fur les œurs, par fes mira-

cles, par ses bienfaits, & par sa parole.

84

III. Entrée tromphante de Notre-Seigneur. Tout en avoit été prédit, jul-

qu'aux moindres circonstances.

87

W. Jérusalem figure de l'aune livrée au péché. Notre-Seigneur prédit ses malheurs.

80

V. Dernier séjour de Jesus-Christ en Jérusalem, plus digne de remarque.

VI. Caractère d'autorité dans le triomphe de Jesus-Christ. Son zéle pour

la fainteié du Temple.

VII. Caractère d'humiliation dans le triomphe même de Jesus-Christ. Jalousie des Pharistiens.

lousie des Pharisiens. VIII. Le même sujet.

IX. Effets différens que fait le Triomphe de Jesus-Christ dans les Juiss & dans les Gentils.

X. Jefus-Christ est le grain de froment. Les membres doivent mourir comme le chef.

XI. Suivre Jesus à l'humiliation, à la mort.

XII. Canolère d'humiliation & de mort dans le triomphe de Jefus. Le trouble de fon ame est notre instruction & notre remede.

XIII. Trouble de Jefus. Combat & victoire, notre modéle.

101

XIV. Voix du Ctel rend témoignage à la glotre de Jesus dans son triomphe,

XV. Mystère de la voix céleste. Le monde va être jugé en jugeant Jesus-Christ.

XVI. Vertu de la Croix. Jesus tire tout par la Croix. Le suivre jusqu'à la Croix.

XVII. Les incrédules n'ouvrent pas les yeux à la lumiere : ils marchent dans les ténébres. XVIII. Etat de ceux de qui la lumiere se retire. Jesus se cache d'eux. Mer-

XVIII. Etat de ceux de qui la lumiere fe retire. Jesus fe cache d'eux. Merveilles de cette journée de triomphe.

XIX. Réstexion sur les merveilles de la premiere journée. Il faut continuer

fans relâche l'œuvre de Dieu , à l'exemple de Jetus-Chrift. 110 XX. Figuier deffeché : figure de l'ame flérile , & fans bonnes œuvres. 111 XXI. Le prodige des prodiges : l'homme revêtu de la puillance de Dieu

par la foi & par la priere.

XXII. La priere persévérante est toute-puissante : elle tient de la plénitude

de la foi.

XXIII. Distinction des jours de la derniere semaine du Sauveur. Matiere de fes derniers discours.

115

XXIV. Jesus refuse de répondre aux questions des Juiss superbes & incrédules , & répond aux esprits humbles & dociles.

XXV. Aveuglement des hommes plus disposés à croire saint Jean, que 119 Jesus-Christ même. 119 XXVI Les histories de saint les produits aux les fractions de saint les produits aux les fractions de saint les produits aux les fractions de saint les produits de la confection de la confection

XXVI. Les Juifs incrédules confondus par le témoignage de faint Jean.

| TABLE GENERALE                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XXVII. Parabole des deux fils désobéissans. Application aux Chrétiens la-                                                             |
| ches & tiédes, & aux faux dévots. Tome 9. page 121                                                                                    |
| XXVIII. Parabole des Vignerons, prife de David & d'Ifaïe. Juste puni-                                                                 |
| tion des Juifs : leur héritage transféré aux Gentils.                                                                                 |
| XXIX. Ce que c'est que rendre des fruits en son tems : & cette parabole ;                                                             |
| l'héritage fera à nous.                                                                                                               |
| XXX. Aveuglement des Juifs de méconnoître le Chrift, qui est la pierre de l'angle qu'ils ont rejettée.                                |
| XXXI, Parabole du festin des nôces. Les Juifs sont les conviés qui refu-                                                              |
| fent d'y venit.                                                                                                                       |
| XXXII. Les pauvres & les infirmes font conviés au festin. Forcez-les d'en-                                                            |
| trer. 131                                                                                                                             |
| XXXIII. Robe nuptiale, le festin est prêt : préparation à la sainte Euchari                                                           |
| ftie : nôces (pirituelles.                                                                                                            |
| XXXIV. Entrer au feilin des nôces fans l'habit nuptial. Beaucoup d'appel                                                              |
| lés, & peu d'élûs. Petit troupeau chéri de Dieu. 13                                                                                   |
| XXXV. Consultation frauduleuse, & décision pleine de merveille & di                                                                   |
| vérité. Rendez à Célar ee qui est à Célar, & à Dieu ce qui est :                                                                      |
| Dieu. 13  XXXVI, Injuffice des Juifs envers Jefus-Chrift. Jefus calomnié, opprim                                                      |
|                                                                                                                                       |
| par la puillance publique, en maintient l'autorité.  XXXVII, Réflexions sur ces paroles : De qui est cette image ? Le Chrétie         |
| est l'image de Dieu. Il doit vivre de la vie de Dieu. 14                                                                              |
| XXXVIII. Sur ces paroles : A Dieu ce qui est à Dieu.                                                                                  |
| XXXIX. Terrible punition des corrupteurs de l'image de Dieu. 14                                                                       |
| XL. Queltion des Saducéens, fur la femme qui a eu fept maris l'un aprè                                                                |
| l'autre. Jefus-Chrift détache le Chrétien de tout le fenfible.                                                                        |
| XLI. Immortalité de l'ame : réfurrection des corps.                                                                                   |
| XLII. Le grand Commandement de la Loi, l'amour de Dieu & du pre                                                                       |
| chain.                                                                                                                                |
| XLIII. Réflexion fur le même Commandement dans la Loi. 15                                                                             |
| XLIV. Accomplissement du précepte de l'amour, en tout tems, en toilleu.                                                               |
|                                                                                                                                       |
| XLV. La Loi inculque l'amour de Dieu avec une nouvelle force.  15 XLVI. Conclusion. Nécestaire d'aimer Dieu, & de garder ses précepte |
| ALVI Concidion recentate danied Diedy of the garder les precepte                                                                      |
|                                                                                                                                       |

| •                                                             | 155        |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| XLVII. Second Commandement femblable au premier : l'amo       | ur du pro- |
| chain.                                                        | 160        |
| XLVIII. Réflexions sur notre amour pour Dieu & pour le procha | in. 161    |
| XLIX. Suite des mêmes réflexions. Lumiere & délectation :     | attraits d |
| l'amour de Dieu.                                              | 16.        |
| L. Suite. L'amour doit toujours croître.                      | 16         |
| LI. Pratique de la charité dans l'Oraifon Dominicale.         | 16         |
| I.H. Jefus-Chrift Médiateur : Dien : Roi : Pontife            | 17         |

MEDITATIONS fur l'Evangile. SUITE du Sermon, ou Discours de Notre-Seigneur, depuis le Dimanche des Rameaux judqu'à la Céne.

Litt. Chaire de Moyle. Chaire de Jefus-Chrift & des Apôtres.

Litt. L'autorité de la Synagogue reconnue & recommandée par J. C. dans

# SOMMAIRES. Le tems même qu'elle conjure courre lui. LV. L'autorité de la Synagogue ceffe à la dettruêtion du Temple, & du Peuple de Dieu. Immobilité de l'Egilié Chrétienne. LVI. Caractère des Dockeurs Justifs, févères, orgueilleux, & hypocrites,

| THE T C C 10 C 1 D C 1 M 4                                                   |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| LVII. Jesus-Christ seul Pere, seul Maître.                                   | 7  |
| LVIII. Les Va, ou les malheurs prononcés contre les faux Docteur             |    |
| 18                                                                           | 8  |
| LIX. Docteurs Juifs: conducteurs aveugles, & infenfés.                       |    |
| LX. Guides aveugles attachés aux petites choses, & méprisans les gran        | 1- |
| des : fépulcres blanchis, 19                                                 |    |
| LXI. Docteurs Juifs perfécuteurs des Prophétes : leur punition.              |    |
| LXII. Lamentations, pleurs de Jesus sur Jérusalem.                           |    |
| LXIII. Vices des Docteurs de la Loi : oftentation : superfition : corruption |    |
| erreurs marquées par faint Mare, & par faint Luc. 19                         |    |
| LXIV. Les Va, ou les malheurs prononces par Notre-Seigneur contre le         |    |
|                                                                              |    |
|                                                                              | 7  |
| LXV. Quel est le vrai prix de l'argent. Veuve donnant de son indigeno        |    |
| Tarre D. 1 7 (C) 0 1 77 1                                                    |    |
| LXVI. Ruine de Jérusalem, & du Temple.                                       |    |
| LXVII. La ruine de Jérusalem, & celle du monde : pourquoi prédite            | :3 |
| enfemble. 4 10                                                               |    |
| LXVIII. Les marques particulieres de la ruine de Jérusalem, & de la fi       | n  |
| du monde.                                                                    |    |
| LXIX. Les marques de distinction de ces deux événemens expliqués en          |    |
| core plus en détail en faint Matthieu, en faint Marc, & en faint Lu          | c. |
| 10                                                                           |    |
| LXX. Deux siéges de Jérusalem prédits par Notre-Seigneur. Le premier e       | ń  |
| faint Matthieu, le fecond en faint Luc. 10                                   |    |
| LXXI. Réflexions fut les maux extrêmes de ces deux fiéges.                   |    |
| LXXII. Suite des réflexions sur les mèmes calamités.                         |    |
| LXXIII. Réflexions sur les circonstances de la fin du monde. La terreur d    |    |
| l'impie, La confiance du fidéle.                                             |    |
|                                                                              |    |
| LXXIV. Ces prédictions certaines : leur accomplissement proche : leur jou    |    |
| inconnu.                                                                     |    |
| LXXV. Le jour du Jugement dernier n'a pû être inconnu au Fils de Diec        |    |
| 11                                                                           |    |
| LXXVI. Ce dernier jour est connu au Fils de Dieu, mais non pas pou           | r  |
| nous l'apprendre. 21                                                         |    |
| LXXVII. Raisons profondes de Notre-Sauveur d'user de ces réserves mysté      | -  |
| rieules pour l'instruction de son Eglise; mais non pour autoriser le         | .9 |
| hommes à user d'équivoques, & de restrictions mentales.                      |    |
| LXXVIII. Ce qui doit être commun à ces deux grands événemens : Sé            | -  |
| duction générale, 22                                                         |    |
| LXXIX. Le même sujet. Guerres, famines, pestes, tremblement de ter           |    |
| re , maux extrêmes.                                                          |    |
| LXXX. Perfécution terrible de l'Eglife : trahison , charité refroidie. 22.   |    |
| LXXXI. Réflexion sur plusieurs circonstances de ces deux événemens. 220      | č  |
| I VVVII Difference for Austral accompanies are ces until eveniciness. 120    |    |
| LXXXII. Réflexions fur d'autres circonftances. 22                            | r  |

| TABLE GENERALE                                                                                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| - LXXXIII. Instructions à recueillir. Se tenir prêt : veiller à toute                                | heure.                   |
| L'un pris, l'autre laisse. Tome 9. p.                                                                |                          |
| LXXXIV. Le Pere de famille : ses serviteurs. La figure du voleut.                                    | 132                      |
| LXXXV. L'œconome fidéle & prudent : sa récompense.                                                   | . 235                    |
| LXXXVI. Le serviteur méchant & violent : sa punition,                                                | 236                      |
| LXXXVII. Vierges fages, & folles.                                                                    | 238                      |
| LXXXVIII. Paraboles des dix talens, & des dix mines,                                                 | 240                      |
| LXXXIX. Jugement dernier.                                                                            | 243                      |
| XC. Séparation des Justes & des Impies.                                                              | 244                      |
| XCI. Venez, bénis : Allez, maudits.                                                                  | 245                      |
| XCII. J'ai en faim , j'ai en foif. Nécessité de l'aumône : son més                                   | ire &                    |
| fa récompense,                                                                                       | 246                      |
| XCIII. L'ai eu faim, j'ai eu foif, transportés en la personne de                                     |                          |
| Christ.                                                                                              | 248                      |
| XCIV. Venez, les bénis de mon Pere : récompenses des Juites.                                         | 252                      |
| XCV. Retirez-yous, maudits: allez au feu éternel : condamnati                                        |                          |
| Impies.                                                                                              | 253                      |
| JERÉMIE ET JONAS Figures de Jesus-Christ.                                                            | 255                      |
| XCVI. Prédictions de Jérémie.                                                                        | Ibid.                    |
| XCVII. Les fouffrances de Jérémie.                                                                   | 258                      |
| XCVIII. Jérémie perfécuté par les Disciples. Autorité publique.                                      | 259                      |
| XCIX. Jérémie dans le cachot ténébreux.                                                              | 260                      |
| C. Jérémie, Figure de Jesus-Christ par sa patience.                                                  | 261                      |
| CI. Patience de Jérémie dans le cachot.                                                              | 264                      |
| CII. Les larmes de Jérémie étoient une intercession pour le Peuple.                                  | 266                      |
| CIII. Jérémie excuse au moins son Peuple, n'ofant prier pour lui.                                    | 267                      |
| CIV. Les Juifs mêmes reconnoillent Jérémie pour leur intercesseur                                    |                          |
|                                                                                                      | 269                      |
| rejette son intercession.  CV. Regrets de Jérémie de n'être au monde que pour annoncer d             |                          |
|                                                                                                      |                          |
| heurs.                                                                                               | 271                      |
| CVI. Jérémie annonce à fon Peuple sa délivrance.                                                     | 273                      |
| CVII. Jonas dans le ventre de la Baleine.                                                            | 275                      |
| CVIII. Prédication de Jonas à Ninive.                                                                | 279                      |
| SERMONS OU DISCOURS de Notre-Seigneur pendant la Céne.                                               | 282                      |
| PREMIERE PARTIE. Ce qui s'est pallé dans le Cénacle, & avant                                         |                          |
| fus-Christ forrit.                                                                                   | Ibid.                    |
| PREMIER JOUR. Le Cénacle préparé.                                                                    | Ibid.                    |
| II. La Pâque, La vie du Chrétien n'est qu'un passage,                                                | 285                      |
| III. Lavement des pieds. Puissance de Jesus-Christ; son humilité.                                    | 287                      |
| IV. Tont remis entre les mains de Jesus-Christ, spécialement les El                                  |                          |
| V. Jesus-Christ Dieu de Dieu : sorti de Dieu.                                                        | 290                      |
| VI. Jesus-Christ vrai Dieu, & vrai Homme.                                                            | 29 I                     |
| VII. Jesus-Christ sorti de la gloire de Dieu, y devoit retourner.                                    |                          |
| VIII. Jesus-Christ en vient au lavement des pieds.                                                   | 293                      |
|                                                                                                      | 295                      |
| IX. Pierre refule de se laisser laver les pieds : puis il obéit.                                     | 295<br>296               |
| X. Se laver des moindres taches. Vous êtes purs , mais non pas tous.                                 | 295<br>296<br>297        |
| X. Se laver des moindres taches. Vous êtes purs, mais non pas tous. XI. Judas lavé comme les autres. | 295<br>296<br>297<br>299 |
| X. Se laver des moindres taches. Vous êtes purs , mais non pas tous.                                 | 295<br>296<br>297        |

. . . i.

|       | XIV. Qu'est-ce que le trouble de Jesus ? Tome 9. page 304                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
|       | XV. L'horreur du péché, cause du trouble de Notre-Seigneur. 305            |
|       | XVI. Ce trouble étoit volontaire en Notre-Seigneur, & nécessaire pour      |
|       | nous.                                                                      |
| -     | XVII. J'ai desiré d'un grand desir de manger cette Pâque, Jesus-Christ no- |
|       |                                                                            |
|       | tre Pâque.                                                                 |
|       | XVIII. Jelus-Christ mange la Paque avec nous : nous devons la manger       |
|       | avec lui.                                                                  |
|       | XIX. L'Euchariftie mémorial de la mort du Sauveur.                         |
|       | XX. Paroles de Jesus pour toucher Judas de componêtion.                    |
|       | XXI. Pacte, & trahifon de Judas.                                           |
| 2.    | XXII. Infliturion de l'Euchariftie.                                        |
|       |                                                                            |
|       |                                                                            |
|       | XXIV. Par la Communion, le Fidéle est consommé en un avec Jesus-           |
|       | Christ. 316                                                                |
|       | XXV. L'Eucharistie est le gage de la rémission des péchés.                 |
| 1: 2  | XXVI. Jelus-Christ notre victime, & notre nourriture.                      |
| 6     | MÉDITATIONS für l'Evangile. 335                                            |
| 5 5   | Suite du Sermon, ou Discours de Notre-Seigneur pendant la Céne, avant      |
|       | que Jesus-Christ sortit. Ibid.                                             |
| 1     | XXVII. Notre-Seigneur avoit promis fa Chair & fon Sang dans l'Eucha-       |
| 2.1   |                                                                            |
| ٠.    |                                                                            |
| C. !  | XXVIII. La Foi donne l'intelligence de ce Mystère. 338                     |
| 1 . ; | XXIX. La vie éternelle est le fruit de l'Eucharistie. 339                  |
| 2.13  | XXX. Désir insatiable de l'Eucharistie. 341                                |
| 6     | - XXXI. Nouveaux murmurateurs Capharnaites. 343                            |
| 7.    | - XXXII. Notre-Seigneur nous donne à manger le même Corps qu'il a pris     |
|       | pour nous.                                                                 |
|       | XXXIII. Présence réelle du Corps & du Sang de Jesus-Christ dans l'Eu-      |
|       | chariftie.                                                                 |
|       | XXXIV. Manger & boire le Corps & le Sang de Notre-Seigneut réel-           |
|       |                                                                            |
|       | lement, & avec foi.                                                        |
|       | XXXV. Manger le Corps, & boire le Sang de Jesus-Christ, c'est y par-       |
| . 3   | riciper vérirablement, & récliement.                                       |
| *1    | XXXVI, Renaissance spirituelle expliquée par Notre-Seigneur à Nicodème.    |
| 2     | 353                                                                        |
| :     | XXXVII. L'Eucharistie est la participation réelle au Corps & au Sang de    |
| 3.    | Notre-Seigneur, en mémoire de sa mort soufferte pour nous. 354             |
|       | XXXVIII. Scandale des Disciples.                                           |
| 4 -   |                                                                            |
|       |                                                                            |
|       | -XL. Quelle fut l'incrédulité des Capharmaires.                            |
|       | XLI. Qu'est-ce à dire : La chair ne sert de tien!                          |
|       | XLII. Discernement des Disciples sidéles, des incrédules. 364              |
| t     | XLIII. Saint Pierre & les Catholiques s'attachent à Jesus-Christ & à       |
| 1     | l'Eglife : les Capharnaites , & les Hérétiques s'en séparent 366           |
| 1     | XLIV Communion indigne.                                                    |
|       | -XLV. Qui font ceux qui communient îndignement.                            |
|       | XLVI. La Communion est la préparation à la mott de J. C.                   |
|       | XLVII. La perseverance, effet de la Communione                             |
|       | A 2 2 2 2 2 ii                                                             |
|       |                                                                            |

# TABLE GENERALE

| XLVIII. S'éprouver foi-même.                               | Tome 9. Page 376       |
|------------------------------------------------------------|------------------------|
| XLIX. Sommaire de la doctrine de l'Eucharistie.            | 178                    |
| L. L'Eucharistie est la force de l'ame & du corps,         | 381                    |
| LI. L'Eucharistie est le Viatique des mourans.             | 382                    |
| LII. L'Eucharistie jointe par Jesus-Christ au banquet      | ordinaire, figure de   |
| la joie du banquet éternel.                                | 384                    |
| LIII, L'Eucharistie unie par Jesus-Christ au repas comm    | un, est plus sembla-   |
| ble à l'ancienne Pâque.                                    | 386                    |
| LIV. L'Euchariftie jointe au repas commun, apprend à       | fanctifier tout ce qui |
| fert à nourrir le corps.                                   | 387                    |
| LV. Pouvoir donné à l'Eglise de changer ce qui n'e         | st pas de l'essence de |
| l'institution divine. La Communion sous une espé-          | ce, suffisante & par-  |
| faite.                                                     | 389                    |
| LVI. Adoration, exposition, Réserve de l'Eucharisti        | e 392                  |
| LVII. Le Sacrifice.                                        | . 194                  |
| LVIII. Simplicité & grandeur de ce Sacrifice.              | 398                    |
| LIX. L'Agneau devant le Thrône de Dieu.                    | . 399                  |
| LX. Jesus notre victime donné à la Croix, donné dans l'    | Eucharistie. 400       |
| LXI. L'Eucharistie est le sang du Nouveau Testament.       | 401                    |
| LXII. C'est le Nouveau Testament par le Sang de Notre      | Seigneur. 405          |
| LXIII. La Melle est la continuation de la Céne de I. C.    | 407                    |
| LXIV. La Communion. Il faut communier au moins e           | n esprit. 409          |
| LXV, L'Action de graces.                                   | 410                    |
| LXVI. Trahifon de Judas découverte.                        | 411                    |
| LXVII. Autorité légitime établie : domination interdite    | dans l'Eglise. 413     |
| LXVIII. Royaume de Dieu, à qui destiné.                    | 416                    |
| LXIX. Pouvoir de Satan.                                    | 417                    |
| LXX. Primauté de faint Pierre : Prédiction de fa ch        |                        |
|                                                            | 418                    |
| LXXI. Conftruction de l'Eglife. Priere de Notre-Seig       | neur pour faint Pier-  |
| re, & en sa personne pour les Elûs.                        | 425                    |
| LXXII. La foi de faint Pierre est la foi de l'Eglise de Ro | ome, où est le cen-    |
| tre de l'unité Catholique.                                 | 426                    |
| LXXIII. Soin de Jesus pour les Apôtres. Il est mis a       | u rang des scélérats:  |
|                                                            | 430                    |
| LXXIV. Glorification de Jefus.                             | 432                    |
| LXXV. Commandement de l'amour.                             | 433                    |
| LXXVI. Présomption & chûte de saint Pierre.                | 436                    |
| LXXVII. Préparation à l'intelligence des plus hautes y     |                        |
| fion, & par une fainte frayeur.                            | 442                    |
| LXXVIII. Confiance en Jesus-Christ notre intercesseur.     | . 443                  |
| LXXIX. Jefus-Christ est notre assurance & notre repos-     | - 447                  |
| LXXX. Jesus-Christ est la voie, la vérité & la vie.        | 448                    |
| LXXXI. Jefus-Christ est notre lumiere.                     | 449                    |
| LXXXII. Nul ne vient à son pere que par Jesus-Christ.      | 451                    |
| LXXXIII. Dieu feul nous fuffir.                            | 452                    |
| LXXXIV. C'est dans le Pere qu'on voit le Fils.             | 454                    |
| LXXXV. Le Pere est dans le Fils, & le Fils dans le Pere    |                        |
| LXXXVI. Jesus le Verbe éternel nous fait voir le Pere.     | # 458                  |

| dans fes   |
|------------|
| PATE 461   |
| as-Chrift. |
| 463        |
| Comman-    |
| 466        |
| 468        |
| ites ames. |
| 470        |
| 471        |
| 473        |
| 475        |
| 476        |
| 478        |
| Ibid.      |
| 480        |
| olontaire- |
| 404        |
| s de No-   |
| 484        |
| cace. In-  |
|            |
| 487        |
| 489        |
|            |
| 491<br>492 |
| 424        |
| x. 496     |
| 497        |
| 498        |
| vie pour   |
| Ibid.      |
| de Jefus.  |
| 501        |
| e tous fes |
| 104        |
|            |

CXIII. Ille doivent & peruvent tour demande au nom de J. C.

CXIII. Ille doivent & peruvent tour demande au nom de J. C.

CXIII. Ille doivent & peruvent tour demande au nom de J. C.

CXIII. Jefus & fer Difejhet hair du monde.

CXVI. Lefus de la haine du monde.

CXVI. Let étmoignage de l'esprit de vérité rassuré d'Religion.

CXVIII. Let pôverse persécuels, hais d'une haine d'Religion.

CXVIII. Tristesse de Jefus.

CXIII. Mississe de Jefus.

CXIII. Tristesse de Jefus.

CXX. Miflion du Saint-Efprit pour convaincre le monde d'injuftice, Péché
contre le Saint-Efprit.

CXXI. Miflion du Saint-Efprit pour convaincre le monde de l'injunité de fon
Jugement.

118

A a a a a a i i j

## TARLEGENERALE

| 1 % B B B G B W B W M B B                                           |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| CXXII, L'Esprit de Vérité enseigne toute vérité. Tome 9. p.         | 4ge 519  |
| CXXIII. Le Saint-Esprit égal au Fils par ses œuvres, & par son      | origine. |
| Carrier De Sant Espir Con and and part of the part of               |          |
| CXXIV. Origine du Saint-Esprit. Ordre des Personnes divines.        | 521      |
|                                                                     | 522      |
| CXXV. Qu'est-ce à dire : Encore un peu de tems.                     | 525      |
| CXXVI. Triftesse changée en joie.                                   | 527      |
| CXXVII, Souffrir, se faire violence.                                | 528      |
| CXXVIII. Joie qui ne peut être ravie.                               | Ibid.    |
| CXXIX, Qu'est ce qu'on doit demander au nom de Jesus-Christ?        | 530      |
| CXXX. Tout nous vient par Jelus-Chrift.                             | 531      |
| CXXXI. Délaissement de Jesus-Christ,                                |          |
| CXXXII. Acquiescement à la volonté divine.                          | 533      |
| CAXAII. Acquieicement a la voionte divine.                          | . 534    |
| CXXXIII. Quatre paroles, ou prieres de Notre-Seigneur, adressée     |          |
| Pere.                                                               | 535      |
| PRIERE de Jesus-Christ après la Céne.                               | 537      |
| CXXXIV. Jefus léve les yeux au Ciel.                                | Ibid.    |
| CXXXV. Gloire du Pere & du Fils dans l'établiffement de l'Eglife.   | . 538    |
| CXXXVI, La vie éternelle est de connoître Dieu & Jesus Christ.      | 540      |
| CXXXVII. Gloire infinie du Pere & du Fils.                          |          |
| CXXXVIII. Jefus fauve tous ceux que fon Pere lui a donné.           | 543      |
|                                                                     | 544      |
| CXXXIX. Les Elûs font tirés du monde par le Pere.                   | 546      |
| CXL. Le Fils instruit ceux qui lui sont donnés par le Pere.         | 547      |
| CXLI. Comment le Pere donne les Elûs au Fils.                       | 549      |
| CXLII. Jesus parle ici des onze Apôtres.                            | 550      |
| CXLIII. Jefus prie pour eux & pour les Elûs.                        | 551      |
| CXLIV. Jefus ne prie pas pour le monde.                             | 554      |
| CXLV. Il prie pour ceux en qui Dieu est glorifie.                   | 555      |
| CXLVI, Il demande qu'ils foient un avec fon Pere & lui.             | 556      |
| CXLVII. L'Enfant de perdition.                                      | 558      |
| CXLVIII. Qu'est-ce à dire ? Nul n'a péri que l'enfant de perdition  |          |
|                                                                     |          |
| CXLIX. Jesus-Christ garde les Fidéles dans le corps, comme dan      |          |
|                                                                     | 561      |
| CL. Joie de Jesus. Goûter sa parole, source de toute joie.          | 562      |
| CLI. Qu'est ce à dire, garder du mal ?                              | 1 564    |
| CLII. Qu'est-ce que le monde ?                                      | 565      |
| CLIII. Jefus n'est pas du monde, ni ses vrais Disciples.            | 666      |
| CLIV. Être sanctifié en vérité, qui est sa parole,                  | 567      |
| CLV. Jefus fe fanctifie lui-même.                                   | 169      |
| CLVI. Jesus prie pour tous les Elûs, qu'ils soient un.              |          |
| CLVII. Unité & égalité parfaite du Pere & du Fils.                  | 572      |
|                                                                     | 573      |
| CLVIII. La foi pleine & entiere est l'effet de l'unité des Fidéles. | 576      |
| CLIX. Jesus fait part de sa gloire à ses Elûs.                      | Ibid.    |
| CLX, Les Elûs confommés en un.                                      | 578      |
| CLXI. Gloire de Jesus. Il vent que les Elûs y soient avec lui.      | 579      |
| CLXII, Juftice de Dieu inconnue au monde.                           | 582      |
| CLXIII. Justice de Dieu inconnue aux préfomptueux.                  | 583      |
| CLXIV. Les Elus aimés de Dieu en Jeius Christ, comme ses membre     | s & fes  |
| images.                                                             | 584      |
| CLXV Pere Saint                                                     | , , , ,  |

| & SUMMAIRES.                                                                    |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| CLXVI. Pere juste. Tome 9.                                                      | page (88   |
| CLXVII. La priere de Jesus-Christ après la Céne, est l'abrégé du                | Sermon     |
| qui la précéde.                                                                 | 590        |
| CLXVIII, Ferme foi en Jesus, vrai Messie.                                       | 591        |
| CLXIX. Dicu Pere & Fils.                                                        | 594        |
| CLXX. Dieu Saint-Esprit.                                                        | 596        |
| CLXXI. Effet secret de la priere de Notre-Seigneur Jesus-Chris                  | toujours.  |
| exaucé. Prédestination des Saints.                                              | 599        |
| CLXXII. S'unir à Jefus-Chrift.                                                  | 602        |
| Discours fur la vie cachée en Dieu.                                             | 605        |
| Discours fur l'acte d'abandon à Dieu.                                           | 621        |
| PRIERES pour se préparer à la fainte Communion.                                 | 631        |
| PREMIERE PARTIE DE LA PRIERE. Le Chrétien reconnoît le c                        |            |
| Sauveur dans l'Inftitution de l'Eucharistie, & admire l'exce                    |            |
| amour.                                                                          | Ibid.      |
| SECONDE PARTIE DE LA PRIERE. Le Chrétien excite sa foi su                       |            |
| tère, & renonce au jugement des sens.                                           | 631        |
| TROISIEME PARTIE DE LA PRIERE. Le Chrétien demande à Je                         | Ins-Christ |
| les faintes dispositions qu'il faut apporter à la réception d'un<br>Sacrement.  |            |
|                                                                                 | 633        |
| Préparation à la mort.  Premiere Priere sur la Mort. Le coupable attend fon fup | -1: 635    |
| adore la Puillance qui le punit.                                                | Ibid.      |
| DEUXIÉME PRIERE, Le Chrétien attend sa délivrance, & adore                      |            |
| rateur.                                                                         | 637        |
| TROISIÈME PRIERE. Le Chrétien s'abandonne à la confiance.                       | 619        |
| QUATRIÉME PRIERE. A la vûc de la mort, le Chrétien renouvelle                   |            |
| de Foi, d'Espérance, & de Charité.                                              | 640        |
| CINQUIÉME PRIERE, Le Chrétien fait sa dernière confession pe                    |            |
| rir.                                                                            | 641        |
| Sixiéme Priere, Le Chrétien recoit le Viatique.                                 | 642        |
| SEPTIÉME PRIERE. Le Chrétien demande, & reçoit l'Extrême-                       |            |
|                                                                                 | 643        |
| HUITIÉME PRIERE. Le Chrétien expire en paix en s'unissant à                     | l'Agonie   |
| du Sauveur.                                                                     | Ibid.      |
| COURTES PRIERES que l'on peut faire réitérer souvent à un m                     | alade aux- |
| approches de la mort, contre les terreurs de la mort.                           | 644:       |
| INSTRUCTIONS fur la lecture de l'Ecriture Sainte, pour les Religieules          |            |
| munautés de Filles du Diocèfe de Meaux.                                         | 647        |
|                                                                                 |            |

# TOME DIXIE'M'E.

A VERTISSEMENT de l'Editeur de cette Collection. p. iij.

E LEVATIONS à Dieu fur tous les Mystères de la Religions Chrétienne.

| TABLE GENERALE                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRIERE à Jesus-Christ. Tome 10. page 1                                                                                                        |
| PREMIERE SEMAINE. Elévations à Dieu sur son unité & sa perfection.                                                                            |
| Premiere Élévation. L'Etre de Dieu. Ibid.                                                                                                     |
| Seconde Elévation. La perfection de l'éternité de Dieu.                                                                                       |
| Troisième Elévation, Encore de l'Etre de Dieu, & de son éternelle béati-                                                                      |
| tude.                                                                                                                                         |
| Quatrième Elévation, L'unité de Dieu.                                                                                                         |
| Cinquiéme Elévation. La Prescience, & la Providence de Dieu. Ibid.                                                                            |
| Sixième Elévation. La toute-puissante protection de Dieu.  Septième Elévation. La bonté de Dieu, & son amour envers les siens.  12            |
| Huitième Elévation. Bonté & amour de Dieu envers les Pécheurs péni-                                                                           |
| tens.                                                                                                                                         |
| Neuvième Elévation. L'amour de Dieu méprifé, & implacable. 17                                                                                 |
| Dixième Elévation. La fainteré de Dieu. Dieu est le Saint d'Israel, le très-                                                                  |
| faint, le trois fois faint. 18                                                                                                                |
| Onziéme Elévation. Ce qu'on entend par la fainteré.                                                                                           |
| SECONDE SEMAINE. Elévations à la Très-Sainte Trinité, 12                                                                                      |
| Premiere Elévation. Dieu est fécond ; Dieu a un Fils. Ibid.                                                                                   |
| Seconde Elévation. Dieu de Dieu : le Fils de Dieu ne dégénère pas.  14 Troifiéme Elévation. Image dans la nature ; de la naiffance du Fils de |
| Dieu.                                                                                                                                         |
| Quatriéme Elévation. Image plus épurée dans la créature raisonnable. 28                                                                       |
| Cinquiéme Elévation. Le Saint-Esprit : la Trinité toute entiere, 30                                                                           |
| Sixième Elévation. Trinité créée image de l'incréée, & comme elle incom-                                                                      |
| préhenfible. 32                                                                                                                               |
| Septieme Elévation, Fécondité des Arts, 36                                                                                                    |
| Huitième Elévation. Sagesse essentielle, personnelle, engendrante, & en-                                                                      |
| gendrée.<br>Neuviéme Elévation, La béatitude de l'ame, image de celle de Dieu heu-                                                            |
| reux dans la Trinité de fes Personnes.                                                                                                        |
| TROISIÉME SEMAINE. Elévations sur la création de l'Univers. 42                                                                                |
| Premiere Elévation. Dieu n'en est pas plus grand, ni plus heureux, pour                                                                       |
| avoir créé l'Univers. Ibid.                                                                                                                   |
| Seconde Elévation. Avant la Création, rien n'étoit que Dieu. 43                                                                               |
| Troisième Elévation, Dieu n'a eu besoin de trouver, ni un lieu pour pla-                                                                      |
| cer le monde, ni un tems pour y assigner le commencement de toutes                                                                            |
| choics.                                                                                                                                       |
| Quatriéme Elévation. Efficace & liberté du Commandement divin.  Cinquiéme Elévation. Les fix Jours.  48                                       |
| Sixième Elévation. Acte de foi & d'amour fur toutes ces chofes,                                                                               |
| Septiéme Elévation. L'ordre des Ouvrages de Dieu.                                                                                             |
| Huitième Elévation, L'affiftance de la divine Sageffe dans la création de                                                                     |
| l'Univers. *                                                                                                                                  |
| QUATRIÈME SEMAINE. Elévations sur la création des Anges & celle de                                                                            |
| l'homme.                                                                                                                                      |
| Premiere Elévation. La création de ces purs Esprits. Ibid.                                                                                    |
| Seconde Elévation. La chûte des Anges.                                                                                                        |
| Troifiéme Elévation. La perfévérance, & la béatitude des faints Anges:<br>leur ministère envers les Elûs.                                     |
| Quatriéme                                                                                                                                     |
| Quatreme                                                                                                                                      |

Destarroy Gungle

|  |  |  | I R |  |
|--|--|--|-----|--|
|  |  |  |     |  |
|  |  |  |     |  |

| Quatriéme Elévation. Sur la dignité de la nature hi                                                           |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| l'homme.                                                                                                      | Tome 10. page 67      |
| Cinquiéme Elévarion. Sur les singularités de la C                                                             | réation de l'homme.   |
| Premiere fingularité dans ces paroles : Faifons l'h<br>Sixième Elévation. Seconde distinction dans la créatio | omme. 68              |
|                                                                                                               |                       |
| ces parofes, à notre image & ressemblance.<br>Septième Elévation. L'image de la Trinité dans l'ame t          | .:C11-                |
| Huitième Elévation. L'empire de l'homme fur foi-mêr                                                           | atlonnable. 71        |
| Neuvième Elévation. L'empire de l'homme fur former<br>Neuvième Elévation. L'empire de Dieu exprimé dans       | ne. Ibid.             |
| Corps.                                                                                                        |                       |
| Dixiéme Elévation. Autre admirable fingularité de la                                                          | création de l'homme   |
| Dieu le forme de sa propre main, & de ses doi                                                                 |                       |
| Onziéme Elévation. La plus excellente diffinction de                                                          | la création de l'hom  |
| me dans celle de fon ame.                                                                                     |                       |
| CINQUIÉME SEMAINE. Suite des fingularités de la création                                                      | de l'homme. 77        |
| Premiere Elévation. Dieu met l'homme dans le Parad                                                            | ie & loi améne roue   |
| les animaux pour les nommer.                                                                                  | Ibid.                 |
| Seconde Elévation. La création du fecond fexe.                                                                | 82                    |
| Troisième Elévation. Dieu donne à l'homme un comm                                                             |                       |
| tit de son franc-arbitro, & tout ensemble de sa si                                                            | ajétion. 84           |
| Quatriéme Elévation. Sur l'arbre de la science du bie                                                         |                       |
| l'arbre de vie.                                                                                               | 87                    |
| Cinquiéme Elévarion. Derniere singularité de la créat                                                         | ion de l'homme dans   |
| fon immortalité.                                                                                              | 89                    |
| Sixiéme Semaine. Elévations sur la tentation & la chûte                                                       | e de l'homme. 90      |
| Premiere Elévation. Le serpent,                                                                               | Ibid.                 |
| Seconde Elévation. La tentation : Eve est attaquée ava                                                        | nt Adam. 92           |
| Troisième Elévation. Le tentateur procéde par interro                                                         | gation, & tache d'a-  |
| bord de produire un doute.                                                                                    | 94                    |
| Quatriéme Elévation. Réponse d'Eve , & réplique de                                                            | Satan qui se décou-   |
| vre,                                                                                                          | 95                    |
| Cinquieme Elévation. La tentation & la chûte d'Adam                                                           | n. Réflexion de faint |
| Paul.                                                                                                         | 97                    |
| Sixième Elévation. Adam & Eve s'apperçurent de leur                                                           | nudité. 98            |
| Septiéme Elévation. Enormité du péché d'Adam.                                                                 | 99                    |
| Huitième Elévation. Présence de Dieu redoutable aux                                                           |                       |
| miers parens augmentent leur crime en y chercha                                                               |                       |
| Neuvième Elévation. Ordre de la Justice de Dieu.                                                              | 102                   |
| Dixième Elévation. Suite des excuses.                                                                         | Ibid.                 |
| Onzieme Elévation. Le supplice d'Eve; & comment                                                               |                       |
| méde.                                                                                                         | ., 103                |
| Douziéme Elévation. Le supplice d'Adam, & prem                                                                |                       |
| West Many Will adven Was babble on the Settles A. Bab-                                                        | 105                   |
| Treizième Elévation. Les habits & les injures de l'air.                                                       | 106                   |
| Quatorziéme Elévation. Suite du supplice d'Adam :                                                             |                       |
| Quinzième Elévation. La mort, vraie peine du péché.                                                           | 107                   |
| Seizième Elévation. La mort éternelle.                                                                        | 109                   |
| SEPTIÉME SEMAINE, Sur le péché originel,                                                                      | 112                   |
|                                                                                                               | Rhhhhh                |
|                                                                                                               |                       |

## TARIFGENERALE

| INBLEGENERALE                                                           |        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| Premiere Elévation. Tous les hommes dans un feul homme : premier !      | onde   |
| ment de la justice de Dieu dans le péché originel. Tome 10. pag         | e 112  |
| Seconde Elévation. Le pere récompense & puni dans les enfans : seconde  | fon-   |
| dement de la justice de Dieu dans le péché originel.                    | 111    |
| Troisième Elévation. La justice originelle, dont Adam a été privé po    | ur lu  |
| & pour ses enfans : troisième fondement de la justice de Dieu d         | ans le |
| peché originel.                                                         | 111    |
| Quatriéme Elévation. Les fuites affreules du pêché originel par le C    | hapi-  |
| tre XL, de l'Ecclétiaftique.                                            | 118    |
| Cinquiéme Elévation. Sur un autre Pallage, où est expliquée la pelante  |        |
| l'ame, accablée d'un corps mortel.                                      | 120    |
| Sixième Elévation. Sur d'autres passages : où est expliquée la tyrannie |        |
| mort.                                                                   | 121    |
| Septiéme Elévation, Le genre-humain enfoncé dans son ignorance, &       |        |
| fon péché.                                                              | 122    |
| Huttéme Elévation. Sur les horreurs de l'Idolátrie.                     | 129    |
| TUITIÉME SEMAINE. La délivrance promife depuis Adam jusqu'à la Loi.     | Ibid   |
| Premiere Elévation. La promesse du Libérateur dès le jour de la perte.  |        |
| Seconde Elévation. La délivrance future, marquée même avant le crim     |        |
| dans la formation de l'Eglife en la personne d'Eve.                     | 131    |
| Troisième Elévation, Adam & Eve fignes de Jesus-Christ & de M           |        |
| l'image du falut dans la chûte même.                                    | 132    |
| Quatrième Elévation. Autre figure de notre falut dans Abel,             | 133    |
| Cinquiéme Elévation. La bonté de Dieu dans le déluge univerfel.         | 133    |
| Sixieme Elévation. Dieu promet de ne plus envoyer de déluge.            | 136    |
| Septiéme Elévation. La tout de Babel : Sem & Abraham.                   | 138    |
| Huitieme Elévation. Jesus-Christ plus expressement prédit aux Patris    | -chae  |
| Transcrite Elevations Jetus-Citati plus exprenentent predict aux a acta |        |
| Neuvième Elévation, La Circoncision,                                    | 139    |
| Dixième Elévation. La victoire d'Abraham, & le facrifice de Mei         | 141    |
| dech.                                                                   |        |
| Onzieme Elévation. La terre promife.                                    | 14     |
| Douzième Elévation. Le Sabbat.                                          | 144    |
| NEUVIÈME SEMAINE. Elévations sur la Loi & les Prophéties qui pr         | 14     |
|                                                                         |        |
| tent le Libérateur, & lui préparent la voie.                            | 14     |
| Premiere Elévarion. Le Peuple captif, Moyle lui est montré comm         |        |
|                                                                         | Ibia   |
| Seconde Elévation. Deux moyens avec lesquels Moyse est montré au        |        |
| plc.                                                                    | 149    |
| Troilième Elévation. Moyle, figure de la divinité de Jelus-Christ.      | 150    |
| Quatrième Elévation. La Pâque, & la délivrance du Peuple.               | 151    |
| Cinquième Elévation. La mer rouge.                                      | 154    |
| Sixième Elévation. Le défert : durant tout le cours de cette vie, on va |        |
| ril en péril, & de mal en mal.                                          | 15     |
| Septieme Elevation. La Loi fur le Mont Sinaï.                           | _15    |
| Huitième Elévation. L'arche d'alliance.                                 | 16     |
| Neuviéme Elévation. Les facrifices fanglans; & le fang employé pa       |        |
| m11/ m1/ / -                                                            | 16     |
| Dixiéme Elévation. Le campement, & la patrie.                           | 164    |
|                                                                         |        |

| DIXIÉME SEMAINE. Elévations sur les Prophéties. Tome 10. page 166                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Premiere Elévation. Les Prophéties fous les Patriarches. Ibid.                                                                                   |  |
| Seconde Elévation. La Prophétie de Moyfe. 167                                                                                                    |  |
| Troisième Elévation, La Prophétie de David. 168                                                                                                  |  |
| Quatriéme Elévation. Les autres Prophétes. 170                                                                                                   |  |
| Cinquiéme Elévation. Réflexion fur les Prophéties. 172                                                                                           |  |
| Sixieme Elévation. L'apparition de Dieu d'une nouvelle maniere, & ce                                                                             |  |
| que fait la venue du Christ promis. 175                                                                                                          |  |
| ONZIÉME SEMAINE. L'Avénement de saint Jean-Baptiste, Précurseur de Jesus-                                                                        |  |
| Chrift, 178                                                                                                                                      |  |
| Premiere Elévation. Les hommes avoient besoin d'être préparés à la venue                                                                         |  |
| du Sauveur. Ibid.                                                                                                                                |  |
| Seconde Elévation. Quatre circonstances de la vie & de la mort de faint                                                                          |  |
| Jean, préparatoires à la vie & à la mort de Jesus Christ. 179                                                                                    |  |
| Troisième Elévation. Premiere circonstance préparatoire de la vie de faint                                                                       |  |
| Jean-Baptiste: fa Conception. Ibid.                                                                                                              |  |
| Quatriéme Elévation, La Conception de faint Jean-Baptifte, comme celle                                                                           |  |
| de Jesus-Christ est annoncée par l'Ange faint Gabriel. 181                                                                                       |  |
| Cinquiéme Elévation. Suite des paroles de l'Ange : l'effet de la prédication                                                                     |  |
| de faint Jean-Baptiste est prédit. 183                                                                                                           |  |
| Sixième Elévation, Sur l'incrédulité de Zacharie. 184                                                                                            |  |
| Douziéme Semaine. 186                                                                                                                            |  |
| Premiere Elévation. L'Annonciation de la fainte Vierge : Salut de l'Ange.                                                                        |  |
| Ibid.                                                                                                                                            |  |
| Seconde Elévation. La Conception & l'Enfantement de Marie : le Regne de                                                                          |  |
| fon Fils, & fa Divinité. 188                                                                                                                     |  |
| Troisième Elévation. La Virginité de Marie : le Saint-Esprit survenu en                                                                          |  |
| elle : fon Fils Saint par fon origine. 189                                                                                                       |  |
| Quatrieme Elévation, La Conception de S. Jean Baptifte prépare à croire                                                                          |  |
| la Conception de Jefus-Christ. 191                                                                                                               |  |
| Cinquieme Elevation. Sur ces paroles : Je suis la servante du Seigneur. 192                                                                      |  |
| Sixieme Elévation. Trois Vertus principales de la fainte Vierge dans fon                                                                         |  |
| Annonciation.                                                                                                                                    |  |
| Septième Elévation. Jesus-Christ devant tous les tems : la Théologie de                                                                          |  |
| faint Jean l'Evangélifte.                                                                                                                        |  |
| Hinfième Elévation. Suite de l'Evangile de faint Jean. 196                                                                                       |  |
| Neuviéme Elévation. La vie dans le Verbe : l'illumination de sous les hom-                                                                       |  |
| mes.                                                                                                                                             |  |
| Dixième Elévation. Comment de toute éternité, Tout étoit vie dans le Verbe.                                                                      |  |
| O 1/ Pl/ i P i'l 0 (it i - f Cita I Pi'l                                                                                                         |  |
| Onziéme Elévation. Pourquoi il est fait mention de faint Jean-Baptiste au                                                                        |  |
| commencement de cet Evangile,  Douzième Elévation. La lumiere de Jesus-Christ s'étend à tout le monde.                                           |  |
| Douzieme Elevation. La lumière de jettis-Christ setend à tout le monde.                                                                          |  |
|                                                                                                                                                  |  |
| Treizième Elévations Jesus-Christ de qui reçu , & comment.  Quatorzième Elévation. Comment on devient Ensans de Dien.  203                       |  |
| Original Elevation Consequences In Variety and fair their In Var                                                                                 |  |
| Quinzième Elévation. Sur ces peroles: Le Verbe a été fait chair. Le Ver-<br>be fait chair est la cause de la renaissance qui nous fait Enfans de |  |
| Dieu,                                                                                                                                            |  |
| Dicti.                                                                                                                                           |  |

|   | TABLE GENERALE                                                                                                           |        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ۰ | Seizième Elévation. Comment l'Etre convient à Jesus-Christ, & ce                                                         | qu'il  |
|   | a été fait. Tome 10. page                                                                                                | 206    |
|   | TREIZIÉME SEMAINE, Onction de Jesus-Christ : sa Royauré : sa Généale                                                     | ogie : |
|   | fon Sacerdoce.                                                                                                           | 110    |
|   | Premiere Elévation. L'Onction de Jesus-Christ, & le nom de Christ.                                                       | Ibid.  |
|   | Seconde Elévation. Comment le Saint-Esprit est en Jesus-Christ.                                                          | 211    |
|   | Troisième Elévation. Quel est l'effet de cette Onction en Jesus-Christ                                                   | & en   |
|   | nous.                                                                                                                    | 212    |
|   | Quatriéme Elévation. Sur deux vertus principales que nous doit inf                                                       |        |
|   | l'Onction de Jefus-Chrift,                                                                                               | 213    |
|   | Cinquieme Elévation. La Généalogie Royale de Jesus-Christ.                                                               | 215    |
|   | Sixième Elévation, Le Sacerdoce de Jesus-Christ.                                                                         | 217    |
|   | Septiéme Elévation. Quelle a été l'Oblation de Jesus-Christ : & le                                                       | 22G    |
|   | mier Acte qu'il a produit en venant au monde.<br>Huirième Elévation, Jefus-Christ est le sacrifice pour le péché : excel |        |
|   | de fon Oblation.                                                                                                         | 222    |
|   | QUATORZIÉME SEMAINE. Les effets que produit sur les hommes le V                                                          |        |
|   | Incarné incontinent après fon Incarnation.                                                                               | 223    |
|   | Premiere Elévation. Marie va visiter sainte Elisabeth.                                                                   | Ibid.  |
|   | Seconde Elévation. Jesus-Christ moteur secret des cœurs : divers mo                                                      |        |
|   | mens qu'il excite dans les ames dont il s'approche.                                                                      | 224    |
|   | Troisième Elévation. Le cri de sainte Elisabeth, & son humble éte                                                        |        |
|   | ment.                                                                                                                    | 225    |
|   | Quatriéme Elévation. Le tressaillement de saint Jean,                                                                    | 227    |
|   | Cinquiéme Elévation, Le Cantique de Marie : Premiere Partie.                                                             | 228    |
|   | Sixième Elévation. Seconde Partie du Cantique à ces paroles : Le :                                                       | Tont-  |
|   | Puissant m'a fait de grandes choses.                                                                                     | 119    |
|   | Septiéme Elévation. Suite du Cantique; où sont expliqués les effets                                                      | par-   |
|   | ticuliers de l'Enfantement de Marie, & de l'Incarnation du Fi                                                            |        |
|   | Diett.                                                                                                                   | Ibid.  |
|   | Huitième Elévation. Effets particuliers de l'Enfantement de Marie :                                                      |        |
|   | les deux derniers versets de son Cantique.                                                                               | 231    |
|   | Neuvième Elévation. Demeure de Marie avec Elisabeth.                                                                     | 232    |
|   | QUINZIÉME SEMAINE. La Nativité du faint Précurseur.                                                                      | 234    |
|   | Premiere Elévation. On accourt des environs.<br>Seconde Elévation. La Circoncision du saint Précurseur, & le nom qu      | Ibid.  |
|   | est donné.                                                                                                               | 235    |
|   | Troisième Elévation. Le Cantique de Zacharie, premiere Partie : quels                                                    |        |
|   | les ennemis dont Jefus-Christ nous délivre; & quelle est la ju                                                           | office |
|   | qu'il nous donne,                                                                                                        | Ibid.  |
|   | Quatriéme Elévation. Sur quoi toutes ces graces sont fondées.                                                            | 238    |
|   | Cinquiéme Elévation. Quel est le serment de Dieu; & ce qu'il opère.                                                      | 139    |
|   | Sixième Elévation. Seconde Partie de la Prophétie du faint Cantique                                                      |        |
|   | regarde faint Jean Baptifte.                                                                                             | 240    |
|   | Septiéme Elévation. Saint Jean an Défert dès son enfance.                                                                | 242    |
|   | SEIZIEME SEMAINE. La Nativité de Jesus-Christ.                                                                           | 246    |
|   | Premiere Elévation. Songe de faint Joseph.                                                                               | Ibid.  |
|   | Seconde Elévation. Sur la Prédiction de la Virginité de la fainte Mer                                                    |        |
|   | Dicu.                                                                                                                    | 248    |
|   |                                                                                                                          |        |

## SOMMAIRES

| O O O M M M I R E O.                                                |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Troisième Elévation. Encore sur la perpétuelle Virginité de Ma      | rie.         |
| Tome 10.                                                            |              |
| Quatriéme Elévation. Sur ces paroles d'Isaie rapportées par l'Eva   | ngélifte -   |
| Son nom sera appellé Emmanuël.                                      |              |
| Cinquiéme Elévation. Joseph prend soin de Marie & de l'Enfar        | 251<br>Voye- |
|                                                                     |              |
| ge de Bethléem.                                                     | 253          |
| Sixième Elévation. L'Etable & la Crêche de Jesus-Christ.            | 254          |
| Septiéme Elévation. L'Ange annonce Jesus aux Bergers.               | 255          |
| Huitième Elévation. Les marques pour connoître Jelus.               | 257          |
| Neuvième Elévation. Le Cantique des Anges.                          | 258          |
| Dixième Blévation. Commencement de l'Évangile.                      | 263          |
| Onziéme Elévation. Les Bergers à la Créche de Jesus-Christ.         | 261          |
| Douzième Elévation. Le filence & l'admiration de Marie & d          | e Joseph.    |
|                                                                     | 262          |
| DIX-SEPTIÉME SEMAINE. Suite des Mystères de l'Enfance de Jest       | us-Christ.   |
|                                                                     | 264          |
| Premiere Elévation. La Circoncisson : le nom de Jesus.              | Ibid.        |
| Seconde Elévation. L'Etoile des Mages.                              | 265          |
| Troisième Elévation. Qui sont les Mages?                            | 267          |
| Quatriéme Elévation. D'où viennent les Mages ?                      | 169          |
| Cinquiéme Elévation. Quel fut le nombre des Mages ?                 |              |
|                                                                     | 170          |
| Sixième Elévation. L'Etoile disparoît.                              | Ibid.        |
| Septième Elévation. Les Docteurs indiquent Bethléem aux Mages.      | 271          |
| Huitième Elévation. La jalousse & l'hypocrisse d'Hérode: sa politic |              |
| pée.                                                                | 274          |
| Neuvième Elévation. Les Mages adorent l'Enfant, & lui font l        | eurs pré-    |
| fens,                                                               | 275          |
| Dixiéme Elévation. Les Mages retournent par une autre voie,         | 277          |
| DIX-HUITIÈME SEMAINE. La Présentation de Jesus-Christ au Tem        | ple : avec   |
| la Purification de la fainte Vierge.                                | 279          |
| Premiere Elévation. Deux préceptes de la Loi font expliqués.        | Ibid.        |
| Seconde Elévation. La Préfentation de Jefus-Chrift.                 | 280          |
| Troifiéme Elévation. La Purification de Marie.                      | 281          |
| Quatriéme Elévation. L'offrande de deux Tourterelles, ou des de     | enx perirs   |
| de Colombe.                                                         | 282          |
| Cinquiéme Elévation. Sur le faint vieillard Siméon.                 | 28;          |
| Sixième Elévation. Derniere préparation à la grace que Siméon de    | Voit roces   |
| ontenie Elevation, Definite preparation a la grace que onneon de    | 285          |
| voir : le Saint-Esprit le conduit au Temple.                        |              |
| Septiéme Elévation. Heureuse rencontre de Siméon & de Jesus.        | 286          |
| Huitième Elévation. Qu'est - ce que recevoir Jesus-Christ entre     |              |
|                                                                     | 288          |
| Neuvième Elévation. Qu'est-ce que bénir Dieu, en tenant Jesus-C     |              |
| tre fes bras?                                                       | 289          |
| Dixième Elévation. Le Cantique de Siméon.                           | 190          |
| Onziéme Elévation. Admiration de Joseph & de Marie.                 | 292          |
| Douzième Elévation. Prédiction du faint Vieillard. Jefus-Christ en  | bute aux     |
| contradictions.                                                     | 294          |
| Treizième Elévation. D'où naissoient ces Contradictions?            | 296          |
| Quatorzième Elévation. Contradictions des Chrétiens, même con       |              |
| Dhhhhh iii                                                          |              |

| TABLE GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Christ, sur sa Personne. Tome 10. pag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | re 297  |
| Quinzième Elévation. Contradictions contre Jefus-Christ sur le Myst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ere de  |
| la grace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 299     |
| Seizième Elévation, Solution manifeste des contradictions par l'autor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ité de  |
| l'Eglife.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 300     |
| Dix-septième Elévation, L'humilité résout toutes les difficultés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 101     |
| Dix-huttième Elévation. Contradictions dans l'Eglife par les péchés e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| déles , & fur la Morale de Jelus-Chrift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 302     |
| Dix-neuvième Elévation. L'épée perce l'ame de Marie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 304     |
| Vingtième Elévation. Les contradictions de Jesus-Christ découvrent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 60   |
| cret des cœurs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ibid.   |
| Vingt-uniéme Elévation. Anne la Prophétesse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 106     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| Vingt-deuxième Elévation. Abrégé & conclusion des Réflexions pré-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| tes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 307     |
| DIX-NEUVIÈME SEMAINE. Commencement des persécutions de l'Enfant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| man to mit to be held to be a first of the second of the s | 309     |
| Premiere Elévation. Sur l'ordre des événemens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ibid,   |
| Seconde Elévation. Premier avertissement de l'Ange à faint Joseph;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| fuite en Egypte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 310     |
| Troisième Elévation. Saint Joseph & la fainte Vierge devoient avoi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| aux perfécurions de Jefus-Christ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 312     |
| Quatriéme Elévation. Le Massacre des Innocens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 313     |
| Cinquiéme Elévation. L'Enfant revient de l'Egypte : il est appellé l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| réen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 315     |
| Sixième Elévation. L'Enfant Jesus, la terreur des Rois.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ibid.   |
| VINGTIÈME SEMAINE. La vie cachée de Jesus jusqu'à son Baptême.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 317     |
| Premiere Elévation. L'accroiffement de l'Enfant : sa sagesse & sa grace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| Seconde Elévation, Jeius fuit les parens à Jérufalem, & y célébre la I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 'àque.  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 318     |
| Troifiéme Elévation. Le faint Enfant échappe à faint Joseph, & à la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fainte  |
| Vierge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 319     |
| Quatriéme Elévation. Jelus trouvé dans le Temple parmi les Docteu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rs,&    |
| ce qu'il y faifoit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 310     |
| Cinquième Elévation. Plainte des Parens de Jefus, & fa réponfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32 I    |
| Sixième Elévation, Réflexions fur la Réponfe du Sauveur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 322     |
| Septiéme Elévation. La Réponfe de Jesus n'est pas entenduc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 323     |
| Huttième Elévation. Retout de Jesus à Nazareth : son obéissance,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | & fa    |
| vie cachée avec fes Parens,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 324     |
| Neuvième Elévation. La Vie de Marie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 326     |
| Dixiéme Elévation. Comment nous devons imiter Jesus & Marie dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ıs leur |
| vie obscure.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 327     |
| Onzième Elévation. L'avénement de Jesus est le modéle du nôtre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 328     |
| Douzième Elévation. Recueil des Mystères de l'Enfance de Jesus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110     |
| VINGT-UNIÈME SEMAINE. La prédication de faint Jean-Baptifte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 332     |
| Premiere Elévation. La parole de Dieu lui est adressée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ibid.   |
| Seconde Elévation. La Prophétie d'Ifaie fur faint Jean-Baptifte, &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| ment il prépara la voie du Seigneur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | com-    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 333     |
| Troisième Elévation. Premiere préparation par les terreurs de la Péni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 333     |

# & SOMMAIRES. Quatrième Elévation. La consolation sur les terreurs. Tome 10. page 3;5

| Cinquiéme Elévation. Le Baptême de Jean, & celui de Jesus-Christ.    | 337            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Sixième Elévation. Quelle est la perfection de la Pénitence.         | 338            |
| Septiéme Elévation. Seconde préparation des voies du Seigneur, en    | mon-           |
| trant au monde Jefus-Chrift.                                         | 339            |
| Huitième Elévation. Premiere maniere de manifelter Jesus-Christ ava  | nt que         |
| de l'avoir vû,                                                       | 340            |
| VINGT-DEUXIÉME SEMAINE. Le Baptême de Jesus.                         | 342            |
| Premiere Elévation. Premier abord de Jesus, & de faint Jean.         | Ibid.          |
| Seconde Elévation. Jefus-Christ commande à saint Jean de le ba       | prifer.        |
|                                                                      | 343            |
| Troifiéme Elévation. Jefus-Christ est plongé dans le Jourdain.       | 344            |
| Quatriéme Elévation. Manifestation de Jesus-Christ.                  | 345            |
| Cinquiéme Elévation. La manifestation de la Trinité, & la confécrati | on de          |
| notre Baptême.                                                       | 1346           |
| Sixième Elévation. La Généalogie de Jesus-Christ par saint Luc.      | 347            |
| VINGT-TROISTÉME SEMAINE. Le jeune & la tentation de Jesus-Christ.    | 348            |
| Premiere Elévation, Jesus poussé au Désert en sortant du Baptôme.    | Ibid.          |
| Seconde Elévation. La quarantaine de Jesus-Christ, selon saint Marc. |                |
| Troisième Elévation. Les trois tentations, & le moyen de les va      |                |
| Floritette Elevation. Les trois tentitions, et le moyen de les va    |                |
| Ounifors Ellevier Out and U. S. Con and Ca. J. duran and             | 350            |
| Quatriéme Elévation. Quel reméde il faut opposer à chaque tent       |                |
| Cinquiéme Elévation. De la puissance du Démon sur le genre-he        |                |
|                                                                      | 354            |
| Sixième Elévation. Comment Jefus-Christ a été tenté.                 | 357            |
| Septième Elévation. Le Diable se retire, mais pour revenir.          | 358            |
| VINGT-QUATRIÉME SEMAINE. Suite du témoignage de faint Jean-Ba        | ptille.        |
|                                                                      | 359            |
| Premiere Elévation. Jean déclare qu'il n'étoit rien de ce qu'on p    | enfoir, 'Ibid. |
| Seconde Elévation. Saint Jean appelle Jesus l'Agneau de Dien.        | 360            |
| Troisième Elévation. Jean fait souvenir le Peuple de la maniere d    | ont il         |
| avoit annoncé & connu Jesus-Christ,                                  | 162            |
| Quatriéme Elévation, Saint Jean appelle encore une fois Jefus-       | Christ         |
| l'Agneau de Dieu, & ses Disciples le quittent pour le Fils de        | Dieu-          |
| The state of the samples to daming here in the                       | 363            |
| Cinquiéme Elévation. Saint André améne faint Pierre à Jesus-Christ.  | 364            |
| Sixième Elévation, Vocation de faint Philippe, Nathanaël amené à     | Jelus-         |
| Chrift.                                                              | 365            |
| Septiéme Elévation. Jesus-Christ se fait connoître par lui-même au   | No.            |
| ces de Cana en Gahlée.                                               | 366            |
| Huitième Elévation. Jesus-Christ baptise en même tems que faint      |                |
| Nouveau témoignage de faint Jean à cette occasion, lorsqu'           |                |
| pelle Jefus Christ l'Epoux.                                          | 367            |
| Neuvième Elévation. Suite du témoignage de faint Jean : fa diminu    | rtion,         |
| & l'exaltation de Jefus-Chrift.                                      | 369            |
| Dixième Elévation. Autre caractère de Jefus Christ découvert par     | faint          |
| *                                                                    |                |

| TABLE GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Onziéme Elévation. Saint Jean explique l'amout de Dien pour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Tome 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | page 37   |
| Douzième Elévation. La récompense, & la peine de ceux qui r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ne croien |
| point au Fils. Conformité du témoignage de saint Jean avec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | celui de  |
| Jefus Chrift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ibid      |
| INGT-CINQUIÉME SEMAINE. Sur les lieux où Jesus-Christ a p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rêché : 8 |
| pourquoi dans la Galilée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 374       |
| Premiere Elévation. Sur les lieux où Jesus devoit prêcher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 37.       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| The state of the s |           |

## RAITE du Libre-Arbitre.

CHAPITRE PREMIER. Définition de la liberté dont il s'agit. Différence entre ce qui est permis, ce qui est volontaire, & ce qui est libre.

CHAP. II. Que cette liberté est dans l'homme ; & que nous connoissons cela naturellement.

CHAP. III. Que nous connoissons naturellement que Dieu gouverne notre liberté, & ordonne de nos actions.

284 CHAP. IV. Que la raison seule nous oblige à croire ces deux vérités. quand même nous ne pourrions trouver le moyen de les accorder enfemble.

CHAP. V. Divers moyens pour accorder ces deux vérités. Premier meyen. Mettre dans le volontaire l'effence de la liberté. Raisons décisives qui combattent cette opinion.

CHAP. VI. Second moyen pour accorder notre liberté avec la certitude des décrets de Dieu : la science moyenne ou conditionnée. Foible de cette opinion.

CHAP. VII. Troisième moyen pour accorder notre liberté avec les décrets de Dieu: la contempération, & la suavité; ou la délectation qu'on appelle victorieuse. Insuffisance de ce moyen,

CHAP. VIII. Quatriéme & dernier moren pour accorder notre liberté avec les décrets de Dieu : la prémotion & la prédétermination phyfique. Elle sauve parfaitement notre liberté & notre dépendance de Dieu.

CHAP. IX. Objections & Réponfes, où l'on compare l'action libre de la volonté, avec les autres actions qu'on attribue à l'ame, & avec celles qu'on attribue aux corps.

CHAP. X. La différence des deux états de la nature humaine, innocente & corrompue, affignés felon les principes pofés. 412

CHAP, XI, Des actions mauvailes & de leurs caufes. 424

RAITE' de la Concupiscence, ou exposition de ces paroles de S. Jean : N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde . &c.

CHAPITRE PREMIER. Paroles de l'Apôtre saint Jean, contre le monde, conférées avec d'autres paroles du même Apôtre. & de Jefus-Chrift. Ce que c'est que le monde que cet Apôtre nous défend d'aimer. Ibid. CHAP. IL.

| CHAP. II. Ce que c'est que la concupiscence de la chair, & comb          |          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| corps péle à l'ame. Tome 10. pag                                         | C 431    |
| CHAP. III. Ce que c'est, selon l'Ecriture, que la pesanteur du corr      | 38 . 20  |
| qu'elle est dans les misères & dans les passions qui nous vienne         | nt de    |
| cette fource,                                                            | 432      |
| CHAP. IV. Que l'attache que nous avons au plaisir des sens est mauva     | de &c    |
| vicieule.                                                                | 434      |
| CHAP. V. Que la Concupiscence de la chair est répandue par tout le       | corns    |
| & tous les fens,                                                         | 437      |
| CHAP. VI. Ce que c'est que la chair de péché, dont parle saint Paul,     | 439      |
| CHAP. VII. D'où vient en nous la chair du péché, c'est-à-dire, la con    | 437      |
| cence de la chair.                                                       |          |
|                                                                          | 4,10     |
| CHAP. VIII. De la concupiscence des yeux, & premiérement de la           |          |
| fité.                                                                    | 443      |
| CHAP. IX. De ce qui contente les yenx.                                   | 446      |
| CHAP. X. De l'orgueil de la vie, qui est la troisième sorte de concupiso | ence.    |
| réprouvée par S. Jean.                                                   | 451      |
| CHAP. XI. De l'amour-propre, qui est la racine de l'orgueil.             | 452      |
| CHAP. XII. Opposition de l'amour de Dieu, & de l'amour-propre.           | 454      |
| CHAP. XIII. Combien l'amour-propre rend l'homme foible.                  | 456      |
| Силр. XIV. Ce que l'orgueil ajoûte à l'amour-propre.                     | Ibid.    |
| Char. Aiv. Ce que i orguen ajoute a i amout-propre.                      |          |
| CHAP. XV. Description de la chûte de l'homme, qui confide princ          |          |
| menr dans fon organil.                                                   | 458      |
| CHAP. XVI. Les effets de l'orgueil sont distribués en deux principaux    | : il eft |
| trairé du premier.                                                       | 460      |
| CHAP. XVII. Foiblesse orgueilleuse d'un homme qui aime les lous          | nges,    |

tratté du premier. 466
CHAP. XVII. Foiblesse orgueilleuse d'un homme qui aime les louanges, compasée avec celle d'une femme qui veux se croire belle. 463
CHAP. XVIII. Un bel esprit, un Philosophe. 464

CHAP, XIX. Merveilleule maniere dont Dieu punit l'orgueil, en lui donnant ce qu'il demande.

CHAP. XXI. Erreur encore plus grande de ceux qui tournent à leur propre gloire les œuvres qui appartiennent à la véritable vertu.

469
CHAP. XXI. Ceux, qui dans la pratique des vertus ne cherchent point la

gloire du monde, mais se font eux-mêmes leur gloire, font plus trompés que les autres.

CHAP. XXII. Si le Chrétien bien instruit des maximes de la Foi, peut craindre de tomber dans cette espéce d'orgueil. 472. CHAP. XXIII. Comment il arrive aux Chrétiens de se glorisse en exnorisses. 473.

CHAP, XXIV. Qui a infairé à l'homme cette pente prodigieuse qu'il a de s'artribuer tout le bien qu'il a de Dieu?

CHAP, XXV. Séduction du Démon : chûte de nos premiers parens : naiss-

ce des trois concupi cences, dont la dominante est l'orgueil. 478

CHAP. XXV. La vérité de cette histoire trop constante par ses esses.

CHAP, XXVII. Saint Jean explique toute la corruption originelle dans les trois concupilcences. 483

CHAP. XXVIII. De ces paroles de faint Jean: Laquelle n'est pas du Pere, mais du monde; qui explique ses autres paroles du même Aph-Tome XII.

CCCCC

| , | TABLE GENERALE                                                                                                                        |        |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|   | tre: Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Pere n'est point<br>Tome 10. pas                                                          |        |
|   | CHAP, XXIX. De ces paroles de S. Jean : Le monde passe, &                                                                             | i con- |
|   | cupifcence passe; mais celui qui fait la volonté de Dieu, de                                                                          | meure  |
|   | éternellement.                                                                                                                        | 486    |
|   | CHAP. XXX. JESUS-CHRIST vient changer en nous par trois faints of                                                                     |        |
|   | la triple concupifcence que nous avons héritée d'Adam.                                                                                | 489    |
|   | CHAP. KXXI. De ces paroles de faint Jean: Je vous écris, peres, j<br>écris, jeunes gens, je vous écris, petits enfans. Récapitulation | e vous |
|   | qui est contenu dans tout le passage de cet Apôtre.                                                                                   | 492    |
|   | CHAP. XXXII. De la racine de la triple Concupifcence, qui est l'a                                                                     |        |
|   | de soi-même; à quoi il faut opposer le saint & pur amour de                                                                           | Dicu.  |
|   |                                                                                                                                       | 495    |
| r | 7                                                                                                                                     |        |
| L | RAITE de la connoissance de Dieu, & de foi-m                                                                                          | ême.   |
|   |                                                                                                                                       | 501    |
|   | CHAPITRE PREMIER. De l'Ame.                                                                                                           | 502    |
|   | CHAP. II. Du Corps.                                                                                                                   | 542    |
|   | CHAP. III. De l'union de l'Ame & du Corps.                                                                                            | 571    |
|   | CHAP. IV. De Dieu, Créateur de l'Ame & du Corps, & Auteur d                                                                           |        |
|   | union.  Chap. V. De la différence entre l'homme & la bête.                                                                            | 628    |
|   | CHAP. V. De la difference entre i nominie & la bete.                                                                                  | 654    |
|   |                                                                                                                                       |        |

# TOME ONZIE ME.

| TRATTE' de l'Amour de Dieu, nécessa  | ire dans le Sacremen |
|--------------------------------------|----------------------|
| de Pénitence, suivant la Doctrine du | Concile de Trente.   |
| Premiere Partie.                     | 20                   |
| Seconde Partie,                      | 17                   |
| Troisième & derniere Partie.         | 101                  |
| YTEATT du Proche Verbal de l'Aff     | Samble Clarkeste de  |

XTRAIT du Procès-Verbal de l'Affemblée Générale du Clergé de France, tenue à faint Germain en Laye en l'an 1700.

MANDATUM Illustrissimi ac reverendissimi D. D. Episcopi Meldensis; ad censuram ac declarationem convenus Cleri Gallicani anno 1700. promulgandam in Synodo Diaceslana.

CENSURA & declaratio conventus Cleri congregati in palatio

p. iij.

regio San-Germano anno 1700 in materia fidei & morum.

Tome 11. page 137 CENSURA propositionum, i. De observandis Innocentis X. & Alexandri VII. Conflicutionibus circa quinque propositiones damnatas, ij. De gratia, iij. De virtutibus Theologicis, iv. De Dei dilectione v. De proximi dilectione, vi. De festis, vij. De Homicidio. viij. De Duello, ix. Circa cassituem. x. De surto, tunpi lucro, & judicum corruptelis. xj. De Usura. xij. De salso Testimonio, Mendacio, & Perjurio. xiij. De Calumnia. xiv. De adjuvantibus ad flagitia. xv. De Simonia & Beneficiis conferendis. xvi. De miffa Sacrificio & facra Communione, xvij. De missa parochiali, xviij. Circa Confessionem Sacramentalem, xix. Circa dispositiones & Absolutionem panitentis : circa occasiones proximas. xx. De jejunio. xxj. De intemperantia, xxij. De Horis canonicis, xxiij. De jurisdictione & regularibus. xxiv. De legibus principum, corumque potestate, xxv. De Eleemosyna, xxvi. De obduratis, xxvii. De peccato philosophico. xxviij. De peccato mortali. xxix. De cogitationibus five delectationibus morofis. xxx. De regula Morum & Probabilitate. 140-162 DECLARATIO de dilectione Dei in panitentia Sacramento requisita. 165 Admonitio & conclusio.

Epistola conventus Cleri Gallicani.

ETTRES de Piété & de Direction.

LETTRE I. A une personne qui avoir fait une Confession générale à ce Prélat, fur quelques troubles & inquiétudes qu'elle ressentoit encore, & quelque chose touchant la vie des Saints.

H. Sur l'Oraifon. Sur le dégagement des créatures, sur la sainte Commu-III. Sur des pratiques de perfection, sur des vœux, & sur la Confession. 177

IV. Sur la maladie, sur le maigre, sur les austérités, sur le désir de la Reli-179 gion. V. Sur des sujets d'Oraison, & sur une Retraic.

VI. Pour la conduite d'une personne qui lui avoit exposé ses dispositions,

VII. Sur la peine de Maîtreffe des Novices. Inftructions pour les conduire & pour foi même. .

VIII. Sur la prédeffination, qui contient les réponfes à plusieurs questions que cette personne avoit faites à ce Prélat.

IX. Sur des points de Confession, sur un voyage, sur ce que Dicu vouloir de cette ame. X. Sur le défit de la Religion, sur quelques pratiques de dévotion & sur des

permissions. XI. Sur les Lettres de saint Augustin, sur les veilles, & sur la parole de

Ibid. XII. Sur des choses extérieures, & sur des peines.

XIII. Quelques avis fur la fainte Communion, fur la Confession, sur les Prieres pour le repos d'une ame, & fur la fainte Vierge. Ibid.

XIV. Sur le peu de soin de la santé; sur l'amour détruitant; sur les Prieres vocales, & des explications de quelques passages de l'Evangile.

Cccccii

167

168

| TABLE GENERALE                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XV. Sur ce que quelques personnes' désapprouvoient que ce Prélat s'appli-                                                                      |
| quât à la direction ; fur les auftérités , fur la Communion , & fur d'au-                                                                      |
| tres sujets. Tome 11. page 198                                                                                                                 |
| XVI. Sur un Sermon. Sur la liberté que ce Prélat vouloit qu'on eut à lu                                                                        |
| écrire, & fur la conduite de cette personne.                                                                                                   |
| XVII. Sur la Communion spirituelle, sur le sommeil, sur les Classes, & sur                                                                     |
| la charité. 201 XVIII. Sur les Claffes, & for une Retraite. 202                                                                                |
| XIX. Sur des avis pour la conduite d'une autre personne, & quelques expli                                                                      |
| cations fur le faint Evangile de faint Jean.                                                                                                   |
| XX. Sur des vues de Religion. Sur ce qu'on ressent dans son cœur comme                                                                         |
| inspiré de Dieu. Ce que c'est que de faire sa cour à Jesus-Christ, 207                                                                         |
| XXI. & XXII. Sur le foin que ce Prélat promet, Sur des paroles de fain                                                                         |
| Jean, & fur le défir de la Religion. 1bid                                                                                                      |
| XXIII. Sur quelques peines, & fur l'effort qu'on se doit faire pour en sortir.                                                                 |
| Sur l'immortalité de l'ame, & fur quelques autres matieres importantes                                                                         |
| Cette Lettre est d'une grande instruction.                                                                                                     |
| XXIV. Sur le vœu de pauvreté, & sur quelques pratiques de dévotion.                                                                            |
| XXV. A une Communauté de la Visitation. Instruction pour bien lire                                                                             |
| l'Ecriture Sainte, & fur les Livres en général.                                                                                                |
| XXVI. Sur la crainte que ce Prélat ne continue plus fes foins à cette ame                                                                      |
| & fur le jeune.                                                                                                                                |
| XXVII. Comme on doit parler à sa Supérieure : & de quelques autres su-                                                                         |
| jets. 218                                                                                                                                      |
| XXVIII. Sur la différence d'un premier mouvement, & d'un Acte déli-                                                                            |
| béré. Sur celle des péchés mortels & véniels, & fur la Fête de Noël.                                                                           |
| 219                                                                                                                                            |
| XXIX. Sur des points de Régles & de Communauté. 220<br>XXX. Sur des Régles intérieures : fur l'Orasfon , fur des attraits , & com-             |
| ment on peut goûter les dons de Dieu.                                                                                                          |
| XXXI. Sur une maladie, & fur la conduite de ce Prélat dans la direction                                                                        |
| d'une ame.                                                                                                                                     |
| XXXII. Sur un Ecrir que ce Prélat avoit envoyé; comment on doit lui par-                                                                       |
| ler; & fur le défir d'avoir le faint Sacrement, 224                                                                                            |
| XXXIII. Sur un Jubilé, & fur une Retraite. 225                                                                                                 |
| XXXIV. Sur le filence dans les dispositions intérieures de communica-                                                                          |
| tion avec Dieu ; fur quelques endroits du Cantique des Cantiques.                                                                              |
| Ibid.                                                                                                                                          |
| XXXV. Que ce Prélat ne prétend pas se comprendre dans le silence qu'il<br>ordonne. Sur la maniere de consacrer son sommeil à Dieu. Quel est le |
| jour de son Baptême, de son Ordination & de son Sacre. Sur les prie-                                                                           |
| res vocales, & fur les questions de l'amour de Dieu. 227                                                                                       |
| XXXVI. Sur la nécessité de la confiance envers les Prélats, & sur l'assu-                                                                      |
| rance qu'il donne de continuer ses soins à cette ame. 229                                                                                      |
| XXXVII. & XXXVIII. Sur des affaires de Communauté. Ibid.                                                                                       |
| XXXIX. Sur un voyage, & fur quelques peines. 230                                                                                               |
| XL. Sur une pénitence, & fur des auftérités. Ibid.                                                                                             |
| XLI. Sur les défus de posséder le S. Sacrement dans la Communauté, &                                                                           |

| 6 30 M MAIRES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fur des sujets d'Oraison pour la Fête de Noël. Tome 11. page 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| XLII. Sur le sujet de la Religion, & sur la Fète des Rois. 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XLIII. Sur ce qui regarde une Communauté, & sur la confiance en Dien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XLIV. Sur le défir de la Religion, fur des peines intérieures, fur des tu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| jets d'Orailon, sur le mystère de l'Incarnation. « Ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| XLV. Sur ce qu'on avoit consulté ce Prélat, & sur la Fête de Pâques,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| XLVI. Sur le même fujet: 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| XLVII. Sur des affaires de Communauté, & fur ce qui regarde cette ame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| en particulier. 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| XLVIII. Sur la Fête de la Pentecôte; sur deux Chapitres de saint Jean. Ce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| que c'est que d'adorer Dieu en esprit & en vérité. Ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| The confidence of the confiden |
| XLIX. Sur la Communion en viatique : sur les dispositions dans l'Eucha-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| riftie, & fur l'entrée de J. C. en Jérusalem. 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| L. Sur les pratiques intérieures. Cette personne alloit à Jonarre où elle es-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| péroit de refter. 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LI. Sur des choses de régle, sur des austérités, sur la Communion spiri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LII. Sur des choles patriculieres, & sur ce que cette personne sur obli-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| gée de retourner à sa Communauté, qu'elle avoit quittée pour aller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| à J. C. 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LIII. Sur quelques pratiques intérieures. 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LIV. Sur l'épreuve des péchés véniels, sur le profit & l'embonpoint spiri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| tuel, par rapport à l'Eucharistie, & à l'obésssance où l'on doit être                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fournis, 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LV. Sur le desir de la Religion : excellens avis pour l'intérieur. 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LVI. Sur la Croix & fur les éponives. 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LVII. Sur une Retratte. 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LVIII. Sur le même fujet. 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LIX. Sur des peines intérieures, & comme il faut livrer fon cœur à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| l'Epoux célefte. Ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LX. Sur le retout de cette personne à Jouarre. Belle pratique pour s'occuper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ex. our retroit de tene personne à journe, peur parique pour soccuper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| durant la Semaine sainte, qu'elle devoit passer à Meanx. 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LXI. Sur l'Oration, fur ce qui peut être trop fessible, fur des dons de Dieu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| & fur la difficulté de penfer à ses péthés. 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LXII. Sur un vœu. Avis pour une personne qui étoit dans de grandes se-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| chereffes. 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LXIII. Sur le même sujet, & sur des pratiques de dévotion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LXIV. Sur la connoiffance & l'amour de Dieu, fur le dénûment que Dieu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LAV. Sur la comoniance et l'amoun de Dieu, nui le dendujent que Dieu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| demande; ce que c'est que le parfatt repos, & comment l'ame s'épu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| re. Sur quelques peines des confessions précédentes, sur les effets de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| l'amour-propre, & si l'on peut desirer de grandes graces. 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LXVI. Sur des réfolutions de Retraite : comme on doit être prêt à tout. Que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| les dons de Dieu passenr, & que lui seul demeure. Qu'il saut être vic-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| time de J. C. fur un petir point inconnu qui empêche l'union confom-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mée, & fur d'autres fujets très-intérieurs. 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LXVII. Sur des peines intérieures, sûr des pressentimens de la mort, &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gececiii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

peut faire. Sur le moyen de faire écouler tout fon amour en J. C, & fur les peines du Purgatoire. 267 LXXVI. Attendre le Seigneur en attendant ; fur l'union & la contempla-

tion, & sur la fidélité de l'Epouse.

LXXVII. Sur l'effet que faifoient les Lettres de ce Prélat : sur les confessions passées : qu'il faut être souple sous la main de Dieu. 279

LXXVIII. Sur la triftelle : qu'il elt vrai qu'elle peut venir de Dieu ; fe garder fur-tour du découragement,

LXXIX. Sur le défir d'une plus grande folitude, par rapport aux peines de

ne pouvoir être Religieufe, & fur la mort.
LXXX. Sur des pines intérieures, fur la caiante de l'illufion, fur le filence
intérieur, fur la faute de diffétér de communier, fur la triffetfe, fur le
filence dans les peines, & fur les réponés de ce Prélat, fur la triffetfe,
par rapport à celle de Notre-Seigneur. Belle praisique pour s'occuper'

aux picds de J. C. enfant.

LXXXI. Sur un préfent, fur une peine intérieure; qu'elles font fouvent
permifes pour exercer la foi & l'amour. Paffage de Job.

277

LXXXII. La conduite de ce Prélat fut une ame dans l'état de peine. Il veut qu'on augmente plutôt les communions que de les retrancher, & fur le

défir de la Religion.

278

LXXXIII. Sur la communication de l'intérieur. Que Dieu n'a pas toujours égard à nos mérites, pour nous gratifier de très-grands dons. Sur la

 fainte familiarité d'une Epoufe, sur les peines de l'imagination, sur le Livre de Job, & sur le faint vieillard Siméon.
 LXXXIV. Sur le jeûne & sur les austérités.

LXXV. Sur les Pâques, sur la triftesse, sur le défir de la Religion : qu'il faut attendre en attendant les momens de Dieu.

LXXVI. Sur l'oration de Foi, sur la méditation de Jesus-Christ en qualité

d'homme. Que ce font de faux fpirimels qui blâment le faint attachement qu'on a à Jesus-Christ. Sur les goûts intérieuts & fenfibles,

LXXXVII. Sur des peines intérieures; passage de Jonas: sur le détachement des créatures: ce que c'est que de pousser l'amour à bout, s'éle-

ver par la foi au desfus des peines ; ne cesser d'aspirer aux plus grandes graces malgré ses peines. Il faut être fidèle à les déclarer. Il ne faut jamais confentir à la rigoureuse justice de Dieu , quoiqu'il la faille Tome 11. page 285

LXXXVIII. Sur la peine de n'avancer pas autant que l'on voudroit dans la vertu, fur les distractions, sur des peines, sur la foi, sur des disposirions, fur la mort, & fur quelques endroits du Quictilme.

LXXXIX. Sur le délir d'entendre toujours parler des grandeurs de Dieu, fur la crainte d'être dans quelques erreurs, fur l'anniverfaire du fainr Baptême.

XC. Belle explication de tous les articles de l'ordonnance de ce Prélat sur le Quiétifine, sur une retraite, & sur le désir d'aller être Religieuse dans un lieu que ce Prélat ne goûtoit pas.

XCI. Sur la retraite, sur l'oraison, sur l'espérance, sur la faim spirituelle, que le soûtien de la créature est le soûtien d'un roseau.

XCII. Bonté de ce Prélat pour cette ame. Sur la retraite ; qu'il ne faut pas attendre le calme pour la commencer. Belles pratiques intérieures pour s'y occuper. Sur des Communions, & fur quelques passages du Cantique des Cantiques.

XCIII. Sur les résolutions de cette même retraite au fur le Cantique des 207

Cantiques.

XCIV. Sur plufieurs questions, par demandes & par réponses. 298 XCV. Sur des violences qu'on se peut faire dans la vertu, sur la Confesfion, fur la vie de sainte Thérèse & de sainte Catherine de Gènes, &

fur des peines intérieures. XCVI. Sur la volonté de Dieu, sur le désir de la Religion, sur l'assurance de ce Prélat de ne point abandonner cette ame , & sur M. son

XCVII. Sur des impatiences par rapport au défir de la Religion, & fur des desseins qu'on formoit contre le sentiment de ce Prélat, sur la maniere de se conduire avec le prochain.

XCVIII. Sur la triftesse intérieure, & sur les délaissemens; qu'il n'est pas aisé à trouver à qui parler en confiance; sur le goût pour les Auteurs pro-111

phanes, & fur la lecture de Jérémie.

XCIX. Sur la Confession, & sur la sainte Communion. C. Sur un avis que l'on avoit demandé à ce Prélat pour une personne dans les féchereffes & dans les peines intérieures, & fur la grace que Dieu attache à la parole des Directeurs.

CI. Sur ce que cette personne craignoit de ne se pas assez faire entendre à ce Prélat. Ou'il faut tout faire en foi & en espérance. Qu'il ne faut pas s'étonner qu'une nature pécheresse ait le malheur de pécher.

CII. Sur le jeune. Que nos infidélités n'anéantiffent pas les bontés de Dieu. Sur les conformités à ses états que l'on peut trouver dans les lectures.

CIII. Ce Prélat trouve manyais que l'on craigne de lui écrire; fur une retraire avant Noël. Belle explication des 0, & fur la Crêche de Jefus-Christ : sur un Livre qui paroissoit opposé aux sentimens de ce Prélat.

#### TABLE GENERALE

CIV. Sur un présent; qu'il faut toujours s'ouvrir sur ses peines : sur la Circoncision du cœur ; que les armes les plus sûres contre le Démon . font de se livrer & unir à J. C. Qu'il est douloureux de voir ce cher Epoux revêtu & accablé de nos péchés. Tome 11. page 418 CV. Sur l'oraison d'admiration, sur des peines intérieures, & sur la souverai-

neté de Dieu. CVI. Sur la maladie d'une amie à qui on donnoit ses soins, sur des peines

intérieures : belles instructions pour s'y foutenir : sur une neuvaine, & fur la triftesse. CVII. Sur la communication des Ecrits de ce Prélat : les prieres qu'il fait pour cette ame : belle pratique fur son état de peines ; il l'assure encore

qu'il ne l'abandonnera jamais. CVIII. Sur des peines intérieures : fur ce que cette ame craignoit que ce Prélat n'en fût fatigué, fur le foin de la fanté, du délit de la mort,

& de celui de la Religion.

CIX. Sur des Confessions, s'il seroit nécessaire de les recommencer, pour avoir oublié de spécifier des péchés qu'on auroit pû commettre des Dimanches & Fêtes, & fur la Communion spirituelle, par rapport à des embarras qu'avoit caulé un Sermon.

CX. Par demandes & par réponfes, sur divers sujets.

425 CXI. Sur un Sermon qui avoit mis des doutes dans l'esprit de cette personne, fur les facriléges, & fur les péchés mortels.

CXII. Sur une retraite, fur le Jubilé, fur les lectures, fur les vours, & fur celui de pauvreré en particulier. CXIII. Sur des auftérités faites fans la permission de ce Prélat, sur la retrai-

te, fur l'amour divin, fur les vers du Cantique des Cautioues.

CXIV. Belle explication fur les effets de l'amour divin, fur les graces, fur les faveurs & les confolations spirituelles; de quelle maniere on les doit recevoir : affurances que ce Prélat donne de veiller , pour garantir cette ame de toute illusion : sur la jalousie du faint Epoux , & sur sainte Catherine de Gènes.

CXV. Sur les mêmes fujets, & fur la réferve qu'on doit avoir de parler de ses peines à d'autres qu'à un Directeur : sur la solitude au milieu du monde, cette personne étant à Paris pour accompagner une

Dame pour sa santé. 414 CXVI. Sur des peines, sur le repos d'une ame, & sur les Communions.

CXVII. Sur des passages du Cantique des Cantiques : belle explication fur la peine de ses défauts, & sur la fainte Vierge.

CXVIII. Sur ce qui peut mettre obstacle au falut, fur des peines de Confessions, for les Communions : qu'il ne faut pas les faire dépendre des réponfes de ce Prélat, qu'il y a des peines où il ne faut pas être fi at-

CXIX. Qu'il y a des occasions où l'on peut avoir de la complaisance : qu'il y a des passions qui se guérissent par elles-mêmes : sur la sainte Vicrge, &cc.

CXX. Sur des peines, & fur les dispositions où l'on doit être en entrant au Noviciat.

CXXI. Sur le même fujet. Belle Instruction pour étudier les momens de Dicu.

Dieu.

Tome 11. page 439

CXXII. Sur les mêmes sujets, & fur l'abandon à la volonté de Dieu.

442

CXXIII. Sur ce que l'on trouvoit dans un Livre de ce Prélat quelque chose

qui convenoit à fon état ; fa bonté pour cette ame.

441

CXXIV. Sur des Ecrits de ce Prélat , fur les réntations & fur le jeune.

CXXIV. Sur des Ecurs de ce Prélat, sur les rentations & sur le jeune.

1bid.

CXXV. Sur la crainte de l'hypocrifie, & fur d'autres sujets. 442
CXXVI. Sur la conduite avec une Maitresse de Novices, & sur celle avec
les créatures; sur des vûes par rapport à ce Prélat : comme il veur
qu'on prie pour les affaires de l'Egiste, & sur l'union. 443

CXXVII. Sur la fidélité dans l'état où Dieu nous met ; ce Prélat défire que cette ame lui dife ses vûes , même par rapport à lui. Humilité de ce

grand Evêque.

CXXVIII. Sur des peines intérientes, fur des défauts que l'on ceroprie ne cette ame, fa peine de ne les point avoir, fur quelques fautes où elle étoit tombée, fur la maniere dont ce Prélat vouloit qu'on prist pour lui, par rapport à quelquest avantages que cette perfonne founaitoit qu'il lui arrivist, & fur ce qu'il vouloit qu'on exposst routes (se vises.

CXXIX. Sur la conduite dans ses défauts pour les éviter, sur le sacrifice qu'il faut faire de ses peines, nouvelle assurance de ce Prélat pour la conduite de cette ame.

CXXX. Sur des papiers laiffés à Paris par oubli, & fur la peine de cette personne, de ne pas communier auss souvent qu'avant d'être Religieuse, pour se conformer à l'ordre commun.

CXXXI. Sur de nouvelles peines, sur les créatures, sur le saint Enfant Jesus. Bontés de ce Prelat pour ectre ame qu'il conduitoir. 448 CXXXII. Sur le même sujet, & sur nouvrage du Prélat qui devoir bien-

tôt paroître,

CXXXIII. Sur des confulrations par demandes & par réponfes, avant la réception de cette personne à la profession Religiense; sur ce qui lui faisoir peine & lui donnoir de l'inquiétude,

CXXXIV. Sur la réception de cette personne à la Profession; grande bonté

de ce Prélat pour elle.

CXXXV. Sur la retraite pour la Profession, sur des passages du Cantique des Cantiques, & sur la mort.

CXXXVI. Sur de confultations après la Profession, sur la régle, sur le Bréviaire, & pour être sidèle à son état, & en remplir saintement tous les devoirs, & sur la joie de se voir Religieuse, après l'avoir désiré pendant tant d'années.

CXXXVII. Extrair du Sermon fair par ce Prélat, à la Profession de cette personne dont elle avoit été particuliérement touchée. Cétoit le Jeudi dans l'Octave de la Pentecôre, sur l'Evangile du jour, en faint Luc, Chap, 9. depuis le 4. 1. jusqu'au 6.

CXXXVIII. Sur des peines intérieures, & par rapport à la créature, fur la vie cachée. Beaux fentimens de ce Prélat, fur ses ouvrages & sur les tempers en le lui artiroité.

les ennemis qu'ils lui attiroient. 468
CXXXIX. Suite des mêmes fujets. 469

CXL. Sur des avis demandés par une personne qu'on ne croyoit pas être Tome XII. D d d d d d

### TABLE GENERALE

| dans une bonne oration. Bette expitcation de ce l'relat tur la ventabl                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| oraifon, & fur la vraie spiritualité. Tome 11. page 47                                                                  |
| oraison, & sur la vraie spiritualité. Tome 11. page 476 CXLI. Sur la mort d'une intime Amie que ce Prélat dirigeoit. 47 |
| CXLII. Sur la maladie d'une Supérieure. Ibia                                                                            |
| CXLIII. Sur la maladie de la même Supérieure, & sur les mêmes peines                                                    |
| & fur la crainte que cette Dame ne fit une démission. 47:                                                               |
| CXLIV. Sur ce que ce Prélat ne trouva pas la personne à qui il écrit , le                                               |
| voulant honorer de sa visite, & sur le retout de Madame sa Supérieure                                                   |
| & le sien dans sa maison.                                                                                               |
| CXLV. Sur la mort du faint Abbé de la Trape, & sur une fausse relation                                                  |
| de la mort que cette personne avoit eue. Ibid                                                                           |
| CXLVI. Sur des peines intérieures, sur la Communion Paschale, & sur le                                                  |
| parfums qu'il faut porter au tombeau de J. C. 474                                                                       |
| CXLVII. Sur le désir qu'avoit cette personne de voir ce Prélat pour faire                                               |
| fon Jubilé. Belle pratique qu'il lui donne pour l'y disposer. 475                                                       |
| CXLVIII. Sur le défir qu'avoit cette personne de voir encore ce Prélat dans                                             |
| un autre Jubilé, & la crainte de perdre ses bontés & ses soins. 476                                                     |
| CXLIX. Sur des graces particulières, sur la solitude, sur l'amour détruisant,                                           |
| & fur le filence envers les créatures.                                                                                  |
| CL. Sur le néant du monde, que c'est Dieu qui lui a donné l'être, qu'il no                                              |
| faut le regarder que de ce côté-là, & n'y rien voir que dans la volon-                                                  |
| té de Dieu. Sur des réfolutions d'une retraite, fur la maladie, & fur ur                                                |
|                                                                                                                         |

CLI. Dans laquelle sont renfermés plusieurs avis spirituels & de saintes instructions pour la conduire de cette personne, qu'elle avoit demandées par articles à ce Prélat sur la fin de l'année 1702, où ses infirmités ne permettoient pas qu'il lui écrivit aussi souvent qu'il avoit fait du passé.

ETTRE de M. Boffuet, avant qu'il fût Evêque, à la Reverende Mere Abbesse, & aux Religieuses de Port-Royal fur le Formulaire. 485

| BRE'GE' de l'Histoire de France, (faisant l<br>XI.) | a fin du Tome |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| IVRE PREMIER.                                       | r             |
| Pharamond.                                          | Ibid.         |
| Clodion, le Chevelin                                | 2             |
| Mérovée.                                            | Ibid.         |
| Childeric I.                                        | 3"            |
| Clovis I.                                           | 4             |
| Thierri, Childebert I, Clotaire I, Clodomir.        | - 7           |
| Chilperic L. Cherebert, Gontran, Sigebert.          | 8             |
| Clotaire II,                                        | 9             |
| Dagobert I.                                         | 11            |
| Sigebert, Clovis II.                                | 12            |
| Clotaire III.                                       | 13            |

| Childeric II. Tome:                                     | 11. page 14  |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Thierri.                                                | Ibid.        |
| Pepin, Maire du Palais, & Prince d'Australie.           | 15           |
| Clovis III. Childebert II.                              | Ibid.        |
| Dagobert II, Charles Martel.                            | Ibid.        |
| Daniel ou Chilperic II.                                 | 16           |
| Thierri.                                                | 18           |
| Childeric III. Carloman & Pepin, Ducs des François.     | 2 1          |
| LIVRE SECOND. Pepin, te Bref:                           | 23           |
| Charles I. die Charlemagne.                             | 26           |
| Louis I. die le Débonnaire, Empereur.                   | 37           |
| Lothaire, Empereur, Louis, Roi de Germanie, Charle      | s II. dit le |
| Chauve, Empereur.                                       | 39           |
| Louis II. dit le Bégue, Empereur.                       | 45           |
| LIVRE TROISIÈME. Louis III. & Carloman.                 | 46           |
| Charles III. dit le Gras.                               | 48           |
| Eude.                                                   | 49           |
| Charle IV. die le simple.                               | 50           |
| Robert.                                                 | Ibid.        |
| Raoul                                                   | 12           |
| Louis IV. ( d'Outremer. )                               | 53           |
| Lothaire.                                               | 55           |
| Louis V. dit le Fainéant.                               | 56           |
| LIVRE QUATRIÈME. Hugue Capet.                           | 59           |
| Robert.                                                 | 60           |
| Henri I.                                                | 64           |
| Philippe I.                                             | 62           |
| Louis VI. dit le Gros.                                  | 66           |
| Louis VII. dit le Jeune.                                | 68           |
| Philippe, appellé Auguste, le Conquérant ou Dieu donn   | ić. 71       |
| Louis VIIII. dit Lion ou Cœur de Lion.                  | 85           |
| LIVRE CINQUIÉME. Louis IX. ( Saint. )                   | 86           |
| LIVRE SixiÉME. Philippe III. dit le Hardi.              | 108          |
| Philippe IV. die le Bel.                                | 115          |
| Louis X. dit Hurin.                                     | 124          |
| Jean I.                                                 | 115          |
| Philippe V. dit le Long.                                | 116          |
| Charles IV. dit le Bel.                                 | Ibid.        |
| LIVRE SEPTIÈME. Philippe IV. de Valois.                 | 119          |
| Jean II.                                                | 141          |
| LIVRE HUITIÉME. Charles V. dit le Sage.                 | 151          |
| LIVRE NEUVIÉME. Charles VI.                             | 170          |
| LIVRE DIXIÉME. Suite du Regne de Charles VI. Bien-aimé. | 191          |
| LIVRE ONZIÈME. Charles VII.                             | 233          |



## TABLE GENERALE ET SOMMAIRES.

## TOME DOUZIE'ME.

| _                                          |     |
|--------------------------------------------|-----|
| C                                          |     |
| SUITE de l'Abrégé de l'Histoire de France. |     |
| LIVRE DOUZIÈME. Louis XI.                  | 259 |
| LIVRE TREIZIÉME. Charles VIII.             | 319 |
| LIVRE QUATORZIÉME. LOUIS XII.              | 368 |
| LIVRE QUINZIÉME. François L.               | 414 |
| LIVRE SEIZIÉME, Henri II.                  | 591 |
| François II.                               | 638 |
| LIVRE DIX-SEPTIÉME, Charles IX.            | 669 |

FIN.

#### PRIVILEGE GENERAL

OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE : A nos Amés & féaux Conseillers, les Gens renans nos Cours de Parlement, Maitres des Requêres ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prévôt de Paris, Baitlifs, Sénéehaux, leurs Lieutenans civils, & autres nos l'ufficiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre bien amée la veuve ALIX, Libraire à Paris, nous a très-humblement fait remontrer qu'elle défireroit de faire imprimer les Ouvrages ci-après du feu fieur Jacques-Bénigne Boffuet, Evêque de Meaux, ce qu'elle n'oferoit faire faus avoir auparavant obtenu nos Lettres de Priviléges fur ce nécessaires, qu'elle nous a très-humblement fait supplier de lui vouloir accorder, offrant pour cet effet de les faire imprimer en bon papier & beaux earactères, suivant la seuille imprimée & attachée pour modéle sous le contre-seel des présentes : A cas CAUSES, voulant favorablement traiter ladite Exposante, & hui donner les moyens de procurer à l'Eglise & au Public le fruit & l'utilité qu'on dois trouver dans les précieux Ouvrages d'un Prélat qui a été l'une des plus returnes que un constituent en la fette de l'actionne l'Egifié de France, à qui ne relle pas moins dilingué par fes verus & fa piète, que par fa proincide étudion. Nots lais vons permis à caccoré, genemeion à caccole, genemeion à caccole, de faire imprime que de l'action price prélet de faire imprime a returne de l'action price prélet de faire imprime de Meurs (Savoir, Liber Falamens au Cantillo, Piète Falamens au Cantillo, Piète Falamens au Cantillo, Piète Falamens au Cantillo, d'application prélature, l'action de Meurs (Savoir, Liber Falamens au Cantillo, d'application prélature). Libri Salemenis, Proverbia , Ecclefiafles , Cansicum Canticorum , Sapientia , Ecclefiaflicus , cum meris. Explication de la Ptophétie d'Ifaie fur l'Enfantement de la fainte Vierge, & du Pfeaume XXI. fur la Passion & le Délaissement de Notre-Seigneur. L'Apocalypse avec une explication . & un avertissement aux Protestans für leur prejendu accomplissement des Prophéties. Instructions sur la Version du Nouveau Testament, de Simon. Seconde Instruction sur les paffages particoliers de la Version de Trévoux, avec une differtation sur la doctrine & la critique de Grotius. Politique tirée des propres paroles de l'Eeriture Sainte. Exposition de la doctrine de l'Eglise Catholique. Histoire des variations des Eglises Prorestantes. Défenfes des variations contre la réponse du fieur Basnage. Six Avertissemens aux Protestans sur les Lettres de Jurieu contre l'Histoire des variations. Conférences avec le Sr. Claude. Inftructions fur les promeffes de Jefus-Christ à fon Eglife. Explications de quelques difficultés fur les prieres de la Meile à un nouveau Catholique. Traite de la Communion fous les deuxespéces. Lettre Passorale aux nouveaux Catholiques de ton Diocèse, pour les exhorser à faire feurs Paques, & leur donner les avertiffemens néceffaires contre les fauffes lettres paftorales du Ministre. Lettre sur l'adoration de la Croix. Réfutation du Catéchisme de Paul Ferry . Ministre. Ordonnance & Instruction Pastorale sur les Etats d'Oraison. Instruction sur les Etats d'Oraifon, où font exposées les erreurs des faux mystiques de nos jours, avec les actes de feur condamnation. Declaratio trium Episcoperum, de, circa lebrum cus titulus : Explication des Maximes des Saints , &e. en latin & en françois. Summa dellrina libre cut titulut : Explication des Maximes des Saints en latin & en françois, Lettre au Cardinal Spada en lui envoyant cinq divers Ecrits on Mémoires fur le Livre intitulé : Explication des Maximes des Sainte, &c. Réponse à quatre Lettres de M. de Cambray. Relation sur le Quiétisme, Remarques sur la réponse de M. de Cambray à la relation sur le Quiétisme. Préface de l'Instruction Paftorate de M. de Cambray, De nova quaftione Tracfinius tres. It Myfice in tuse, II. Schola in 1110. 111. Quieti/mus redivivus. Accedit questinucula, Réponte aux préjugés décisifs. Les Passages éclaircis , ou réponse au Livre intitulé: Les principales Propositions, etc. Epistola minque Prasulum contra librum cui titulus, Nodus pradestinationis. Lettre aux Religieuses da Port-Royal fur le Formulaire. Censura & Declaratie Cenventits Cleri Gallicaus congregate anne 1700, in matere fides & morum. Maximes & Reflexions fur la Comedie. Meditation fur la rémission des péchés pour le tems du Jubilé. Catéchisme de Meaux. Prieres occiéfiafliques pour aider le chrétien à bien entendre le Service de la Paroiffe aux Dimanches & Fetes principales. Statuts & Ordonnances pour le Diocèle de Meaux. Reglement du Séminaire des Filles de la propagation de la Foi, établies à Metz. Discours sur l'Histoire Universelle. Pièces & Mémoires touchant l'Abbaye de Jouarre, avec une Ordonnance de visite. Oraifons funcbres de la Reine d'Anglererre, en 1669; de Madame, en 1670; de la Reine .

en 1683; de la Princesse Palatine, en 1685; de M. le Tellier en 1686; de M. le Prince en 1678, & autres, Sermon proché à l'Affemblée du Clergé de 1682. Sermon prononcé à la profession de Madame la Valliere. Discours prononce à l'Académie Françoise, &c. en autant de volumes in-quarte, & autant de fois que bon lui semblera, & de les vendre faire vendre, débiter & distribuer par tout notre Royaume, Pays, Terres, & Seigneuries de notre obciffance, pendant le tems & espace de vingt années consécutives, à compter du jour 👡 de la date des Présentes : Faisons défenses à toures somes de personnes , de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression ésrangère dans aucun lieu de notre obciffance: comme austi à tous Libraires, Imprimeurs, & autres de les imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire lesdits Ouvrages ci-dessus expolès en tout ou en partie, ni d'en faire aucuns extraits, fous quelque prétexte & en quelque forte & maniere que ce foit d'augmentation, correction, changement de titre, même de traduction étrangère ou autrement, sans le consentement par écrit de ladite Exposante ou de fes ayans causes, à peine de confiscation des Exemplaires contresaits, & de dix mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers à ladite Exposante, ou à celui qui aura droit d'elle, & de tous dépens, dommages & intérêts; n'entendant pas néanmoins déroger par ces Présentes aux Priviléges de quelques uns des Traités dudit seu seur Jacques Bénigne Bossuet, Evéque de Meaux, accordés ci-devant à différens Libraires, n'accordons les présentes à ladite veuve Alix, qu'à condition qu'elle ne pourra vendre ni distribuer séparément aucuns des Traités énoncés ci-deffus, & des autres parts ; à la charge que ces Présentes seront enregiffrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris , dans trois mois de la date d'icelles; que l'impression desdits Ouvrages sera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, & que l'Impétrante se conformera en tout aux Réglemens de la Librairie; & notamment à celui du to Avril 1725. & qu'avant de les exposer en vente . les Manuscrits ou Imprimés qui auront servi de copie à l'impression desdits Ouvrages, seront remis dans le même état où les Approbations y auront été don-nées, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier le Sieur Daguesseau, Chancelier de France . Commandeur de nos Ordres . & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre. & un dans celle de notre très-cher & feal Chevalier, le Sieur Daguesseau, Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres; le tout à peine de nullité des Présentes; du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ladite Exposante & ses ayans cause pleinement & paisiblement , sans souffrir qu'il leur soit sait aucun trouble ou empéchement. Voulons que la copie desd. Présentes , qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin desdits Ouvrages, soit tenue pour duement signifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Conseillers-Secrétaires, soi soit aioûtée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur ce reouis, de faire pour l'exécution d'icelles, tous aftes requis & nécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires. Car tel est noire plaisir. Donné à Paris , le quatrieme jour du mois d'Août , l'an de grace 1741, & de notre Regne le vingt-fixiome. Par le Roi en son Conseil. SAINSON.

Nous fouffines, confentons que Madame la veuve Aliz inère dans l'Edizion qu'elle projette de filire in-puerte, des fleverse die fun M. Boffuer, Evêque de Meaux. les divers Ouvrages dudit feur Fréque, dont nous fommes Propriétaires, fuivant les convenions filires ente nous. A Pairs, ce 3 juillet 141, 5967, MICHELTETENSE DAIPS, DESPREZ, COICHARD, MARIETTE, J. VILLETTE filis, DESAINT, JACQUES CLOUSIER & COmpagnie.

Registré sur le Registre X. de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, p.ag. 511, conformément aux Réglemens, & netamment à l'Arric du Conscit du 13. doint 2703. A Paris le 14. Aoûst 274. Signé, SAUGRAIN Syndig.

Je reconnois avoir affocié Messieurs Le Mercier, Barrois sis, & Boudet, chacun pour un quart au Privilége d'autre part. A Paris le 7. Août 1741.

Registré ensemble la présente cession sur la Registre X. de la Chambre Reyale des Libraires & Timmurs de Paris, Nº, 530, sol. 523, conformiente aux anciens Résimens consistint par calui du 18 Février 1723, A Paris le 21 Aoûs 1741, Signé, SAUGRAIN, Syndic.

Pai cédé & transporté à Messieurs Le Mercier, Barrois, & Boudet, Libraires à Paris, Fintérêt que j'ai dans le Recueil des Œuvresde M. Bossue, & dans le Privilége ci-dessus, suivant les conditions entre nous, du 19 Mars 1745, à Paris le 20 Décembre 1746.

Nous avons cédé & transporté à M. Boudet, Libraire à Paris, l'imérêt que nous avons dans le Recueil des Œuvres de M. Bossuet, & dans le Privilège ci-dessus, du y Mai 1746, à Paris le 20 Décembre 1746.

Signé, LE MERCIER; BARROIS.

Registré les deux essems ci-desses sur le Registre XI, de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris page 633, conformionns aux anciens Réglemens & notamment à l'Arrivé du Censeil du 10 Juillet 1745. A Paris le 20 Décembre 1746. Signé, C A V E L I E R., Syndic.

#### APPROBATION

E Recueil qu'on préfente au Publie, n'a pas befoin qu'on en faife fentir le prix & le mérie; il fuffit dannoncer qu'il contient tet Ouvrages de Meffire Jacques-Benigne Boffaet Evéque de Mesurs, pour f<sub>a</sub>voir à quoi on doit s'en tenit. L'on n'a pas peu d'obligation à ceux qui le font chargés de réunir dans une même Edition les différens écrits de cet illuftre & favant Prélat. Les recherches qu'ils ont faites & les foins qu'il son tpris pour la rendre complette & la perfectionner; donnent un jutte fujet d'éférer que le Public fera content. Fait en Sorbonne ce 14 Mai 1741-

Signé, L. M. DE SAINT-AUBIN.

#### AUTRE APPROBATION.

J'AI lû par ordre de Monseigneur le Chancelier un Manus-Jerit initiulé, Hissore de Irance par M. Bossiur, Evéque de Meanx, dans lequel je n'ai rien trouvé qui puisse en empêcher l'impression. Fait à Paris ce 7 Septembre 1744.

Signe, SECOUSSE.

#### AUTRE APPROBATION.

J'AI là par ordre de Monfeigneur le Chancelier, différens Ouvrages tant imprimes que Manuferits, qui doivent entrec dans la collection des Œuvres de M. Bossuer, Evêque de Meaux. Le Public ne peut voir qu'avec platist les écrits qui avoient paru de ce grand Homme en dissérant qu'on l'enrichisse dans un même corps; il ne sera pas moins satissait qu'on l'enrichisse de pluseus autres qui n'ont pas encore été mis au jour, & qui ne forn pas moins capables d'être utiles à l'Eglise, d'honorer le Clergé de France, & de fouenir la répotation de cet illustre Prélat, que les premiers qui out été imprimés. A Paris ce 4 Décembre 1746.

Signé, MILLET.



.





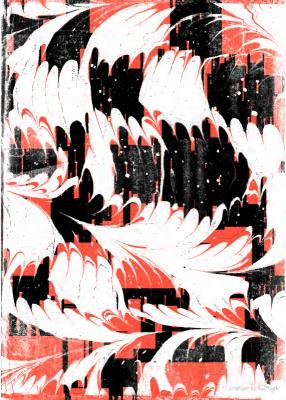

